

Geo.



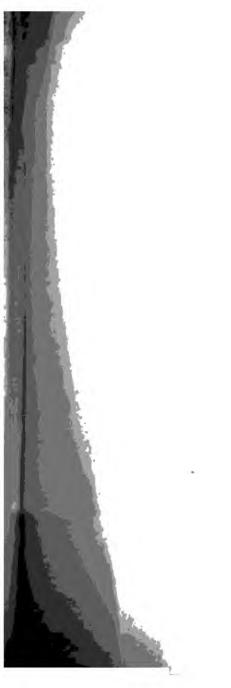

### BIOGRAPHIE

UNIVERSELLE,

ANCIENNE ET MODERNE.

MAB-MARD.

# DE L'IMPRIMERIE D'ÉVERAT, RUE DU CADRAN, Nº. 16.

## BIOGRAPHIE

#### UNIVERSELLE,

#### ANCIENNE ET MODERNE,

OU

BISTOIRE, PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE, DE LA VIE PUBLIQUE ET PRIVÉE DE TOUS LES ROMMES QUI SE SONT FAIT REMARQUER PAR LEURS ÉCRITS, LEURS ACTIONS, LEURS TALENTS, LEURS VERTUS OU LEURS CRIMES.

OUVRAGE ENTIÈREMENT NEUP,

REDIGÉ PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES ET DE SAVANTS.

On doit des égards aux vivants; on ne doit aux morts que la vérité. (VOLT., première Lettre sur OEdipe.)

#### TOME VINGT-SIXIÈME.



#### A PARIS,

CHEZ L. G. MICHAUD, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

1820.



### NELW YORK PUBLIC NEWARY

## **BIOGRAPHIE**

#### UNIVERSELLE.

#### M

MABILLON ( JEAN ), bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, et l'un des hommes les plus savants qu'elle ait produits, était né à Saint-Pierremont, village du diocèse de Reims, le 23 novembre 1632. Un de ses oncles, curé dans le voisinage, se chargea de sa première éducation, et l'envoya ensuite continuer ses études au collége de Reims, où il se distingua bientôt par la vivacité de son esprit, sa modestie et son application a ses devoirs. Ses cours termines, on lui fit obtenir une place au seminaire, où il demeura trois ans, partageant son temps entre la lecture, la méditation et la prière: il n'en sortit qu'avec la résolution d'embrasser la vie monastique, et il prononça ses vœux a l'abbaye de Saint-Remi, au mois de septembre 1654. Mabilión:fut, presque aussitôt, chargé de la ditection et de l'enseignement des novices : mais l'ardeur avec laquelle il remplit ses nouvelles fonctions , l'abligea de les discontinuer; et cehn qui était né pour faire d'importantes découvertes dans tous les genres de littérature, se trouva presque réduit a n'oser penser. Ses supérieurs l'envoyerent successivement dans différentes maisons, espérant que les voyages et la dissipation contribuseraient, plus que les remèdes,

à son prompt rétablissement. Le prieur de Corbie lui confia l'emploi de dépositaire, et ensuite de cellérier de l'abbave; et dom Mabillon trouva, dans l'exercice de cette double charge, une distraction utile. Cependant son goût pour la retraite lui faisait desirer avec impatience de rentrer dans la vie commune; et il fut envoyé à l'abbaye de Saint-Denis, où on l'occupa, pendant un an, à montrer aux curieux le trésor, et les tombeaux de nos rois. D. Luc d'Achery continuait alors, à Saint-Germain-des-Prés, son grand 'Recueil historique, si connu sous le nom de Spicilège (Voy. D'ACHERY; t. I, p. 141): il demanda quelqu'un pour l'aider dans ses recherches; et on jeta les yeux sur Mabillon, qui, peu connu encore dans ce genre d'erudition, devait bientôt surpasser, et lasser loin derrière lui tous ses premiers maitres. Mabillon fut chargé ensiste de publier une édition des QEuvres de St. Bernard, revue sur les anciens manuscrits; et la manière dont il s'acquitta de ce travail important, fit pressentir tout ce qu'on pouvait espérer de son zèle. Un autre ouvrage, qui l'intéressait plus particulièrement, réclama bientôt ses soins : c'est le Recueil des Actes des saints de l'ordre de saint Benoît, rangés de

XXVI.

manière à former un corps d'histoire de cet ordre célèbre. L'examen attentif des chartes, des diplômes et des autres pièces historiques renfermés dans les archives de la congrégation, l'obligation de les déchiffrer, de les comparer et de les analyser, lui inspirerent d'un travail entièrement neuf, et dont l'importance ne peut être appréciée que par ceux qui ont eu besoin de recourir aux manuscrits originaux, et d'en discuter l'âge et l'authenticité. Il s'agit du grand Traité de diplomatique de Mabillon, ouvrage dont la publication forme une époque remarquable dans l'histoire littéraire, et qui suffirait seul pour assurer à son auteur une réputation immortelle, Colbert, à qui l'on parla de cet ouvrage, fit offrir à l'auteur une pension de deux mille livres; mais l'humble religieux répondit qu'il n'avait aucun besoin, et refusa la récompense due à ses utiles travaux avec une fermeté qu'on ne put vaincre. Quelque temps après, il fut envoyé en Allemagne par ordre du roi, pour rechercher, dans les archives et les bibliothèques, les pièces les plus propres à enrichir l'histoire de Franco et celle de l'Eglise: il n'y resta qu'environ cinq. mois; et l'on ne saurait imaginer tout ce qu'il rassembla de preces court espace de temps, li ne borna pas là ses soins; il indique aux savants plusieurs morceaux intéressants, restés inconnus jusques alors même à ceux qui les gardaient, et parmi lesquels on ne peut se dispenser de citer la Chronique de Trithème, publiée depuis par les moines de St.-Gall ( V. TRITHÈME ). Il s'était acquitté avec trop de sucgès de la commission que l'on venait

de lui confier, pour qu'on ne souhaitat pas qu'il fit une semblable revue des bibliothèques de l'Italie : il s'y rendit avec D. Michel Germain, en avril 1685, et revint, au bout de quinze mois, chargé de nouvelles richesses. Mabillon avait été accueilli à Rome avec une distinction particulière; et ce fut la seule chose dont il oublia de parler dans la relation de son voyage : il avait amassé plus de 3,000 volumes rares et curieux, imprimés ou manuscrits, qu'il déposa ensuite à la bibliothèque du roi. A peine avait-il publié le Musæum italicum, qu'il donna une nouvelle édition des OEuvres de saint Bernard, augmentée de quelques pièces inédites et de plusieurs remarques. Ses supérieurs l'engagèrent alors à donner son avis sur une question de la plus haute importance pour eux, et qui divisait les esprits; il s'agissait de savoir si les moines peuvent s'appliquer aux études. Le célèbre abbé de Rancé soutenait la négative; Mabillon prouva par l'exemple et l'autorité des Pères, et par la pratique constante des plus anciens monastères, la nécessité et l'obligation de l'étude pour les religieux. L'abbé de la Trappe répondit ; et le public s'aperçut que les deux illustres advetsaires n'étaient pas éloignes du prême sentiment, puisque l'un ne utiles et curieuses dans un aussi, condamnait que les connaissances frivoles, et que l'autre ne conscillait que les études sérieuses. Cette conléstation apaisée, Mabillon fut invité à reprendre la plume et à s'occuper de la rédaction des Annales générales de l'ordre de Saint-Benoît. Son âgeavancé, et sa santé affaiblie par de longs travaux, ne purent l'engager à refuser cette nouvelle tâche; il avait déjà publié les premiers volumes de cet important ouvrage, lorsqu'il fut

attaqué d'une rétention d'urine : il n'avoua cette incommodité que lorsqu'il n'y avait plus de remède ; il souffrit pendant trois semaines, avec une patience inaltérable, les douleurs les plus aigues, et mourut le 27 décembre 1707, à l'abbaye de St.-Germain-des-Prés, âgé de soixantequinze ans. Le pape Clément XI, en apprenant la mort de Mabillon. écrivit qu'un homme qui avait si bien mérité des lettres et de l'Eglise, devait être inhumé dans le lieu le plus distingué, puisque les savants ne manqueraient pas de demander où reposaient ses cendres : Ubi posui tis eum (1)? Il avait été nomme membre honoraire de l'académie des inscriptions, en 1701. De Boze y prononça son Eloge, inséré dans le tome rer. des Mémoires de cette savante compagnie, et réimprimé à la fin du tome ut de la nouvelle édition de la Bibliothèque historique de France, no. xxvII. La liste des ouvrages de D. Mabillon fera connaître, mieux que ne le pourraient les plus magnifiques éloges, les services qu'il a rendus à la religion et aux lettres, et les droits qu'il conservera eternellement à la reconnaissance de la postérité. On ne répétera pas ce qui a déja été dit à l'article de ST.-BERNARD, de l'édition donnée par Mabillon, des OEuvres de ce père; c'est la seule qui mérite d'être consultée des savants. Mais on a de lni : I. Acta Sanctorum ordinis S. Benedicti in sæculorum classes distributa, Paris, 1668-1702, 9 vol. in-fol. La réimpression de Venise, 1733, est moins belle et moins es-

timée. On conservait en manuscrit, à l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, un dixième volume qui aurait complété l'ouvrage. D'Achery et Chantelou avaient transcrit et rangé une partie des pièces qui composent cette collection : les notes et les dissertations que Mabillon y a jointes, jettent un grand jour sur une infinité de coutumes du moyen âge, et éclaircissent un grand nombre de points historiques. Les Préfaces qu'il a mises en tête de chaque volume, sont autant de chefs-d'œuvre de méthode. de clarté et d'érudition : elles ont été réimprimées séparément avec le Traité: De cursu gallicano. ou de l'ancien bréviaire, extrait de la liturgie ga licane, Rouen, 1732, in-4º. II. Vetera analecta, Paris, 1675-85, 4 vol. in-8º. Le quatrième volume contient la relation du voyage de Mabillon en Allemagne, et une partie des pièces qu'il y avait recueillies. La Barre en a donné une seconde édition augmentée, ibid., 1723, in-fol., qu'on joint ordinairement au Spicilège de D. d'Achery, Le nouvel éditeur a disposé ce Recueil d'une manière plus méthodique, et y a joint des tables qui facilitent beaucoup les recherches. Il a rassemblé à la fin quelques petits ouvrages de D. Mabillon, devenus rares: la Dissertation De pane eucharistico azymo, dans laquelle l'auteur soutient, contre le sentiment du P. Sirmond et du cardinal Bona, que le pain azyme était en usage dans l'Eglise, avant le schisme de Photius ; la Lettre publiée sous le nom d'Eusèbe Romain, sur le Culte des Saints inconnus. Cette lettre fut déférée à la congrégation de l'Index, parce que Mabillon s'y était élevé, avec sa franchise ordinaire, contre quelques pratiques abusives qu'il 1,.

consultée des savants. Mais on a de lni: I. Acta Sanctorum ordinis S. Benedicti in sœculorum classes distributa, Paris, 1668-1702, 9 vol. in-fol. La réimpression de Venise, 1733, est moins belle et moins es
(1) Les cendres de D. Mabillon avaient été, pendent la révolution, déposées au Musée des monneus français. d'où on les a reportées solemellement, le 36 fevrier 1819, à l'égite de St.-Germaindes-Prés; et l'on a doncé le nous de ce savant religieux à usee des rues voisines.

avait remarquées pendant son sejour à Rome ; il en donna une nouvelle édition, dont il retrancha les passages qui avaient déplu, et évita ainsi une condamnation que les juges euxmêmes n'auraient prononcée qu'à regret : cette lettre a été traduite en français, par l'abbé Alex. Le Roi. III. Animadversiones in Vindicias Kempenses R. P. (Testelette), Paris, 1677, in-80.; ibid., 1712, et dans les OEuvres posthumes. Mabillon y soutient le sentiment de D. Delfau . qui attribuait le livre de l'Imitation de J.-C. a Jean Gersen ( V. Delfau et Gersen). Il y défend l'ancienneté de plusieurs manuscrits de l'Imitation, produits devant l'archevêque de Paris en 1671; il distingue surtout le manuscrit de Grammont, qu'il appelle Codex omnium antiquissimus, et qui est au moins, suivant l'avis de M. Gence, qui l'a pris pour base de son édition latine, le plus ancien des manuscrits de l'Imitation avec les quatre Livres. IV. De re diplomatica libri vi, in quibus quidquid ad veterum instrumentorum antiquitatem, materiam, scripturam et stilum, etc., explicatur et illustratur, Paris, 1681, in-folio. Ge volume reparut avec un frontispice de 1700, quelques additions dans les derniers feuillets, et un Appendice de D. Ruinart : il faut y joindre un Supplement de 1702, in-folio, dont il n'a été fait aucun usage dans la reimpression partielle de 1700 ( Voy, la Bibliographie de Debure, nº. 5940). L'ouvrage a été réimprimé avec de nouvelles dissertations et des notes, par le marquis de Bomba, Jean Adimari, etc., Naples, 1789, 2 vol. in-folio. Cette édition, assez bien exécutée, est rare en France. Le Traité de diplomatique de

Mabillon sera toujours un livre précieux pour les savants; et si la connaissance des manuscrits a fait quelques progrès depuis un siècle, c'est uniquement à cet ouvrage qu'on en est redevable. Il y avait 22 ans qu'il jouissait d'une approbation presque universelle, lorsque le P. Germon entreprit de prouver que les chartes et les titres dont Mabillon avait fait usage pour établir les règles de critique qui servent à démêler l'âge et les caractères d'authenticité d'un manuscrit, n'étaient point eux-mêmes à l'abri du soupçon de fausseté, et que, par conséquent, les règles qu'il donne sont très - insuffisantes. Mabillon lui répondit par le Supplément dont on vient de parler : mais le P. Germon ne se tint pas pour battu; et ses répliques successives donnèrent lieu à une guerre littéraire à laquelle prirent part plusieurs écrivains français et italiens, entre autres D. Constant, D. Ruinart et Fontanini. On peut consulter l'Histoire des Contestations sur la Diplomatique, attribuée à Raguet ( Voyez les articles CONSTANT, FONTANINI, GERMON, et RUINART ). V. De liturgia gallicaná libri tres, Paris, 1685; ibid., 1729, in-4°. Le savant auteur s'attache à prouver, dans le premier livre, que l'étude de la liturgie est utile, particulièrement pour confirmer la perpétuité de la croyance de l'Eglise catholique ; il donne ensuite les règles de la liturgie gallicane, dès les temps les plus reculés, et la compare avec la liturgie mozarabe. Le second livre contient un ancien lectionnaire que Mabillon avait découvert dans la bibliothèque de la célèbre abbaye de Luxeul, et qu'il fait remonter au septième siècle : eufin, le troisième livre renferme les Missels gothique, fran-

cique et ancien gallican, et un Traité de la récitation du bréviaire dans l'Eglise primitive. VI. Musæum italicum seu collectio veterum scriptorum ex bibliothecis italicis eruta. Paris, 1687-89, 2 vol. in-40.; 20. édition, ibid., 1724, 2 vol. D. Mich. Germain, qui avait accompagné Mabillon dans son voyage en Italie, a eu part aussi à la rédaction de cet ouvrage. VII. Traité des études monastiques, ibid. 1691. - Reflexions sur la réponse de l'abbé de la Trappe, ibid., 1602, 2 vol. in-40. ou 4 vol. in-12. Cet ouvrage estimable a été traduit en latin et en italien; mais les deux versions ont souffert des retranchements assez considérables. VIII. Annales ordinis S. Benedicti, in quibus non modò res monasticæ sed etiam ecclesiasticæ historiæ non minima pars continetur, Paris, 1713-39, 6 vol. in-fol. Ce savant ouvrage commencé par Mabillon, fut continué par son confrère D. Ruinart, qui ne lui survecut que deux ans. Le cinquième volume fut publié par D. Massuet, qui l'a fait précéder de la vie abrégée des deux savants auteurs ; et le sixième a été mis au jour par D. Martène, qui y a joint des additions et des corrections pour les volumes précédents. La réimpression de Lucques, 1736, contient, diton, quelques augmentations. Ouvrages posthumes de D. Mabillon et de D. Ruinart, Paris, 1724, 3 vol. in-4°. Ce Recueil, publié par D. Vinc. Thuilier, ne contient pas seulement les écrits que Mabillon avait laissés inédits ; l'éditeur y a réuni beaucoup de morceaux déjà conmus, et qui étaient devenus rares. Le premier volume contient plusieurs pieces relatives à l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ, à la Disser-

tation sur les azymes, au Culte des Saints inconnus, aux Etudes monastiques, et des Lettres de Mabillon à ses amis, avec les réponses. On trouve, dans le second volume, la relation (en latin), du voyage que Mabillon fit dans la Bourgogne, en 1682; un Discours sur les auciennes sépultures de nos Rois, lu à l'académie des inscriptions, et quelques petits écrits moins importants. La seconde partie de ce volume, et le troisième, appartiennent à D. Ruinart ( Voy. ce mot ). Le 3º. vol. du Recueil des historiens de France contient deux Dissertations de dom Mabillon, l'une sur l'année de la mort de Dagobert Ier., et de son fils Clovis; l'autre sur l'année de l'ordinanation de Didier, évêque de Cahors. On peut consulter, pour plus de détails, outre les ouvrages déjà cités dans cet article, la Vie de Mabillon, par D. Ruinart, Paris, 1709, in-12, trad. en latin (par D. Claude de Vic). Padoue, 1714, in-80.; les Mémoires de Niceron, tome vii; le Dictionnaire de Chaufepié; la Bibliothèque des auteurs de la congrégation de Saint - Maur , par D. Lecerf , et l'Histoire littéraire de cette congrégation, par D. Tassin. Le portrait de Mabillon a été gravé de différents W-s.

MABLY (GABRIEL BONNOT DE), d'une famille du parlement de Dauphiné, naquit à Grenoble, le 14 mars 1709. Après avoir fait ses humanités et sa philosophie au collége de Lyon, chez les jésuites, il vint à Paris. Le cardinal de Tencin, à qui sa famille était alliée, le fit entrer au seminaire de Saint-Sulpice, où l'on formait la plupart des ecclésiastiques qui aspiraient à l'épiscopat. Plus jaloux de conserver son indépendance, que d'obtenir les dignités

de l'Eglise, le séminariste se contenta de recevoir le sous-diaconat; et lorsqu'il fut maître de suivre son goût, il abandonna ses cahiers de théologie pour les Vies des Hommes illustres de Plutarque, pour l'Histoire de Thucydide, et pour les Décades de Tite-Live. A son entrée dans le monde, il fut admis, comme parent, aux diners de Mme. de Tencin, sœur du cardinal: elle ne tarda pas à profiter, pour son frère, du talent qu'annonçait le jeune abbé dans la discussion des affaires d'état. L'idée avantageuse qu'elle en avait conçue, se fortifia, surtout quand il eut publié le Parallèle des Romains et des Français, par rapport au gouvernement, 2 vol. in-12, 1740; livre qui obtint un grand succès, quoiqu'il n'offrît pas assez d'ordre dans la distribution des matières. Le cardinal de Tencin, faisant partie du ministère, se trouvait embarrassé lorsqu'il fallait donner son avis dans le conseil, sur des objets importants. Il obtint du roi la permission de le mettre par écrit; et dès-lors, Mably se chargea de le rédiger. En 1743, ce dernier négocia secrètement avec l'ambassadeur de Prusse, à Paris, un traité contre l'Autriche, sur lequel on avait chargé Voltaire d'aller pressentir Frédéric. En 1744, ayant pensé lui seul, que Louis XV devait marcher à la tête de ses troupes vers les Pays-Bas, et non sur le Rhin, comme le voulaient les membres du conseil, entre autres le maréchal de Noailles, qui présidait la section de la guerre ; il eut la satisfaction de voir le héros du Nord adopter son sentiment. Pendant plusieurs années, les dépêches des différents cabinets furent soumises à son examen. En 1746, il dressa les instructions pour les ministres français qui assistèrent an congrès de Bréda. Ce fut à peu près à cette époque qu'il se brouilla sans retour avec le cardinal, qui, en sa qualité d'archevêque de Lyon, avait cru devoir s'écarter de la marche que le zélé diplomate lui avait tracée, au sujet d'un mariage entre des protestants. Prenant la roideur de son caractère pour une noble fermeté, Mably cessa d'entretenir les brillantes relations à la faveur desquelles il eût pu, avec une véritable sagesse, travailler au bonbeur de son pays , ainsi qu'à sa gloire personnelle. Cette détermination, conseillée par l'orgueil irrité, lui ferma la carrière qu'il s'était ouverte avec éclat, et vers laquelle semblait le porter une vocation décidée. Elle dut, on ne saurait guère en douter, n'être pas sans influence sur les lecons qu'il dicta dans la suite aux rois et aux peuples. Son premier essai, le Parallèle des Romains et des Français n'annonce point la misantropie qui perce dans ses ouvrages postéricurs; on y voit même uu partisan déclaré du gouvernement sous lequel il existe. Il y reclame d'abord, pour le monarque, « une autorité qui lui soit propre et » indépendante des lois » ( tom. 1er., liv. 111, pag. 244). Il regarde comme chimérique la prétention de donner à un roi « toute l'autorité nécessaire » pour faire le bien, sans lui laisser » la puissance de faire le mal » ( même page ). Suivant lui « les lois » rendent le prince tout-puissant; » et les mœurs qui empêchent qu'il » n'abuse de son pouvoir, conser-» vent au peuple sa liberté » ( ibid., pag. 272 ). Il dit encore : « C'est » chez les peuples modernes, et en » particulier dans le gouvernement » des Français qu'on peut apprendre

o à unir la guerre, le commerce et » les arts, et connaître le poiut où » se doit faire cette union, pour ren-» dre un état vraiment florissant » ( ibid., pag. 318 ). Il reconnaît parmi nous la nécessité du luxe, qui a distribue au peuple le superflu o des riches, unit les conditions, et » entretient entre elles une circulav tion utile v ( ibid., pag. 323 ). Enfin, il ajoute : a Les richesses, » l'abondance, les arts et l'industrie » sont des biens réels pour les hom-» mes; c'est en démêlant avec adresse » les nouveaux liens, les nouveaux » rapports qu'ils présentent pour » affermir la société, que la politi-» que moderne a trouvé le secret de » se rendre supérieure à celle des » anciens » ( même page ). Mably va professer désormais des opinions absolument opposées à celles que nous venons de transcrire. Il conçut une telle aversion pour le livre dans lequel il les avait consignées, que le trouvant un jour chez le comte d'Egmont, il s'en saisit, malgré ceux qui étaient présents, et le mit en pièces. S'il faut en croire les biographes, on destinait Mably à l'éducation du Dauphia, fils de Louis XV: ses réponses aux propositions honorables qui lui forent faites, empêchèrent qu'on ne lui confiat un poste d'une aussi haute importance. Les ouvrages dont nous allons nous occuper, étant tous empreints du même esprit, nous jetterons un coup-d'æil sur chacun d'eux; et nous en terminerons la revue par des réflexions générales, afin d'éviter l'ennui des répétitions. Après avoir rassemblé les extraits qu'il avait composés pour l'instruction particulière du cardinal de Tencin, Mably en forma un recueil, intitulé : Droit public de l'Europe, fondé sur les traités. Comme il y insérait des

discours rédigés d'après les nouvelles vues qu'il avait adoptées, on lui refusa la permission de le publier. L'homme en place auquel il s'adressa, lui dit : « Qui êtes-vous, M. » l'abbé, pour écrire sur les intérêts » des nations? Etes-vous ministre » ou ambassadeur? » C'est probablement pour répondre à cette question, que Jean-Jacques Rousseau s'exprime de la manière suivante. au commencement du Contrat-Social: « Si j'étais prince ou législa-» teur, je ne perdrais pas mon temps » à dire ce qu'il faut faire; je le fe-» rais, ou je me tairais. » Quoi qu'il en soit, Mably fit imprimer son ouvrage chez l'étranger, 2 vol. in-12, 1748; et M. d'Argenson s'opposa à la saisie des exemplaires introduits en France. Une seconde édition fut donnée en 1754, augmentée d'un troisième volume. La plus complète parut en 1764 : on y trouve un sommaire des traités conclus jusqu'à cette dernière époque. Au moment où l'auteur écrivait, il n'existait presque aucun acte autérieur à la paix de Westphalie, qui pût avoir de l'influence dans les affaires. Aussi, n'est-ce qu'à partir de cette paix, signée en 1648, qu'il se propose de faire conuaître la politique de l'Europe, d'en exposer les principes, la marche et les révolutions. Un des morceaux les plus curieux et les plus étendus est relatif aux traités commerciaux. En 1749, Mably mit au jour ses Observations sur les Grecs, 1 vol. in-12, Genève. Il les a reproduites plusieurs années après avec de grands changements, sous le titre d'Observations sur l'Histoire de la Grece. Il y recherche les causes générales et particulières de la prospérité et des malheurs d'un peuple à jamais célèbre. Sacri-

fiant Démosthène à son cher Phocion, il le juge avec d'autant plus de rigueur, que nous sommes des l'enfance accoutumés à l'admirer. Périclès est l'objet d'une prévention tout aussi forte. On s'étonne que Brizard ne fasse pas mention de la deuxième édition de ce livre, C'est dans la première qu'il puise les passages cités textuellement dans sa Notice des ouvrages de l'abbé Mably, par ordre chronologique. Dans ses Observations sur les Romains, 1 vol. in-12. Genève, 1751, Mably s'accuse d'avoir, en comparant ce peuple avec les Français, passé sous silence des choses necessaires, et d'en avoir dit plusieurs qu'il n'aurait pas dû penser. Pour se justifier, il affirme y avoir été forcé; il composa donc un nouvel ouvrage, où il se propose le même but que dans les Observations sur l'histoire de la Grèce. Quoique le chef-d'œuvre de Montesquieu Sur les causes de la grandeur des Romains, et de leur décadence, n'ait pas été inutile à l'imitateur, et que le livre de co dernier soit l'une de ses meilleures productions, ce livre néanmoins ne sa'isfait pas complètement. Il s'explique avec trop peu de précision sur les projets des Gracques; on a pu croire, d'après lui, que ces fameux tribuns vonlaient opérer un partage général des terres. Il aurait dû faire entendre que la loi agraire, connue sous le nom de loi Licinia, qu'ils desiraient mettre en vigueur, concernait sculement les terres confisquées sur les vaincus. (Voy. l'article Tib. GRACCHUS. ) Les Principes des négociations, 1 vol. in-12, la Haye, 1757, sont une introduction au droit public de l'Europe. C'est un exposé des moyens que doivent respectivement employer les

nations, pour maintenir la concorde parmi elles. Les obscurités affectées à dessein, les conditions secrètes, y sont proscrites; la bonne foi, la justice, la modération, telles sont les voies que l'on indique à une diplomatie éclairée. D'Ossat est présenté comme un modèle pour les ambassadeurs; et sur ce point les lecteurs peuvent être d'accord. Les Entretiens de Phocion, sur le rapport de la morale avec la politique, furent imprimés en 1763, comme une traduction du grec de Nicoclès, 1 vol. in-12, Amsterdam. Ils n'étaient point destinés à un concours académique; mais la société de Berne les couronna, avant fondé un prix de 600 fr. pour le meilleur livre qui paraîtrait dans l'année : ce fut alors, que le véritable auteur laissa tomber le voile sous lequel il s'était caché, afin de donuer plus d'autorité à ses préceptes. Rulhière nous apprend à quelle occasion Mably composa celui de tous ses ouvrages où la diction a le plus de purcté, où il s'adresse le plus à l'ame, et le seul peut-être à la lecture duquel on trouve un certain charme, par les formes antiques dont il a su le revêtir. Le spirituel académicien nous révèle que le jeune Aristias est le marquis de Chastellux qui, souvent, dans des cercles nombreux, avait opposé ses idées à celles du moderne Phocion, et qui a fini par les développer dans un livre intitulé De la Félicité publique (1). L'abbé fonde le bonheur des peuples sur les mœurs; le militaire le place dans les progrès de l'esprit. ( V. FABRONI. ) Les Observa-

<sup>(1)</sup> Réponse de M. de Rulhière, directeur de l'academie française, au Discours de M. de Nicolar, premier president de la Chambre des compts », de la place de M. de Chastellux, et qui vint prendres séance le jeunit 12 mars 1789.

tions sur l'histoire de France, 2 vol. in-12, Genève, 1765, présententles variations du gouvernement auquel les Français ont obéi depuis leur établissement dans les Gaules, et linisseut à l'époque où les grands . les surent réunis à la couronne, sous le règne des trois fils de Phiappele Bel : elles offrent des recherches intéressantes. L'auteur choisit Charlemagne pour son héros; peutêtre même lui prête-t-il quelquelois ses propres idées. Il en admire e gouvernement, et se plait à y retrouver les vues d'après lesquelles il roudrait établir celui des Français. Quique le ton qui règne dans ces deux premiers volumes soit modéré ion le compare avec celui des deux sivants, publies plus de vingt ans près; quoique les moyens par lesquels les cours souveraines parvintent à remplacer les états-généraux, soient simplement indiqués, on at sur le point de dénoncer l'ou-Tage au parlement, et d'en décréter l'anteur. Le duc de Choiseul le mit l'abri de cet orage, parce que le mistère était en conflit de pouvoir itee les corps de magistrature. En 1568, Mably combattitun ouvrage de Mercier de la Rivière, par des Doutes Moposes aux economistes, sur l'orre naturel et essentiel des sociétés, 14 vol. Il s'élève particulièrement untre le despotisme legal, que son dversaire erige en principe. Suivant usage, il donne à sa discussion a plus grande étendue, en remonat jusqu'à l'origine des choses. La rseverance avec laquelle tous ses forts se dirigeaient vers l'éconode politique, lui procura la distincion la plus flatteuse. Les Polonais, degués de leurs longues dissensions, dresserent a lui, ainsi qu'à Jeanlaques Rousseau, afin que ces deux

écrivains y missent un terme par une constitution nouvelle. Mably se rendit en Pologne; il y séjourna une année pour acquérir des connaissances locales, et mieux approprier son plan de réforme aux besoins des hommes qui le consultaient. De retour en France, il rédigea ses projets d'amélioration, qu'il adressa en 1770 et 1771 au comte Wielhorski, ministre plénipotentiaire de la confédération de Bar. Il opine, contre l'avis de Rousseau, pour que la royauté soit héréditaire; mais il demande « que le roi, borné à représenter la » majesté de l'état, comme un roi » de Suède, ou un doge de Venise, » reçoivedes hommages respectueux » et n'ait qu'une ombre d'autorité » ( Chapitre v ). Pendant qu'il travaillait avec ardeur aux moyens de régénérer un peuple malheureux, la Russie, l'Autriche et la Prusse fixaient leurs lots dans les portions que, dès 1772, elles détachèrent d'un pays que vingt ans après elles devaient se partager totalement. Le livre de Mably intitulé : Du gouvernement et des lois de la Pologne; vol. in-12, fut imprimé en 1781. Celui qui a pour titre: De la Legislation, ou Principes des Lois, 2 vol. en 1, Amsterdam, 1776, est, pour ainsi dire, le commentaire des Entretiens de Phocion. Voici le précis des vues principales de l'auteur : L'égalité dans la fortune et dans la condition des citoyens est le fondement de la prospérité des états; point de législation parfaite sans la communauté des biens. A la vérité, des obstacles insurmontables s'y opposent aujourd'hui; mais, pour y suppléer, il est indispensable d'éteindre l'avarice et l'ambition, éternelles ennemies de l'ordre social. Comment y parvenir? En restreignant

les finances, en bannissant le commerce, les arts et nommément l'academie de peinture. Les tableaux, les statues dont Rome a dépouillé les nations, sont des babioles. La ruine du système anglais est annoncée comme très-prochaine, et la durée du gouvernement suédois comme très-reculée. L'Angleterre n'a pourtant jamais joué un aussi grand rôle que dans ce siècle-ci. Quant au sénat de Suede, il n'existait déjà plus, lorsque l'ouvrage du prophète-législateur n'était pas encore publie. Il répondit à ceux qui lui en faisaient l'objection : « Le roi de Suède peut » changer son pays, mais non mon » livre. » Le traité de l'Etude de l'histoire, 1 vol., 1778, fut d'abord inséré dans le cours que l'abbé de Condillac, frère de l'auteur, composa pour l'instruction de l'infant, duc de Parme et de Plaisance. Mably met sous les yeux du jeune prince un aperen des divers gouvernements; et de cet examen , il fait sortir les règles de l'art de régner. Animé par l'intérêt du sujet, il ne s'exprime nulle part avec plus de vigueur et de précision. Le traité de la Manière d'ecrire l'histoire, 1 vol. in-12, 1782, est loin de montrer le caractère de l'écrivain sous un aspect favorable. Le seul abbé de Vertot, parmi les Français, est absous à son tribunal. Il y traduit Buffon, uniquement pour s'élever contre une renommée qui l'importune. Les meilleurs historiens anglais, Hume, Robertson, Gibbon, v sont condamnés sans aucun ménagement. Voltaire, surtout, qui l'avait effleuré dans son Epitre à Horace (1), est en butte au ressen-

timent le plus aveugle et le plusignoble. Il affirme « qu'il ne voit pas au » bout de son nez, » La plupart de ses arrêts sont d'une injustice si criante, qu'il force à les attribuer plutot a une aigreur jalouse, qu'à une bonne-foi chagrine. Gudin, en le réfutant, tombe dans un autre écueil, et ne paraît pas sentir tout le mérite des historiens de Rome et d'Athènes. Quelques endroits d'une doctrine relâchée firent encourir la censure de la Sorbonne aux Principes de morale, un vol. in-12, 1784. Mably, qui jamais n'annonce de prédilection pour les femmes, y excède les bornes de la franchise envers elles. Dans ses Observations sur le gouvernement et les lois des Etats-Unis d'Amerique, 1 vol. in-12, 1784, il convient que les renseignements positifs lui manquent; et il se contente d'appliquer aux diverses constitutions de ces états les maximes ordinaires de sa théorie. Quoiqu'il sente la nécessité de les modifier dans la pratique, il recommande de bannir le commerce et les arts, si l'on veut se garantir de la corruption des Européens. Tels sont les onvrages que publia Mably pendant sa vie, et qui la remplirent presque entierement. Tournant sans cesse dans un même cercle d'idées, il les analyse d'une manière à peu prè uniformé dans chaque nouvelle pro duction. Sa pensée ne franchit poin

<sup>(1)</sup> En 1-5(a), Voltaire publia son *Epitre à Boileau*, 8 laquelle Clement de Dijon ue croignit pas de rénonère anus le nou de Boileau lui même. Comme Pauburg des *Entrobens de Phocion* occordait son #p-

pui à Clément, Voltaire, en 1771, commença un Épitre à Horace, par les vers suivants :

Tonjours ami des vers , et du diuble pousse , Au rigoureux Boileau j'écrivis l'an passe. Je ne sais s'im alettre auroit pu lui déplaire ; Mans il me repondit per un plat secretaire , Dant l'ecrit froid et loug , de'j unis en oubli , Ne fut jumais conuu que de l'abbe Mabbi.

Voltaire dit ailleurs: « Je suis toujours prêt l'été n'aire un voyage à Paris, malgré l'abbé Mahly n' Fréson. n' Lettres en vers et en prese, 14 decembre 1772.)

les trois ou quatre principes de législation qu'il a recueillis du code de Lycurgue. Forcé de convenir que l'execution en est à-présent chimérique, il n'en vante pas moins l'excellence ; et si quelquefois il défère aux convenances impérieuses des temps et des lieux, il veut toujours comprimer les progrès de la civilisation, m'il regarde comme la source de nos vices. Ayant pris en haine les institutions existantes, il se refugie dans le sein de l'antiquité. Au milieu des ténèbres dont elle est enveloppée, il croit voir l'âge d'or de la politique. Sparte est pour lui l'exemple unique de la véritable liberté; et dans son obstination, il ferme les yeux sur l'horrible esclavage des Hilotes. Il n'espère rien de l'avenir; il se plaint du présent, et n'invoque le passé que pour blamer ses contem . porains. Jean - Jacques n'aperçoit dans les Entretiens de Phocion, qu'une compilation de ses propres ecnts, a faite sans retenue et sans boule. b ( Confessions, liv. XII. ) Si Mably se rencontre en plusieurs points avec l'éloquent Genevois, on ne saurait du moins l'accuser de lui avoir dérobé la séduction du style. Le sien est exact et clair, parfois énergique, en général monotone et commun: il tient de son esprit raisonneur, lent et sec. Sans antre ambition que celle d'écrire, dédaignant la fortune et les grandeurs, ce philosophe bornait ses liaisons à un peut nombre de personnes choisies. Recherché par un ministre, il ne répondit à ses avances, qu'en disant : e le le verrai lorsqu'il ne sera plus en place. » Ses amis les plus intimes étaient l'aimable et savant Baithelemy, Dussaulx raducteur de Juvénal, et, ce qui a droit d'étonner, Collé, l'un des conservateurs de la

gaîté française. Les réparties que l'on cite de lui ne décèlent guère que de la brusquerie; heurensement plus d'une fois il sut s'arrêter à propos. On racontait chez Mme. Du Bocage, une anecdote touchante; lui seul n'en était pas ému. « Cela n'est pas » dans la nature, disait-il; cinquante » ans d'expérience me l'attestent. — » Mettez-en le double, lui répondit-» on, et vous n'aurez pas encore » sondé le cœur humain. » A ces mots, l'abbé se lève, frappe de sa canne le parquet; on redoutait une violente explosion, lorsqu'il réplique..... « Je ne suis qu'un sot. » Quelqu'un lui ayant avoué que Platonlui paraissaitennuyeux, et voyant qu'il s'en irritait, ajouta : « S'il vous » avait ressemblé, je n'en parlerais » pas ainsi. » Aussitôt l'abbé s'agite, et s'écrie : « Il sied bien à un » petit gredin comme.... moi d'être » comparé à Platon. » Cette suspension fut un coup de théâtre. En combattant son fanatisme pour les anciennes républiques, Gibbon eut à soussirir de son irascibilité chez la comtesse de Froulay, et chez M. de Foncemagne. Il n'en loue pas moins le Droit public de l'Europe, et la première partie des Observations sur l'histoire de France. Il trouve que la Manière d'écrire l'histoire, livre dans lequel il est traité avec si pen d'égards, « contient aussi quel-» ques préceptes utiles et des remar-» ques judicienses. » Il ajoute : « Ma-» Ely aimait la vertu et la liberté; » mais sa vertu était austère, et sa » liberté ne pouvait souffrir d'égal. » ( Memoires , tom. 1er. pag. 214. ) La conversation de Mably roulait sans cesse sur les usages des Lacédémoniens. « Parmi eux, disait-il, » j'aurais été quelque chose. » Quoiqu'il aunât à répéter l'adage de Leib-

nitz : « Le temps présent est gros » de l'avenir, » il ne s'en est pas moins trompé fort souvent dans ses prédictions. Dans sa jeunesse, il consentit à être associé-correspondant de l'académie de Lyon. Dans la suite, sa conduite fut conséquente avec le mépris dont il se piquait pour la culture des beaux-arts; aucune société littéraire ne put obtenir qu'il siegeat dans son sein. Le duc de Richelieu lui fit de vaines instances pour qu'il acceptât une place à l'académie française. Honteux de s'être un instant laisse vaincre par ce seigneur, il retracta bien vite son adhésion, motivant auprès de Condillac, son refus opiniâtre, sur l'obligation de louer publiquement le cardinal qui gouverna sous Louis XIII. Un revenu de 3,000 francs composa toute sa richesse, jusqu'à un âge tres-avance; une pension d'à peu près la même somme lui fut, sans aucune sollicitation de sa part, accordée sur l'évêché de Cahors. Avec ce supplément, il aurait pu, dans sa vieillesse, se procurer une chaise-à-porteurs; il aima mieux soulager l'indigence, et laisser un gage de sa satisfaction à un vieux domestique. Il monrut le 23 avril 1785, au milieu des secours de la religion. Ses amis voulaient lui ériger, dans l'église où il a été inhumé, un monument sur lequel ils auraient fait graver l'épitaphe qu'ils ont consacrée a sa mémoire : l'autorité ecclésiastique s'y opposa. Au bas d'un portrait, qui passe pour ressemblant, et dont la physionomie n'exprime que de la rudesse et de la morosité, ils ont inscrit ce vers de Juvénal :

Acer et indomitus, libertatisque magister.

Sat. 2, 2. 78.

La duchesse d'Enville affectionnait particulièrement Mably. Sans vouloir être connue, elle pria l'académie des inscriptions et belles-lettres, d'en proposer l'éloge historique, pour sujet d'un prix extraordinaire en 1787 : la palme fut partagée entre Brizard et Lévêque. Les manuscrits autographes qui contenaient huit lettres intitulées : Des droits et des devoirs du citoyen, ainsi que la suite des Observations sur l'histoire de France, ayant, le 30 août 1790, été offerts à l'assemblée nationale par les abbés Arnoux , Chalut et Mousnier, exécuteurs testamentaires de Mably, il est présumable que ces deux ouvrages, imprimés quelque temps auparavant, le furent sans aucune altération. Quelques personnes néanmoins en suspectent l'authenticité, et croient que l'on s'est permis d'y faire des changements, analogues aux circonstances dans lesquelles ils parurent. Le premier de ces manuscrits, composé des 1758, offre les entretiens que l'auteur suppose avoir eus avec milord Stanhope. Le génie de Montesquieu y est rabaissé au seul mérite d'avoir fait bair le despotisme; et les prérogatives du trône y sont réduites aux fonctions de général de la nation et de ministre des affaires étrangeres. Mably prévoit que la résistance des parlements fera convoquer un jour les états-généraux; mais il ne devine pas aussi bien les résultats de cette convocation. Dans la suite des Observations sur l'histoire de France, où d'ailleurs se trouvent des recherches nombreuses, il exhale sa bile contre nos rois, même contre Charles V et Henri IV contre les ministres, contre la moblissir, le clerge, la magistrature, la finalide, et le corps entier de la mation. Il désespère du salu des Français, parce qu'il ne découvre en eux aucun germe de révolution

S'il eût vécu quelques années de plus, il aurait pu se désabuser. Les deux écrits dont nous venons de parler, et qu'il appeloit son testament, parurent à une époque où l'inexpérience les proclama des catéchismes politiques. Ils furent des guides trompeurs pour une assemblée imprudente, qui, en exténuant le pouvoir royal, nous précipita dans l'anarchie, et enfanta toutes les calamités. L'abbé Arnoux, l'un des exécuteurs testamentaires de Mably. a donné la Collection complete des œnvres de ce dernier, 15 vol. in-8º. Paris, Ch. Desbrières, de 1794 à 1705. Le Parellèle des Romains et des Français n'y est point inséré, et ne se trouve dans aucune édition. Nous ne ferons point l'énumération des opuscules posthumes, contenus dans les trois derniers tomes. Presque partout s'y manifeste l'esprit de dénigrement et de contradiction. En voici des preuves frappantes. On regarde comme certain qu'à l'avénement de Louis XVI au trône, le contrôleur-général Turgot se proposait de déterminer le jeune monarque à se servir de sa puissance pour opérer lui-même une grande révolution. Vous croyez qu'un ami des hommes, dont tous les vœux sont pour la régénération de sa patrie, va benir un projet dont il n'avait pas osé entrevoir la possibilité. Eh bien! lisez ce qu'il dit d'un administrateur, ebloui sans doute par l'illusion des systèmes, mais à qui l'on ne peut refuser ni des connaissances, ni l'amour de l'équité. Il le désigne comme un commis occupé « de messageries, de coches d'eau, de cent autres niaiseries pareilles... Notre - sort, continue-t-il, est d'être gou- verné par des sotsqui ont les meil-· leures intentions du monde, ou par

» des gens d'esprit qui sont résolus » à être des fripons » (Des maladies politiques et de leur traitement, tome xiii, page 241). Etait-il question d'une refonte totale, le danger des innovations l'alarmait; il rappelait alors avec complaisance le régime doux et paisible du cardinal de Fleury. S'agissait-il au contraire de légères améliorations qui n'ont rien de hasardeux, il s'emportait en disant : « Tant pis si l'on fait » quelque bien ; cela soutiendra quel-» que temps la vieille machine qu'il » faut renverser (1). » Il combat en ces mots les adversaires de Necker : « La banqueroute semble s'éloi-» guer de nous; le crédit se ranime » et se soutient; si nous manquions » d'argent, nous laisserions aper-» cevoir toute notre faiblesse, et ce » serait le signal de notre ruine. » Un moment après, il ne pardonne point à ce directeur-général d'attacher une grande importance « à ce » même crédit public, qui est le » fléau le plus redoutable dans une » monarchie. » ( Le Compte rendu, tome xv, pages 89 et 101). Mably n'a pas toujours en pour la politique un goût exclusif. Il s'est, pour ainsi dire, essayé dans la littérature par une dissertation judicieuse, divisée en quatre Lettres à madame la marquise de P... sur l'Opéra, Paris, Didot, 1741, in-12 de 166 pages. C'est une poétique raisonnée de ce genre de spectacle ; le critique y garde l'anonyme. Goujet en parle avantagensement sans connaître l'auteur (Bibliothèque française, tome 111, page 539). Aucun éditeur ne l'a recueillie: mais on y reconnaît la manière de discuter de Mably, assor-

<sup>(1)</sup> Voyez le Supplément an Cours de Littérature par La Harpe, 1 vol. in-80., 1810, pag. 274.

tie à l'agrément de la matière. A côté de jugements littéraires évidemment dictés par l'humeur, on en rencontre de très-sains dans ses œuvres posthumes, surtout dans le traité des Talents ct dans celui du Beau ( tome xiv ). Suivant toute apparence, Palissot et Sabatier ont loue ses autres ouvrages, parce qu'il n'aimait pas les philosophes du xviiic, siècle. Le second particulièrement lui prodigua des éloges peu réfléchis. Au surplus, les erreurs du publiciste n'étant point compensées dans ces ouvrages par la supériorité de l'écrivain, il n'est pas étonnaut que la réputation de cette collection volumineuse décroisse chaque jour. On ne doit pas oublier pourtant que l'alliance de la morale et de la politique y est sans cesse recommandée : voilà un véritable titre à l'estime. Le Destin de la France, 1 vol. in-80., 1792, publié sous le nom de Mably, est une compilation indigeste, que l'on croit faite par Barthélemi de Grenoble, à qui I'on doit une grammaire française. Le duc de la Rochefoucauld, président du département de Paris, fit insérer dans le Moniteur, 1792, no. 171, une lettre du 17 juin, dans laquelle l'abbé Arnoux parle ainsi de l'auteur du Destin de la France: « Le père de ce bâtard ne peut être » que M. Barthelemi, à qui il faut » laisser cette honteuse paternité. » Le 12 juin 1795, les exécuteurstestamentaires de Mably réclamèpour lui, à la barre de la Convention, les honneurs du Panthéon français. Le député Dussaulx convertit cette pétition en une motion, qui fut accueillie, mais qui paraît n'avoir pas eu de suite. St. S-N.

MABOUL (JACQUES), évêque d'Alet, et l'un des bons orateurs du dix-septième siècle, naquit à Paris,

de parents distingués dans la magistrature. Son père, son oncle et son frère étaient maîtres des requêtes. Il aurait pu suivre cette carrière: il préféra l'état ecclésiastique, et honora sa vocation par sa conduite et par son talent. Il brillait surtout dans l'oraison funèbre. S'il est demeuré au-dessous de Bossnet, qu'il n'est guère possible d'égaler dans le sublime, son style ne manque pas de douceur; il est assez égal et châtié. Son eloquence est touchante et persuasive. On admire dans ses discours la noblesse des sentiments, la profoudeur des pensées, la précision et la justesse de l'expression, la majesté des figures. Maboul fut long-temps grand-vicaire de Poitiers, et attaché à M. de la Poype, évêque de cette ville, duquel il avait l'entière confiance. Il fut nommé à l'évêché d'Alet, en 1708. Se trouvant en cette qualité membre des états de Languedoc, il eut occasion de faire usage de son talent dans les assemblées de ces états, tantôt par des discours d'ouverture, tantôt par d'autres, concernant les affaires de la province, ou relatifs aux intérêts de la religion. Le Régent avait conçu pour l'évêque d'Alet une estime particulière. Jaloux de faire cesser les querelles du jansénisme qui troublaient l'Eglise, ce prince pensa que Maboul pouvait utilement travailler à cette grande entreprise, et le pressa de s'en occuper. Maboul rédigea deux Mémoires à cet effet, l'un adressé au duc d'Orleans, et l'autre aux évêques de France. Ce digne évêque mournt dans son diocèse, le 21 mai 1723, et y fut fort regretté. Outre les deux Mémoires dont il vient d'être question, on a de lui les Oraisons funèbres du chancelier Michel Le Tellier, de Marie-Francoise de Lezay de Lus gnan, première prieure perpétuelle des religieuses de Notre-Dame de Saint-Sauveur de Puy-Berland, en Poitou, de la princesse Louise-Hollandine, Palatine de Bavière, abbesse de Maubuisson, du duc et de la duchesse de Bourgogne, du grand Dauphin, fils de Louis XIV, de Charles Legoux de la Berchère, archeveque de Narbonne. Toutes ces oraisons funebres, d'abord imprimées à part, in-4°., ont été recueilhes en un volume in-12, sous le titre de Recueil des oraisons funébres prononcées par M. Maboul, ancien evêque d'Alet, Paris, 1748. Il excellait dans les portraits; on cite comme un modèle, celui de Mme, la Dauphine, dans l'oraison funèbre commune à cette princesse et au Dauphin son époux (1).

MABUSE ( JEAN DE ), peintre, naquit à Maubeuge, en 1499. Doué des plus rares dispositions, il voyagea en Italie pour se perfectionner. Il avait étudié la nature avec soin : mais la vue des chefs-d'œuvre des anciens lui indiqua une route nouvelle; et, de retour dans son pays, il fut un des premiers à y introduire one manière plus grande et plus pittoresque. Il se fit remarquer par le coût avec lequel il dessinait le nu. Cest à Middelbourg, surtout, que l'on conservait la plupart de ses tableaux. On y distinguait, entre autres, une Descente de Croix, d'une belle composition, et d'un dessin correct. On citait également un Adam et Eve, qui existait à Amsterdam. Ce précieux tableau était peint avec une telle vigueur et un tel relief, que les figures en paraissaient vivantes. Son plus bel ouvrage était une autre Descente de Croix, qui ornait l'antel d'une des principales églises de Middelbourg; elle jouissait d'une telle réputation, qu'Albert Durer entreprit un voyage exprès pour venir l'admirer. Ce chef-d'œuvre, ainsi que l'église où il se trouvait, ont été détruits par la foudre. Mabuse s'était lié avec Lucas de Leyde ( V. ce nom ), et l'accompagna dans sa tournée à travers une partie des Pays-Bas, rivalisant avec lui de faste et d'ostentation. Malheureusement, la conduite de Mabuse était loin de répondre à ses talents. Il se livrait à tous les genres de débauches, mais surtout à la passion du vin. Le marquis de Veren se l'était attaché en qualité de peintre. Charles-Quint vint quelque temps après chez ce seigneur, qui n'épargna rien pour recevoir dignement le monarque : il fit habiller les principaux officiers de sa maison en damas blanc. Quand le tailleur vint prendre mesure, Mabuse lui demanda l'étoffe, sous prétexte de faire un habillement singulier : il la vendit pour boire; et lorsqu'il fallut paraître, il ne trouva d'autre moyen que de s'affubler d'une robe de papier blane, qu'il peignit en beau damas. L'empereur fut frappé de l'éclat de cette étoffe; mais le marquis ayant été instruit de la ruse du peintre, le dit à l'empereur, qui ne put s'empêcher de rire d'avoir été ainsi trompé. Enfin, l'inconduite de Mabuse fut telle, que, malgré toutes les protections que lui avaient obtenues ses talents, il fut arrêté, et mis dans les prisons de Middelbourg, où on lui laissa toutefois la liberté de se livrer à son art. On connaît de lui plusieurs ouvrages, et particulièrement des dessins précieux, exécutés pendant saréclusion. Il mourut en 1562. P-s.

<sup>(1)</sup> Mersical des Oraisons funidores , etc. , pag. 196

MACABER, poète allemand (1), serait tout-à-fait inconnu sans l'ouvrage qu'on a sous son nom : c'est un Recueil de Dialogues entre la Mort et des personnages choisis dans les divers états de la société; idée rajeunie et développée par Jacques Jacques, chanoine d'Embrun, dans Le faut mourir. Cet ouvrage, indiqué par Fabricius ( Bibl. med. et infim. latinitat. ), sous ce titre: Speculum morticini, ou Speculum choreæ mortuorum ( le Miroir de la mort, ou le Miroir de la danse des morts), paraît avoir été écrit originairement en allemand, et a passé de cette langue en latin, en français et même en anglais. La première édition française, restée long-temps inconnue aux plus savants bibliographes, a été découverte par M. Champollion-Figeac, dans les manuscrits de la bibliothèque de Grenoble; et il a donné une Notice de ce livre singulier dans le Magasin encyclopédique, année 1811, t. vi, p. 355 et suiv. Cette édition, composée de deux cahiers formant dix feuillets et 20 pages petit in-fol., contient dix-sept dialogues et autant de petites estampes gravées sur bois; elle a été imprimée à Paris, par Guy ou Guyot Marchant, demorant au grant hostel de Nauarre, le 28 septembre 1485. Le même imprimeur en publia une seconde édition, augmentée de plusieurs nouveaux personnages, avec cet intitule: Ce present livre est appelle Miroir salutaire pour toutes gens, et de tous estats, et est de grande utilité et

récréation, etc., Paris, 1486, le 7 de juin. Debure en a donné la description dans la Bibliograph.instructive, no. 3100; mais il n'en a pas copié le titre, et il a réuni, sous le même article, deux ouvrages distincts : la Danse Macabre des hommes, et la Danse Macabre des femmes. D'après le Catalogue de la bibliothèque du roi, Debure attribue la version française de cet onvrage à Michel Marot; mais c'est une distraction un peu forte, puisque Clément, père de Michel Marot, n'était pas encore né. Les biographes indiquent une troisième édition de la Danse Macabre, sortie des presses de Guy Marchaut, sous ce titre: Chorea ab eximio Macabro versibus alemanicis edita, etc., Paris, pour Godefroi de Marnef. octobre 1490, in-fol. fig. : elle avait été revue et corrigée par Pierre Desrey de Troies (1). M. Champollion, qui a donné la note chronologique des éditions de la Danse Macabre, n'a pas cité celle de Desrey; et M. Brunet, trompé par le double titre latin et français, a supposé qu'il avait paru deux éditions différentes de cet ouvrage, en 1490, chez le même imprimeur ( Voy. le Man. du libraire, t. 1er., pag. 385 et 386). La Danse macabre des hommes et celle des semmes ont été réunies pour la première fois, suivant M. Champollion, dans l'édition de Troyes, Nicolas Lerouge, in-fol., fig. goth. sous ce titre : La grant Danse Macabre des hommes et des femmes, historiée et augmentée de personnages et beaux dits en latin, en vers, sans date, mais avant l'an 1500;

<sup>(1)</sup> Est-ce bien là le nom d'un écrivain? Et n'estce pas plubit suivant l'ingénieuse conjecture de M. Van-Praet, l'altération du mot arabe, Magbarah, qui signifie un cinactière? C'est ce qu'on ue peut deviner; et on a di saivre l'opinion commune, ne fitce que pour pouvoir douner une idée d'un livre singulier et recherché des curieux.

<sup>(1)</sup> Fabricius suppose que Desrey donna cette édition vers 1/60; mais c'est une erreur de chiffre. On n'a fait aulle mention de cette revision à l'art. Desrey, X1, 233.

et ce savant n'a connu que deux éditions postérieures, Genève, 1503, in-4°., et Paris, 1589, in-8°., citees toutes deux dans la Bibliograph. de Debure. M. Brunet en indique trois autres: Lyon, 1499, in-fol., goth.; Rouen, Guil. de La Mare, sans date, in-40., fig., lett. rondes, et Paris, Groulleau, 1550, petit 19-12, fig. La traduction anglaise de la Danse Macabre est due à Jean Porcy, poète resté incommu même à ses compatriotes; elle a été insérée dans le Monasticon anglicanum de Rog. Dodsworth et Gaill. Dagdale (Londres, 1673), t. 111, p. 368-74, précédée d'une seule gravure de W. Hollar, La Danse des morts a été souvent reproduite par les artistes du quinzième et du seizieme siècle; on en retrouve les différents sujets dans les encadrements des livres de prières, réimprimes si fréquemment en caracteres semi-gothiques, de 1490 à 1550. La Danse des morts, que le fameux peintre Holbein avait exécutée dans le cloître du couvent des Angustins de Bâle, a joui long-temps d'une grande célébrité ( Voy. Hol-BEIN et Math. MERIAN ). Paul-Ghrétien Hilscher, pasteur à Dresde, mort le 3 août 1730, a publié en allemand une Notice des Danses des morts, a l'occasion des dessins et des tableaux de ce genre conservés dans la galerie de Dresde ( Beschreibung des Todten-Tantzes wie solcher zu Dressden auf dem Schloss gemahlet, Budissen, Richter, 1721, iu-80.) W-s.

MAGAIRE (SAINT) l'ancien, naquit dans la Haute-Egypte, vers l'an 300, et fut employé dans sa jeunesse à la garde des troupeaux. Il avait près de 30 ans, lorsqu'il se retira dans la solitude pour se livrer plus

tranquillement à la méditation et à la prière. Une jeune fille du voisinage l'ayant accusé de séduction, il supporta, avec une patience admirable, les reproches auxquels il fut exposé, et se condamna lui-même à envoyer, chaque semaine, a son accusatrice le produit de la vente des paniers qu'il fabriquait, pour l'aider à nourrir le fruit de son libertinage. L'innocence de Macaire fut enfin reconnue; et pour échapper aux témoignages d'admiration qu'inspirait sa conduité, il quitta secrètement sa cellule, et alla se cacher à Scété dans la Thébuide. L'éclat de ses vertus se répandit néanmoins bientôt dans le desert ; et un grand nombre de solitaires accoururent se ranger sous sa discipline: mais il ne voulut conserver près de lui qu'un seul religieux; et il dispersa les autres dans des ermitages, où il allait fréquemment les visiter et leur porter des paroles de consolation. Macaire, à la demande de ses frères, fut elevé au sacerdoce : il redoubla de ferveur pour remplir des fonctions dont il ne se croyait pas digne, et ajouta encore aux austérités qu'il pratiquait. Sa douceur. sa modestie et sa patience remplissaient d'étonnement tous ceux qui approchaient le solitaire ; et plusieurs païens se convertirent à la foi catholique après l'avoir entendu. L'attachement qu'il portait à la doctrine de Nicée lui attira des persécuteurs : il fut relégué par ordre de l'empereur Valens, avec quelques autres anachorètes, dans une île du Nil; mais le mécontentement que le peuple fit éclater, obligea le préfet à rappeler Macaire. Il retourna dans le désert de Scété, où il mourut vers l'an 300. L'Eglise célèbre sa fête le 15 janvier. Quelques critiques lui attribuent la Règle de son nom; mais

Tillemont, Dupin, etc., la regardent comme l'ouvrage de saint Macaire le ienne. Le premier passe pour l'auteur des cinquante Homelies, publiées en grec, Paris, Morel, 1550, in-8°., et dont il parut une version latine de J. Pic, ibid., 1562, même format. Elles ont été réimprimées en grec, et avec une nouvelle traduction latine de Jacques Palthen de Friedberg, à la suite de l'édition des OEuvres de saint Grégoire le Thaumaturge, Paris, 1621 ou 1626, in-folio. Gérard Vossius, qui en fut l'éditeur, y ajouta une savante dissertation, dans laquelle il défend l'opinion de Tillemont, qui attribue ces Homélies à Macaire l'ancien. On a encore de lui plusieurs Opuscules ascéliques, imprimés avec une version latine de Fr. Turrian, dans le Thesaurus asceticus du P. Possin, et dans les Monument, eccles. Gr. de Cotelier.

W-s. MACAIRE (SAINT), le jeune, était né dans le quatrième siècle, à Alexandrie, où il exerça d'abord la profession de boulanger ou de confiseur ; mais touché de la grâce , il renonça au monde, et se retira, vers l'an 335, dans la solitude de Nitrie, où il vécut du travail de ses mains, jeunant, priant et pratiquant de grandes austérités. Il fut ordonné prêtre, malgré lui, et se trouva chargé de la direction de plus de cinq mille moines, dont ses vertus le rendirent l'inimitable modèle. Un solitaire de Nitrie avant laissé à sa mort cent écus, fruit de son travail et de ses économies, on s'assembla pour délibérer sur l'emploi de cette somme. Les avis se partagèrent : les uns voulaient qu'elle fût distribuée aux pauvres, et d'autres aux églises; mais Macaire décida qu'elle devait être enterrée avec le mort, sur lequel on prononça cette sentence terrible: Que ton argent périsse aves toi. Macaire conserva soigneusement. le précieux dépôt de la foi; son zèle contre les Ariens le fit exiler par Lucius, patriarche d'Alexandrie. Il parvint à une extrême vicillesse, et mouruten 394 (1). L'Église latine célèbre sa fête, le 2 janvier. Les Grecs honorent sa mémoire et celle de saint Macaire l'ancien, le 29 du même mois. On le regarde généralement comme l'auteur de la Règle de saint Macaire, imprimée dans le Codex regularum, etc., Rome, 1661, 2 vol. in-4°. 11 en existe une autre sous le nom des deux Macaire, et de plusieurs autres saints abbés, dans la Concordia regularum, publice par D. Menard. Paris, 1638, in-4°.

MACANÆUS (Dominique della Bella, plus connu sous le nom DE ). littérateur italien, prit ce dernier nom de celui du village de Macagno dans le Novarèse, où il avait vu le jour en 1438. Cet écrivain a publié les Vies de Sextus Aurelius Victor, qui furent imprimées pour la première fois à Turin, en 1508. Les notes dont il enrichit le texte latin, furent insérées dans les éditions postérieures, et ont été conservées dans celle d'Amsterdam . cum notis variorum. Dominique Della Bella eut pour précepteur le savant Colla Montano de Milan, qui, ayant été l'auteur de la conspiration tramée contre le prince Galeas Sforza, fut tué en 1476. Della Bella excellait dans la connaissance des langues anciennes, et acquit une réputation distinguée parmi les autiquaires. De Milan où il était professeur de belles-lettres, il passa, vers

<sup>(1)</sup> Fabricius (Bibl. gr.) place la mort de saint Macaire le jeune, à l'année 404, et croit qu'il était alors âgé de cent aus.

le commencement du xvi. siècle, à la chaire d'éloquence des écoles publiques de Turin; et nous trouvons dans un ouvrage sur la Gaule cisalpine, publié par Merula, que cet auteur ayant assisté aux leçons publiques de Macanæus, avait eu lieu d'admirer la profondeur de sa science, dans l'explication qu'il faisoit à ses élèves de l'Histoire naturelle de Pline. Les ducs de Savoie rendirent justice aux talents du professeur Macanæus, en le nommant historiographe de la maison ducale. Honoré des bontés de ces souverains, il passa le reste de sa vieà rassembler les matériaux pour la compilation d'une histoire qu'il n'eut pas le temps d'achever. Il mourut a Turin en 1520. Outre les vies de Sextus Aurelius Victor, il a publie: I. Une description chorographique du lac Majeur sous ce titre : De lacu Verbano, Milan, Scinzenzeler, 1400, in-4º.; réimprimé par les soins de Laz.-Aug-Cotta, ibid. Ghisolfi., 1699, in-4°. de 96 pages, et dans le Thesaurus antiquitatum Italia, tome 11. ( Forez Corra, X. 72 ). II. Quæstiunculæ de busti cinere, de paganis, etc., Milan, 1490, à la suite de l'ouvrage précédent. On a encore de lai plusieurs ouvrages inédits, qui se trouvent dans les bibliothèques d'Italie: une dissertation De Cancellarus, secretariis et scribis, eorumque vocabulis ; une autre intitulée : Observationes ad Tranquillum et Valerium Maximum; neuf vies des priuces de la maison de Savoie, pareillement en latin, outre différentes lettres sur des sujets de littérature, et un Mémoire sur les antiquités allobroges, écrit en langue italienne. Dans les ouvrages qu'il a publiés, le professeur Macanæus s'intitulait : Publicus taurinensis orator, et morum musarumque professor. Sa célébrité

a rendu sa famille illustre; et ses descendants ont occupé des places dans la magistrature et la diplomatie. (Voyez Sassi, Hist. typograph. Mediol., pag. 325.)

P—1.

MACARIUS. Voyez Lueureux (XXIV, 410), et Macaire.

MACARTNEY ( GEORGE comte DE ) naquit le 14 mai 1737, à Lissanoure, près de Belfast en Irlande. Après avoir pris le grade de maître es-arts à l'université de Dublin, il suivit l'étude du droit à Middle-Temple; ce fut là qu'il se lia d'amitié avec Burke, et d'autres personnages depuis devenus célèbres. Ensuite, se conformant à l'usage de la plupart des Anglais distingués par leur naissance et leur fortune, il visita le continent européen : mais ce voyage qui ne fournit à la plupart de ceux qui le font, que des occasions de dissipation, fut mis à profit par Macartney pour observer la force et les ressources des différents états, ainsi que le caractère et la politique d**e** leurs gouvernements. A son retour il fut admis dans l'intimité de lord Holland, au fils duquel (le frère de Fox ) il avait en pendant ses voyages l'occasion de rendre un service essentiel. Présenté par ses amis à lord Sandwich , secrétaire-d'état , il fut élu membre du parlement, pour Midhurst, que Fox représenta ensuite, et, peu de temps après, nommé envoyé extraordinaire en Russie , où il arriva en 1765. Une alliance intime avec ce pays qui, suivant l'expression de Macartney, ne devait plus être regardé comme une étoile éloignée dont l'éclat commencait à manifester, mais comme une grande planète qui s'était rangée d'elle-meme dans notre système; dont la place n'était pas encore déterminée, mais dont les mouvements ne pouvaient manquer d'influer puissamment sur ceux de tous les autres corps; une telle alliance devait être naturellement l'objet des vœux de l'Angleterre, sous plusieurs rapports, notamment sous celui du commerce. Les envoyés anglais qui avaient précédé Macartney à Saint-Pétersbourg, avaient essayé infructueusement de conclure un nouveau traité sur ce point si important pour leur pays. Macartney fut plus heureux : les termes du traité étaient même beaucoup plus avantageux pour la Grande-Bretagne, que son ministère n'avait pu l'espérer. Réfléchissant aux difficultés qu'il avait eu à surmonter, et à l'état politique d'un pays où un changement soudain pouvait tout d'un coup détruire son ouvrage, Macartney n'avait pas vouln laisser échapper une occasion que peut-être il n'eût jamais retrouvée ; et il avait signé le traité, ne doutant pas d'être approuvé par les ministres. Son attente fut trompée. Une clause que l'on regarde comme une infraction de l'acte de navigation de la Grande-Bretagne, auquel pourtant elle ne portait aucun préjudice, et que la Russie avait exigée comme condition indispensable, lui attira des expressions de mécontentement, fondées sur ce qu'il avait, contre ses instructions, signé un traité de commerce avant de l'avoir soumis à l'approbation du roi. Le comte de Panin, ministre russe, écrivit aux Anglais établis à Saint-Pétersbourg, une lettre qui expliquait de la manière la plus favorable la clause qui inquiétait le ministère de Londres. Celui-ci voulait une déclaration expresse, signée des plénipotentiaires russes, munis à cet effet de pouvoirs spéciaux de leur cour. A cette demande, Paniu, indigné, dit à

Macartney, que si la Grande-Bretagne n'était pas contente du traité et de sa lettre explicative, elle pouvait le regarder comme non-avenu; mais que, si les signatures étaient une fois annulées, la factorerie anglaise serait mise sur le même pied que les commerçants des autres nations. Des démarches auprès de l'impératrice, n'eurent pas plus de succès. Une nouvelle rédaction, proposée par la Russie, fut acceptée. Le traité reçut la ratification du roi d'Angleterre : mais , en même temps . Macartney fut prévenu qu'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire allait partir de Londres pour Saint-Pétersbourg; et, en 1767, il revint en Angleterre, emportant des témoignages de la bienveillance de l'impératrice. Durant son séjour en Russie, il rendit des services essentiels à Stanislas, roi de Pologne, qui, pour lui marquer sa reconnaissance, lui envoya l'ordre de l'Aigleblanc. Le successeur désigné pour remplacer Macartney ayant donné sa démission, ce dernier fut appelé de nouveau au même poste : des raisons particulières le forcèrent à ne pas accepter. En 1768, il fut elu, par Cockermouth, membre du parlement de la Grande-Bretagne : mais pensant qu'il servirait mieux son pays natal dans le parlement d'Irlande, il reussit a se faire nommer par le bourg d'Armagh. A cette époque, on songeait à chauger le système suivi jusqu'alors pour le gouvernement de l'Irlande. Le vice-roi n'y allait qu'une fois en deux ans, et, durant son sejour . ne s'y occupait guere des affaires publiques. Pendant son absence, l'autorité résidait dans une commission composée de cinq personnages du pays, revêtus de dignités. Ils avaient le titre de lordsjustices; mais, en Irlande, ils étaient plus connus sous le nom d'entrepreneurs (undertakers). Le degré de puissance, de crédit, d'influence que leur donnaient leurs places, les rendait maîtres absolus du gouverhement de cette île ; ils dictaient les conditions au ministère auglais. La nouvelle du changement proposé remplit de joie les Irlandais. Les entrepreneurs, an contraire, prirent l'alarme, et résolurent d'employer tous leurs efforts pour renverser les projets du minist re. Ils espéraient lasser la patience du nouveau vice-roi. Lord Townshend, qui avait été revêtu de cette dignité, déjoua leurs intrigues : aide par Maca: tney, qu'on lui avait donne pour premier secrétaire, il vint a bout de délivrer ce pays de la domination ruineuse des entrepreneurs; mais ce ne fut pas sans peine. Il combattit pendant trois ans, dans le parlement d'Irlande, le parti des entrepreneurs qui s'étaient unis aux patriotes contre le ministère : il acquit l'estime même de ses antagonistes, montra beaucoup de désintéressement, et fut récompensé par la décoration de l'ordre du Bain. En 1775, il fut nommé capitaine-général et gouverneur en chef de la Grenade, des Grenadines et de Tabago, et en même temps elevé au rang de baron en Irlande. Il rétablit, dans les colonies qu'il administrait, la paix troublée par des dissensions intestines, et, en 1779, defendit vaillamment la Grenade attaquée par le comte d'Estaing. Forcé de se rendre, il emporta les regrets des habitants. Il fut envoyé comme prisonnier de guerre à Limoges, ou il ne resta que pen de temps ; Louis XVI lui accor la la permisuon de retourner en Angleterre, et il fut aussitot échange. En 1780,

la compagnie des Indes, voulant mettre fin aux abus qui se commettaient dans la présidence de Madras, jeta les yeux sur lord Macartney, et le nomma chef de cette administration. Il arriva dans l'Inde, le 21 juin 1781. L'Angleterre était alors en guerre avec la France et la Hollande. Les armes britanniques avaient essuyé des échees dans l'Inde. Haïder-Ali avait pénétré jusqu'aux portes de Madras; les nababs amis des Anglais, ne leur avaient fourni que de faibles secours en hommes, et aucun en argent; les caisses étaient presque vides : sans les secours reçus du Bengale, il eût fallu licencier l'armée; alors la ruine du Carnatic cut été inévitable. Les dispositions des princes indons étaient hostiles. Ils supposaient à l'Angleterre des vues ambitieuses, suspectaient sa bonne-foi, n'avaient aucune confiance dans ses desseins incohérents et mal dirigés. Une confédération se formait pour l'expulser de l'Indoustan. Le conseil suprême du Bengale annonçait que peut-être il ne pourroit plus continuer à aider la présidence de Madras; enfin, on était instruit de la prochaine arrivée d'une armée navale française. Macartney ne se laissa pas décourager. Il fit payer aux troupes tout ce qu'on leur devait, et assura leur subsistance; il emprunta de l'argent, et sut inspirer la confiance par l'espoir d'un meilleur avenir. Se mettant à la tête de la milice, il anima l'armée d'une ardeur nouvelle. La prise de quelques postes fut le prix de ses efforts. Eyre Coote l'aida puissamment par ses succès contre Haider-Ali. Des tentatives pour gagnerl'amitié de ce chef furent vaines : elies eurent plus de succès auprès de ne pouvaient manquer d'influer puissamment sur ceux de tous les autres corps; une telle alliance devait être naturellement l'objet des vœux de l'Angleterre, sous plusieurs rapports, notamment sous celui du commerce. Les envoyés anglais qui avaient précédé Macartney à Saint-Pétersbourg, avaient essayé infructueusement de conclure un nouveau traité sur ce point si important pour leur pays. Macartney fut plus heureux : les termes du traité étaient même beaucoup plus avantageux pour la Grande-Bretagne, que son ministère n'avait pu l'espérer. Réfléchissant aux difficultés qu'il avait en à surmonter, et à l'état politique d'un pays où un changement soudain pouvait tout d'un coup détruire son ouvrage, Macartney n'avait pas voulu laisser échapper une occasion que peut-être il n'eût jamais retrouvée; et il avait signé le traité, ne doutant pas d'être approuvé par les ministres. Son attente fut trompée. Une clause que l'on regarde comme une infraction de l'acte de navigation de la Grande-Bretagne, auquel pourtant elle ne portait aucun préjudice, et que la Russie avait exigée comme condition indispensable, lui attira des expressions de mécontentement, fondées sur ce qu'il avait, contre ses instructions, signé un traité de commerce avant de l'avoir soumis à l'approbation du roi. Le comte de Panin, ministre russe, écrivit aux Anglais établis à Saint-Pétersbourg, une lettre qui expliquait de la manière la plus favorable la clause qui inquiétait le ministère de Londres. Celui-ci voulait une déclaration expresse, signée des plécientes seuce, l'inquieta commis pouvoirs spéciaux de presse, signéngis unage que de demande, Panin, russes, munum, sossi

Macartne gne n'eta de sa vait le re mais que une fois glaise sea que les tions. I l'impérat succès. U posée pa Le traite d'Anglete Macartne bassadeur tentiaire al Saint-Péter revint en A témoignage l'impératric Russie, il re tiels à Stani qui, pour lui sance, lui en blanc. Le suc remplacer Ma démission, ce nouveau au m sons particulie pas accepter. En Cockermouth, m de la Grande-B sant qu'il servira natal dans le par il réussit a se fai bourg d'Armagh songeait à chanjusqu'alors por de l'Irlande. qu'une fois en son sejour. affaires pul seuce , l'a

spéciaux xuerosque e ses, munum, essert , signongie, ossord Celui-ci voov 19-11 ietalsisupin in

K MI. le Lion, et attérit, le 5 août 1793, à President a service do lab. weight l'embouchure du Péi-Ho. Des barques And the second s chinoises le conduisirent avec sa reserve to second does la province se suite jusqu'à Pékin. Elles portaient, here in thes , jet les jest et et suivant l'usage, des bannières, avec theretes born de nom or a l'inscription accoutumée : « Ambasman and a see administration. Il across one sadeur anglais portant le tribut à Place Plate, le 21 jun 1-81. L'angl'empereur de la Chine. » La cour était à Ji-ho, en Mandchourie, au-Leading to Balancia and delà de la grande muraille. Lord Macartney s'y rendit avec une partie produce and the Bridge of de sa suite; et, le 14 septembre, au and depend pents populat pare in the noint du jour, il ent audience de the same of the same of the later than the same of the later than the same of 'empereur Khian-loung. Le cérépublicate for a lor months quite nonial de la Chine exige que toute or the file serve bear it a ersonne admise devant l'empereur E and all one or support at times from falos peorus minaspin mbe à genoux, appuie les mains terre, la frappe trois fois avec le Margin pralogo julikister ont, se relève, puis recommence the later being the property for the the state of the parties in Section 1 core deux fois ce salut, nommé the same of the same of the same of ou-teou. Quelque humiliant qu'il aisse aux yeux d'un Européen, Arricas & appear Capen in plus grands personnages de l'Emof large and section in section in et le envoyés étrangers, s'y The latest desired states of nel non-seulement devant STREET GERLIESES même, mais encoro was cultiplimed e qui le représente. West and Property and Control of the avaient sondé les makes deliberation and Macartney à and the property of ut répondu qu'il attice and beauti otmer au keou-Harton applies the mandarin' da secomplit co with the second A dissipation of the same of t - Black str CHARLES OF THE PARTY OF

divers radias; ce qui mit Hastings, gouverneur-général du Bengale, en mesure de conclure de son côté divers traités de paix. Les établissements hollandais, à la côte de Coromandel, furent pris; Trinquemalé, dans l'île de Ceylan , tomba aussi au pouvoir des Anglais. Le nababd'Arcate conclut un arrangement, par lequel les revenus du Carnatic étaient dévolus à la compagnie; arrangement de la plus haute importance, qui fut uniquement dû à la réputation d'intégrité de Macartney. Cependant, l'arrivée de Suffren, dans les mers de l'Inde, vint mettre un terme aux succès des Anglais; une armée française, unie à celle de Typou-Saheb. successeur de Haïder-Ali, s'empara de Goudelour; Trinquemalé fut repris; la famine se manifesta dans Madras. Pour ajouter aux embarras de Macartney, le conseil suprême du Bengale semblait chercher à lui susciter des difficultés; les généraux des troupes élevaient sans cesse des discussions avec le conseil, au lieu d'agir vigoureusement contre l'ennemi, surtout à l'époque de la mort de Haider-Ali. Mais des diversions, heureusement opérées, forcèrent Typon à évacuer le Carnatic : toutefois une attaque dirigée contre Goudelour, échoua complètement; et Macartney se trouvait de nouveau dans une situation inquictante, lorsque la nouvelle de la paix conclue en Europe vint mettre un terme à la guerre avec les Français et les Hollandais. La paix sut de même signée un peu plus tard avec Typou, qui n'avait pas été le premier à la demander. Les choses resterent dans l'état où elles se trouvaient avant les hostilités. Leur cessation totale ne délivra pourtant pas Macartney des embarras qui l'avaient assailli depuis son

arrivée à Madras. Le gouvernement du Bengale, au lieu d'agir de concert avec la présidence, continuait à la contrarier dans tous ses plans. On a supposé qu'Hastings avait conçu de la jalousie contre lord Macartney, auquel il prêtait le projet de le supplanter. Celui-ci essaya vainement de le dissuader. Il parvint à conserver à la compagnie, la possession des Circars du Nord, que le premier voulait restituer au Nizam, Les désagréments que lord Macartney éprouvait, furent suspendus par le rappel soudain d'Hastings. Il put prendre tranquillement les mesures les plus propres à garantir la prospérité future de la présidence : elles ne furent néanmoins suivies d'aucun effet; car après avoir vu son arrangement relatif aux revenus du Carnatic, cassé par les directeurs de la compagnie, qui fut plus tard obligée d'y revenir par la violence, il fut rappelé en juin 1785. Il partit, laissant le trésor en bon état, et signa préalablement, sur les registres du conseil, une déclaration portant qu'il n'avait reçu aucune espèce de présent ; à l'exception de quelques provisions ; qu'il s'étail borné à toucher les émoluments de sa place; qu'il n'avait employé pour son usage, rien qui appartint ! la compagnie, et qu'il n'avait éti intéressé dans aucun genre de com merce ou d'entreprise. Il souscri vit aussi une autre déclaration constatant le montant de la somm qui lui appartenait à son départ d l'Inde, quoique l'acte du parlement qui exigeait une telle formalité, n dût commencer à recevoir son exe cution qu'au 1er, janvier 1787. prit sa route par le Bengale, afin d faire connaître au conseil suprême véritable état de la présidence d Madras. Etant à Calcutta, il reçut a

nomination à la place de gouverneurgénéral. Quelque honorable que fût pour lui cette marque de confiance qu'il n'avait pas sollicitée, sa santé minée par le climat et les contrariétes, la composition du conseil suprême, et la situation des affaires dans l'Inde, le déciderent à ne pas accepter cette place avant d'avoir conferé en Angleterre avec les directeurs de la compagnie et avec le ministère. A son arrivée à Londres, en 1786, il sit agréer ses excuses pour pouvoir prendre un peu de repos, puis mit à son acceptation des conditions qui ne convinrent point, de sorte qu'on lui nomma un successeur. La compagnie donna des éloges à sa conduite, et lui accorda une pension de quinze cents livres sterling; mais le ministère parut l'oublier jusqu'en 1792. A cette époque, on conçut le projet d'envoyer une ambassade à la Chine, ann d'établir des communications avec son gouvernement, de lui inspirer une idée avantageuse de la nation anglaise, et de procurer aux commerçants anglais établis à Canton, des faveurs et une protection particulières assurées par un traité. Lord Macartney fut choisi comme le personnage le plus capable de rempir convenablement une mission si importante. On lui laissa le soin de nommer les personnes qui devaient l'accompagner. Il prit pour secrétaire sir George Staunton, qui, depuis son séjour à la Grenade, l'avait constamment suivi. L'Europe entière sait avec quelle ardeur l'Angleterre s'occupa de tout ce qui pouvait garantir le succès de cette mission, a laquelle sa politique attachait tant d'intérêt. Rien ne fut epargné. Lord Macartney s'embarqua 16 21 août 1792, à bord du vaisseau

le Lion, et attérit, le 5 août 1793, à l'embouchure du Péi-Ho. Des barques chinoises le conduisirent avec sa suite jusqu'à Pékin. Elles portaient, suivant l'usage, des bannières, avec l'inscription accoutumée : a Ambassadeur anglais portant le tribut à l'empereur de la Chine. » La cour était à Ji-ho, en Mandchourie, audelà de la grande muraille. Lord Macartney s'y rendit avec une partie de sa suite; et, le 14 septembre, au point du jour, il eut audience de l'empereur Khian-loung. Le cérémonial de la Chine exige que toute personne admise devant l'empereur tombe à genoux, appuie les mains à terre, la frappe trois fois avec le front, se relève, puis recommence encore deux fois ce salut, nommé Keou-teou. Quelque humiliant qu'il paraisse aux yeux d'un Européen. les plus grands personnages de l'Empire, et les envoyés étrangers, s'y soumettent, non-sculement devant l'empereur lui-même, mais encore devant tout ce qui le représente. Les mandarins avaient sondé les dispositions de lord Macartney à cet égard. Il avait répondu qu'il consentait à se conformer au keonteou, pourvu qu'un mandarin' du même rang que lui, accomplit ce salut devant le portrait du roi de la Grande-Bretagne. Cet expédient ne fut pas adopte; et lord Macartney, dans cette occasion, de même que toutes les fois qu'il fut admis en présence de Khian-loung, fléchit simplement un genou en terre, suivant le cérémonial usité en Angleterre, pour le souverain. On ajoutait en Europe une foi implicite à ce récit de l'historien de l'ambassade ; mais l'on a conçu des doutes sur sa fidélité, depuis que l'on a su ce qu**i** s'était passé, quand lord Amherst

fut envoyé à la Chine, en 1816. Les mandarins demanderent qu'avant d'être présenté à l'empereur, lord Amherst promît de remplir la cérémonie du keou-teou. Il s'y refusa: on lui cita l'exemple de lord Macartney, comme s'y ctaut soumis: et cette assertion fut confirmée par le témoignage de Kia-kin, empereur regnant. Le fils de sir George Staunton, qui remplissait, en cette occasion, les fonctions de secretaire d'ambassade, et qui avait accompagne la première, fut interpelé. Il répondit, qu'étant très-joune a l'époque dont il s'agissait, il avait oublie ce qui s'était passé. Quoi qu'il en prisse être, lord Macartuey n'eut personnellement qu'à se louer de Khianloung; il assista avec sa suite à la fête de l'anniversaire de la naissance du monarque : mais il échoua completement dans l'objet de sa negociation. Tout en protestant de sa profonde estime pour le roi d'Angleterre et son peuple, Khianloung refusa de se lier par un traité, pour assurer la continuation des avantages dont les Anglais avaient joni dans ses états. L'ambassadeur demandait pour les négociants de sa nation, la faculté de commercer a Tchou-san, à Liampo et à Tin-sing; d'avoir, à Pékin, un magasin d'entrepôt pour la vente de leurs marchandises; de posséder une petite île isolée et non fortifiée, dans le voisinage de Tchousan, pour servir de magasiu à leurs marchandises non vendues, et de résidence à ceux qui en prendraient soiu; d'en posseder une semblable près de Canton, et de jouir d'autres faveurs peu importantes; d'obteuir l'abolition des droits de transit entre Macao et Canton, ou du moins leur réduction au taux de 1782; enfin, il demandait l'exemption des droits autres que

ceux qui étaient fixés par les diplômes de l'empereur, dont il serait donné copie à ces négociants, car ils n'avaient jamais pu voir ce document. On a aussi pretendu qu'il avait demandé le privîlége exclusif du commerce de l'Empire, avec la permission de former un établissement permanent à Pei-ho, dans le golfe de Petchely, à la charge de purger de pirates les côtes de la Chine, et d'y envoyer autant de bâtiments que tous les Européens réunis. Suivant la relation officielle de l'ambassade . l'empereur montrait des dispositions favorables pour les Anglais : mais le colao ou premier ministre les détestait et le leur fit bien sentir. Ils avaient aussi été desservis par le principal missionnaire portugais, tandis que les autres, et notamment les Francais, leur avaieut rendu tous les services qui étaient en leur pouvoir. Le père Amiot surtout, retenu chez lui par ses infirmités, avait donne par écrit des avis utiles. Lord Macartnev espérait, en sejournant quelque temps à Pekin, venir à bout de surmonter les préventions du colao, et d'obtenir pour l'Angleterre la permission d'envoyer dans la capitale de l'empire chinois, une ou plusieurs personnes comme ambassadeurs . afindecimenter la bonne intelligence entre les deux pays : il faisait même ses préparatifs pour passer une partie de l'hiver à Pékin, et annouçait qu'il en partirait après le commencement de la nouvelle année chinoise, c'est-à-dire en février, lorsque le 5 octobre on lui notifia, de la part de l'empereur, l'ordre de partir le 7. Ses représentations, pour obtenir un délai, furent vaines: il fallut obeir. Ce qui mortifia le plus les Auglais dans cette circonstance, fut que l'ambassadeur eut l'air d'êtro chassé de la capitale d'un empire où il avait représenté son souverain. En trois mots, a dit Anderson, qui a écrit une relation de l'ambasude, » voici notre histoire : nons entrâmes à Pékin comme des men-· diants, nous y sejournames comme des prisonniers, nous en sortimes » comme des voleurs. » L'ambassade s'embarqua le 7 octobre, et, naviguant sur des rivières et des cananz, débarqua, le 19 décembre suivant, à Canton; sans qu'en lui permît de s'arrêter en aucun endroit, tant le gouvernement chinois avait de défiance pour les Anglais. Le 3 septembre 1794, elle arriva en Angleterre. Cette expedition ne fut pas entièrement inutile pour les intérêts commerciaux de la Grande-Bretagne, dit sir George Staunton. Les négociants établis à Canton, obtiarent le redressement de plusieurs gricfs, L'usage des draps anglais devint plus commun, et l'on put raisonnablement espérer d'autres avantages. Enfin, les Anglais connurent par eux-mêmes un empire sur lequel ils n'avaient auparavant des notions que par le canal des étrangers. Lord Macartney, élevé au rang de comte, fut charge, en 1795, d'une mission delicate et confidentielle en Italie. A son retour, il fut créé pair de la Grande-Bretagne, et nommégouverneur du Cap de Bonne-Espérance. Après un an et demi de séjour dans cette colonie, ses infirmités le forcèrent de la quitter à la fin de 1798. Il refusa, par la même raison, plusieurs emplois qui lui furent offerts, et mourut, le 31 mars 1806, dans le comté de Surrey. Il ne laissa pas d'enfants de sa femme, fille du comte de Bute. On a de lui : I. Etat de la Bussie, en 1767. Cet ouvrage, destine aux amis de Macartney et aux

ministres, et adresse au secrétaired'état pour le département du nord, fut imprimé à un très-petit nombre d'exemplaires : l'auteur disait, avec trop de modestie, que son ouvrage ne meritait pas de titre plus relevé que celui d'Almanach de Russie pour l'année 1767 Ony trouve un tableau exact de cet empire. II. Etat de l'Irlande, en 1773: imprimé, comme le précédent, pour quelques amis. L'auteur trace avec concision et impartialité le tableau de l'histoire, de la forme de gouvernement, du commerce et des revenus de cette île. III. Journal de l'amba sade envoyée par le roi de la Grande-Bretagne, à l'empereur de la Chine, en 1792, 1793 et 1794. Cet ouvrage, qui ne parut qu'après la mort de l'auteur , à la suite de sa Vie, offre la relation de l'ambassade, écrite jour par jour, sans détails etrangers, mais entremêlee d'observations pleines de sagacité. On la lit avec plaisir à cause des notions instructives et curieuses qu'elle contient, et du ton de candeur et de modestie que l'on y remarque. Le paragraphe qui la termine, donne une idée exacte de l'objet que s'était proposé lord Macartney. « J'ai no-» té, dit-il, dans ce journal, les évé-» nements de mon ambassade, tels » qu'ils se sont passés au moment » où ils m'ont frappé. Mon seul but » a été de représenter les choses sui- vant l'impression qu'elles produi-» saient sur moi.... Avant de partir » pour mon ambassade, je lus tout » ce qui avait été écrit sur la Chine, » dans les langues que je comprends. » Je m'entretins avec toutes les per-» sonnes desquelles je pouvais es-» pérer d'apprendre quelque chose: » quand ce fut impossible, je leur » écrivis. Ayant ainsi recueilli dans » mon esprit tous les matériaux que

» j'avais pu me procurer, je fermai » mes livres, et, arrivé dans la Mer-» Jaune, je me mis à étudier dissé-» remment le même sujet. Au lieu » de lire davantage les relations des » autres, je fixai mes regards sur » les objets mêmes, et je profitai de » toutes les occasions de les examiner. Mais les communications » des Chinois avec les étrangers » sont soumises à tant de règles et » de restrictions, et la difficulté de » se procurer des renseignements n exacts est si grande, que mon » écrit ne peut être reçu sans réser-» ve, ni considéré autrement que » comme le simple résultat de mes » recherches et de mes réflexions. » Il est, je le sais, défectueux en » plusieurs points, et de plus doit a différer sur plusieurs autres des » relations des voyageurs qui m'ont » précédé; mais je suis bien éloigné » de prétendre au privilége d'être » seul exempt d'erreur. » L'ambassade de Lord Macartney a donné naissance aux ouvrages suivants, en anglais : I. Relation authentique d'une ambassade envoyée par le roi de la Grande-Bretagne à l'empereur de la Chine, etc., tirée principalement des papiers du comte de Macartney, par sir George Staunton, Londres, 1792, 2 vol. grand in-4°., avec un atlas in-fol.; traduite en français par M. Castera, sous ce titre : l'oyage dans l'intérieur de la Chine et de la Tartarie, fait dans les années 1792, 1793 1794, etc., Paris, 1798, 4 volumes in-8°., fig. et cartes. Ce n'est pas ici le lieu de juger le merite littéraire de ce livre ( Voy. STAUNTON): il offre le récit officiel de l'ambassade; tout y est présenté sous le beau côté. II. Voyage en Chine, etc., par M. J. Barrow, Londres, 1804; trad. en français par M. Castera, Paris, 1805, 3 vol. in-8°., avec un atlas. L'auteur a eu recours aux papiers de lord Macartney : il était resté à Pékin, lorsque l'ambassade alla en Mandchourie. On trouve dans son livre peu de détails sur l'ambassade; il a suivi De Pauw dans ses idées sur la Chine, et, ainsi que lui, n'aime pas les missionnaires : cependant, sans leurs Mémoires, sans les Lettres édifiantes et la Description de la Chine, par Duhalde, il eût eu beaucoup de peine à composer son ouvrage. On y trouve un grand nombre d'erreurs, relevées par M. Deguignes, dans des Observations imprimées en 1807. III. Récit de l'ambassade de lord Macartney à la Chine, dans les annees 1792, 1793, 1794, contenant les diverses particularités de cette ambassade, avec la description des mæurs des Chinois, et celle de l'intérieur du pays, des villes, etc., par Æneas Anderson, Londres, 1796, 1 vol. in-8°. : l'auteur était attaché à la personne de lord Macartney. Il a donné l'histoire secrète et satirique de l'ambassade : il faut donc la lire avec précaution, tout en convenant qu'elle contient des faits que l'on cherche vainement dans la relation officielle, et qui expliquent plusieurs points obscurs de celle-ci. Elle fut le sujet de beaucoup de critiques ; et la seconde édition éprouva des retranchements. L'ouvrage a été traduit en français (sur la première edition ) par M. Lallemant, Paris. 1796, 2 vol. in-8°. IV. Journal de M. Samuel Holmes, sergent-major du 11°. régiment de dragons. pendant qu'il accompagnait, comme membre de la garde, l'ambassade de lord Macartney en Chine et en Tartarie; imprime sans addition, retranchement ni correction, d'après la minute originale tenue pendant cette expedition, Londres, 1798, 1 vol. in-8°. Ce livre, destiné uniquement aux bibliothèques des curieux, ne fut tiré qu'à un petit nombre d'exemplaires : on prit toutes les mesures possibles pour empêcher la contrefaçon, et il se vendit une guinée. La traduction française est intitulée : Voyage en Chine et en Tartarie, à la suite de l'ambassade de lord Macartney, par M. Holmes, sergent-major de la garde, Paris, 1805, 2 vol. in-80. fig. M. Langlès, qui revit et publia cette traduction, y joignit, 10. les Vues, costumes, mœurs et usages de la Chine, joli ouvrage de M. Y. Alexandre, dessinateur attaché à l'ambassade; ce recueil, composé de 24 planches, est accompagné de 48 pages d'explication; - 2º. une partie des planches omises par l'éditeur qui avait fait paraître la traduction française de Staunton, La relation de Holmes renferme trop de détails nantiques : elle n'est pourtant pas dépourvue d'intérêt. V. Relation du voyage de l'ambassade anglaise en Chine et dans une partie de la Tartarie, par J. C. Huttner, Berlin, 1797, 1 vol. in-80. (en allemand): Huttner était précepteur du fils de Staunton, et attaché à l'ambassade. Sa relation fut publiée par M. Boettiger, puis traduite en français, et donnée d'abord séparément, sous ce titre : Voyage à la Chine, avec une carte de la Chine. et de la musique chinoise, Paris, an vii, 1 vol. in-18, et ensuite en 1 vol. in-80., formant le 5e, de la traduction de Staunton. L'auteur est bon observateur; on ne peut lui reprocher que son extrême briéveté. VI. Recherches délicates sur les ambassades à la Chine, et conclusion naturelle tirée des prémisses, Londres, 1818, in-8°. C'est un pamphlet de 31 pages, avec cette épigraphe:

Improbus extremos currit mercator ad Indos, Pauperiem fugiens; multum vapulandus in aula Tartared.....

L'auteur blâme les ambassades à la Chine, comme avant coûté des sommes considérables sans avoir produit aucun avantage reel. Il reproche à lord Macartney d'avoir proposé de se soumettre au keou-teou, et cherche à prouver, d'après un passage de la première édition d'Anderson, qu'on l'a une fois contraint par la force à s'y conformer. C'est aussi l'opinion de plusieurs personnes, qui ont été à même de savoir à Pékin ce qui s'était passé durant l'ambassade anglaise. Barrow , qui l'avait accompagnée comme savant, a publié la Vie du comte Macartney, Londres, 1807, 2 vol. in-4°., avec son portrait. Elle contient beaucoup de faits curieux; l'auteur y a joint un choix des écrits de lord Macartney, les uns en entier, un seul en extrait. On doit regretter qu'à la prise de la Grenade, ses papiers aient été perdus; car c'était un homme qui, à un esprit fin et pénétrant, unissait de grandes connaissances : son désintéressement était extrême; étranger à tout esprit de parti, doux et poli, il fut universellement estimé et chéri. Barrow laisse trop percer, dans cet ouvrage, un esprit d'injustice pour quelques personnes : les triomphes de Suffren l'offusquent; néanmoins, tout en les niant, il convient de leur résultat.

MACAULAY-GRAHAM (CATHE-RINE), Anglaise célèbre, née en 1733, à Ollantigh dans le comté de Kent,

était fille d'un riche gentilhomme, nommé Sawbridge. Elle reçut chez une parente une éducation solitaire, qui disposa de bonne heure son esprit à l'enthousiasme. Elle épousa, en 1760, le docteur Macaulay, médecin distingué de Londres. Nourrie de la lecture des historiens grecs et latins, elle forma le projet d'écrire, dans le même esprit qui les avait animés. les annales de son pays, et publia, dès l'année 1763, le premier volume de son Histoire d'Angleterre. femme qui écrit l'histoire, et dans de pareils principes, ne pouvait manquer d'attirer l'attention sur elle. Son ouvrage fut l'objet d'une foule de critiques; et sa personne fut en butte a des injures grossières qui ne prouvaient que la méchanceté de leurs auteurs. Ses adversaires furent réduits d'abord à dire qu'elle était horriblement laide, et que desespérant de se faire remarquer et admirer comme femme, elle avait essayé d'empiéter sur le domaine de l'homme. Il paraît cependant que, sans être une beauté accomplie, elle avait une figure aimable et intéressante. Elle sit, en 1777, un voyage en France, et connut à Paris, entre autres personnes célèbres, Franklin, Turgot, Marmontel et madame Dubocage. Lors d'un voyage qu'elle fit en Amérique en 1785, elle vécut pendant trois semaines dans la maison de Washington à Mount-Vernon en Virginie. Elle épousa en secondes noces, en 1778, M. Graham, frère d'un fameux empirique. Ce mariage avec un très-jeune homme lui donna beaucoup de ridicule dans le monde, et la brouilla même avec son admirateur, le docteur Wilson, dont nous parlerons plus bas. Elle mourut le 22 juin 1791. Ses principaux ouvrages sont : I. Histoire

d'Angleterre depuis l'avenement de Jacques Ier. jusqu'à l'élévation de la maison d'Hanovre, 8 vol. in-40, publies de 1763 à 1783. On en avait commencé une traduction française, dont il n'a paru que deux volumes sous le nom de Mirabeau ( V. Gui-RAUDET, t. XIX, p. 180), 1791, in-8°. L'ouvrage, quoi que promette le titre, finit avec le règne de Jacques II. On peut le regarder comme une violente attaque contre la dynastie des Stuarts. On y sent partout la passion de la liberté. Il excita, lorsqu'il parut, autant d'éloges que de critiques; mais il est peu lu aujourd'hui. II. Remarques sur les Elements du gouvernement et de la societé, par Hobbes, 1767, in-8°. III. Remarques détachées sur quelques assertions de Hobbes, in-4°., 1769. IV. Réflexions sur les causes des mécontentements actuels, 1770. V. Histoire d'Angleterre depuis la revolution jusqu'au temps present, dans une suite de lettres à un ami (le docteur Wilson, prébendier de Westminster), 1778, 1 vol. in-4° Co volume peut servir de suite au principal ouvrage de mistriss Macaulay. VI. Traité sur l'immuabilité de la vérité morale, in-8°., 1773 VII. Lettres sur l'éducation, in-8° 1700. Le docteur Harris n'a pas hé sité à placer Mme. Macaulay, comme historien, fort au-dessus de Claren don, et même de Hume: mais le docteur Wilson se montra le plus ar dent des admirateurs de cette républicaine : il lui éleva, de son vivant une statue, comme à la déesse de l liberté, dans son église même de Wal brook; extravagance dont il n'y peut - être pas d'exemple hors u temps de révolution. Après la moi du docteur Wilson, son successeure le bon esprit de faire retirer cette sti

tue. On n'est pas étonné, après cela, de l'enthousiasme que Mme. Macaulay avait inspiré à madame Roland. Celle-ci dit dans ses Mémoires qu'elle eit ambitionné d'être la Macaulay de son pays. Le docteur Johnson nait beaucoup de l'égalité que prêchait mistriss Macaulay. Un jour, dit il, que j'étais chez-elle, je pris un air tres-grave, et je lui dis : « Maa dame, je suis maintenant converti » à votre façon de penser: je suis » convaincu que tous les hommes sontégaux; et pour vous donner » une preuve indubitable que je parle sérieusement, voici un très-sensible, un très-hounète et très-excelleut concitoven, votre valet de chambre, Madame ; je désire qu'il o la soit permis de s'asseoir la, et de diner avec nous. » C'est ainsi, joute t-il, que je fis voir l'absurdité e la doctrine de l'égalisation (levelng ). Vos niveleurs veulent bien ous niveler aussi bas qu'eux-mêmes; mis ils ne peuvent souffrir que vous ous eleviez aussi haut qu'eux. Lorsn'on demanda au Dr. Johnson s'il vait la le 2me, volume de l'ouvrage emadame Macaulay; non, répondit-, pas plus que le premier. On rapelle à cette occasion qu'il ne voulut as voir l'abbé Raynal quand celuivint en Angleterre. Nous vouions pouvoir nous dispenser de pporter un fait qui fait le plus and tort au caractère de madame acaulay, surtout comme histom, et qui prouve jusqu'à quel int l'esprit de parti peut corrome le cœur. Ou lit dans une Dissertion sur les anecdotes, par d'Isdi (édition de 1793, p. 69), e lorsqu'elle était occupée à conher les manuscrits du Muséum tannique, elle avait coutume, dans recherches historiques, de de-

truire toutes les pages du manuscrit qui renfermaient quelque passage defavorable à son parti ou en faveur des Stuarts. Cet abus de confiance fut enfin aperçu, et la coupable fut surveillée. « Le manuscrit 7379 de » la bibliothèque Harleienne, ajoute » d'Israeli, sera pour la postérité un » témoignage éternel de son impar-» tialité historique. C'est une collec-» tion de lettres politiques. Trois » pages de ce manuscrit sont entie-» rement arrachées; et l'on y trouve » une note siguée par le principal » bibliothécaire, qui constate que tel » jour le manuscrit a été prêté à » mistriss Macaulay, et que le même » jour on a remarqué que les trois » pages avaient été détruites. » L. MACAULAY (Hugues). Voyez

Boyd (t. V, p. 419.)

MACAULT (ANTOINE), de Niort en Poitou, notaire, secrétaire et valet de chambrede François Ier., fut l'un de ceux qui s'appliquèrent les premiers à faire connaître les anciens dans notre langue. ( Voyez Laigue.) Nous avons de lui des Apophtègmes de plusieurs rois, chefs, d'armée, philosophes et autres grands personnages, translatés du latin en francois, Paris, 1545, 1551, in-16. Le traducteur v joint ses propres réflexions. Il a encore traduit les trois premiers livres de Diodore de Sicile, Paris, 1535, in-4°,; l'Oraison d'Isocrate à Nicocles, chez Wekel, 1544; celle de Ciceron pour Marcellus, Paris, 1534, etc. Son style est assez pur pour le temps, et plus poli que celui de la plupart de ses contempo-

MACBETH, roi d'Écosse, était fils de Sinel, thane royal de Glamis, et de Doada, fille de Malcolm II; par conséquent cousin-germain de Douald VII ou DuncanI. La bravoure

de Macbeth, sa fermeté, sa sévérité, qui allait jusqu'à la barbarie, formaient un contraste parfait avec la douceur et la faiblesse du monarque. Il en donna des preuves, lorsque de concert avec Banquo, thane de Lochguhabir, il alla soumettre Macduald, lord des îles, qui avait levé l'étendard de la révolte, et fait soulever les vassaux de Banquo. Les Danois, ayant ensuite attaqué deux fois le royaume, furent complètement défaits par les deux guerriers écossais ( Voyez Banquo, t. III, p. 317). Leurs exploits les avaient rendus les idoles du peuple; alors, Macbeth, que sa naissance approchait du tròne, concut l'idée d'y monter, à la place d'un prince qui , par sa molle indulgence , s'en montrait peu digne. Il paraît que ce guerrier, d'ailleurs si courageux, avait, comme beaucoup de ses contemporains, la faiblesse de croire aux prédictions des devins; qu'il les consultait sans cesse, et leur racontait ses souges. Occupé de son coupable dessein, ses pensées devaient s'y rapporter le jour et la nuit; et les confidences qu'il faisait à ces imposteurs, donnaient sans doute à ceux-ci les moyens de lui prédire ce qui le flattait le plus. Voilà l'explication la plus plausible du fait que nous allons retracer d'après les chroniques. Macbeth et Banquo traversaient seuls une bruyère, en se dirigeant vers Fores, où était le roi, lorsque trois femmes, d'une apparence surnaturelle, se présentent subitement à eux, et saluent successivement Macbeth, l'une comme thane de Glamis, la seconde comme thane de Cawdor, la troisième comme futur roi d'Ecosse : elles ajoutent que sa postérité ne régnera pas, mais que de celle de Banquo descendra une longue suite de rois. Elles disparaissent. Les deux

guerriers pensèrent que c'étaient le trois sœurs déesses de la destinée Cependant ils semblaient pen dis posés à croire à leurs prédictions puisque le thane de Cawdor jouissa paisiblement de sa dignité. Ils arr vent près de Duncan; et ce prince at nonce à Macbeth, qu'il le nomit thane de Cawdor à la place du po sesseur précédent, qui s'était re du coupable de félonie. Macbeth voyant cette première partie de prédiction accomplie, pensa que reste s'effectuerait aussi. Le com ordinaire des choses pouvait ameu cet événement, puisque, suivant lois du pays, le plus proche pare du roi lui succédait, lorsqu'à mort de ce dernier, ses enfants n' taient pas en âge de régner. Tout fois Duncan vécut trop long-tem pour l'ambition de Macbeth, et ravit même l'espoir d'occuper jour le trône; car, en créant prit de Cumberland, son fils aîne M colm, à peine parvenu à l'adole cence, il assurait à ce dernier la s cession immédiate à la couron Alors Macbeth resolut d'acquerir 1 la violence le bien auquel il aspire et qu'il voyait près de lui éch per. Sa femme, non moins am tieuse, le confirma dans ses coupal projets. Il en instruisit ses amis entre autres Bauquo. Aucun d'eules désapprouva; tous lui garde le secret. Il consomma son crime 1040, dans son château d'Invern où il avait reçu Duncan. Appel trône par sa naissance et par la veur populaire, Macheth fut ronné sans opposition, à Sc Malcolm et Donald, fils de Dun redoutant avec raison la cruaut Macbeth, excitée encore craintes qu'ils lui inspiraient, se vèrent, le premier eu Cumberl

le second dans les Hébudes, L'usurpateur sut consolider son autorité mal acquise, en comblant les grands de bienfaits, et en maintenant la stricte exécution des lois dont la mollesse de Duncan avait encourage l'infraction. Il régna ainsi, pendant les dix premières années, avec justice et modération; mais enfin, tourmenté par les remords de son parricide, et par les alarmes que lui causaient les fils de Duncan, il douna un libre cours à son humeur farouche et sanguinaire, sacrifiant tous les objets de ses soupçons. Banquo fut sa première victime; il le fit assassiner. Il dressa des embûches aux fils de Duncan; mais elles échouèrent. Le meurtre de Banquo avait attiré à Macbeth la haine générale; il pe mit plus de bornes à ses cruautes: mais il était lui-même en proie à la terreur qu'il inspirait. Il se fit donc construire sur le sommet de la colline de Dunsinane, située près de Perth, un château-fort, d'où la vue s'étendait de tous côtés; et il se crut en sûreté dans cet asile, parce qu'une sorcière lui avait assuré qu'il ne périrait que lorsque la forêt de Birnam serait apportée à Dunsinane, et qu'il ne recevrait la mort que de la main d'un homme qui ne serait pas né d'une femme. Du fond de son repaire, il voulut immoler à ses défiances Macdaff, comtede Fife, homme puissant, masidere, et connu par son devoùment au prince Malcolm. Macduff. astruit du danger, s'enfuit en Anpleterre. Sa femme et ses enfants fureat mis à mort par ordre du tyran, r leurs biens furent confisqués. Armé auprès d'Edouard le confes-🖭 , à la cour duquel était Malcolm , Meduff engagea ce monarque à fourle ce prince les moyens de remonler sur le trône. Edouard lui donna

une armée, commandée par Sward, cointe de Northumberland, l'eaupère de Malcolm. Macbeth, instruit de ces préparatifs, leva des troupes, et tâcha de s'assurer de tous ceux qu'il regardait comme ses ennemis. Macduff, de son côté, revint, rallia ses partisans, et rejoignit l'armée auxiliaire, qui fut bientot renforcée d'une foule de déserteurs. Retiré dans son château de Dunsinane. Macbeth se crovait à l'abri du danger, lorsque l'on vint lui annoncer que la forêt de Birnam s'avançait vers le fort. Les soldats de Malcolm avaient, en signe de victoire, orné leurs casques de branches d'arbres. Cet incident frappa Macbeth de stupeur et d'effroi : il vit que son sort allait se décider, puisque déjà une partie de la prédiction de la sorcière était accomplie. Néanmoins il resolut de tenter la fortune des armes, sortit, et raugea ses troupes en bataille. Mais les tourments de conscience bouleversaient toutes ses idées ; il perdit la tête : à peine en était-on venu aux mains, qu'il s'enfuit; ses troupes mireut bas les armes. Il fut poursuivi par Macduff, qui acheva de le décourager, en lui disant : « Je ne suis pas né d'une » femme; on m'a tiré par violence » du ventre de ma mère. » Atterré par ces mots, Macbeth regut le coup fatal de la main de Macduff. Cet événement eut lieu en 1057, près de Meigle, village de Pertshire, dans un. endroit appelé Bely-Duff, où l'on voit encore, dit Maitland, un petit espace circulaire plante d'arbres, que l'on conserve en mémoire de la chute du tyran. Shakspeare a immortalisé le nom et les forfaits de Macbeth, dans la tragédie à laquelle il a donné le nom de cet usurpateur. Il a suivi le récit des chroniques,

presque mot à mot. En enlevant des décombres qui couvraient l'emplacement du château de Dunsinane, près de Perth, on découvrit, en 1819, une voîte qui renfermeit diverses curiosités. E—s.

MACBRIDE ( DAVID ), celèbre chirurgien anglais, naquit à Ballymoni, dans le comté d'Antrim en Irlande, le 26 avril 1716. Après avoir appris les premiers éléments des langues grecque et latine dans cette ville, il alla finir ses humanités à l'université de Glascow. Il se rendit ensuite en Angleterre, où il se livra, pendant plusieurs années, à l'étude de la chirurgie. Nommé chirurgien du Royal Nary, Macbride donna, pendant la courte campagne qu'il sit à bord de ce vaisseau, des preuves de courage en se mélant avec les combattants, et d'habileté en soignant les blesses. La paix fut conclue; et il s'empressa de quitter le service militaire, pour étudier l'art des accouchements, auquel il se destinait plus particulièrement: ce fut a Dullin qu'il se fixa, en 1749. Il s'occupa beaucoup d'anatomie, et surtout de chimie. Les différentes substances, qui peuvent retarder on accelerer les progrès de la putréfaction, devinrent l'objet de ses recherches, ainsi que la nature et la combinaison des vapeurs qui s'en élèvent ; et on lui doit d'avoir conseille l'emploi de la drèche, pour prévenir ou guérir le scorbut des gens de mer : ses utiles travaux lui valurent, sans qu'il l'eût demandé, le titre de docteur en médecine, que lui conféra la faculté de Glascow. Il mourut des suites d'une sièvre catarrhale, le 28 décembre 1778. On a de lui: I. Experimental essays on medical and philosophical subjects, in 80., Loudres, 1764;

l'auteur en a donné une seconde édition, à laquelle il a ajouté beaucoup d'observations , Loudres , 1767; traduit eu allemand par Rahn, Zurich, 1765; et en frauçais par Abbadie, Paris, 1766, in-12. La digestion a surtout éte l'objet des nombreux essais de l'auteur, qui a reproduit l'hypothèse de Van Helmont, en considérant cette fonction comme une espèce de fermentation, dont le chyle est le produit. II. Account of a new method of tanning, Londres, 1769. Cet ouvrage a eté suivi d'une Instruction aux tanneurs, sur la nouvelle méthode de tanner les cuirs Londres, 1777; il y préconise l'em ploi de l'acide sulfurique, et prétend que celui-ci donne aux cuirs une qua lité supérieure. On sait que cette me thode, qui valut à l'auteur une mé daille en argent, de la société de Du Llin, en 1768, et une en or, de l société des aris et du commerce ( d Londres), a été suivie et perfection née en France par M. Séguia. III An account of ten extraordinar cases artes delivery; inséré dans l tome ve. du Medical observ. inqui ries. IV. An account of the revi viscence of some mails, preserve many years in M Simon's cabine Ce mémoire est insére dans le tom LXIV des Transactions philosoph ques, arnée 1774. V. Methodica introduction to the theory and pra tice of the art of medicine, 2 vd ir-80., Londres, 1772; 2c. édition 1777; traduit en latin, et en he landais, par Closs, Utrecht, 1754 2 vol. in-8°.; en français, par Pet Radel, Paris, 1787, 2 vol. in - 8 Cet ouvrage, ecrit avec metho et pureté, prouve que l'auteur ét bien au niveau de la science l'époque où il le publia. Plusier odes et élégies ont été composée pour honorer la mémoire de Maclride. ( Voyez son Éloge , par Vicq d'Azir. ) P. et L.

MACCABÉE. Voyez Judas

(XXII, 96), et Simon.

MAC-CURTIN (Hugues), savant irlandais, était principalement verse dans la connaissance de la langue et de la littérature de sa patrie. Il a public à Paris, en 1732, in-4"., un Dictionnaire anglais et islandais, auquel il joignit une grammaire irlandaise, expliquée en anglais, pour faciliter à ses compatriotes l'étude de cette langue, dont la plupart ignorent les principes ; l'anglais étant la seule langue enseignée dans les écoles, et employée dans les actes publics. Ge Dictionnaire est le premier livre imprimé en France, dans lequel on ait employé des types irlandais, qui y sont même long-temps après demeurés rares, puisque dans le Dictionnaire (Focaloir), irlandais-latin, d'O-brien, publié chez Valeyre, en 1768, in-4°.; on n'a fait usage que des types latins, La grammaire irlandaise de Mac-Curtin ( The Elements of the irish language, grammatically explained in english), avaitdeja parua Louvain, 1728, in-8°.

MAGE (THOMAS), musicien anglais, né en 1613, est auteur d'un ouvrage intitulé: Monument de la musique, ou Mémorial (Remembrancer) de la meilleure musique-pratique, tant sacrée que profane, qui ait jamais existé, 1676, in-fo, ouvrage bizarre pour le style, mais précieux pour le fond, et qui prouve qu'on peut être un bon juge et un excellent maître dans un art, sans y posséder un talent distingué; car Mace, qui était joueur de luth de profession, n'est célèbre ni comme réceutant, ni comme compositeur.

C'était un homn. original et plaisant, en juger, par ce qu'ii son livre même.

Ve ec

MACE (FRANÇOIS), et aumônier du roi, né vers 1610, entra de bonne dans les ordres. Ayant été vu d'une charge de secrétaire finances de la reine, il resta lon, temps diacre; mais à l'âge de quarante-cinq ans , nommé chanoinechevecier et curé de Sainte - Opportune, il reçut le sacerdoce, et devint aumônier du roi. Il exerca les fonctions de sa cure, jusqu'en février 1721, qu'il la résigna; et il mourut quelques jours après. On a principalement de lui des traductions de livres saints et d'ouvrages de piété: I. Psaumes et cantiques de l'Eglise, avec une paraphrase traduite du latin de Louis Ferrand . Paris, 1686, in-8°, ; 1706, in-12. II. Traduction de l'Imitation de Jesus-Christ, avec une épitre dédicatoire; anonyme, à la duchesse de Bourgogne; l'auteur y rappelle ses services anciens auprès de la reine ; Paris, Goignard, 1698, in-12; ibid. Roulland, 1700, in - 80., avec de belles gravures; ibid. 1718, in-24. Cette traduction avait en dix éditions en 1734: moins littérale que la version publice sons le nom de Gonnelieu, elle ne manque pas d'élégance; mais elle a le défaut opposé à celle de Sacy, en resserrant assez souvent le sens des expressions, bien loin de le développer par la paraphrase. III. Les Méditations du P. Busée sur les Evangiles, Paris, 1684, in-12; plusieurs fois reimprimées : l'édition de 1720 contient des augmentations, et une vie du P. Basée. IV. Les douze Testaments des patriarches traduits du latin de Robert, évêque

prLincoln, avec une dissertation, ds arguments et des notes, Paris, 713, in - 12. L'abbé Macé a été aussi abréviateur et historien ; il a donné, 1º. un Abrégé historique de l'ancien et du nouveau Testament, Paris, 1704, 2 vol. in-12; - 20. la Science de l'Ecriture sainte, réduite en tables générales, ibid. 1708, in-4º. : il avait achevé un extrait analytique des œuvres de saint Augustin, et laissé les matériaux d'une Histoire critique des papes, jusqu'à Alexandre VII. A l'érudition ecclésiastique, il joignait encore des talents pour l'art oratoire, et des connaissances de la littérature et des mœurs : il avait prononcé, en chaire, un Eloge du Roi; publié une Histoire des quatre Cicerons, intéressante par les recherches, Paris, 1714, la Haye, 1715, et composé une histoire morale qui eut du succès : Melanie ou la veuve charitable, ouvrage posthume, attribué, dans le temps, à l'abbé de Choisi, Paris, 1720, in-12. - MACE (René), bénedictin de Vendôme dans le seizième siècle, succéda en qualité d'historiographe et poète de François Ier., à Guillaume Crestin : il recut l'ordre de reprendre la Chronique francoise où l'avait laissée son prédécesseur, dont le travail comprenait, en vers héroïques, non douze livres de chronique, comme on l'a dit ( Voy. CRESTIN), mais cinq livres jusqu'au couronnement de Hugues Capet; et René Macé a donné le sixième et le septième des douze livres projetés. Il avait aussi décrit en vers le Voyage de Charles-Quint par la France, en 1539, resté inédit. Antoine du Saix, à la suite du poème de l'Esperon de discipline, trace, en beaux termes, l'éloge de ce poète, qu'il nomme,

Du lys françois. . . . .

Le compilateur de la Bibliothèque générale des écrivains de l'ordre de Saint - Benoît a fait deux articles sur ce chroniqueur, l'un sous le nom de Macé, et l'autre sous celui de René. — Un autre René Macé a publié: Les trois just'au corps, conte bleu, tiré de l'anglais de Swift, Dublin, 1721, in-8°. G—ce.

MACEDO (FRANÇOIS DE), fameux cordelier portugais, né à Coimbre en 1596 ; entra chez les jésuites à l'age de quatorze ans, et, après avoir terminé le cours de ses études, fut chargé successivement d'enseigner la rhétorique, la philosophie et la chronologie dans différents collèges de la société. Il y avait près de vingtcinq ans qu'il était revêtu de l'habit de S. Ignace; et depuis quelque temps, il avait prononcé les vœux qui devaient l'attacher irrévocablement à la société, lorsqu'il en sortit (1) de l'autorisation de ses supérieurs, avec lesquels il ne cessa pas néanmoins d'entretenir des rapports d'amitié. Il embrassa la vie monastique dans l'ordre des cordeliers, et prit alors le nom de François de St.-Augustin, sous lequel il a publié la plus grande partie de ses ouvrages. Le P. Macedo se prononça fortement en faveur de la révolution qui mit le duc de Bragance sur le trône de Portugal ( Voy. JEAN IV ), et il servit ce prince de tout son pouvoir : il accompagna en France les ambassadeurs que le roi Jean y envoya pour se faire reconnaître; et il paraît que, pendant son sejour à Paris, il eut l'honneur de

<sup>(1)</sup> On ne connaît pas les motifs qui determinères, Maccdo à quitter des confrères dont il était simi-Johy (Remay, une le Dict, de Bayle) prétend que le desir de l'episcopat, auquel la robe de jesuite se lui permettait pas d'aspirer, fut la raison qui l'engages à passer dans un autre ordre.

prêcher devant Louis XIII, puisqu'il ajouta des-lors à ses autres titres celui de prédicateur de sa Majesté très-chrétienne (1). Macedo prit parti dans les querelles du jansénisme naissant, et écrivit pour soutenir l'orthodoxie des fameuses propositions de l'évêque d'Ypres : mais dès qu'elles eurent été condamnées par Innocent X, il sit l'apologie de la conduite de ce pontife, dans un ouvrage qui plut si fort à la cour de Rome, que son auteur fut appelé par le pape pour prosesser la théologie au collége de la Propagande, et l'histoire ecclésiastique au collége de la Sapience. Sa vanité excessive l'empêcha de conserver la faveur dont il jouissait; mais avant de quitter Rome, où son humeur lui avait fait beaucoup d'ennemis, il annonça (c'était en 1657) qu'il répondrait pendant trois jours à toutes les questions qui lui seraient adressées : De omni re scibili ; et si on l'en croit, il se tira de cette épreuve avec honnenr. Il passa à Venise, où il répéta, quelques années après, le même acte de vanité, et avec le même succès. Il termina la dernière séance par deux mille vers latins qu'il improvisa, ainsi qu'une épigramme en l'honneur de Venise, qu'il ne balance pas à comparer à celle de Sannazar, Viderat Adriacis, etc., l'une des meilleures pièces de ce poète célèbre. Macedo fut nommé, au mois de décembre 1667, professenr de philosophie morale à l'université de Pa-

doue; et il remplit cette chaire avec tant de distinction, que son traitement fut élevé de 500 jusqu'à 800 ducats. Il mourut en cette ville (1). le 1er. mai 1681, et fut inhume dans l'église des Cordeliers, où l'on voit son tombeau surmonté de son buste en bronze, et décoré d'une épitaphe très-honorable. Macedo avait de l'érudition, une mémoire heureuse et une assurance imperturbable; de sorte qu'il imposait facilement dans la discussion à des savants plus modestes. Il engagea une guerre de plume avec le fameux P. Noris depuis cardinal, au sujet du véritable titre des livres de St.-Augustin de la grâce de Jésus-Christ; et l'inquisition leur ayant fait défense de continuer d'écrire sur la même matière. Macedo, dans la crainte de passer pour vaincu, adressa à son adversaire un cartel rédigé dans la forme de ceux des anciens chevaliers, où il lui assigne Bologne pour y vider leur différend en champ clos ou ouvert. Cette pièce, très-singulière, qu'il fit imprimer in-4°., a été insérée par Leti, dans le quatrième volume de l'Italia regnante; dans les Mémoires de Niceron, tome 31, et dans le Journal étranger, 1757. Macedo a publié un très grand nombre d'ouvrages, dont aucun ne lui a survécu. Niceron rapporte les titres de 69, dans ses Memoires, tome xxxI. p. 317-39; mais cette liste est loin d'être complète (2). Ce sont des

<sup>(</sup>t) Bayle prétend qu'il accompagna aussi les sunbondeurs portugais en Augleterre; mais il parait qu'il confund notre cordelier avec Antoine de Sousa MACEDO, chevalier de l'ordre de Christ, seinateur au conseil de Porto, et secrétaire intime du roi Alphonse VI, qui avait, en effet, eté secrétaire d'auliasade de la légation portugaise en Angleterre. Co dernier, né en 1611, mort en 1692, composa aussi idmicers ouvrages pour la cause du roi Jean. Ses Flore de Espana, qu'il publia en 1631, âgé de vingt au, lai out valu une place dans la Bibliotheca erudihram pracoccium, de Klefeker.

<sup>(1)</sup> On lit dans le Dictionn, universel, que Macedo, s'étant mélé de quelque affaire du gouvernement, fut mis en prison à Venise, et y mourat; mais cette aucedote est entièrement fausse.

<sup>(</sup>a) Maccad dit lui-même, à la fin de son Myrothecium morale, Padoue, 1675, in-4°, qu'il avait composé alors 53 Pausgyriques, 60 Discours Iatius, 32 Orasions fundères, 123 Elegies, 115 Epitaphes, 212 Epitres dédicatoires, 700 Epitres familieres, 2600 Poimes épiques, 500 Élegies, 110 Odes, 3000 Epigrammes, 4 Comédies latiues, 2 Tragedies, 1 Satire en espagnol, et en tout 150,000 vers, 120s parke

Poèmes latins, des Thèses de rhétorique (1), des Vies de quelques personnages remarquables par leur piété, un Abrègé chronologique de l'histoire ancienne, des Eloges, des Panegyriques, des Traités de controverse, des écrits polémiques, un Parallele de la doctrine de S. Thomas et de celle de Scot, etc. On doit se borner à indiquer ceux de ses ouvrages qui méritent encore quelque attention par leur singularité : I. Propugnaculum lusitano - gallicum, contrà calumnias hispano-belgicas, etc., Paris, 1647, in-folio. C'est une défense des droits du duc de Bragance à la conronne de Portugal, et en même temps une réfutation des Vindiciæ hispanicæ de J. J. Chifflet, écrivain passionné et grand ennemi de la maison de Bourbon. Macedo y fait descendre les Français d'une colonie troyeune, et prétend qu'ils furent appelés Francs, a cause de leur caractère. Il. Encyclopædia in agonem litteratorum producta, Rome, 1657, in-folio: c'est la fameuse thèse qu'il soutint à Rome, et dont on a parle. L'édition de 1677, citée dans le Dictionnaire universel, ne doit son existence qu'à une faute d'impression. III. De clavibus Petri, opus in quatuor libros divisum, Rome, 1660, in-fol. Ce titre est bien bizarre. La première clef est une apologie de la dignité, du pouvoir et de la juridiction du pape: la seconde ou le 2º. livre traite de l'explication des Ecritures; la troisième . de la foi ; et la quatrième , des sacrements. IV. Schema congregationis S. Officii romani cum elogiis E. Cardinalium, et corollarium de

infallibili auctoritate summi pontificis in mysteriis fidei proponendis, etc., Padoue, 1676, in-4°. Macedo y prétend que l'inquisition fut établie par Dicu lui-même, dans le Paradis terrestre, et qu'il exerça l'office d'inquisiteur contre Adam, Cain, et les ouvriers de la tour de Babel : il ajoute que S. Pierre proceda, en la même qualité, contre Ananie et Saphire, et qu'il transmit cette autorité aux papes, qui en ont investi S. Dominique et ses successeurs.

MACEDO (ANTOINE DE), jesuite, frère du précédent, né à Coimbre en 1612, entra fort jeune dans la Société, et, après y avoir professé quelque temps les humanités et la théologie, s'appliqua à la prédication. Il fut envoyé dans les missions d'Afrique, où il demeura deux aus; à son retour en Portugal, il fut attaché à l'ambassade que le roi Jean envoyait en Suede. Il gagna la confiance de la reine Christine, qui lui fit part de son dessein de rentrer dans le sein de l'Eglise, et le dépêcha à Rome, chargé de lettres pour le supérieurgénéral, à qui elle demandait deux religieux dela Société pour l'instruire dans la foi. Le P. Macedo fut retenu à Rome ; il y remplit pendant vingt ans les fonctions de péniteucier a postolique de l'église du Vatican. Il retourna ensuite en Portugal, fut fait recteur du collège d'Evora, puis de Lisbonne, et mourut en cette ville le 15 juillet 1693. On a de lui, outre quelques Thèses de rhétorique : I. Une l'ie du P. Almeida, missionnaire au Brésil (en latin), Padone, 1669; nouvelle édition augmentée, Rome, 1671, in-12. II. Lusitania infulata et purpurata, Paris 1663 et 1673. in-4°. C'est l'histoire des papes et des cardinaux portugais. III. Elogia

d'un grand nombre de consultations sur la theologie. our le droit et sur d'autres matières.

<sup>(1)</sup> Sa vanite perce dans les titres qu'il donnait à ces thèses : Thesanrus eruditions pro vole zoducions percurrente. — Purnassi nemus poèticis arboribus Consitum. — Piridarum oloquentia, etc.

nonnulla, et Descriptio coronationis Christinæ Reginæ Sueciæ, Stockholm, 1650. Cet ouvrage est mêlé de vers. IV. Divi tutelares orbis Christiani, Lisbonne, 1687, in-fol. C'est un recueil de Vies des Saints. W-s.

MACEDONIUS I, patriarche de Constantinople, et chef d'une secte à laquelle il donna son nom, vivait au 1ve. siècle. Saint Jérome dit, qu'il avait été brodeur, artis plumariæ (1). G'était un homme adroit, intrigant, et d'un esprit ambitieux: do reste, il était entendu dans les affaires, et savait s'insinuer dans l'esprit des grands. Lorsque St. Alexandre, patriarche de Constantinople, mourut, Macedonius était déjà agé, et depuis long-temps diacre de cette église, peut-être même prêtre. Il ambitionnait ce siége. Attaché au parti des demi-ariens, il aurait eu leurs suffrages; mais les catholiques prévalurent dans l'élection. Paul, ecclésiastique d'une vie sainte, quoique jeune encore, lui fut préféré. Cette election ayant déplu à Constantin, Paul fut chassé, et relégué dans le Pont. Il est vraisemblable que Macedonius ne fut point étranger à l'intrigue qui causa cet exil. avant intenté une accusation contre Paul, Cependant ils se réconcilièrent, lorsque Paul, après la mort de Constantin, en 336, fut rappelé avec les antres évêques exilés. Saint Athanase rapporte que, passant par Constanunople, pour s'en retourner Egypte, il trouva Paul en possession de son église, et Macedonius qui l'avait accuse, faisant sous lui les fonctions de prêtre. Paul éprouva mentot après une nouvelle disgrâce.

it) Scaliger prétend que saint Jérème a été induit et ecreur par le sens qu'it a don se à un mot grec qui, sa live de éradeur, signific rasé, artificieux.

Constance, qui favorisait le parti arien, étant venu à Constantinople, le chassa de nouveau, et fit înstaller à sa place Eusèbe de Nicomédie; mais celui-ci étant mort, vers 341, les évêques ariens ordonnèrent Macedonius, quoique les catholiques eussent rappelé Paul. Il en résulta entre les catholiques et les ariens une rixe sanglante, dans laquelle périt un grand nombre de personnes. La consécration de Macedonius ne le mit pas sur-le-champ en possession du siège patriarcal. Borné à une seule église qu'il avait bâtie, il y rassemblait tous ses partisans, et il n'y avait qu'eux. Ce ne fut que vers l'an 351, que l'empereur Constance donna ordre à Philippe, préfet du prétoire, de l'installer. Ce magistrat qui connaissait l'éloignement du peuple pour Macedonius, craignit d'éprouver de l'opposition. Il usa de ruse, et fit si bien qu'il parvint à conduire Macedonius à l'église patriarcale : mais le peuple, des qu'il s'en aperçut, s'y porta; et comme les soldats voulaient l'écarter, les esprits s'échaufferent. On se battit, et plus de trois mille personnes périrent. Intronisé contre le vœu public, et surtout contre celui des catholiques, Macedonius ne tarda pas à chercher les moyens de se venger de ceux-ci. Il obtint de l'empereur un édit qui expulsait, non-seulement des églises, mais encore des villes, tous ceux qui étaient attachés à la foi de Nicée. L'ordre fut exécuté avec rigueur, et l'on exerça contre eux des cruautés horribles: les choses furent portées si loin, que Constance lui-même en fut mécontent. Un autre événement acheva de l'irriter. L'église des Apôtres à Constantinople, où Constantin avait été inhumé, menaçant ruine, Macedonius entreprit d'en

faire enlever le corps de ce prince, pour le transporter dans une autre église. Le peuple, qui ne crut voir en cela qu'un outrage fait à d'augustes dépouilles, s'y opposa. On en vint aux mains, et le massacre fut tel, que des ruisseaux de sang inondèrent l'église, un portique adjacent, et même la place voisine. Tant de meurtres, dont Macedonius avait été l'auteur ou l'occasion, le perdirent entièrement dans l'esprit du prince. On voit ce patriarche intrus, assister, en 359, à un concile de Séleucie, composé de beaucoup d'ariens et de quelques catholiques, et, en 360, à un concile de Constantinople, où lui et beaucoup d'autres évêques furent déposés par les purs ariens. Jusqu'à sa déposition, il n'avait, au moins publiquement, professé que le demi-arianisme; c'est-à-dire, qu'admettant que le fils était semblable au père en substance, il rejetait le mot de consubstantialité, qu'il aurait même admis avec quelque atténuation. Retiré dans une terre voisine de Constantinople, après qu'il eut été déposé, il devint le père d'une hérésie nouvelle. Il nia la divinité du Saint-Esprit, et soutint qu'il n'était qu'une simple créature, semblable aux anges, quoique d'une nature supérieure. Plusieurs évêques embrassèrent cette erreur; mais deux surtout contribuèrent à la propager. L'un était Eleusius de Cyzique, l'autre Marathonius de Nicomédie, tous deux ordonnés par Macedonius. Le dernier s'était enrichi dans la place de numéraire, ou payeur des officiers du prétoire. Il avait ensuite embrassé la vie ascétique, fondé un monastère, et faisait profession d'une grande austérité de mœurs, et d'une grande charité envers les hôpitaux et les pauvres. Ses vertus apparen-

tes, et surtout son or, gagnaient beaucoup de partisans à la secte nouvelle. Macedonius eut à peine le temps d'en voir les progrès. On ne peut reculer sa mort au-delà de l'année 361. Après lui, Eleusius de Cyzique devint le chef de la nouvelle hérésie; et ceux qui la suivaient, furent nommés macédoniens ou pneumatomaques , c'est-à-dire, ennemis du St.-Esprit, Ils se répandirent principalement dans la Thrace, dans la Bithynie, dans l'Asie, et furent réfutés par saint Athanase, Didyme l'aveugle, saint Grégoire de Nazianze, saint Ambroise, etc. Le concile général de Constantinople, en 381, sous Théodose, les condamna, et ajouta au symbole de Nicée des paroles explicatives, qui confondent cette erreur. Un deuxième concile de Constantinople, en 383, établit la même doctrine. La secte s'affaiblit insensiblement: en 410, plusieurs de ses partisans se réunirent aux catholiques; d'autres suivirent cet exemple en 428, et cette hérésie s'éteignit tout à-fait peu de temps après. — ll ne faut pas confondre Macedonius I avec Macedonius II, aussi patriarche de Constantinople: celui-ci, avant d'être évêque, avait signé l'hénotique de Zenon. L'empereur Anastase le sit élire en 494 : Macedonius rétracta sa signature, et défendit avec courage le concile de Chalcédoine. L'empereur, qui le croyait favorable aux hérétiques, le déposa, et envoya même des émissaires pour le tuer. Cette entreprise n'ayant point réussi, Anastase exila Macedonius à Chalcedoine. Ce prélat mourut à Gangres en 516, et son nom fut inscrit dans les dyptiques : les Grecs célèbrent sa fête le 25 d'avril.

MAC-ENCROE (DEMETRIUS), médecin irlandais, vivait à Paris dans la première moitié du xviii. siècle, et s'y fit connaître par le joli poeme latin De connubiis florum, dont la première édition parut à la tête du Botanicon Parisiense de Vaillant ( Leyde, 1727, in-fol. ) Le titre qu'il v porte est: Fratris ad fratrem, de connubiis florum, Epistola prima. Le dernier vers promettait effectivement une deuxième épître: à la suite sont deux petites pièces de vers latins signées Demetrius De la Croix doctor medicus. Le même poème fut réimprime en 1728 avec beaucoup d'augmentations, Paris, Thiboust, in-80. de 39 pages avec figures. Le nom de l'auteur est indiqué sur le titre par ces mots : auctore D. De la Croix, D. M. L'ouvrage reparat en 1749, avec quelques retranchements, dans le tome 1er. des Poemata didascalica, et, l'on ne sait pourquoi, il y est attribué à un médecin nommé Patrice Trante; attribution conservée dans l'édition de 1813 du même recueil où il est au tome 1, page 315: la plus belle édition est celle de Bath, 1791, in-8º. de 138 pages, donnée par Rich. Clayton, qui a laissé au poète le nom de De la Croix, nom qui paraît n'être que la traduction française des mots irlandais Mac-Encroe (Voyez le Journal des savants de l'an v (1797) page 341). Ce poème, d'environ cinq-cents vers hexamètres, renferme des passages fort agréables, que la traduction française jointe à l'édition de 1728, ne rend pas toujours fort heureusement. M. Barbier en a donné en 1798, in-12, une édition avec la traduction française et des notes. Il a été traduit aussi en allemand, dans les Amusements physiques de Mylius ( Physikalische Belustigungen, Berlin, 1751-53, 3 vol. in-80). On connaît encore de Mac-Encros

les deux petits poèmes suivants: ICalamus hibernicus, sive laus Hibernice litteraria breviter adumbrata. II. Petro Desmaretz abbati
carmen, in -8°., imprimés vers
1728. Voyez le Catalog. de Courtois (Paris, 1819, in-8°.), n°.
1698.

C. M. P.

MACER (Lucius-Glodius). For.

CLODIUS, tome IX, p. 114.

MACER (ÆMILIUS), poète de Vérone, contemporain de Virgile et d'Ovide, avait écrit en vers latins sur les propriétés des plantes vénéncuses. Il paraît constant que son ouvrage est perdu, et que ceux qui ont été publiés sous son nom doivent être attribués à un autre Macer, médecin comme lui et postérieur à Galien. On en a fait beaucoup plus d'éditions que ne semblait l'exiger un écrit aussi peu important. La première est celle de Naples, imprimée par Arnold de Bruxelles, 1477, et la meilleure a été donnée par H. Ranzov, Hambourg, 1590, in-8°. On en connaît une traduction française, sous ce titre : Les fleurs du livre des vertus des herbes, compose par Macer Floride, trad. par Lucas Tremblay, Rouen, 1588, in-8°. fig. D-P-s.

MACER (JEAN), professeur en droit canon à la faculté de Paris, naquit à Santigny dans l'Auxois (Yonne) vers le commencement du xvic. siècle. Ses ouvrages respirent l'amour le plus pur pour sa patrie et pour la gloire du nom français. Ces sentiments lui méritèrent l'estime générale: il laissait percer son impatience, quand on disait devant lui du mal de la France et de ses habitants. Nous avons de lui: I. De prosperis Gallorum successibus libellus, Paris, 1555, in-8°. Cet ouvrage traite aussi de la levée des impôts; des droits des

Français sur certaines provinces, etc. II. Panegyricus de laudibus Mandubiorum, quo etiam retunduntur extraneorum in Gailos calumnia, Paris, 1556, in 8°. Jean le Bloud, conseiller au parlement de Dijon, son elève, a joint des notes latines à ces deux ouvrages. III. Indicarum historiarum, ex oculatis et fidelissimis testibus perceptarum, libri tres, 1555, in-8°. IV. Philippique contre les poétastres et les rimailleurs de notre temps, Paris, 1557, in-8°.

MACFARLANE (ROBERT), écriyain politique, néen Ecosse en 1734, fut élevé à l'université d'Edimbourg. Il vint fort jeune à Londres, et dirigea, pendant quelques années, à Walthamstow, une académie, qui jouit d'une grande réputation. Il s'engagea dans une controverse politique très-animée au commencement du règne de George III, et réunit ensuite ses différentes oninions dans un ouvrage qu'il publia, en 1770, sous le titre d'Histoire du règne de George III, 1 vol. in-8°. Ayant eu quelques discussions avec son imprimeur, celui-ci chargea une autre personne de continuer cette histoire, dont le 2e. volume parut en 1782, et le 3°. en 1794. Macfarlane, s'étant réconcilié avec l'éditeur en question, publia un 4e. volume depuis. Cet ouvrage n'est qu'une compilation peu soignée. Macfarlane a été anssi, pendant quelques années, éditeur du Morning Chronicle et du London Pachet, dans lesquels il rendait compte des débats du parlement, avec autant de détail que d'exactitude : il a également fait insérer dans les journaux, sous des noms emprantés, plusieurs lettres et articles dans le sens de l'opposition. Admirateur enthou-

siaste d'Ossian, il aida Macpherson dans son travail, et entreprit de traduire en vers latins les poésies attribuées à ce barde écossais. En conséquence, il mit au jour en 1796, Temora, qu'il donna comme un essai; mais, n'ayant pu se procurer assez de souscripteurs, il abandonna son entreprise. Il s'occupait cependant encore de cet ouvrage dans les dernières années de sa vie, qui se termina d'une manière tragique. Avant vouln être témoin du triomphe d'une immense populace, qui venait coopérer aux elections du comté de Middlesex, il tomba sons les roues d'une voiture, et mourut une demi-heure après, le 8 août 1804. Il avait, à cette époque, sous presse, un Essai sur l'authenticité d'Ossian et de ses poemes. Macfarlane publia, en 1797. un pamphlet intitulé : Adresse au peuple anglais sur l'état présent et l'avenir présumé des affaires publiques, on il parut avoir abandonné la plupart de ses anciennes opinions politiques. Il désayona, d'une manière formelle, les 2e. et 3°. volum. de l'Histoi e de George III, et dit même quele 1er. avait été tellement défiguré dans une troisième édition, qu'il ne le regardait plus comme son ouvrage. En 1801, il pub'ia le Dialogue de George Buchanan, sur les droits de la couronne d'Ecosse, traduit en anglais, avec deux Dissertations : l'une archéologique sur la prétendue identité des Gètes et des Seythes, des Gètes et des Goths, des Goths et des Ecossais ; et l'autre historique , pour défendre le caractère de Buchanan comme historien, in-8°. D-z-s.

MACHA - ALLAH ou MFSSA-HALA, astronome et astrologue arabe, juif de religion, vivait sous le règne de Mansour et de Mamoun, kalyfes Abbassides , c'est-à-dire , vers la fin du huitième siècle de notre ère. Il obtint une grande réputation due à sa science et à son habileté, ou plutôt à l'adresse avec laquelle il exerçait l'astrologie. On a de lui plusieurs ouvrages dont on trouve la liste dans Casiri ( Bibl. Arab. hisp., tom. 1er., pag. 434). Voicir les principaux : 1. Traités des thèmes genethliaques. II. Des conjonctions des planetes. III. Des différentes sectes des nations. IV. Deux Traités, l'un de l'Astrolabe et l'autre de la Sphère armillaire. V. Traité de la projection des rayons. VI. Traité des pluies et des vents, etc. M. de Rossi possédait une traduction hébraique du Traité des éclipses de lune et de soleil, et une traduction latine de son ouvrage Sur les signes et les indices des planetes. Messahala a joui d'une grande réputation en Europe, vers le quatorzième siècle, temps où la science divinatoire était en vogue. Quatre de ses ouvrages out été traduits en latin, et publiés a Nuremberg, en 1549 ; 1. De Elementis et orbibus cælestibus. II. Liber de revolutione annorum mundi. III. Liber de significatione Planetarum in nativitatibus. IV. Liber de receptione. La bibliothe que Bodleienne a parmi ses manuscrits une traduction hébraïque de ses Problemes astrologiques, faite par le célèbre Aben Ezra.

MACHADO (Diègue Barbosa). Voyez Barbosa, III, 352.

MACHAM (ROBERT), gentilhomme anglais, se rendit célèbre au quatorzième siècle, par la découverte de lile de Madère. Peu favorisé des biens de la fortune, il conçut une passion violente pour la fille unique d'un due Dorset. Cette passion blessait l'orgueil de la famille de la belle Anna.

Son pere, tout-puissant auprès d'Edouard III, obtint l'ordre de faire arrêter Macham, le retint deux années en prison, et profita de sa captivité pour forcer sa fille à se marier à un autre. Sitot que Macham fut libre; il trouva moyen de voir sa maîtresse, et la décida à le suivre en France. Tous deux s'embarquèrent furtivement : mais soit qu'ils fussent contrariés par le yent, ou que leur équipage manquat d'habileté, il devint impossible d'atteindre la côte, et le vaisseau fut jetéen pleine mer. L'art de la navigation était encore si imparfait, à cette époque, que le bâtiment erra douze jours dans un Océan inconnu : le matin du treizième on aperçut une brume épaisse au bout de l'horizon. Ce point incertain s'étant éclairei, on découvrit enfin la terre. Ce fut le 8 mars 1344 que fut reconnue cette ile, alors entièrement déserte, et que les Portugais nommèrent depuis Madeira, à cause de la grande quantité de bois qui s'y trouve. Cette terre de refuge fut saluée avec de vives acclamations de joie, par des malheureux qui s'étaient crus destinés à périr de faim et de misère. On v descendit, après avoir laisse quelques hommes à la garde du vaisseau. Mais une tempête violente s'étant déclarée dans la muit, le vaisseau fut arraché de son amarrage, et rejeté en pleine mer. Cet événement fut un coup de foudre pour Macham et pour son amie ; il leur ôtait tout espoir de retour : la triste Anna, déjà découragée par les souffrances des jours précédents, en fut si frappée, qu'elle mourut au bout de six jours. Macham la suivit bientôt, et demanda, en expirant, à ses compagnons, que son corps fût déposé dans la même fosse que celui de sa maîtresse. Ils obéirent ; et , après avoir fixé une

grande croix de bois sur le tombeau des deux amants, ils ciselèrent grossièrement sur cette croix l'inscription que Macham lui-même avait composée pour perpétuer le souvenir de ses tristes aventures. Après avoir rempli ce devoir, ils se remirent de nouveau à la merci des flots, et concurent le hardi projet de regagner l'Angleterre, sans autre embarcation qu'une petite chaloupe qui était restée dans la baie. Mais le sort trahit leur courage. Jetés sur la côte de Maroc, ils subirent la plus dure captivité. Ces infortunés trouvèrent à Maroc un pilote castillan, nommé Juan Moralès, esclave comme eux, et lui firent la description de cette terre inconnue où ils avaient aborde. Il se trouva que Don Sanche, fils du roi d'Aragon, mourut précisément à cette époque, laissant par son testament une somme considérable pour le rachat des chrétiens esclaves à Maroc. Le brigantin qui ramenait ces malheureux dans leur patrie, fut pris par une petite flotte castillane qui croisait dans le détroit de Ceuta. L'ardeur pour les découvertes étaitalors dans toute sa force: le commandant de la flotte, avant entendu le récit de Morales, conçut le dessein d'aller à la recherche de cette île. Il présenta ce pilote au roi, et fit adopter son plan d'expédition. On cut beaucoup de peine à retrouver cette terre enveloppée d'une brume épaisse : les uns disaient que c'était la bouche de l'enfer; d'autres, que Dieu ne permettrait pas que l'on perçât cette obscurité mysterieuse. Zarco y aborda néanmoins en 1421, et y retrouva le simple monument, élevé par les compagnons de Macham ( Voy. ZARCO ). La découverte de l'île de Madère fut un acheminement à celle des îles Canaries (Voy. Be-

THENCOURT), qui ne précéda que de soixante-neuf ans le voyage de Christophe Colomb. La relation de la découverte de Madère, écrite en Porpar François Alcaforado. écuyer du prince Henri, et publice par Dom Francisco Manoel, fut traduite en français sous ce titre : Relation historique de la Découverte de l'ile de Madère, Paris, 1671, in-12. L'auteur donne au gentilhomme anglais le nom de Machin; mais Galvano et Hakluyt l'appelent Machame La rade où il avait débarqué, porte encore aujourd'hui le nom de Machin.

MACHAU (GUILLAUME DE), ancien poète français, était né vers 1282 ou 1284, dans la Champagne (1), de parents d'une condition médiocre : il était attaché ,en 1301, au service de la reine Jeanne de Navarre, épouse de Philippe-le-Bel : et, sept ans après, il devint valet de chambre de ce prince. Jean de Luxembourg, roi de Bohème, le choisit, en 1316, pour clerc ou secrétaire, charge qui l'obligea de suivre son maître dans ses différentes expéditions, et d'y faire le service de simple écuyer : il fut fait prisonnier dans plusieurs combets, et emmené en captivité dans le fond de la Pologne, où il éprouva des privations de toute espèce. Le roi de Bohème essaya de l'en dédommager par de hous traitements; et le poète, dans plusieurs pièces de vers, se lone de la libéralité de ce prince. Après la mort de son maître, il passa au service de Bonne de Luxembourg, sa fille, épouse de Jean duc de Normandie,

<sup>(1)</sup> L'abbé Lebeuf conjecture, mais sur un fondes ment très-frivole, que Guill. de Machau était de à Saint-Quentin: le conte de Caylus qui a bien resuasque qu'il était Champenois, s'efforce de prouver qu'il était compatriote de Guill. de Louris; mais la valle de Louris est dans le Gatimus.

MAC

et depuis roi de France. Guillaume nous apprend qu'il était déjà fort agé , lorsqu'il inspira une vive passion à Agnès de Navarre, femme de Phæbus, comte de Foix. Ce fut par ordre exprès de cette dame, qu'il composa le Livre dou veoir dit, qui contient le récit détaillé de leurs amours. Cette pièce est fort curieuse, en ce qu'elle fait bien connaître les mœurs du temps. Caylus en a donné une analyse intéressante, dont on ne citera qu'un seul trait pour sa singularité : une brouillerie étant survenue entre les deux amants, et la dame voulant à tout prix se raccommoder, elle envoya à Guillaume un prêtre auquel elle s'était confessée, et qui certifia qu'elle n'avait jamais cessé d'avoir pour lui la plus vive tendresse. Guillaume continua d'être attaché à la cour , sous le règne de Charles V, et on a la preuve qu'il vivait encore en 1370 : mais comme il était alors âgé de plus de quatrevingts ans, on peut conjecturer, avec beaucoup de vraisemblance, qu'il ne poussa guère au-delà sa carrière. On conserve à la bibliothèque du Roi, un précieux manuscrit des Poésies françaises et latines de Guillaume de Machau, en 2 vol. in - fol.; ce manuscrit passa de la bibliothèque des Carmes - déchaux de Paris, dans celle de Gaignat, et ensuite dans celle du duc de la Vallière, et on en trouve la description dans les Catalogues de ces deux magnifiques collections. Machau a composé plus de quatre-vingt mille vers, que Caylus juge fort inferieurs à ceux des trouvères, ses devanciers: on peut diviser ses ouvrages en dits, jugements, remèdes ou consolations, amours, histoires, louanges, complaintes, lays, motets, ballades, rondeaux et chansons, dont les premières strophes sont

notées. Le manuscrit dont on a parlé, les présente dans l'ordre suivant : nouveau dit amoureux; le dit du vergier; le jugement du bon roi de Behaingne (Bohême); le jugement du roi de Navarre; remède de fortune; le dit du lyon; le dit de l'alérion; le confort d'ami (1); le dit de la fontaine amoureuse; le dit de la harpe; le livre du veoir dit; le dit de la marguerite; le dit de la rose; et ensin, une petite pièce de soixante - cinq vers, qui commence par celui-ci:

Vesci les biens que Madame me fait.

Tome second : la prise de la ville d'Alexandrie, par Pierre, roi de Jérusalem et de Cypre ( ce poème historique est le dernier ouvrage qu'ait composé Guillaume de Machau; il y raconte l'assassinat de Pierre, qui n'arriva que vers la fin de 1360); la louange des dames; les complaintes; le dit de la sleur de lys et de la marguerite; les lays; le paradis d'amour; autres lays; les motets; les balades notées : les rondeaux et les chansons baladées et notées. L'abbé Lebeuf a publié un Mémoire sur Guillaume de Machau; et le comte de Caylus en a donné deux autres sur le même écrivain dans le Recueil de l'académie des inscriptions, tom. xx. L'abbé Rive a publié la notice du manuscrit des poésies de Guillaume de Machau, déja cité, et a relevé dans les notes, avec beaucoup d'exactitude et de dureté, les erreurs échappées aux deux académiciens. Cet opuscule de vingtsept pages in-40., n'a été imprimé séparement qu'à vingt-quatre exemplaires, sur papier de Hollande; mais on le trouve à la fin du 4e. vo-

<sup>(1)</sup> L'albé Rive a démontré, contre le scutiment de l'abbé Lebenf, que cette pièce est adressée, non pos à Charles V, mais à Charles II, roi de Navareo, dit le Manuais, son beau-tière.

lume (1) de l'Essai sur la musique, par Laborde. W-s.

MACHAULT (JEAN DE), jésuite, né à Paris, en 1561, fut admis dans la Société à l'âge de dix - huit ans, et professa la rhétorique pendant plusieurs années, au célèbre collége de Clermont, qu'il avait contribué à faire achever. Nommé ensuite recteur à Rouen, il fut compris dans le nombre des jésuites bannis de France, pour avoir soutenu des principes contraires à l'autorité royale ; et il se retira dans les Pays-Bas , où il se fit connaître par son talent pour la chaire : il prêcha plusieurs fois en présence des archiducs Albert et Isabelle, dont il recut des marques de satisfaction, et fut envoyé en Lorraine avec le titre de recteur du collége de Pont-à-Mousson. Il obtint enfin la permission de retourner à Paris; et il venait d'être désigné provincial de la Champagne, lorsqu'il mourut d'apoplexie, au collège de Clermont, le 25 mars 1629. Le P. Machault a publié sous le nom de J. B. Gallus J. C. une critique très-violente de l'ouvrage du président de Thon : In Jac. Aug. Thuani historiarum libros notationes , Ingolstadt , 1614 , in - 4º. M. Barbier croit que le fameux satirique Gasp. Scioppius a cu part à cet ouvrage ( Voyez le Dictionnaire des anonymes, no. 11661); et quelques bibliographes conjecturent que le jésuite Gretser en fut l'éditeur. Dans les premières éditions de la Biblioth. scriptor. soc. Jes., ce livre est attribué à J. B. de Machault. dont l'article suit ; et cette erreur , qui a pa provenir des initiales dutitre.

bien qu'elle ait été corrigée par Sotvel, n'en a pas moins passé dans la dernière édition de la Bibliothèque historique de France. Cet ouvrage fut proscrit aussitôt qu'il parut, « comme séditieux , tendant à trou-» bler la tranquillité publique, per-» nicieux, plein d'impostures et de » calomnies contre les magistrats n établis par le Roi, et contraire » aux édits de pacification : » ce sont les termes de la sentence rendue par Henri de Mesmes, alors lieutenant-civil de Paris. L'édition originale est devenue fort rare ; mais le livre a été réimprimé avec la condamnation, dans l'édition de l'Histoire de De Thou, Londres, 1733, in-fel. , 7 vol. W

MACHAULT (JEAN-BAPTISTE), jésuite, né à Paris, en 1501, d'une ancienne famille de magistrature, fut admis dans la Société, à l'âge de 18 ans, et envoyé à Rome, où il fit son noviciat. De retour en France, il professa quelques années la rhétorique à Paris, et fut ensuite nommé successivement recteur des collèges de Nevers et de Rouen. Il mourut à Poutoise, le 22 mai 1640. On a de lui : I. Eloges et Discours sur la triomphante réception du Roi en sa ville de Paris, après la réduction de la Rochelle, Paris, 1629, infolio, figures d'Abraham Bosse, II. Ludovici XIII expeditio in Italiam pro Carolo duce Mantuce. ibid., 1630, in-4°. III. La Vie de B. Jean de Montmirel, moine de l'ordre de Citeaux, ibid., 1641, in-8º. Cette histoire contient des recherches intéressantes sur l'origine et l'accroissement de l'ordre de Citeaux. Il a traduit de l'italien : Histoire de ce qui s'est passe aux royaumes de la Chine et du Japon, tirée des lettres écrites par les mis-

<sup>(1)</sup> Cette Notice devrait se frouver à la fin du tome II, et non pas du tome III, comme le dit M. Peignet, dons son Répertoire de libbiographie spéciale; musi l'inattention des relieurs l'a rejetee à la fin da t. 17;

sionnaires de la compagnie de Jésus, etc., Paris, 1627, in-8%; enfin, il a laissé en manuscrit une Histoire des évêques d'Evreux, et une Histoire de la Normandie, en 2 vol. infolio. - Jacques DE MACHAULT, jesuite, ne à Paris, en 1600, de la même famille que le précèdent, entra dans la Société, à l'âge de dix-sept ans, enseigna les humanités et la philosophie dans différents collèges, fut ensuite recteur à Alençon, Orléans et Caen, s'appliqua sur la fin de sa vie à la direction des ames, et mourut à Paris, en 1680. On a de lui quelques ouvrages ascétiques ; et il a public les Relations des Missions du Paraguay, Paris, 1636; - du Japon, ibid., 1646; - de Goa et de la côte de Malabar, ibid., 1651; - de la Cochinchine, ibid., 1652; - de Inde, ibid., 1659; - de la Perse, ibid., 1659; - et enfin de Madure et Tanjaor, 1663, in-8º. Cette collection intéressante a été entièrement efacée par le Recueil des lettres édifiantes et eurieuses (Voyez Du-W-s. HALDE et LEGOBIEN ).

MACHAULT D'ARNOUVILLE (JEAN-BAPTISTE), contrôleur-général des finances et garde-des-sceaux, d'une famille ancienne et fort estimée dans la magistrature, était fils de Louis-Charles de Machault, conseiller-d'état (1); il naquit le 13 décembre 1701. Nommé maître des requêtes en 1738 (2), Machault, né

sans ambition et d'un caractère ennemi de l'intrigue, avait le projet de se borner à rapporter les affaires du conseil, sans s'éloigner de Paris et de sa terre d'Arnouville. Mais le comte d'Argenson, ministre de la guerre, alors son ami, lui persuada de suivre la carrière des intendances. et lui fit donner en 1743 celle du Hainaut. En décembre 1745, Philibert Orry, contrôleur-général des finances, ayant déplu à la marquise de Pompadour par ses manières brusques et surtout par ses principes d'économie, le roi nomma à sa place, Machault (1), qu'il avait personnellement connu à son passage à Valenciennes. A cette époque, des réductions considérables faites sur la dette de l'état, et l'augmentation du prix de toutes choses, rendaient plus facile le recouvrement des impôts; mais aussi de grands movens étaient indispensables pour soutenir la guerre dans laquelle la France s'était imprudemment engagée. Machault, doué d'un discernement juste, d'un caractère ferme, et capable de former un plan vaste et de le soutenir, arriva au ministère des finances sans avoir jamais fait une étude suivie de cette partie d'administration. Mais il succedait à un administrateur qui, sans avoir les grandes vues d'un homme d'état supérieur, avait le talent spécial de sa

<sup>(</sup>v) Lonia-Charles de Machault-d'Arnouville, père du garde-de-secsur, après uvoir exercé avec beaucoap l'intégrité et de talent (17,18) les fonctions conseiller-d'état, de heutenant-grovral de police de Paris, (1720), et de précide et du grand-conseil, mourat le 10 mi 1756, à l'âge de 84 aus.

<sup>(</sup>a) Suivant le journal de Verdun, J. B. de Machault, conseiller au parlement, des le 20 juin 1721, sonat été nominé maître des requêtes, le 15 juillet, 1728, et ce strait hi, et nou sou perc, qui aurait été fait présadent du grand-couseil, le 15 janvier 1738, se que confirme M. Viton de St. Allais, dans la France maintiérielle, 1, 275.

<sup>(</sup>i) M. Lacretelle dans son Histoite de France ou 180, sierla, attribue la nomination de Mochault à l'influence de Madame de Pompadour; Landas que M. de Mouthion, dans ses Particularités au tes mistres des inances, assure qu'il fut nomme d'après la demande du comte d'Argenson. Une lettre errite par Leuis XV, à Machavit, é 8 octobre 12<sup>4</sup>, etablit d'ane manière incontestable qu'il ent au propre mouvement du Roi, le ministrer des Bonness, multi avait d'abord refusé, puisque le Roi termine sa lettre par ces mois a vivos representations augmentent Testran que i lavais pour vois, et me prouven que vois ette un des plus homestechommes de monrey nume, et le plus as able de une le meser is dans ette esbaso ceş ai est tout me confirme deux montés, et j'abe tenis de vous octe marçon de devouement.

place, et qui, secondé par la paix dans les dix premières années de son ministère, y avait porté ce qu'on pouvait alors regarder comme une création en finances; la persévérance de l'ordre. Machault ne négligea pas cette partie de l'héritage de son prédécesseur; à défaut de connaissances personnelles, il ent le talent de découvrir les gens les plus instruits, et le bon esprit de s'entourer de leurs lumières. Ce fut ainsi qu'il put soutenir avec succès trois années de guerre, tantôt par quelques emprunts, tantôt par quelques améliorations dans diverses parties du revenu de l'état. Après la paix d'Aixla-Chapelle (1748), Machault, ministre alors depuis trois ans, sentit que quelques améliorations introduites avant lui dans les méthodes, n'avaient pas corrigé toutes les imperfections d'un régime fiscal qui conservait encore quelques traces des désordres de la régence et des crises antérieures. Il crut pouvoir entreprendre de donner enfin des points d'appui plus solides aux deux leviers de la finance, l'impôt et le crédit ; à l'un , une répartition plus équitable; à l'autre, la foi des contrats; à tous deux, cette morale publique devant laquelle la propriété ne conserve l'égalité des droits que par l'égalité des devoirs. Il avait bien jugé son siècle; il avait observé l'esprit philosophique du temps; il voulait concilier les progrès des lumières avec l'assermissement de l'autorité royale. Résolu d'attaquer les priviléges du clergé, et ceux des autres corps privilégiés, il avait, pour soutenir une lutte si périlleuse, besoin d'un appui auprès du trône; ce fut ainsi qu'il mit dans l'intérêt de ses places la favorite alors toute puissante. L'édit de main-morte qu'il fit rendre en 1747 fut le premiei coup qu'il porta au clergé : par cet édit « on défendait tout nouvel éta-» blissement de chapitre, collége » séminaire, maison religieuse ou » hôpital, sans une permission ex-» presse du Roi, et lettres-patentes » expédiées et enregistrées dans les » cours souveraines. On révoquait » tous les établissements de ce genre » faits sans cette autorisation juri-» dique; on interdisait à tons les » gens de main-morte d'acquérir, » recevoir ou posséder aucun fonds, » maison ou rente sans une autori-» sation légale. » Machault fut secondé dans la formation de cette loi par le chancelier d'Aguesseau, qui ne crut pas offenser la religion en ôtant au clergé une faculté illimitée d'accroître ses richesses. Peu après cet édit, d'Aguesseau donna sa démission; et dans le partage de ses fonctions, Machault obtint les sceaux (9 décembre 1750) en conservant le contrôle-général. Quelque temps auparavant il avait été nommé commandeur et grand-trésorier des ordres du Roi (16 novembre 1747) et ministre-d'état (1749). Il n'avait point abandonné son projet favori de faire concourir tous les citoyens dans une égale proportion aux charges de l'état.La cour, qui avait besoin de nouvelles ressources approuvait cette doctrine, et croyait surtout qu'il était temps d'imposer les biens du clergé. Machault ne se serait pas fait scrupule d'aller plus loin; et la suppression de quelques ordres monastiques lui paraissait le moyen le plus facile d'alléger le fardeau de la dette publique : mais il n'osa l'entreprendre, dans la crainte de ne pas être soutenu par la cour. On avait créé un impôt d'un dixieme pendant la durée de la guerre : 2

la paix Machault le supprima, et le remplaça par un vingtième gradué sar le prix de ferme des terres, illimité dans sa durée, universel dans son extension, et portant sur tout rare de revenu, excepté les rentes sur l'état, dont l'immunité avait été assurée lors de leur constitution. Persoume n'était exempt de cet impôt, dont le produit fut destiné à fonder unecaissed amortissementquidevait, par un remboursement continuel . arrêter l'augmentation de la dette autionale. Des son apparition, cette la excita les plus vives réclamations de la part des parlements, des pays d'états et du clergé; après un long refus d'enregistrer cet édit, les parments cédérent, parce qu'ils virent que la loi était principalement dirigoe contre le clergé avec lequel il était ra rivalité. Un commencement de révolte en Bretagne fut aussi apaisé au moyen de quelques transactions. Il ne resta donc plus qu'à vaincre la résistance du clergé. Ce corps avait senti l'etendue de ses dangers, et ne s'occu-👊 d'abord qu'à gagner du temps. En protestant toujours contre le vingtieme, il offrait des dons gratuits, resource précaire, mais il avait des partisans dans une cour dont l'indelence redoutait le renouvellement des troubles religieux; et le gouvernement lui-même n'était pas unanime, puisque, sur une telle question, un évêque, celui de Marseille, osait écrire : « Ne me mettez pas dans la nécessité d'obeir à Dieu ou au Roi, » vous savez lequel des deux aurait la » préserence. » En effet, le roi et la Sworite négociaient déjà ; et Machault, voulant leur rendre de la fermeté par un coup de vigueur, demanda no état détaillé de tous les biens ecdésiastiques. Le clergé qui regardait sélit de 1749 comme le prélude de sa ruine, irrité des attaques qu'on lui portait, résolut, pour mieux se défendre, d'attaquer à son tour, et commença par semer la discorde parmi ses ennemis.Le comte d'Argenson, qui avait hérité de toute la haine de son, père contre les parlements, détruisait auprès du roi et auprès de la marquise dePompadour l'effet des conseils vigoureux de Machault, qu'il regardait comme son rival. Ces deux ministres se faisaient la guerre, suivant l'expression du temps, à coups de parlements et de clerge; et de cette lutte résultait une anarchie complète. Le parlement de Paris, fatigué de lancer d'inutiles arrêts contre les curés qui refusaient les sacrements. faute de billets de confession, aux appelants de la Bulle Unigenitus, mit l'archevêque de Paris en cause (V. Beaumont, tom. III, pag. 645), saisit son temporel, convoquales pairs. et oubliant qu'il n'était qu'une création du souverain dont il avait recu toutes les attributions, refusa de se départir de ses poursuites malgré les ordres formels du roi , qui fut trèsirrité de cette conduite. Le comte d'Argenson enflamma encore sa colère; et les chambres des enquêtes et des requêtes furent exilées, sans que Machault osât parler en leur faveur. Il reprit cependant courage : prétextant l'impossibilité de rembourser les charges parlementaires, et profitant habilement des clameurs du peuple, il saisit l'occasion de la naissance du duc de Berri, depuis l'infortuné Louis XVI, et se sit charger de négocier les conditions du retour du parlement. Mais au moment où , fier de ramener ce corps dans la capitale, il se croyait assez fort pour exécuter ses grands projets de finances, la cour venait de faire sa paix avec le clergé en ôtaut le contrôle-général à Machault, et en le faisant passer au ministère de la marine (juillet 1754) (1). L'exemption d'impôts accordée aux ecclés astiques et les abonnements obtenus par les pays d'états; dénaturèrent les contributions, ce qui réduisit à peu de chose le produit du vingtième qui ne fut employé que partiellement à des remboursements, ou même ne servit qu'à l'acquit des dépenses annuelles. Avant de quitter le contrôlegénéral, Machault avait fait rendre, en 1753, le fameux arrêt pour la liberté du commerce des grains dans l'intérieur de la France, disposition qui devait donner une nouvelle vie à l'agriculture. Pendant les trois années. que le département de la marine lui fut confié, il montra beaucoup d'habileté. Au moment de son entrée à ce ministère, la France avait seulement quarante-cinq vaisseaux en état d'être équipés, et il ent le talent de les distribuer de telle sorte, qu'il tint en échec toute la marine anglaise. Il arma dans le port de Toulon une escadre commandée par M. de la Galissonière, qui battit l'amiral Bing, et débarqua douze mille hommes à Minorque, dont le duc de Richelieu s'empara; il en fit préparer en même temps à Brest un autre, qui barra aux Anglais le chemin du Canada. Ces deux mesures font de son ministère une époque glorieuse pour la marine française. Lors de l'assassinat de Louis XV par Damiens (janvier 1757), on craignit pour la vie du roi : le dauphin fut appelé au conseil; et la favorite, délaissée de tous les courti-

sans, fut éloignée. Machault, convaincu que ses ennemis allaient employer tous les moyens possibles pour le perdre, si le roi venait à mourir, se décida à signifier à la marquise l'ordre de quitter le château. Aussi. des que le roi fut guéri des craintes qu'il avait conçues, rappela t il la favorite qui se vengea du comte d'Argenson et de Machault en les faisant destituer et exiler (1). Le roi montra une excessive sévérité en congédiant le premier; mais il écrivit au contraire a Machault de sa propre main, le 31 janvier 1757, une lettre dont M. de Saint-Florentin fui le porteur, pour lui faire connaître que, quelque persuade qu'il fût de sa probité et de la pureté de ses intentions, les circonstances présentes l'obligeaient à lui redemander les sceaux, et la démission de sa charge de secrétaire-d'état, et exigeaient qu'il se retirât quelque temps à Arnouville. « Si vous avez » quelques grâces à me demander » pour vos enfants, disait le roi, je » serais bien aise de pouvoir vous » les accorder (2), et de vous prou-» ver que vous ne perdez pas mon » amitié. » Il ajoutait par posteriptum : « Je vous laisse les honneurs » dont vous avez joni. » M. de Machault resta dans sa terre jusqu'au moment de la prise de la Bastille; à cette époque il se retira chez sa belle-fille, à Thoiri. On prétend que l'emploi de principal ministre que Louis XVI donna an comte de Manrepas en montant sur le trône (1774) ne lui fut accordé que par une intrigue

<sup>(</sup>a) Il parait que Machault, à qui la place de contréleure; nerel etait devenue pemble depuis que son plus pour le clergé avait été réfise, demanda ou roi de remettre la place de contrôleur-général, et de passer à la marine.

<sup>(1)</sup> On pretend que ce fut à causé de l'opposition de M.M. Machault et d'Argenson a la conclusion de traite de Vienne, que le Roi leur demanda leor de mission.

<sup>(2)</sup> Au mois de jouvier 1750, le Roi nomms of des tils de M. de Machault, qui vit encore co ve moment (1819), colouel aux grenadiers de France, et en 1762, colouel de Lauguedo-Dragone.

de cour, et que le roi, sur des notes qu'il avait trouvées dans les papiers de son pere, l'avait destiné à M. de Machault, homme habile, austère et même religieux, malgré ses entreprises contre le clergé; mais que sa fermeté, qui effrayait les courtisans, fit éconduire. Quoi qu'il en soit, Machault vint en 1792 s'établir à Rouen, qui passait pour une ville tranquille; en 1704, des agents du gouvernement revolutionnaire s'y rendirent de Paris pour l'enlever comme suspect, et le conduire à la prison des Madelonettes, où il s'éteignit le 12 juillet de la même année, à l'âge de près de 93 ans, sans avoir pu ebtenir aucun secours de ses impitoyables geoliers, qui ne lui permirent même pas de voir un medecin. C'est par erreur que le Dictionnaire historique fait mourir le contrôleurceneral Machault, peu après son doignement du ministère de la marine (1757). Il l'a confondu avec un autre Machault (Jean-Baptiste), conseiller au parlement de Paris, et l'an des rédacteurs des belles ordonnances de Louis \IV, mort efsectivement à cette époque. D-z-s.

MACHEE, celèbre général des Carthaginois, recula leurs frontières en Afrique, et réduisit une partie de la Sicile sous leur obéissance, vers l'an 537 avant J. C. Moins heureux en Sardaigne, son armée y fut taillée en pièces par les insulaires. Les Carthaginois irrités le bannirent avec le reste de l'armée sous ses ordres. Machée, indigné de l'ingratitude de ses concito yens, marcha sur Carthuge avec les troupes enveloppées dans sa disgrace, s'en rendit maître, fit mourir dix sénateu s et son propre Es Carthalon, sans oser néanmoins ma changer d'abord à la forme du swernement. Mais ayant entrepris dans la suite d'y introduire le pouvoir arbitraire, il échoua dans ses desseins, et fut puni de mort, vers l'an 530 avant l'ère chrétienne. B—p.

MACHIAVEL (NICOLAS), fameux publiciste, naquit à Florence le 3 mai 1460, d'une famille dont l'origine remontait aux anciens marquis de Toscane, et particulièrement au marquis Hugues, qui vivait vers 850. Les Macchiavelli étaient sei gneurs de Monte-Spertoli; mais preferant le droit de bourgeoisie de Florence à l'inutile conservation de quelques prérogatives que la république naissante leur contestait tous les jours, ils se soumirent à ses lois pour accepter des emplois dans les premières magistratures. Cette famille fut une des maisons du parti Guelfe qui abandonnèrent Florence en 1260, après la déroute de Monte-Aperti. Plus tard, rentrée dans sa patrie, ello compta jusqu'à treize gonfaloniers de justice et cinquante-trois prieurs, dignités qui étaient considérées comme les plus importantes de la république. Le père de Machiavel était jurisconsulte, et vivait dans un état de fortune malaise. Sa mère aimait la poésie, et composait des vers avec facilité. On croit qu'il fut placé, vers 1494, auprès du savant Marcello di Virgilio, professeur de littérature grecque et latine, et traducteur de Dioscoride. Cinq ans plus tard, a peine agé de 29 ans, il fut préfére, entre quatre concurrents, pour l'emploi de chancelier de la seconde chancellerie de' Signori. Le 14 juillet suivant, il fut nommé par les Signori et les Colleges, secrétaire de l'Office des dix magistrats de liberté et paix (office qui constituait le gouvernement général de la république), et demeura revêtu de cet emploi pendant quatorze ans et cinq mois. Ses occupations ordinaires, quand il résidait à Florence, comprenaient la correspondance pour la politique intérieure et extérieure, l'enregistrement des délibérations, la rédaction des traités avec les étrangers. Le gouvernement slorentin, appréciant les talents de Machiavel, ne tarda pas à étendre ses attributions; et il le chargea successivement de vingt-trois légations audehors, et defréquentes commissions auprès des villes dépendantes de la république. Sa première mission le conduisit en France en 1500, après la levée du siège de Pise. Louis XII, dit Ginguené, qui explique très-clairement ce point de l'histoire, « avait prêté aux Floren-» tins des troupes et de l'artillerie » pour former ce siége; et la répu-» blique avait envoyé au camp deux » commissaires et son secrétaire Ma-» chiavel, qui tenait la correspon-» dance. Les Pisans négocièrent avec » le roi, et gagnèrent les principaux » officiers des troupes : celles-ci de-» vaient être payées par les Floren-» tins; un retard de la solde leur » servit de prétexte : elles se dé-» bandèrent, et le siége fut levé. Le » roi s'en prit aux Florentins de cette » espèce d'affront fait à ses armes. » Ce fut pour l'apaiser, et pour » obtenir, s'il était possible, de nou-» veaux secours, qu'ils députèrent en » France Machiavel et François della n Casa, l'un des commissaires au » camp de Pise. Pendant cette négo-» ciation, qui dura cinq mois, les » députés suivirent la cour à Saint-» Pierre-le-Moûtier, à Montargis, » à Melun, à Blois, à Nantes et à » Tours. Ils curent plusieurs audien-» ces du roi et de sou ministre le car-» dinal d'Amboise; mais ils obtinrent » peu. On leur fit, jusqu'à la fin, les » mêmes reproches; et la cour ne

» s'apaisa que par le rembourse-» ment des sommes que le roi avait » avancées à ses troupes. » En 1502, Machiavel fut envoyé à Imola anprès du duc de Valentinois, Cesar Borgia, puis à Rome; une autre fois en France, et ensuite à Sienne, a Piombino, et à Pérouse. En 150%. il alla par Genève à Constance et jusqu'à Bolzano, où résidait l'empereur Maximilien, avec lequel il traita d'importantes affaires. Le rapport de ce voyage est imprimé dans ses œuvres complètes, sous le titre de Rapporto di cose della Magna, fatto questo di 17 giugno 1508. En 1510, il reparut en France : après deux mois passés à Blois, il vit s'ouvrir le concile national de Tours. C'est à 1511 que l'on rapporte une quatrième légation auprès de Louis XII. S'il ne put assurer entièrement l'indépendance de sa patrie, il ne lui manqua que plus de confiance de la part de ses concitoyens, plus d'accord entre les différentes opinions qui se partageaient la ville, et des temps moins âpres et moins turbulents. Toutefois, on ne peut lui contester la gloire d'avoir tenté cette noble entreprise, et d'y avoir consacre tout son génie et toute l'influence qu'on lui laissait dans les affaires, Effrayé des malheurs qui menaçaient la république, il recherche les causes de destruction qui en attaquaient l'existence : il reconnut qu'un des plus grands embarras de circonstances était cette nécessiti d'abandonner le salut de l'état à de mains mercenaires qui inspiraien plus de crainte qu'elles n'assuraien de protection, et qui étaient desti nées à servir la cause de Florence sau y comprendre les intérêts du peu ple. Cefut alors qu'il imagina de sults tituer à ces armées venales, des mili

ces tirées du sein de la nation; mesure alors neuve et généreuse, qu'il conseilla et exécuta lui-même. Mais les fureurs des partis allaient croissant; l'empereur et le pape voulaient rétablir les Médicis : le moment était favorable. Florence se voyait gouvernée par le gonfalonier Soderini, homme presomptueux et sans caractère : il s'était donné obstinément à la France, sans prévoir que cette puissance ne pouvait plus le secourir. Machiavel disait, en faisant allusion a cette politique inconsidérée : « La » bonne fortune des Français nous » a fait perdre la moitié de l'état : · leur mauvaise fortune nous fera » perdre notre liberté. » La prédiction ne tarda pas à se vérifier. Dès que les armées françaises eurent perdu leur supériorité en Italie, toutes les tempêtes se déchaînèrent sur Florence. En 1512, le pape et l'empereur se réunirent contre leur ennemi commun, et lui imposerent, contre la foi des traités, une contribution de ceut mille florins. Machiavel parcourut le territoire de la république, pour reconnaître l'état des fortifications et organiser une vigoureuse résistance; mais bientôt Florence divisée ouvrit ses portes aux Médicis, qui reconquirent ainsi leurs biens et leur ancienne autorité. Cette révolution, qui fut la cause de la ruine du gonfalonier, fut aussi le signal de la chute du secrétaire. La nouvelle seigneurie lança contre lui deux décrets, le 8 et le 10 novembre 1512. Le premier porte que Nicolas Machiavel est casse, prive et absolument dépouillé de ses offices de secretaire de la chancellerie des dix magistrats de liberté et paix. Le scond décret du 10, signifié le 17, prte que Nicolas Machiavel, olim d-devant) secrétaire, est exilé pour

un an, sur le territoire florentin, et qu'iln'en peut et doitsortir sous peine de l'indignation de la seigneurie. Un troisième décret, du 17, lai défend d'entrer dans le palais des hants et magnifiques seigneurs. A ce sujet Ginguene a oublié quelques faits; il dit : « Machiavel, après quatorze » ans de services utiles à sa patrie, » fut d'abord destitué de son emploi, » et confiné, ensuite, pour un an, » dans l'étendue du territoire de la » république, avec défense de mettre » le pied dans le palais de la sei-» gueurie. Ce ne fut pas la le terme; » ce ne fut même que le commence-» ment de ses malheurs. » Il ajoute en note : « Son sort fut décidé par » trois décrets des 8, 10 et 17 no-» vembre. » Il faut s'expliquer mieux. On porta le 17 un décret (qui fut évidemment un adoucissement de la peine prononcée par celui du 10 ). Ce dernier exilait le secrétaire pour un an, et lui intimait de ne pas sortir du territoire de la république, c'est-à-dire, lui prescrivait de quitter Florence pour habiter le territoire et domaine florentin, qu'il faut distinguer de la ville proprement dite. Le troisième décret, en date du 17, lui défendait seulement d'entrer dans le palais de la seigneurie sans lui ordonner de partir; mais on en publia un autre de la même date, qui lui permit d'entrer dans le palais pendant toute la journée du 17. La même autorisation lui fut accordée le 4 décembre 1512, le 21 mars et le Q juillet 1513. Du reste Ginguéné est rentré dans l'exacte vérité en réfutant, plus bas, une assertion publiée relativement aux traitements qu'essuya Machiavel, après cette rentrée des Médicis: il n'en est pas moins vrai que ces modifications et ces autorisations partielles prouvaient

qu'on éloignait le secrétaire en le menageant. Il ne tarda pas à courir de grands dangers. On l'accusa de complicité dans la conjuration formée par Capponi et Boscoli contre le cardinal de Médicis, depuis Léon X. Il fut emprisonné et appliqué à la torture ; il dit lui-même : « Et j'ai été » près de perdre la vie, que Dieu et » mon innocence m'out sauvée : j'ai » supporté tous les autres maux et de » prison et d'autres, etc. » A l'avénement de Léon X, il fut compris dans une amnistie, et il dut sa delivrance à la générosité de ce pontife. Ces terribles épreuves, auxquelles on ne résiste que par un courage extraordinaire, font connaître la force d'ame de Machiavel. Au lieu de se laisser abattre, il chercha un adoucissement à son sort dans l'étude et dans les lettres. Nous devons à ses infortunes ses ouvrages les plus counus : Le Prince; les Discorsi dell Arte della guerra; ses Histoires; ses Comédies, qu'il composa dans ses temps de repos et de loisir, et qui forment, avec le recueil de ses lettres politiques, un des principaux monuments de la littérature moderne. Retiré à San-Casciano, il écrivait aux amis qu'il avait conservés, et faisait des vœux pour rentrer dans les affaires. Après la mort de Laurent de Médicis, Léon X. qui conservait une grande influence sur le gouvernement de Florence, se rappela Machiavel, et lui demanda les moyens d'y réformer l'administration. En 1521, on lui confia une mission auprès des frères mineurs à Carpi. Il eut ordre ensuite de fortifier de nouveau la vil'e, et de traiter quelques affaires avec François Guicciardini, alors gouverneur de la Romagne. Enfin il fut employedans l'armée de la ligue contre Charles-Quint. Cette commission fut la dernière oc-

cupation remarquable de sa vic. Revenuà Florence vers les derniers jours de mai 1527, il voulut prendre un médicament dans lequel il avait une grande confiance pour ses incommodités d'estomac; mais bientôt surpris par de violentes coliques, il expira le 22 juin, âgé de 58 ans, après avoir recu les derniers sacrements. La lettre suivante de son fils Pierre, à François Nelli, professeur à Pise, détruit toutes les fables inventées sur sa mort : « Je ne puis, sans » pleurer, vous dire que le 22 de ce » mois, Nicolas notre pere est mort » de douleurs d'entrailles, causées » par un médicament qu'il a pris » le 20 de ce mois. Il s'est fait con-» fesser ses péchés par le frère Ma-» thieu, qui lui a tenu compagnie » jusqu'à la mort. Notre père nous » a laisses en grande pauvreté, com-» me vous savez. » De Mariette, fille de Louis Corsini, Machiavel avait eu cinq enfans : Bernard ; Louis ; Pierre, chevalier de Saint Jean de Jerusalem; Gui, qui se fit prêtre, et Baccia, marice à Jean de Ricci. !! était d'une taille ordinaire : son teint avait une couleur olivâtre; sa physionomie vive annonçait la hauteur de son esprit : dans les conversations il était gai et simple; sa répartie était prompte et piquante. Causant un jour avec Claude Tolomée, celuici lui dit : « A Florence les hommes » ont moins de science, et sent » moins érudits qu'à Sienne, eu » vous exceptant cependant. » Machiavel répondit : « A Sienne les » hommes sont plus fous, saus vous » excepter. » Quelqu'un lui faisant remarquer qu'il avait enseigné aux princes à être tyrans, il répondit : « J'ai enseigné aux princes à être des » tyrans ; mais j'ai aussi enseigné » aux peuples à détruire les tyrans. » Il fut enterré dans l'église de Santa-Croce, dans le tombeau de sa famille, où il resta plus de deux siècles sans aucune distinction. Ce fut lord Nassau-Clavering, comte Cowper, qui réveilla ses cendres refroidies, et qui, protégeant l'idée du monument qui lui fut élevé, rappela à Florence qu'elle avait eu la gloire de produire un homme qui aurait excité l'envie de la Grèce savante, et celle de Rome politique. Ce monument, place dans l'église de Santa-Croce, en 1787, est du ciseau d'Innocent Spinazzi; il porte pour incription : Tanto nomini nullum par elogium, Nicolaus Macchiavelli obiit A. P. V. M DXXVII. Une figure, représentant à-la-fois la Politique et l'Histoire, avec les attributs de ces deux sciences, tient, de la main droite, un bas-relief, qui offre le buste de Machiavel. Plusieurs écrits du secrétaire florentin, sont regardés comme des productions estimables d'un esprit supérieur; d'autres sont considérés comme pernicieux, et renfermant d'abominables doctrines. Au nombre de ces derniers, on place : Il modo tenuto da Valentino, etc., apologie de la conduite du duc de Valeutinois, quand il fit massacrer Vitellozo-Vitelli; - le Traité du Prince, et quelques opinions détachées appartenant aux Discours sur Tite-Live. Ces dernières opinions, qui font partie d'un écrit postérieur à la composition du Traité du Prince, se trouveront expliquées, autant qu'il sera possible d'y parvenir, dans l'exposition plus détaillée que nous ferons du but et des intentions de l'auteur, lorsqu'il composa ce Traité. En tête des onvrages généralement reconnus comme assurant sans contredit la gloire de Machiavel, en qualité de penseur profond, etde poliqued'un

génie inépuisable, on trouve ses lettres sous le titre de Legazioni. Nous ne partageons pas l'avis de Ginguené, relativement à ces lettres: il dit qu'on ne relirait pas volontiers cette collection un peu diffuse, mais qu'on la consulte avec fruit, sur le caractère, sur la vie du secrétaire, et l'histoire de son temps. Elle est dans le goût du siècle; et même les diplomates italiens écrivent souvent aujourd'hui en s'entourant de semblables détails, et en s'appuyant de ces arguments propres à soutenir leurs observations, à faire juger favorablement de leur zèle; et ce qu'ils écrivent ainsi, on le lit avec fruit (1). Les Legazioni offrent quelques minuties: mais on lit l'ensemble avec in. térêt; et les Français, en souriant de quelques injustices à leur sujet, voient avec plaisir la France jugée par un Machiavel. Par exemple, dans un portrait des Français qui, à la vérité. ne fait point partie des lettres des Legazioni, mais qui est évidemment une opinion de l'auteur formée dans ses voyages de France, il dit que nous avons la foi du vainqueur : nous devons considérer cette expression comme un large coup de pinceau qui peint malignement les vainqueurs de tous les temps. N'y a t-il pas eu des Français qui ont peint ainsi les vainqueurs de 1815? Les sept Livres de l'art de la guerre, supposent dans Machiavel une connaissance approfondie de la science militaire. Un écrivain italien trouve cette connaissance, non-seulement merveilleuse, dans un homme voué aux occupations civiles; mais extraordi-

<sup>(</sup>s) Nons réfutons avec liberté Ginguené, parce que d'ailleurs nous ne faisons pas difficulté de declarer que as Notice sur Machiavé! (Histoire littéelard'Italie, tome VIII), est nu morreau du plus grand mérite, auquel les littérateurs d'Italie ont accordé d'honorables degre.

naire dans un vieux général. Suivant l'anteur de la préface de l'édition de 1813, Machiavel aurait acquis cette habileté à la suite de méditations profondes sur les ouvrages des anciens Romains qui, sans aucune opposition, sont regardés comme les premiers maîtres de l'art de la guerre. En effet les combinaisons du secrétaire se rapportent à celles de Végèce. Son principal objet est de faire valoir les avantages de l'infanterie dans un temps où ce service était généralement en discrédit; et ses théories ont obtenu un si heureux succès, qu'on pourrait lui attribuer le retour de la bonne tactique, et la perfection que cet art a puatteindre de nos jours. Algarotti rend, à ce sujet, une exacte justice à Machiavel, lorsque, dans son quatrième Discours sur les études de Palladio, il veut faire entendre que ce célèbre architecte apprit l'art militaire dans les écrits du secrétaire florentin. Frédéric II a décrit, en vers agréables, quelques-uns de ces préceptes militaires; et en France, nous avons un ouvrage intitulé : Instructions sur le fait de la guerre, extraites des livres de Polybe, Frontin, Vegèce, Machiavello et plusieurs autres bons auteurs, Paris, 1553. Les Discours sur Tite-Live, écrits vers 1516, à l'époque de sa disgrâce, prouvent que les principes de l'auteur étaient uniformes et constants, et que ses vues, ses observations, ont toujours un caractère de justesse, de profondeur et de gravité. « La république romaine pré-» sentait, dit Ginguené ( tom. viii, » p. 128), dans sa constitution et » dans ses institutions, les germes » de sa grandeur; et les atteintes » qu'on y porta, furent les causes de » sadécadence. Machiavel suivit, au-

» delà de l'histoire de Tite-Live, ce » funcste progrès : il le vit ; il le mé-» dita dans les Annales et dans » l'Histoire de Tacite. Il n'y vit pas » seulement des faits et des résultats; » il y vit une manière, un style qu'il » prit pour modèles. Tacite devint » son maître dans l'art d'observer » et dans l'art d'écrire : il reporta » dans l'étude du premier de ces » deux grands historiens, ce qu'il » avait acquis à l'école du second ; » et l'on pourrait dire qu'il apprit de » Tacite à lire Tite-Live, et à l'ex-» pliquer. » Plus loin, Ginguené ajoute : « Après avoir posé les bases » de son travail sur l'histoire de Ro-» me, Machiavel s'engage dans la » lecture de cette histoire, en suivant » Tite-Live pas à pas ; il s'arrête » sur tout ce qui lui fournit une ré-» flexion, une application ou un » principe. Le texte de l'historien » disparait, ou n'est que rarement » cité. Les actions, les institutions » et les lois paraissent seules. Les ob-» jets de comparaison, tant anciens » que modernes, jaillissent, pour » ainsi dire, à chaque instant : des » résultats lumineux en sortent na-» turellement ; et une variété de » faits inépuisable appuie sans cesse » l'évidence des raisonnements, et » la solidité des maximes. On recon-» nait partout un esprit habitué à des » méditations profondes, et une fer-» meté d'ame exercée par les orages » de la liberté. Voyez, par exemple, » à quoi il réduit tout le bruit que » l'on fait des querelles entre le se-» nat et le peuple romain (chap. » IV ). Il ne balance pas-à les re-» garder comme la première cause » de la liberté de Rome. Voyez sur » quelles fortes raisons il fonde l'uti-» lité, la nécessité des accusations » publiques (chap. vII), et avec » quelle justesse il distingue les efs fets de l'accusation, ceux de l'a-» dulation et de la calomnie (chap. viii). » Les Storie storentine, ouvrage dans lequel l'auteur a d'abord décrit les événements qui détruisirent l'empire romain, sont une imposante composition, qui mérite à Machiavel un rang à part parmi les historiens, puisque les anciens mêmes n'avaient pas laissé de modèle dans ce genre. Le premier livre fait connaître la science, la pénétration de ret écrivain. On peut croire que Bossuet s'était rempli d'admiration pour cette manière franche, hardie, rapide et indépendante, lorsqu'il concut le plan de son Discours sur l'histoire universelle. La narration dans les sept autres livres marche avec la même vivacité. Cet ouvrage fut sans doute le dernier de l'auteur. On croit qu'il le termina en 1525 : il voulait, dit-on, le continuer; et les fragments qu'on a recueillis, après sa mort, donnent du poids à cette opinion. Le caractère du style de Machiavel, surtout dans les Storie, et dans la l'ie de Castruccio, est l'élégance et la simplicité. On le trouve toujours plein de grâces sans artifice, et de charmes sans insipidité, clair sans être verbeux, concis sans obscurité et sans prétention au mystérieux. Voilà le jugement qu'en portent les Italiens, premiers juges de cette question. Quoique le principal mérite du secrétaire florentin consiste dans la science du gouvernement, science dans laquelle il n'a été surpassé m chez les anciens ni chez les modernes, il a droit aussi à une place honorable parmi les auteurs comiques. La Mantragola, suivant Voltaire, l'emperte sur toutes les comédies d'Aristophane. Machiavel a composé en

outre la Clizia, le Maschere, l'Andria, etc., la charmante nouvelle de Belphegor, L'Asino d'oro et i Capitoli rappellent la manière du Dante; et l'on est encore à concevoir comment un homme, si profondément yersé dans les calculs politiques, a pu s'entretenir si agréablement avec les Muses, et acquérir des succès dans le genre lyrique, dans le genre épique; prendre tour-à-tour le ton sérieux, le ton gai, quand il semble que chacun de ces genres demande une étude et une disposition particulières. Sans entrer dans de plus grands détails sur les autres compositions de Machiavel, nous nous arrêterons un instaut sur celui de ses écrits qui a excité le plus d'attention; le Traité du Prince. Cet ouvrage, où le féroce Borgia est. suivant la supposition de plusieurs écrivains, présenté comme un modèle aux souverains qui veulent gouverner eux-mêmes, a acquis en Europe une déplorable célébrité. La première édition connue est celle qu'Antoine Blado d'Asola mit au jour à Rome le 4 janvier 1532 : elle est accompagnée d'un privilége du pape Clément VII, et dédiée à Philippe Strozzi. Bayle parle d'une édition de 1515 que personne n'a vue. Les Giunta réimprimèrent le Prince la même année 1532 et en 1540. Les fils d'Alde le publièrent aussi l'an 1540, à Venise. Gabriel Giolito en donna une édition en 1550. Il fut successivement traduit en allemand ( 1626, Montbeliard ), deux fois en latin, puis en français par Amelot de la Houssaye (Amsterdam, 1683, et la Haye, 1743), enfin en 1799 par Guiraudet avec les œuvres complètes. Jamais livre ne fut plus combattu. On interpréta de diverses manières les intentions de

Machiavel. Les uns voulant y voir un système complet d'irréligion, d'impieté et de tyrannie, criaient au loup (Pref. de l'édit. de 1813), et cherchaient à exciter une indignation universelle. D'autres demandaient que, selon les règles d'une juste critique, on jugeat cet ouvrage dans sa totalité sans en détacher des morceaux défigurés, et que surtout on ne dissimulát pas cette désapprobation dont l'auteur accompagne toujours l'exposé des principes pervers qu'il a développés. Voltaire écrivait au prince royal de Prusse, le 20 mai 1738: « La première chose . » dont je suis force de parler, est la » manière dont vous pensez sur Ma-» chiavel : comment ne seriez-vous » pas emu de cette colère vertueuse » où vous êtes presque contre moi » de ce que j'ai loué le style d'un mén chant homme? C'était aux Borgia. » père et fils, et à tous les petits » princes qui avaient besoin de crin mes pour s'élever, à étudier cette » politique infernale. Il est d'un » prince tel que vous de la détester. » Cet art, que l'on doit mettre à côté » de celui des Locuste et des Brin-» villiers, a pu donner à quelques n tyrans une puissance passagère. » comme le poison peut procurer un » héritage; mais il n'a jamais fait » ni de grands hommes, ni des » hommes heureux : cela est bien » certain. A quoi peut-on donc par-» venir par cette politique affreuse? » Au malheur des autres et au sien » même. Voilà les vérités qui sont » le catéchisme de votre belle ame.» Le 26 juin 1739, le prince répondait à un hommage si flatteur par une phrase éminemment française et faite pour exciter la plus vive satisfaction dans le cœur de Voltaire. « Ce que je médite contre le machia-

» vélisme est proprement une » de la Henriade. C'est sur les gra » sentiments de Henri IV que je li » la foudre qui écrasera César B » gia. » Le 27 décembre 1739, taire rendait hommage pour h mage. « Enfin voici un livre de » d'un prince; et je ne doute-» qu'une édition de Machiavel » ce contre-poison à la fin de 🛭 » que chapitre, ne soit un des » précieux monuments de la litt » ture ..... L' Anti-Machiavel » être le catéchisme des rois el » leurs ministres. » Nous ne rappo terons pas une foule de critique d'apologies, d'accusations etd'eles dont Machiavel a été l'objet da toutes les langues. Nous allons e tendre un juge qu'il n'est pas aise réfuter. Ce juge est le secrétaire ! rentin lui-même : avant de finir si Traite du Prince, il écrivait à de ses amis, François Vettori, lettre suivante, qui, trouvée da bibliothèque Barberini à R me, fut imprimée pour la p mière fois, par M. Ange Rijo (Milan, 1810), dans un ouvragei titule: Pensieri intorno allo sco di Nicolò Macchiavello nel libro, Principe. Ginguené la cite da son Histoire littéraire; mais on sait pas pourquoi il l'a coupée deux : il en rapporte une moitié de le texte, et l'autre moitié dans note. La première partie contient détails peut-être ignobles, mais font connaître la tournure du ractère et la patience de l'auteur seconde le montre dans toute la gnité de son talent. Nons avons lationné nous-mêmes le texte qui traduit dans cet article, sur le man crit original de la bibliothèque Bai rini. Cette lettre est donc ici inse en entier, parce que, si nous os emprunter l'expression de Buffon, elle est, selon nous, Machiavel meme, On a vu plus haut qu'après sa disgrâce il fut obligé de se retirer à San-Casciano. C'est de cette residence obscure qu'il écrit à son ami : « Magnifique seigneur, les graces n divines ne furent jamais tardi-» ves (1). Je dis cela parce qu'il me » paraissait que j'ensse, non pas per- du, mais égaré vos bonnes grâces. » Vous avez très-long-temps gardéle s silence, et je cherchais quelle en » était la cause. Je faisais peu de ocompte de tontes les raisons qui » me venaient à l'esprit. Seulement pirmaginais que la disposition à m'écrire s'était éloignée de vous , » parce qu'on vous avait mandé que y je n'étais pas bon gardien de vos \* lettres ; et je savais qu'excepté Phi-\* fippe et Paul, aucun autre ne les avait vues de mon consentement, J'ai été consolé par votre dernière " du 23 du mois passé; et je suis tres-content de voir avec quel ordre et quel calme vous exercez vo-\* tre office. Jevous encourage à con-" tinuer ainsi , parce que celui qui » ahandonne ses aises pour les aises o d'autrui, perd les siennes, tandis s qu'on ne lui sait pas gré de celles « des antres ; et puisque la Fortune veut faire toute chose, il faut la laisser agir, se tenir tranquille . » ne pas la fatiguer, et attendre le \* temps où elle laisse quelque chose a faire aux hommes. Alors il sera » bien à vous de vous livrer à plus o de soins, de veiller davantage aux · affaires, et à moi de partir de ma a campagne, et d'aller vous dire : me » vollà. Je ne puis cependant, vou-· lant vous rendre de pareilles grá» ces, vous diredans cette lettre autre » chose, sinon quelle est ma vie; si » vous jugez qu'elle soit à échanger » contre la votre, je serai content de » suivre la mienne. Je me tiens dans » ma campagne; et, depuis mes der-» niers évenements, je n'ai pas été, en » les cousant tous ensemble, 20 jours » à Florence. Jusqu'ici, j'ai chassé » aux grives de ma propre main. Levé » avant le jour, j'ajustais les gluaux : » je partais en outre avec un paquet » de cages sur le dos, ressemblant » à Géta (1) quand il revient du » port avec les livres d'Amphi-» trion. Je prenais au moins deux, » au plus sept grives. J'ai passé » ainsi tout septembre. Cependant » ce divertissement, quoique peu » agréable et bizarre, m'a manqué » à mon grand déplaisir; et je vous » dirai quelle est ma vie actuelle. » Je me leve avant le soleil, et je » m'en vais dans un bois, à moi, » que je fais couper : j'y passe deux » heures à revoir l'ouvrage du jour » précédent, et à couler mon temps » avec ces bûcherons, qui ont tou-» jours quelque nouvelle dispute dans » les mains, ou entre cux, ou avec » leurs voisins. Sur ce bois, j'au-» rais à vous dire mille belles cho-» ses qui me sont arrivées, et avec » Frosino de Panzano, et avec d'au-» tres qui voulaient de ce bois. Fro-» sino, par exemple, en envoya pren-» dre une certaine quantité de cordes, » sans me rien dire ; et au paiement, » il voulut me retenir dix livres qu'il » prétend que je lui dois depuis » quatre ans, parce qu'il me les a » gagnées à cricca (2), dans la mai-» son d'Antoine Guicciardini, Je

<sup>(2)</sup> Jeu qui s'appelle en français Tricon , espèce de breian.



is' Peterseque, Triomphe de la Divinité, vers 13. Maturde son fur' suai gracie divine.

<sup>(1)</sup> Personnage de comédie dans Terence.

» commençai à faire le diable. Je n voulais accuser le voiturin, qui » y avait été envoyé, comme voleur: » mais Jean Macchiavelli s'inter-» posa, et nous mit d'accord. Bap-» tiste Guicciardini , Philippe Ginori, Thomas del Bene et certains autres citoyens, quand cette tra-» montane soufflait, m'en ont deman-» déchacun une corde. J'en promis à » tous, et j'en envoyai une à Tho-» mas : la moitié de celle-là retourna » à Florence, parce que, pour la re-» tirer, il y avait lui, la femme, la » servante et les fils : cela ressem-» blait au Gaburra (1), quand, le » jeudi avec ses garçons, il bâtonne » son bouf ; de manière que voyant » qu'il n'y avait pas de gain, j'ai » dit aux autres : « Je n'ai plus de » bois. » Ils en ont fait la moue, et » particulièrement Baptiste qui énu-» mère ce chagrin avec les scènes de » Prato (2). Sorti du bois, je m'en » vais à une fontaine, et de là à mon » paretaio (appareil pour attirer » des oiseaux ) un livre sous le bras, » ou Dante, ou Petrarque, ou l'un » de ces poètes moins célèbres, c'est-» à-dire, Tibulle, Ovide ou sembla-» bles. Je lis leurs amours et leurs » tendresses passionnées. Je me rap-» pelle les miennes, et je me complais » quelque temps dans cette pensée. » Je me rends ensuite sur le chemin, » à l'hôtellerie : je cause avec ceux » qui passent ; je leur demande des » nouvelles de leur pays. J'entends » différentes choses : je remarque » différents goûts et diverses ima-

» ginations des hommes. Cependast » arrive l'heure du diner ; avec ma » brigade je mange des aliments que » ma pauvre campagne et mon ché-» tif patrimoine me fournissent. » Après avoir mangé, je retourne à » l'hôtellerie. Là , pour l'ordinaire , » je trouve l'aubergiste, un boucher, » un meunier et deux chaufourniers : » avec eux je m'encanaille tout le » jour à cricca, à trictrac (1); et » puis naissent mille disputes, mille » dépits accompagnés de paroles in-» jurieuses, et le plus souvent c'est » pour un quattrin, et néanmoins » on nous entend crier de San-Cas-» ciano. Vautré dans cette vilenie, » l'empêche mon cerveau de se moi-» sir : je développe la malignité de » ma fortune, satisfait qu'elle me » foule aux pieds de cette manière, » pour voir si elle n'en aura pas de » honte. Le soir venu, je retourne » à la maison, j'entre dans mon ca-» binet; à la porte je me déponille » de cet habit de paysan, plein de » boue et de saleté : je me revets » d'habillements propres et d'éti-» quette, et ainsi décemment vêtu, » j'entre dans les anciennes cours » des hommes antiques. Accueilli par » eux avec amour, je me remplis » de cette nourriture, la seule qui » me convienue, et pour laquelle je » suis né : je ne crains pas de m'en-» treteuir avec eux, et de leur de-» mander raison de leurs actions. » Ceux-là, pleins d'humanité, me ré-Je n'éprouve pendant » pondent. » quatre heures aucun ennui : j'ou-» blie toute peine ; je ne redoute pas « la pauvreté, et la mort ne m'é-» pouvante plus : je me transporte » tout entier en eux; et comme » Dante dit qu'il n'y aura pas de

C'était probablement le nom d'un houcher qui se rendait le jendi soir « San-Casciano, où il y a depuis très-loog-temps un marché le vendredi.

<sup>(</sup>s) Les autres éditions disent stato, et Gingueus traduit ce passage par les mésaventures d'homnes d'état, le crois qu'il évat trompe. Du reste, le zon stato devait naturellement l'induire en erreur. Do lit dans le manuscrit Barberini, très clairement, Peate.

<sup>(1)</sup> Co n'est pue notre trictruc.

science si on n'a retenu ce qu'on a i entendu, j'ai noté ce dont j'ai fait un capital dans leur couversation, et composé un ouvrage des Principautes, où je m'enfonce le plus que je peux, pour la profonde comaissance de ce sujet. J'examine ce que c'est qu'une principaute; combien il v en a d'espèces; comment on les acquiert, comment on les garde, comment on les perd; et si jamais quelqu'un de mes caprices vous a plu, celui-la the devrait pas vous déplaire : il devrait être agréable à un prince, et surtout à un prince nouveau. Anssi je i adresse a la magnificence de Julien. Philippe Casavecchia a vu mon traité, et pourra vous en soi, et des raisonnements que a tenus avec lui ; et moi , toutelois, je l'étends et je le corrige. Yous voudriez, magnifique ambassadeur, que je laissasse ma vie artuelle, et que j'allasse jouir de la votre : je le ferai de toute fa-700; mais ce qui me retient mainlevant, ce sont certaines choses que l'aurai finies dans six semaines. Le qui me rend incertain, c'est que pres de vous, sous ces Soderini, e serais force, en arrivant, de les visiter et de leur parler. Je craintrais qu'à mon retour, en croyant descendre a ma maison, on ne me fit descendre chez le barigel (en mson), parce que, quoique cet List ait de solides fondements, t une grande sûreté, cependant est nouveau et par suite soupsaneux; et il ne nous manque pas e saccenti (1) qui, pour faire omme Paul Bertini, mettraient » d'autres à un bon écot, et me lais-» seraient le payer. Je vous prie de » me sauver cette peur, et je viendrai, » dans le temps dit, vous trouver » de toute manière. J'ai parlé avec » Philippe de mon opuscule (Le » Prince): je lui ai demandé s'il était » bien de le donner, ou de ne pas le » donner; et dans le cas où il serait » bien de le donner, s'il conviendrait » que je le portasse, ou que je vous » l'envoyasse (1)? Ne pas le donner, » me faisait penser naturellement » que Julien ne le lirait pas, et que » cet Ardinghelli (2) se ferait » honneur de ce dernier de mes » travaux. La nécessité qui me » poursuit, me pousse à le donner, » parce que je me consume ; et » je ne puis pas demeurer long-» temps ainsi sans que la pauvreté me » rende méprisable. Je desirerais » que ces seigneurs Médicis (3) » commençassent à m'employer, » quand ils ne devraient d'abord que » me faire rouler une pierre. Si je ne » gagnais pas leur bienveillance, je n me plaindrais de moi; et par cette » production, si elle était lue, on ver-» rait que des quinze ans que j'ai pas-» sés a étudier l'art du gouvernement, » je n'en ai rien perduà dormir, ni à » jouer ; et chacun mettrait du prix » à se servir de celui qui aurait acp quis de l'expérience aux dépens » d'autrui. On ne devrait pas douter » de ma foi, parce que l'ayant tou-» jours gardée, je ne dois pas ap-

<sup>(1)</sup> Jolien etait alors 'i Rome. Ici le manuscrit Barberini presente des difference, notables, que Ginquenc d'a pas commes; le texte et plus etredia d'unligne entière et lus rie d'interrogations est plus detaillée. Machia: et ava ami Casavecchia ont examine les questions rous toutes les faces.

<sup>(2)</sup> Ardinghelli (Nicolas), savant dans les lettr 4 grecques et latines, mournt cardinal à Rome, en 19/7-

<sup>(3)</sup> On lit eignori Medici, qui est pris ici un peu ironiquement.

les intrigants qui veulent sevoir les affaires des

60

» prendre à la rompre. Celui qui a » été fidèle et bon quarante-trois » ans ( c'est mon âge ), ne doit pas » changer de nature. Mon indigence » atteste ma fidélité et ma bonté. Je » desirerais donc que vous m'écri-» vissiez ce que vous pensez sur cette » matière, et je me recommande à » yous. Sovez heureux: 10 octobre » 1513. Signé NICOLAS MACHIAVEL, » à Florence (1). » Cette lettre n'a besoin ni d'explication, ni de commentaire. Machiavel y peint son ame toute entière, ses dépits, sa crainte de la misère, sa honte de l'état presque dégoûtant auquel il était réduit, son desir de rentrer à tout prix dans les affaires : l'observateur attentif, qui la lira avec soin, y trouvera la clef du Traité du Prince. Les littérateurs italiens ne jugent plus cet ouvrage sans se rappeler la lettre à Vettori. On peut consulter d'ailleurs, sur cette question, et sur d'autres points importants, relatifs à Machiavel, l'excellente dissertation du chevalier Baldelli. Il ne faut pas oublier aussi, dans ces observations, que le Prince fut imprimé avec un privilége du pape Clément VII, en date du 23 août 1531. L'effet que la première publication produisit, ne fut pas celui que les publications suivantes obtinrent ensuite. L'Italie était alors livrée à de tels désordres, que quelques souverains crurent trouver des conseils utiles, là où, en bonne morale, on ne devait voir que des préceptes odieux. Si l'on sépare l'auteur d'avec les préceptes, qu'il faut à jamais éloigner de sa pensée, on remarquera aussi que l'écrivain n'a pas

pu savoir que son ouvrage se publié. Il l'a composé en forme mémoire pour Laurent de Méd Il lui dit dans sa dédicace : « On » sente ordinairement à un pr » des chevaux, des armes, des di » d'or, des pierres précieuses : n » moi, je n'ai trouve à vous o » que la connaissance des acti » des grands hommes, que j'ai » quise par une longue expérie » des affaires modernes. » Le sei taire ajoute à la fin : « Si, de son » vation, votre Magnificence jette » yeux sur ces basses contrées. » connaîtra que je souffre inju » ment une grande et continu » malignité de fortune ». D'aillet tout n'est pas également répréh sible dans ce livre. En parcout le chapitre 11, on voit que l'aut avance les propositions les plus c solantes, sur les états gouver par des princes dont la dynapossède le pouvoir depuis le temps. Le chapitre iv n'offre and de ces poisons que l'ou a signalés de plusieurs écrits contre Machiavel. chapitre v finit par un avis séve mais utile. Il établit que quand a conquis les possessions d'une rel blique, il faut ou les détruire ou ler les habiter. Autrement il des haines plus vives, un désir vengeance : la mémoire de l'antiq liberté ne laisse pas de repos a souverains. Il sera éternelleme constant que posséder les états d'u république est un embarras bien al mant, an moins pendant quelque années. Le chapitre vi contient ( doctrines très saines de religit Quoiqu'on ne doive pas citer Moil car il a été un pur exécuteur 4 choses que Dieu lui avait ordonné il merite d'etre admiré pour la veur qui l'a rendu digne de par

<sup>(1)</sup> L'edition de Florence porte la date du 10 decembre 1513. L'auteur a parle de septembre : il est probable que cette date d'octobre, qui est dans le sommerit Barberini, est la véritable.

d Dieu, Viennent ensuite une foule de citations historiques d'un mérite littéraire du premier ordre; manière que Montaigne imita depuis avec tant de succès. On revoit, il est vrai, na chapitre vii, l'abominable Bor-🖘, offert pour modèle; mais on détourne la vue avec d'autant plus d'empressement que l'on ne conçoit pas même, dans ce passage, la marche du raisonnement de Machiavel : la flatterie l'entraîne. Qu'il serait donc heureux que toutes les fois qu'un auteur, même un sublime génic, devient un précepteur pervers, il fût condamné à être abandonné par les facultés de sa raison! Le secrétaire, effrayé peut-être des images que retracent les coupes, les nœuds-coulants et les poignards du prince assassin, rappelle cependant plus bas la férocité qu'il déployait à Césène. La fin du chapitre ne s'adresse qu'à un souverain nouveau. Les nations confiées aux soins des anciens princes, ne doivent pas craindre l'application des conseils du solitaire de San-Gasciano (1). Chapitre viii : on respire. « Vous ne pouvez pas appeler vertu øgorger ses concitoyens, trahir ses amis, vivre sans foi, sans pi-" tie, sans religion; cela peut faire » acquerir l'empire, mais non de " la gloire. " Chapitre xII. Les tronpes mercenaires sont vouées au dédain. Machiavel se montre auteur militaire, plein de vues sages, et de sentiments vraiment patriotiques. Chapitre xvii. Quelle vigueur dans tette sortie contre les confiscations! Il faut s'abstenir de la possession dubien des autres. Les hommes oublient plutôt la mort de leur père, que la perte de leur patrimoine. La reflexion est peut-être plutôt une leçon de politique, que d'humanité. Dans le chapitre xviii, qui traite de la foi des souverains, et que nous regardons non-seulement comme une proposition immorale, mais comme un conseil perfide et dangereux, on retrouve toutefois une conformité de ces principes avec ceux que Montaigne exprime dans son livre in. chap. 1. Le chapitre xix renferme un admirable morceau contre les conspirations. Prétendra-t-on, comme quelques-uns des détracteurs du secrétaire, qu'il avait conspiré, et qu'il n'avait pas réussi? Ne cherchons pas à fouiller dans le fond de son cœur : il le montre assez souvent à découvert. D'ailleurs on a suffisamment prouvé qu'il ne conspira jamais : tant d'habileté devait l'entourer de désiances ; et sans nous sier trop à sa connaissance des hommes, après l'avoir jugé si sévèrement quand nous avons pu le convaincre d'avoir redouté la misère et l'ennui au point de se déclarer heureux si on lui faisait seulement rouler une pierre, nous devons le croire quand il dit à un Médicis, qu'il a été fidèle et bou pendant quarante-trois ans. On lit plus loin des éloges donnés à la constitution qu'il avait trouvée établie en France, pendant ses légations. Ce passage est très curieux. Le chapitre xxIII est un modèle de générosité et de bon goût. Machiavel poursuit les flatteurs : cependant, chapitre xxvi, il flattera lui-mêmo Laurent, d'abord avec circonspection, puis sans détour. Ne l'en blamons pas, et à cause des belles qualités du prince qu'il admire, et parce que nous aurions été privés, sans cela, de quelques pages d'une éloquence irrésistible. « Allez donc, lui dit-il, » gouverner l'Italie: yous êtes favori-

ty Cette maison, où Machiavel rédigeaitson Trai et, appertient aujourd'hui à la famille Rangoni; elle at es se moment à louer pour dix sequins par mois.

» sede Dieu etde l'Eglise (1); il exis-» te une grande préparation, et là où " n il y a grande disposition, il n'y a » pas grande difficulté. On voit ici » des miracles ordonnés par la Pro-» vidence : la mer s'est ouverte; une » nuée a raccourci et éclairé le che-» min ; le rocher a lancé l'eau ; la » manne est tombée en pluie; tout » a servi votre grandeur. Vous devez » faire le reste. » Pline n'a pas plus finement flatté Trajan. Tel est donc ce Traité du Prince qu'il faut détester et louer en partie. Si l'on permettait d'ajouter ici une autre considération tirée de l'état de notre Europe, consideration que Ginguene, et son continuateur M. Sani, ont fut valoir avec habileté, on remarquerait encore que les principe; de Machiavel ne seraie l pent-être plus les mêmes, s'il vivait aujourd'hui: i.s offrent moins de danger, parce qu'ils sont impraticables. Appliqués a nos mœurs, ils deviendraient l'objet d'une animadversion et d'une dérision générales. Un diplomate qui suivrait de telles maximes, serait le jouet de son pays et des autres nations. L'homme en place, qui passerait pour manquer a sa parole, qui se complairait dans cette politique d'une si petite échelle, comparaitrait devant un tribunal qui rend aussi ses arrêts : mille journaux proclameraient, tous les matins, les nouvelles perfidies. On ne tromperait pas trois fois, sans être demasqué. Aujourd'hui les principaux diplomates des cabinets de l'Europe sont des hommes aussi distingues par la droiture de leur esprit, que par leurs talents : et la société ne reçoit-elle pas tous les jours dans

son sein des ministres qui, souvel ont, le matin même, discuté les faires de l'état? Là, les femme les gens de lettres, les hommes d'u fortune indépendante, les bons e prits; mille puissances diverses, raient justice du menteur et de l'il pie. On a vu de nos jours une froyable iniquité, qu'on peut appel machiavelique (1): c'est l'inv sion de l'Espagne; mais elle n'a p été moins dangereuse pour son a teur, qu'elle n'était immorale. Il s'est pas levé en Europe un seul d fenseur de cette iniquité. Quant nous, interrogeons le secrétaire fl rentin comme il doit être interrog Transportons-nous à l'époque où vivait, et dans les révolutions c malheurs et de disgrâces qui l'ol accable Habitons quelques instan San-Casciano, ses bois, son hotell rie, et fréquentons le meûnier, le cha fournier et Gaburra. Ne craignot pas que l'on puisse appliquer aux ci constances actuelles ceux de ses dete tables principes que la misère sen ble l'avoir forcé d'accumuler pou plaire a un souverain puissant ( prévenu; et en nous rappelant tou ses ti'res à la réputation immens dont il jouit en Italie, en voyant e lui le commentateur profond d'Ari tote, de Platon et de Tite - Live, ! regenérateur des règles de la sain comedie, le conteur joyeux, le posi tique defenseur infatigable des droit de son pays, l'historien sublime, l'ul des modèles de notre Montesqueu joignons nous à ceux qui admiren cette belle Toscane, mère illustra d'un Dante, d'un Michel-Ange, d'ut Galilee et d'un Machiavel. L'edition

<sup>(1)</sup> Jean de Medicia, sout le nom de Léon X, eccupait, depuissing mois, la chaire de saint Pierre.

<sup>(1)</sup> Cette dénomination est restée. A ce suiet, M Galeani-Vapione a dit spirituellement : Le machisse lisme otait anterieur à Machiavel.

la plus ample et la plus estimée de es œnvres, est celle de 1813, Italia Florence, Piatti ), 8 vol. in-8°. La meilleure des traductions françaises et celle de Guiraudet (et Hochet), Paris, an vii (1799), 9 vol. in-80. F. GUIRAUDET, XIX, 184.) Celles & Gohorry , Paris, 1571 , in-80., 1035, in-40.; du sieur de Briencour, Konen, (Paris) 1664, 2 vol. in-12; de Tétard, la Haie, 1691-96, réimprimée en 1743, 6 vol. in-12, étaient it incomplètes. Les Réflexions sur Ine-Live avaient dejà été traduites per de Menc, Paris, 1782, 2 vol. a - 8º. La Vie de Castruccio Casl'acani avait aussi été traduite deux en français ( F. CASTRUCCIO, VII, 357). L'abbé Sallier a lu à «adémie des inscriptions, un Exacritique de cet ouvrage, ( vii , Pat. 320.) On a publié, récemment, Hachiavel commenté par Buonaperte, Paris, 1816, in-80., attribué . M. A. Guillon. D. M. O.

MACHIN (JEAN), astronome an-L'ais, dans le dix-huitième siècle, a mi d'une reputation assez étendue, ail devait surtout à l'exactitude et l'atilité de ses observations: il obant, par son mérite, la chaire de estronomie du collège de Greham , et la place très-honorable : secrétaire de la société royale de Louires. On connaît de lui : Les Lois a mouvement de la lune, jointes Principes mathématiques de la Malosophie naturelle de Newton, 1 30, 3 vol. in - 80.; - dans . Fransactions philosophiques de 18 (no. 358, t. 1), un Mémoire an, sur la courbe de la plus prompte descente dans un cas donné; - dans le vol. de 1738, (p. 205) - solution d'un problème de Kepor sur le mouvement des corps us orbite elliptique ; - et dans les registres de la Société royale, du 16 mars 1731, une observation sur une maladie singulière de la peau ( Journal des savants , 1741 , page 696 ). Machin avait aussi fait des remarques sur les observations de John Clark, relatives aux oiseaux de passage ; et son manuscrit existait, en 1777, dans les mains de George Allan (Nichols, Literary anecdotes, t. viii, p. 734). On trouve la Vie de ce professeur, dans le Recueil publié par John Ward, sous ce titre: The lives of the professors of Gresham college, Londres, 1740, in-fol.

MACHY. ( V. Demachy, XI, 23.)

MACINE (GEORGE LE) ou El Macin. ( V. Elmacin, XIII, 92.) MACKENSIE (SIR GEORGE), écrivain et jurisconsulte écossais, issu d'une famille noble et ancienne. naquit en 1636, à Dundée dans le comté d'Angus : à dix ans , il avait achevé ses études classiques, et avait terminé, à seize, toutes ses études académiques. Destiné à suivre la carrière du barreau , il alla étudier la jurisprudence à l'université de Bourges, et, de retour dans sa patrie, se distingua tellement parmi les avocats, qu'il fut choisi, en 1661, comme défenseur du marquis d'Argyle, accusé de haute trahison. Il déploya dans cette cause, non-seulement un talent très remarquable. mais un zèle en fayeur de son client. qui l'emporta hors des bornes de la prudence : ayant été réprimandé à ce sujet, il se justifia en disant qu'il était impossible de plaider pour un traitre sans plaider pour la trahison (without speaking treason ). On sait que le marquis d'Argyle eut la tête tranchée la même année. Cela n'empêcha pas que Mackensie, créé chevalier, ne

fût élevé, peu de temps après, à une place de juge dans une cour criminelle, nommé avocat du roi, en 1674, et l'un des lords du conseilprivé en Ecosse, places dangereuses dans un temps si fécond en troubles civils. Lorsque Jacques II, mal conseillé, abrogea les lois pénales, Mackensie résigna volontairement des fonctions où il croyait ne plus pouvoir satisfaire le roi et sa propre conscience. Sir John Dalrymple fut choisi pour lui succéder ; mais le malheureux monarque, désabusé trop tard, rappela bientôt le premier auprès de lui. Après la révolution, sir George se retira en Angleterre, et résolu de passer la fin de sa vie loin du tumulte des affaires, se fit recevoir, en 1690, par une grâce spéciale, étudiant dans l'université d'Oxford. Il mourut à Londres, le 2 mai 1601: son corps fut transporté en Ecosse, où il recut les derniers devoirs, avec un éclat extraordinaire. Ces honneurs, qui lui furent rendus volontairement sous un règne où il avait perdu toute influence politique, font assez son éloge, et semblent justifier sa mémoire de l'accusation d'avoir, comme avocat royal, outre-passé la sévérité des lois, dans la punition des rebelles et des fanatiques. Wood et Granger parlent de lui comme d'un homme accompli: mais Burnet, tout en lui accordant beaucoup d'esprit et de connaissance du monde, finit par dire qu'il n'était qu'un homme léger et superficiel. On a de Mackensie des ouvrages de jurisprudence, de théologie, de morale, etc. Voici la liste des principaux : I. Aretino ou Roman sérieux, 1660, où l'on trouve une imagination vive et brillante. II. Religio stoici, ou court traité sur divers sujets théologiques et moraux, avec une adresse amicale aux fanatiques de toutes les sectes et de toutes les espèces, 1663. III. Essai moral, 1665: cet essai où il peint les avantages de la solitude sur la vie active, donna lieu à une réponse de Jean Evelyn, où la vie active est préférée à la solitude. IV. Le Courage moral (moral gallantry); essai qui tend à prouver que le point d'honneur, abstraction faite de tous les autres liens . oblige les hommes à être vertueux. Histoire morale de la frugalité, VI. La Raison, essai : tous les ouvrages précédents, excepté Areti: o. ont été réimprimés ensemble à Londres, 1713, in-8°., sous le titre d'Essais sur divers sujets moraux. VII. Discours sur les lois et coutumes d'Ecosse, en matières criminelles, 1674, in-4º. VIII. Idea eloquentiæ forensis hodiernæ, unà cum actione forensi ex unaquaque juris parte, Edimbourg, 1681, in-8º. IX. Observations sur le acte du parlement, 1686, in-fol. X. Jus regium, etc., contre Buchanan, Milton, etc., Londres, 1684, in-8°. XI. Observations sur les lois et coutumes des nations, relativement à la peséance, avec la science du blason, traitée comme faisant partie du droit civil des nations, 1680, infol.XII. De humanæ ratiocinationis imbecillitate, ea unde proveniat et illi quomodò, possimus mederi, léna, 1691, in - 8º. Les œuvres complètes de Mackensie ont été imprimées à Edimbourg, en 1716, 2 vol. in-fol. C'est à lui que cette ville dut, en 1689, la fondation de la bibliothèque des avocats.

MACKENSIE (Sir George), biographe écossais, né dans le dixseptième siècle, pratiqua la médecine à Edimbourg, avec beaucoup

de succès, et fut agrégé au collége des médecins de cette ville. Il est principalement connu par l'ouvrage qu'il a publié en anglais sur les écrivains écossais les plus célèbres (Lives and characters of the most eminent writers of the Scots nation, etc.), Edimbourg, 1708, 1711, 1722, 3 vol. in-fol.; rare et curieux. L'auteur nous apprend, dans la préface, qu'il avait d'abord eu le projet de publier un catalogue des ouvrages des écrivains écossais, dans le genre de celui de Dempster; mais que, s'étant aperçu que cette aride nomenclature n'offrirait aucun intérêt à la plupart des lecteurs, il avait agrandi son plan et composé un livre entièrement neuf : les notices biographiques y sont assez étendues; elles sout suivies du catalogue des ouvrares de chaque auteur, dont on indique les différentes éditions et les jugements qui en ont été portés par is savants. Mackensie se permet beaucoup de digressions; mais comme elles sont instructives, on est plas porté à les excuser.

MACKLIN (CHARLES), comédien irlandais, dont le véritable nom était Maclauchlin, naquit d'une famille panvre, dans le comté de West-Meath en Irlande, le 1er. mai 1600. Il resta quelque temps à l'université de Dublin, gagnant son pain à faire les commissions des écoliers. Il erra ensuite sans dessein et sans profit, s'engagea comme acteur en province, où il joua jusqu'en 1725, qu'il vint a Londres : il débuta dans la tragédie, mais sans succès. Il tourna en province, revint à Londres un peu plus exercé, et fut assez goûté dans certains rôles. Il partaseait, vers 1735, la direction du théâtre de Drury - Lane avec Fleetwood. C'est à cette époque qu'il tua un de ses camarades d'un coup de bâton, dans une dispute. Après s'être caché pendant plusieurs mois, il se rendit lui-même à la prison d'Old-Bailey , et fut mis en jugement ; mais grâce aux témoignages que donnèrent de lui ses camarades, il fut renvoyé comme ayant été entraîné au meurtre par un mouvement involontaire. Cependant cet événe. ment fit, dans le public, une impression fâcheuse pour lui, et qui ne s'effaça point. La faveur de ses camarades l'abandonna dans une autre affaire, à la vérité, moins sérieuse. Croyant avoir à se plaindre de leur directeur, ils se liguèrent en 1743, résolus d'en demander justice. Garrick et Macklin étaient les chefs de cette ligue ; ils étaient convenus de se soutenir l'un l'autre, et de n'entrer séparément dans aucun traité avec le directeur : ils adressèrent, en conséquence, au lord chambellan, une pétition pour obtenir la permission de jouer sur un autre théâtre, mais ce fut sans succès; ce qui engagea la majorité à accéder aux conditions du directeur : le ressentiment de ce dernier se porta sur Macklin, représenté comme le moteur de cette révolte, et il fut exclu de la troupe ainsi que sa femme. Macklin s'en vengea sur Garrick , qui l'avait trahi. Lorsque celui-ci jouait le rôle de Bayes, une cabale s'empara du théâtre, et, ayant trouvé de l'opposition, fit tant de bruit qu'il n'y cut point de représentation ce jour-là. Plusieurs autres représentations furent de même interrompues par des rixes entre les deux partis, jusqu'à ce qu'enfin celui de Macklin fut obligé de céder. Les pamphlets les plus violents plurent a cette occasion. Voyant le théâtre de Drury-Lane fermé pour lui, il ouvrit en 1744

celui de Hay-Market, où il joua dans une troupe qu'il avait instruite à la déclamation et dans laquelle se trouvait Foote: mais il fit sa paix la même année avec son ancien directeur de Drury-Lane, où Barry avait succédé à Garrick, qui était alors au théâtre de Covent-Garden. Macklin s'attacha à la fortune de Barry, l'aida de ses conseils, et en fit son élève favori: il passait pour un bon maître de déclamation. Cependant Garrick ayant pris avec Lacy la direction de Drury-Laue, Macklin y contracta un engagement pour l'année 1748; après quoi il alla jouer à Dublin, où le directeur Sheridan lui offrait des conditions très-avantageuses : mais à peine un mois s'était écoulé que la désunion éclata entre eux avec une extrême violence et une insolence intolérable de la part de Macklin, surtout lorsqu'il était ivre, ce qui ne lui arrivait que trop souvent. Il se mit à la tête d'une troupe de comédiens à Chester; entra, en 1750, à Covent-Garden, où il fit debuter sa fille; mais âge d'environ cinquantequatre ans, il quitta la scène pour ouvrir une espèce de taverne, l'établissement de ce genre le plus vaste et le mieux décoré de l'Europe, où il devait faire des lectures sur la comédie des anciens, sur le théâtre moderne, Shakspeare, etc. Ces lectures devaient être suivies de discussions sur une question proposée, notamment celle-ci, qui devait être agitée dans la première séance : Le peuple anglais a-t-il gagné par ses relations avec la nation francaise ou par l'imitation qu'il en a faite. La curiosité y attira huit cents personnes le premier jour; mais Foote, craignant que ce nouveau spectacle ne nuisit au sien, contribua beaucoup à le faire tomber : il se moqua du professeur sur son terrain, et parod ensuite sa personne et sa manif dans une pièce qui fut jouée à Ha Market. Le pauvre Macklin se obligé de fermer son oratoire po ne pas prêcher dans le désert, m non sans avoir répandu beauce d'encre et beaucoup d'injures con Foote, qu'il accusa d'avoir volé malled'un de ses amis. Macklin p le parti de rentrer au théâtre. Il avait donné jusque-là plusieurs piet de sa composition qui avaient peu de succès : mais une farce por laire intitulée l'Amour à la mod qu'il donna en 1759, fut fort appli die à Londres et à Dublin, et rel blit ses finances délabrées. Il avi soixante-treize ans; et il eût été tem de jouir du repos : mais le besé d'exercer une activité qui le tot menta toute sa vie, le porta à ouvi un nouveau cours de déclamation s les rôles de Macbeth et d'Othell dans lesquels Garrick enlevait to les suffrages. Cette prétention lui si cita quelques ennemis qui se pern rent de le siffler, de le maltraiter de l'insulter dans les journaux : à quatrième séance la salle devint " espèce d'arène de gladiateurs, et fut l'auditoire qui donna le spect cle. Macklin s'étant présenté p de jours après sur la scène pe y jouer un de ses rôles favoris; parterre refusa de l'écouter, et vo lut même l'obliger à demander p don à genoux. Les clameurs ne sèrent que par la promesse des recteurs, que l'acteur ne jouerait p jusqu'à ce qu'il eût donné satisfa tion au public. Macklin préféra s'adresser aux tribunaux, qui of damnèrent, en effet, les chefs de cabale à lui payer des dédomma ments pour le tort qu'il avait so fert. Ce fut en 1781 qu'il fit rep senter à Covent-Garden sa comédie de l'Homme du monde, qui reussit, et où il joua le rôle le plus difficile avec une vivacité remarquable, étant agé de plus de quatre - vingts ans. Sa memoire seule était altérée ; elle la manqua absolument au milieu de plusieurs représentations : il parut pour la dernière fois au théâtre en 1789. La misère qu'il n'avait point prevue l'aurait assailli dans sa vieillesse, si quelques-uns de ses amis n eussent formé une souscription pour impression de ses deux comédies. Devenu totalement sourd et presque etranger à ce qui se passait autour de lui, il continua de fréquenter le theatre jusqu'à sa mort, arrivée le 11 juillet 1797, dans sa cent hutieme année. Excepté dans cinq ou six rôles, tels que celui de Shilock dans le Negociant de Vemse, c'était un comédien assez médiocre : il manquait de dignité, et son débit était pénible. Il était d'une laileur remarquable; mais il avait d'ailleurs beaucoup d'intelligence, de nvacité, et une instruction qui manque trop souvent aux hommes de sa profession. On a publié, en 1804, les Mémoires de Charles Machlin, avec les caractères et les mœurs dramatiques du siècle où il a recu, un gros vol. in-80.

MACLAINE (ARCHIBALD), théologien écossais, fut, pendant cinquante ans, ministre de l'église anglicane à la Haye, qu'il quitta vers 1796, par suite des troubles du continent, pour venir résider à Bath, oi il mourut le 25 novembre 1804, se de quatre-vingt-deux ans. On a lui, entre autres ouvrages, des lettres à Soame Jenyns, 1777, 1812; des Sermons, et la traduction auglais de l'Histoire ecclesiastique de Mosheim: cette traduction,

très-estimée, parut d'abord en 1765, en 2 vol. in-4°., fut réimprimée en 1758, en 6 vol. in-8°., et plusieurs fois depuis dans ce même format, et traduite en français (par Eidous), Maestricht, 1776, 6 vol. in -8°.: les additions de l'édition in-4°. ont aussi été publiées séparément, en 1758. Ce respectable ecclésiastique avait un frère, qui après avoir été épicier à Londres, se laissa entraîner au crime, fut quelque temps redouté sur les grands chemins, et enfin pris, et exécuté à Tyburn en 1752. L.

MAG-LAURIN (Colin), célèbre mathématicien, né en 1698, à Kilmoddan en Ecosse, d'une famille noble, dut en partie au hasard son goût pour une science dont il était destiné à reculer les limites : il n'avait que douze ans , lorsqu'il trouva chez un de ses amis les Eléments d'Euclide; ayant emporté ce volume, il le lut avec tant d'application, qu'au bout de quelques jours, et sans aucun maître, il fut en état d'expliquer les six premiers livres de ce père de l'ancienne géométrie. En 1717, après un concours de dix jours, avec des compétiteurs fort habiles, il obtint la chaire de mathématiques au collége Marechal, à Aberdeen. A vingt-deux ans, il publia un traité sur les courbes, qui étonna le grand Newton lui-même. En 1722, il accompagna, dans ses voyages, le fils aine de lord Polwarth , plénipotentiaire du roi d'Angleterre au congrès de Cambrai, visita Paris, et séjourna quelque temps en Lorraine : son élève étant mort à Montpellier, il se hâta de revenir à sa chaire d'Aberdeen. Les curateurs de l'université d'Edimbourg desirèrent le donner pour adjoint à Gregory, que son âge et ses infirmités empêchaient de faire son cours avec assi-

fiait et portait beaucoup plus loin

cette théorie : il n'a pas vu le jour ;

mais on en trouve un précis dans les

Transact. philosophiques ( Mon-

tucla, Hist. des mathémat., t. III.

duité. Gregory s'y opposa par la crainte d'être obligé d'abandonner une partie de son traitement à son suppleant; mais Newton leva tous les obstacles en offrant de se charger des honoraires du jeune professeur. Mac-Laurin partagea, en 1740, avec Daniel Bernoulli et Euler, le prix · de l'académie des sciences de Paris, pour un mémoire sur le flux et rejlux de la mer (1). Il fut chargé, en 1745, de fortifier à la hâte la ville d'Edimbourg, menacée par les rebelles. Les fatigues qui furent la suite de cette opération, et de la nécessité où il se trouva de prendre la fuite à l'arrivée des insurgés, altérèrent sa santé : il se retira auprès de l'archevêque d'York; et il y mourut le 14 juin 1746, dans l'âge de la force et dans la maturité de son talent. On a de lui : I. Geometria organica seu descriptio linearum curvarum universalis, Londres, 1720, in-4°. Quelques propositions de Newton furent pour Mac-Laurin le germe de l'immense et belle théorie qu'il établit dans ce livre : non-seulement il y démontre les théorèmes de Newton; mais il y en ajoute un grand nombre, tous plus curieux les uns que les autres. En prenant plus de pôles, ou en faisant mouvoir les points de rencontre des côtés des angles donnés, sur diverses courbes, il en résulte la description de courbes d'ordres de plus en plus relevés : il y résoud aussi généralement un problème, que Newton jugeait luimême de la plus grande difficulté, celui de décrire, par un procédé semblable, une ligne d'un ordre supérieur, n'ayant aucun point double. Mac-Laurin ajouta, dans la suite, à ce

p. 85 et 86 ). Mac-Laurin eut quelques contestations avec Braikenridge, géomètre écossais, sur la prio rité de la découverte de cette théorie; et il y eut, de part et d'autre. quelques écrits qui sont aujourd'hui sans intérêt. II. Traite des Fluxions (en angl.), Edimbourg, 1742, in-4º.; cette théorie du calcul différen tiel, ouvrage très - estimé, a etc traduite en français par le P. Peze nas, Paris, 1749, 2 vol. in-4°. III Traité d'algèbre et de la manière de l'appliquer, etc.; ouvrage posthu me, imprimé plusieurs fois à Londres traduit en français, par Lecozic Paris, 1753, in-4°. : cet ouvrage est suivi d'un Traite des principale propriétés des lignes géométriques On ne peut, dit Montucla, rien ajou ter à sa clarté, à son élégance et sa précision; et l'on y trouve d'ailleur un grand nombre de propriétés par ticulières, qui n'avaient été énoncée avant lui , par aucun géomètre (His des math. t. 111, p. 10 et 71). IV Exposition des découvertes phile sophiques de Newton (en angl.) Londres, 1748, in-8°.; publiée pa Patrice Murdoch, qui y a joint ut notice détaillée sur la vie et les écri de l'auteur : cet ouvrage a été tra duit en français, par Lavirotte Paris, 1749, in - 40., et en late par le P. Falck, jésuite, Vienne 1761, in-4°. V. Neuf Memoires téressants, dans les Transaction philosophiques, sur la construction des courbes, sur la forme des alvéel des abeilles , etc. Mac-Laurin s'éta long - temps occupé de la questi

<sup>(1)</sup> Le Mémoire de Mac-Laurin est imprimé dans le toute 1V des Prix de l'Acad. des sciences.

relative à un passage au Océan, par la mer glaciale : on le consulta souvent dans les discussions devées à ce sujet : et ce fut contre son avis que, dans l'acte du parlement, passé en 1744, on limita le prix à la découverte d'un passage par le nord-ouest, car il était persuadé que le passage devait se trouver par le nord et très - près du pole (1). On l'a plus d'une fois entendu dire que si son âge et sa position le lui eussent permis, il aurait hi-même entrepris l'expédition à ses trais. - Son fils , John Mac-Laurin, bri Dreghorn, ne à Edimbourg, en décembre, 1734, avocat distingué, et l'un des fondateurs de la société royale établie à Edimhourg en 1782, mourut en 1796. On a de lui : Essai sur la propriété littéraire, et d'autres ouvrages de jurisprudence, trois pieces dramatiques, etc.; il avait leau un journal des principaux évémements arrivés en Europe de 1792 à 1794: on n'en a publié qu'un extrait 2 vol. in 80. W-s.

MACLOU (SAINT) ou MALO ou MAHOUT, naquit au pays de Galles, dans la vallée de Llan-Carvan, où 9 mèrequi habitait une autre partie de cette contrée était venue faire un voyage. Gwent, son père, tenait un ang considérable parmi les Bretons. Maciou fut baptise par saint Brendan, abbé du monastère de Llan-Carvan, une des écoles célèbres de e temps. Saint Brendan le forma at sciences et à la piété, et lui toulera les ordres sacrés. On dit meme que Maclou, annonçant un re ardent pour aller prêcher la foi at infidèles, fut sacré évêque ré-

gionnaire. Saint Brendan avait, ainsi qu'on l'a vu (t. V, p. 534), fait un voyage à une île de l'Océan, que la tradition représentait comme un séjour délicieux. Maclou, son disciple, brûlait de suivre son exemple, afin de porter la lumière du christianisme chez les païens. Il quitta sa patrie, vers l'an 520, et attérit à la côte septentrionale de l'Armorique, près de la ville d'Aleth , sur un îlot, où vivait un saint ermite, nommé Aaron, qui ctait aussi venu de Bretagne. Maclou prêcha la foi aux paiens, et au petit nombre de chrétiens du pays. Il eut d'abord beaucoup à souffrir du roi Houel. Mais il parvint bientôt à dissiper les préventions que l'on avait inspirées à ce prince contre lui, et même éprouva sa protection dans la pieuse entreprise dont il s'était chargé. Toujours pénétré de l'idée d'aller à la découverte de terres nouvelles où il se trouvait des infidèles à convertir, Maclou, qui était habile dans la navigation, partit d'Aleth, avec quatre-vingt-dix de ses compagnons. disciples de saint Brendan. Il fit voile vers les Orcades, ensuite au nord - ouest. Les légendes rapportent qu'il navigua pendant plusieurs années; ce qui doit probablement signifier qu'il renouvela la même tentative à plusieurs reprises : mais son zèle ne fut pas couronné du succès; il ne découvrit rien. Ces traditions informes ont porte quelques auteurs à supposer qu'avant la décadence de la marine des Gaulois, sous César et sous Auguste, ce peuple voyageait d'Europe en Amérique, et que le souvenir de ces courses loi::taines donna lieu à toutes les entreprises dont il est question chez les écrivains du moyen âge, lorsqu'ils parlent de la recher-

<sup>&</sup>quot; Fover l'art. BOUGAINVILLE, V. 2011, not. with 30, ligoe, après cus mots a le courte de stemme, a il faut ajouter, (ou, selon d'autres, leis lersy.)

che d'une île immense, située aux extrémités du monde, et désiguée par les noms de grande île, île Inca, île inconnue ou perdue, île Brandin, Brandan, Borrhondon etc.; mais les lumières manquent pour éclairer suffisamment cette question. Maclou gouverna pendant longtemps l'église d'Aleth, instruisant le peuple par ses discours et ses exemples. Après la mort de saint Aaron, il se chargea de la conduite de son monastère. Bientôt la tranquillité dont il avait joni jusqu'alors, lui fut ravie : il fut tellement tourmenté par des hommes pervers, que, pour leur échapper, il s'embarqua sur un navire destiné pour l'Aquitaine. Il gagna ensuite la ville de Saintes, où Léonce, qui en était évêque, le reçut avec de grandes marques de respect. Rappelé peu de temps après, Maclou se démit de l'évêché d'Aleth, en désignant Gudwal pour son successeur, ct retourna près de Léonce. Il mourut à Saintes, le 15 novembre 565. Ses reliques, longtemps conservées dans une église de son nom, située hors des murs de cette ville, furent transférées à Aleth, d'où la crainte des Normands les fit porter à Paris; puis elles furent partagées entre différentes églises. L'évêché d'Aleth fut transféré, en 1144, dans l'île d'Aaron, où se transportèrent aussi les habitants, et l'ancienne ville demeura déserte ; ce n'est plus aujourd'hui qu'un faubourg nommé Saint-Servan. Le nom d'Aaron fit place à celui de Saint-Malo, pour désigner l'île, et ne s'appliqua plus qu'à la langue de terre, qui la joint au continent.

MACOUDI. Voyez Masoudi.
MACOULA (ABU-Nasser-Ben),
fils du visir Aboul - Kasem - Hebatalla, mourut assassiné par ses do-

mestiques, dans un voyage qu'il faisait dans le Kirman, l'an 475 de l'hég. ( 1082 de J.-C. ), âge de 56 ans; il est auteur d'un bon Dictionnaire historique des auteurs anonymes, intitulé: Solution des doutes sur les noms ambigus. On le trouve à la bibliothèque de l'Escurial (Mss cotes 1642-44). Cet ouvrage est divisé en quatre parties, qui traitent par ordre alphabétique, 1º. des livres connus seulement par leurs titres ; 2º. des écrivains dont on ne connaît que le surnom ; 3º. de ceux qui ne sont désignés que par les noms de leurs pères ou de leurs fils : 4º. de ceux enfinqui ne sont désignés que par leur profession ou par toute autre qualité. Dans une note qui se trouve à la fin de l'ouvrage, l'auteur annonce qu'il l'a commence en 46 de l'hég. (1071), et fini en 467 ( Voyez Casiri, t. 11, p. 28. ) Z.

MACPHERSON (JACQUES), écri vain anglais, devenu à jamais celè bre par la publication des poème d'Ossian, naquit vers la fin de 1738 dans la paroisse de Kingcusie, e Ecosse. Son père était un fermie peu riche, mais issu d'une des plu anciennes familles du royaum Après avoir reçu les premiers ele ments d'éducation dans les écoles d district de Badenoch, le jeune Ma pherson entra, en 1752, au co lége royal d'Aberdeen. Il s'y mont moins studieux que spirituel : so goût pour la poésie se manifesta p quelques petites pièces de vers de il amusait ses camarades. En sorta du collége, il se vit réduit à ter une petite école à Ruthven, dans province. Ce fut la, qu'à l'âge vingt ans, il publia son premier o vrage, The Highlander (le Mo tagnard), poème en six chants. L' teur sentit si bien, par la suite,

ablesse de cette composition, qu'il a retira tous les exemplaires qui strient chez le libraire. Il eut, un noment, le desir d'entrer dans l'état sclesiastique; mais l'offre d'une sace de précepteur dans une maison whe, vint I'en détourner. Il y fit moaissance avec le célèbre Hume, m. dans une de ses lettres, parle rec estime de son caractère et de s talents. Ce fut à cette époque 1760), qu'il surprit le monde literaire par la publication de ses\* Fragments de poesie ancienne, rewellis dans les montagnes d'Ecos-«, et traduits de la langue erse ou palique. Ces morceaux eurent un weeks prodigieux; le poète Gray, matre autres, en fit un pompeux élo-Le bruit s'étant répandu qu'il that possible de découvrir d'autres pemes de ce genre, on ouvrit austhat une souscription pour mettre reune editeur a même d'entreprenin un voyage dans le nord de l'Ewise. Il quitta son emploi de pre-"pleur, et ne tarda pas à publier, taume le fruit de ses recherches, les ouvrages dont l'authenticité donla lieu par la suite à tant de discus-Plusieurs critiques, à la tête bequels il faut nommer le docteur Mair, n'hésitèrent pas à déclarer ces reellement composés par les auriens bardes écossais. D'autres érudits émirent, à ce sujet, une opinion braseoup moins favorable aux asiertions de Macpherson; mais ce fut de cette époque, que la fortune com-Bença de lui sourire. Il avait retiré de 1200 livres sterling de son ratreprise; et le gouverneur de la lionde orientale lui proposa de le sarrea Pensacola, en qualité de semare. Quelques difficultés l'ayant inité de ce nouvel état , il visita la Papart des Antilles, parcourut quel-

ques provinces de l'Amérique septentrionale, et revint en Angleterre, en 1766. Il y reprit le cours de ses études; et, en 1771, il donna son Introduction à l'histoire de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Cet ouvrage, écrit avec élégance, fut néanmoins violemment attaqué par des critiques qui lui reprochèreut ses hypothèses sur l'origine celtique des premiers habitants des îles Britanniques. Mais cette querelle scientifique ne peut être comparée aux dégoûts malheureusement trop mérités, que lui attira une autre entreprise littéraire. Il imagina de traduire l'Iliade en prose poétique, et ne produisit qu'un honteux travestissement d'Homère. L'indignation du monde savant fut générale; et l'imprudent traducteur eut à dévorer les plus cruelles humiliations. C'était en 1773; et c'est aussi de cette année que datent les mortifications auxquelles il fut si longtemps en butte. Le célèbre docteur Johnson fit un voyage aux îles Hébrides, et il en profita pour se livrer à des recherches sur l'authenticité des poèmes d'Ossian. A son retour, il publia son opinion à cet égard. Elle ne pouvait être plus défavorable, ni même plus injurieuse pour Macpherson. Non-seulement, le docteur n'admettait pas l'existence d'anciens manuscrits qui eussent servi de base à son travail ; il alla jusqu'à émettre le soupçon que cet éditeur avait pu faire traduire ses propres compositions en ancieu langage, pour mieux en imposer à la crédulité du lecteur. Macpherson, furieux, écrivit une lettre menaçante à son antagoniste. La réponse du docteur fut terrible : « Les menaces d'un bri-» gand (ruffian), manda-t-il à Mac-» pherson, ne sauraient m'empêcher

» de dévoiler une imposture. » Jamais scandale littéraire ne fut porté plus loin. Les amis de Macpherson le déterminèrent à garder le silence; et bientôt il mit au jour son Histoire de la Grande-Bretagne, depuis la restauration jusqu'à l'avenement de la maison d'Hanovre. Le parti Whig s'éleva contre cet ouvrage, comme trop favorable aux Stuarts. L'auteur ne répondit à ses attaques que par deux volumes de Pieces justificatives, parmi lesquelles se trouvent des extraits d'une Vie de Jacques II, écrite par lui-même. ( Voyez JACQUES II, t. XXI, p. 350. ) Après tant d'orages, des jours de bonheur recommencerent à luire pour le littérateur écossais. La querelle des colonies américaines avec la métropole, avait fait naître plusieurs pamphlets politiques, trèshardis. Le gouvernement voulut y faire répondre par une plume exercée; et il jeta les yeux sur Macpherson. Celui - ci écrivit plusieurs ouvrages si forts de pensées et de style, qu'on les attribua d'abord à Gibbon. Il fut largement récompensé par le ministère ; mais bientôt un emploi plus lucratif encore s'offrit à lui. Le nabab d'Arcate cherchait, à Londres, un agent qui sût défendre ses intérêts auprès de la compagnie des Indes. Macpherson s'acquitta de cette fonction avec tant d'éclat et de succes, qu'il attira les regards au moment des élections parlementaires. Il-fut nominé, en 1780, député de Camelford; muis il garda, dans la chambre des communes, un silence qui surprit généralement. Il fut réélu, néanmoins, en 1784 et 1790. Il avait acquis, dans l'intervalle, la terre de Betz, dans son pays natal; et changeant ce nom en celui de Belville, il y fit bâtir un vaste et superbe château. Ce fut dans cette des licieuse retraite qu'il espéra trouver le rétablissement de sa santé qui de périssait avant l'age. Mais il ne fit que languir, et mourut le 17 février 1796, dans les sentiments d'um grande piété. Son corps, d'après ses dernières volontés, fut transporté d'Ecosse à Londres, et inhume dans l'abbaye de Westminster. Par son testament, il laissa mille livres sterling à John Mackensie, de Londres, pour le mettre en état de publier le texte original des poésies d'Ossian. Le lecteur regarderait avec raison cette notice biographique comme incomplète, si on ne le mettait à même de se former une opinion sur l'authenticité de ces poèmes fameux, auxquels le nom de Macpherson se trouve associé pour toujours. Nous avons cité une autorité imposante contre l'éditeur d' Ossian, celle du savant Johnson; mais nous n'avons pas dissimulé que des hommes tels que le docteur Blair, et le poète Gray, pensaient fort différemment sur ce point. Nous aurions pu ajouter que la prévention de Johnson contre tout ce qui n'était pas anglais, et particulièrement contre l'Irlande et l'Ecosse, était telle, qu'i cût suffi de l'origine écossaise des poésies d' Ossian, et de leur éditenr pour qu'il se déclarât leur implacable antagoniste. Ce trait du carac tere d'un homme d'ailleurs si re commandable n'a point été omi dans l'article de ce dictionnaire qu lui est consacré. (V. Jonnson, XXI 588.) Mais ce n'est point assez d cette présomption; et l'équité ne per met pas que nous laissions ignore les réponses qui lui ont été adressée par des hommes dont le nom es aussi d'une grande autorité. Il fai citer au premier rang Cesarotti ce brillant traducteur d'Ossian n'était pas seulement un grand poète, mais un érudit profond, et un excelient critique : « Un poète, dit-il, qui sous le masque d'un barde antique, a su se faire admirer comme un » homme de génie , ne devrait-il pas avoir donné précédemment, dans » sa langue maternelle, des essais » éclatants de son mérite poétique? » Or, il est certain que les essais mis au jour par Macpherson, sont d'une excessive mediocrité. Mais ces rapprochements n'établissent encore que des présomptions; et aux défis formels de Jonhson, et autres incrédules, il faut opposer quelques faits positifs. C'est ce que nous allons tenter. Le docteur Blair joignit à la dissertation qu'il imprima, l'année même de la publication d'Ossian (1762), de nombreux témoignages en faveur de Macpherson; temoignages tels, qu'il faudrait croire qu'une foule d'honnêtes gens d'un caractère grave, et d'un esprit éclairé, avaient renoncé à leur probité et à leurs lumières, ainsi que le docteur Blair lui-même, pour soutenir, sans aucun intérêt, un grossier mensonge. Dix - huit aus après, loin que des attaques saus cesse renouvelées cussent ébranlé la confiance des admirateurs du vieux barde, M. John Smith, ministre de Kilbrandon, ne se contenta point d'ajouter de nouveaux témoignages à ceux qu'avait recueillis le docteur Blair : il produisit quatorze poèmes gallics, parmi lesquels onze étaient d'Ossian. Pour le fond et pour la forme, ils sont tellement semblables à ceux de Macpherson, que, pour imiter ainsi Ossian, dit Cesarotti, il faut être un autre lui-même. Mais nous n'avons entendu jusqu'ici que les individus; nous allons voir entrer en lice une académie entière, celle qui est connue en Ecosse, sous le nom de Highland society, dont les travaux ont pour objet spécial les antiquités écossaises. Elle chargea une commission de faire, dans le pays même, les recherches les plus exactes sur l'authenticité des poèmes d'Ossian. Cette commission publia, en 1805, le résultat de ses travaux, que l'on pourrait qualifier d'enquêtes juridiques, tant les formes légales y furent scrupuleusement observées. Voici quelles sont ses conclusions: a 10. Il est hors de doute » que la poésie ossianique a existé, » qu'elle a été généralement répan-» due en Ecosse; 2º. Dans les poè-» mes ou fragments que la commis-» mission a pu se procurer, elle a » trouvé la substance, et quelque-» fois même l'expression littérale des » poèmes traduits par Macpherson. » Elle est donc portée à croire que » cet écrivain, étant dans l'usage de » remplir les lacunes par des passa-» ges qui ne se trouvaient pas tlans le » texte, changeait ce qui lui paraissait » trop simple ou trop dur pour des » oreilles modernes. La commission ne peut, toutefois, déterminer jus-» qu'à quel point il a usé de ces li-» bertes. » Ces dernières paroles sont d'autant plus remarquables que M. Smith , dont il est parlé plus haut, a confessé ingénûment que c'est ainsi qu'il avait opéré dans la publication des poèmes gallics. dont il est l'éditeur, ajoutant qu'il était à sa connaissance que tel avait été aussi le procédé de Macpherson. Deux ans après (1807), la société écossaise de Londres a complété les travaux de celle d'Edimbourg. Des notes, trouvées dans les papiers de Macpherson, ayant indiqué en quelles mains il avait fait le dépôt des originaux, cette savante société a eleve à Ossian un monument solennel. C'est une magnifique édition du texte gallic, accompagné d'une version latine littérale, et précédé d'une nouvelle dissertation sur l'authenticité des poésies d'Ossian (1). L'auteur, sir John Sinclair, y rapporte dans le plus grand détail un fait qui jette une vive lumière sur ce singulier procès. Il apprit que M. Cameron, évêque catholique d'Edimbourg, avait eu connaissance d'un manuscrit gallic qui se trouvait, avant la révolution de France, dans la bibliothèque du collége écossais de Douai. Sir John pria ce prélat de lui fournir, à ce sujet, des renseignements précis. L'évêque le satissit complètement dans des lettres qui existent encore; il lui affirma que les chess et les professeurs du collège cité avaient vu-cent fois ce recueil manuscrit de poésies galliques, parmi lesquelles se trouvaient presque toutes celles qui, depuis, furent traduites en anglais par Macpherson. Le prélat ajoutait même que tous les savants qui étaient en état de lire le texte original, pensaient que Macpherson lui faisait perdre souvent une partie de sa force et de sa beauté. « Il n'y a donc » point dans l'histoire, dit sir John » Sinclair, de fait plus avéré que » celui de l'existence du manuscrit » ossianique de Douai, antérieure-» ment à la traduction de Macpher-» son, ni rien qui prouve mieux que » les poèmes qu'il a donnés pour » authentiques, le sont en effet. » Il ne reste plus maintenant qu'une scule objection qui demande réponse. Si Macpherson travailla réellement sur des pièces originales, qui l'empêchait de les publier, et de fermer ainsi la bouche à ses détracteurs? Ses amis ont cité comme des obstacles à l'accomplissement de sa bonne volonté à cet égard, ses longs voyages outre-mer, et les frais immenses qu'eût entraînés cette édition dans une langue à-peu-près inconnue. Il nous semble qu'à ces motifs purement matériels, il serait possible d'ajouter des considérations morales, beaucoup plus puissantes. Toutes les personnes qui ont connu Macpherson, le représentent comme singulièrement vaniteux, et par conséquent très - irritable. Sa réponse à la première interpellation de Johnson, en est une preuve éclatante. Que l'on juge donc de ce qu'il en eût coûté a son orgueil, de venir humblement exposer aux yeux des juges prévenus les fragments, et, quelquefois même, les lambeaux dont, à l'aide d'intercalations plus ou moins heureuses, il construisaitles poèmes qu'il annonçait comme entierement originaux? Quelque innocents que pussent être les artifices de sa composition, ne lui était-il pas permis de croire qu'en les dévoilant à tous les regards, il s'interdisait à l'avenir les moyens et même le droit d'être cru, quand il publierait un ouvrage réellement original et authentique? Il est, enfin, un dernier argument en faveur de Macpherson; et nous le puisons dans le défaut même de son caractère que nous venons de rappeler. Quelle que soit aujourd'hui l'opinion d'un grand nombre de gens de goût sur le merite réel des poésies d'Ossian, peuton nier qu'à l'époque où elles virent le jour , elles ne jetèrent un éclat ex-

<sup>(1)</sup> The poems of Ossian in the original gallic, etc. with notes and observations by John M Inthur. Louders, Nivol. 180-7, 3 vol. in-80. On trouve care, dans cette édition, une traduction libre des péries d'Ossian, par Rob. Mac-Earlane, et la tra-tuction du memoire de Courotti.

MAG

traordinaire? De nombreux enthousiastes, et Cesarotti à leur tête, n'allerent-ils pas jusqu'à donner hautement la préférence au fils de Fingal, sur le chantre de l'Iliade lui-même? Quel scrupule eût donc empêché ce Macpherson, si vaniteux, si avide de renommée, de revendiquer à la face du monde littéraire, les honneurs du triomphe que l'on décernait à ce barde mystérieux, dont il se dounait modestement pour le simple interprète? Il a survecu 36 ans à la première publication des poèmes galliques ; et ni l'enivrement des louanges les plus pompeuses, ni le ressentiment des critiques les plus véhémentes, n'ont pu, dans ce long espace de temps, lui arracher un seul mot qui permit de douter de sa bonne foi. Letourneur a donné ( en prose ) Ossian, fils de Fingal, barde du 3º. siècle, poésies galliques, traduites sur l'anglais de Macpherson, Paris, 1777, 2 vol. in-8°. ou in-40.; ibid. 1799; ibid. édition augmentée et précédée d'une notice sur l'état actuel de la question relative à l'authenticité des poèmes d'Ossian, par Ginguené, 1810, 2 vol. in-8°. M. Baour-Lormian a publié une imitation de ces poésies en vers français, Paris, 1801; 4°. édit. 1818, in-18. Avant la version de Letourneur, plusicurs de ces poèmes avaient deja paru en français dans divers recueils : le premier qui ait été imprimé séparément, est Carthon traduit de l'anglais, par Madame \*\* ( la duchesse d'Aiguillon ), Londres, 1762, in-12. Marin ent aussi part à cette traduction. ( V. Denis , XI , 87.) S-v-s.

MACQUART (JACQUES-HENRI), médecin, naquit à Reims, en 1726, de parents assez mal partagés des biens de la fortune : Levesque de Pouilly lui fournitles moyens d'achever ses études; et, par reconnaissance, Macquart se chargea de l'éducation du fils de son bienfaiteur. Il vint ensuite à Paris, fut nommé médecin de la Charité, et remplit cette place avec un zele et une activité dignes des plus grands éloges. Il succéda, en 1760, au docteur Barthez comme rédacteur du Journal des savants; et il y inséra un grand nombre d'extraits et d'analyses, qui donnent une idée avantageuse de ses talents. Macquart fut tour-à-tour le partisan et l'adversaire de la méthode de l'inoculation; et comme il recherchait la vérité de honne-foi, il mécontenta tous ses confrères, qui s'étaient déclarés les apologistes on les détracteurs de cette pratique. Ce savant médecin mourut à Paris, le 9 avril 1768, à l'âge de quarantedeux ans. François de Neufchâteau a publié sur lui une Notice dans le Nécrologe pour l'année 1770. Macquart a traduit en français, et abrégé la Collection des thèses médico-chirurgicales sur les points les plus importants de la chirurgie, publiée par Haller, Paris, 1757-60, 5 vol. in-12 ( Voy. HALLER ): les Tables qu'il y a jointes, sont citées comme un modèle d'analyse, de clarté et d'exactitude. - MACQUART ( Louis-Charles-Henri), fils du précédent, né à Reims le 5 décembre 1745, vint fort jeune avec son père à Paris, où il fit des études brillantes; il prit ses grades en médecine en 1770, et fut chargé quelque temps après par le gouvernement, de visiter le nord de l'Europe, pour en explorer et analyser les produits minéralogiques. Il rapporta de ce vovage un grand nombre de beaux échantillons, dont il enrichit le cabinet du roi, et obtint une pension qu'il perdit

à la révolution. Lors de l'établis ement des écoles centrales, il fut nommé professeur d'histoire naturelle à l'école du département de Seine-et-Murne, et chargé de la conservation du cabinet de Fontainebleau. Macquart mourut à Paris, le 12 juillet 1808 : il était membre de la société royale de médecine, et de plusieurs autres sociétés savantes. On cite de lui : I. Dissertatio: ergo inter ossa capitis varii nisus absumuntur communicatione, vibratione, oppositione, Paris, 1770; c'est la thèse qu'il soutint pour le doctorat. II. Manuel sur les propriétés de l'eau, particulièrement dans l'art de guérir, Paris, 1783, in-8°.; ouvrage estimé. III. Essais, ou Recueil de Mémoires sur plusieurs points de minéralogie, ibid., 1789, grand in-8°. : l'auteur y a joint la Description des échantillons qu'il avait rapportés de Sibérie, et la topographie de Moscon, dejà imprimée séparément. Cet ouvrage a été traduit en allemand, Francfort, 1790, in-89. IV. Dictionnaire de la conservation de l'homme, et d'hygiène, Paris, 1799, 2 vol. in-8º. ; 2º. édition sous ce titre : Nouveau Dictionn ure de santé et d'éducation physique et morale, ourage élémentaire, ibid. 1800, 2 vol. in-8°. V. Des Mémoires et des articles intéressants dans le Recueil de la société de médecine, et dans les Journaux de physique, de médecine et des mines. C'est Macquart qui a rédigé la partie de l'hygiène dans le Dictionnaire de médecine de l'Encyclope lie methodique.

MACQUER (PIÉRRE-JOSEPH), habile chimiste, médecin et professeur de pharmacie, à Paris, naquit dans cette ville, en 1718, d'une famille noble, originaire d'Écosse, qui avait sacrifié ses biens et sa patrie à son attachement pour la foi catholique et pour la maison de ses anciens rois. Il choisit l'état de médecin, comme le plus conforme à son goût naissant pour les sciences physiques. L'académie royale des sciences le nomma adjoint dans la classe de chimie en 1745, associé en 1766, et pensionnaire en 1772. La chimie avait tant d'attrait pour lui , qu'il pratiqua fort peu la mededecine. Il ne vit que l'aurore de la chimie pneumatique; mais sentant des-lors la nécessité de changer la théorie générale de la science, il imagina de substituer la lumière au phlogistique, de la regarder comme précipitant de l'air, et de lier ainsi les nouvelles découvertes avec les anciennes et avec la doctrine de Stahl. Macquer a vu le premier, en 1771, le diamant se gonfler, et brûler avec une auréole lumineuse ou une flamme très-sensible. Ce fut seulement après lai , que Rouelle , Cadet et Mitouart constatèrent par beaucoup d'expériences la volatilisation et la combustion du diamant. Macquer fit connaître, en 1758 et 1762, dans plusieurs Mémoires insérés parmi ceux de l'académie des sciences, la plupart des propriétés distinctives de l'alumine. Il constata l'infusibilité de la magnésie pure : il développa la composition du sulfate de chaux; ct ses travaux joints à ceux de Bergmanu sur ce sel, ne laissent rien à desirer sur ses attractions, ses phénomenes chimiques et son analyse. Il a décrit les principales propriétés du sulfate d'ammoniaque, mal connu avant lui : il a complété les recherches de Black sur le sel d'epsom. En 1746, Macquer fit voir que l'arsénic était un véritable métal, qui avait des propriétés caractéristiques très

differentes de tous les antres, et qu'on avait eu tort de le regarder jusquela comme un simple minéralisateur. En 1750, il fut chargé par la cour d'examiner des remèdes qu'on voulait vendre au gouvernement, et qu'on donnait pour de nouvelles inventions. Macquer trouva que le plus remarquable de tous n'était qu'une dissolution de sublime corrosif. Il reconnut le premier les combinaisons de l'acide arsénique; et l'arséniate acidule de potasse porta quelque temps le nom de sel arsénical de Macquer. Il a donné différents procédés pour préparer des médicaments antimoniaux précieux : ses recherches sur le zinc ont prouvé que ce métal décomposait même à froid le muriate d'ammoniaque. Il a fort bien décrit les phénomènes de l'oxidation de l'étain par la chaleur avec le contact de l'air, et a constaté son irréductibilité. Il a prouvé que le plomb pouvait servir d'intermède pour séparer le fer des autres métaux auxquels le plomb peut s'unir de présérence. Il a déterminé les proportions de l'alliage de cuivre et de zinc propre à faire le meilleur laiton : il a fait connaître l'oxidation de l'argent et la facile combinaison de ce metal avec le soufre ; la volatilisation de l'or exposé au foyer de la lentille ardente de l'académie. Macquer est un des premiers chimistes qui aient examiné le platine; mais il ne fut pas assez beureux pour le dégager des métaux auxquels il est uni : il a seulement constaté la difficulté de le fondre, et son oxidabilité. En 1768 il annonça qu'il avait trouvé le moyen de dissoudre la gomme élastique ( caoutchouc ). Il s'occupa ensuite de la solution des matières salines dans l'alcohol; et le premier il reconnut que les sulfates ne s'y dissol-

vaient que difficilement, que les nitrates et les muriates s'y unissaient beaucoup mieux, et qu'en général l'alcohol dissolvait d'autant plus les substances salines que leur acide y était moins adhérent. En 1752, Macquer découvrit la décoloration du bleu de Prusse par les alcalis. Il a fait une belle analyse du lait, et il a cu le courage de tenter celle des excréments. Les principaux ouvrages qu'il a pu-Llies, sout: I. Des Elements de Chimie théorique, Paris, 1741, 1749, in-12. II. Eléments de chimie pratique, Paris, 1751, 2 vol. in - 12; reimprimes en 1756, avec les Eléments de chimie théorique, 3 vol. in-12. III. Dictionnaire de Chimie, Paris, 1766, 2 vol. in-8°.; id. 1776; id. 2 vol. in-4°., ou 4 vol. in-8°., 1778. Cet ouvrage a été traduit en anglais et en allemand.Les faits nombreux qu'il contient, l'élégance et la clarté du style l'ont rendu très-précieux ; et quoique la chimicait changé de face depuis la publication de ce dictionnaire, il est encore très-bon à consulter. IV. Macquer a rédigé la partie du Journal des Savants, concernant la physique, la médecine, la chirurgie, la pharmacie, la chimie, l'anatomie, l'histoire naturelle, depuis 1768 jusqu'à 1776. V. On a de lui une quinzaine de Mémoires ou d'observations importantes dans le Recueil de l'academie des sciences, et l'Art du teinturier en soie, 1763, infol., dans la Collection des arts et métiers publiée par la même société savante. Peu de temps avant de mourir , il avertit sa femme de sa fin prochaine, lui en parla avec sensibilité, lui recommanda de le faire ouvrir après sa mort, afin que la cause de sa maladie fût connue : on ne dit pas s'il a été ouvert en effet. Il succomba à ses longues douleurs le 15 février 1784, sans avoir perdu un seul instant, ni sa présence d'esprit, ni sa sensibilité, ni sa douceur, ni sa tranquillité ordinaire. Voyez son *Eloge* par Vicq d'Azyr. C. G.

MACQUER (Puilippe), compilateur estimable, frère du précédent, ne à Paris en 1720, fit d'excellentes études, et, après avoir achevé ses cours, fut reçu avocat au parlement. Il se serait acquis au barreau une célébrité durable : mais la délicatesse de sa santé l'obligea bientôt de se borner au travail de cabinet. Il publia, sous le voile de l'anonyme, les Abrégés chronologiques de l'Histoire ecclesiastique et de l'Histoire romaine, genre d'ouvrage dont le président Hénault avait donné le modèle, et qui reçurent du public un accueil favorable. Hénault jeta les yeux sur lui pour continuer l'Abrégé de l'Histoire d'Espagne qu'il avait commencé; et Macquer, toujours sousfrant, s'associa, pour ce travail, Lacombe, son ami (1). Forcé de renoncer à toute application, il s'en consola, en communiquant le résultat de son expérience et de ses études à des jeunes gens chez lesquels il avait reconnu des talents. Il mourut d'une affection nerveuse, le 27 janvier 1770. On a de lui : I. Abregé chronologique de l'Histoire ecclesiastique, jusqu'en 1700, Paris, 1751, 2 vol. in-80.; avec des additions, 1757. Cet ouvrage est écrit avec sagesse et modération; mais on ne porte pas le même jugement de l'édition de 1768, revue et augmentée par l'abbe Dinouart, en 3 vol. petit in-8°. Aussi a-t-elle été mise à l'Index à Rome. II. Annales romaines, Paris, 1756; la Haye, 1757, in-8°.; abrégé bien fait, et dans lequel l'auteur a fondu les réflexions de Saint-Evremond, Montesquieu, Mably, etc., sur les Romains. III. Abrégé chronologique de l'Histoire d'Espagne et de Portugal, Paris, 1759, 1765, 2 vol. in-8°. Macquer a eu part à la première édition du Dictionnaire des Arts et Métiers, Paris, 1766, 2 vol. in-8°., ouvrage revuet augmenté par l'abbé Jaubert, Paris, 1773, 5 vol. in-8°., et à la Traduction de la Syphilis de Fracastor, ibid., 1753, in-12, 1796, in-18. Bret a public l'Eloge de Macquer dans le Nécrologe des hommes célèbres de France, tome vi, pag. 197. « Pour me con-» former, dit-il, à sa manière de » penser, je ne nommerai aucun des » ouvrages dont le public, jouit et » dont il jouira bientot, auxquels » il a eu une très grande part, ou » même dont il a conçu l'idée, tracé » le plan, et qu'il a fait exécuter sous » ses yeux. » ( V. pag. 201. ) Cette réticence de Bret nous prive du plaisir de completer la liste des productions de cet écrivain, moins estimable encore par ses talents que par les W-s. qualités de son cœur.

MACRIEN (Marcus - Fulvius-Macrianus - Augustus), l'un des trente tyrans, était né, dit-on, en Egypte, de parents obscurs. Il embrassa fort jeune le parti des armes, et s'éleva, par son merite, aux premiers emplois. On apprend d'une harangue de Valérien, qui nous a éta conservée par Trebellius Pollion que Macrien avait servi successive ment dans l'Italie, la Gaule, la Thrace, l'Afrique, l'Illyrie et l. Dalmatie, et que partout il avait donné des preuves éclatantes de

<sup>(1)</sup> Le rédacteur de l'art. Hénnult dit qu'on pa suit pas sur quelle autorite tous les faiseurs de dictionaires assurent que le président Hesunit a travaillé à l'Abrigé chronologique d'Lyngue. Br 1, ami intiree de Macquer, donne le cet egard des détails qu'il n'est guère possible de réveques en doute.

bravoure. Valérien, dont il avait obtenu la confiance, avant d'entreprendre la guerre contre les Perses. lui remit l'administration de l'Empire, comme à l'homine le plus capable de maintenir l'ordre et la discipline parmi les soldats. Ce prince ayant été fait prisonnier, Gallien que son père avait associé à l'Empire, oin de s'occuper des moyens de le delivrer, s'abandonna aux plaisirs les plus honteux. Plusieurs généraux, indigués de sa conduite, se révoltèrent. Macrien, qui se trouvait alors en Syrie, jugea l'occasion favorable pour s'emparer de l'Empire et l'assurer à ses fils ; car il était lui-même d'un âge à ne plus desirer que le repos. Il fit part de son projet à Balliste, prefet du prétoire, (Voy. BAL-LISTE, III, 288); et celui-ci ayant reuni les principaux officiers, les harangua sur la nécessité d'élire un prince connu par ses talents et sa valeur : tous les suffrages se portèreut sur Macrien; mais il s'excusa sur son âge avancé, et pria qu'on jetât les yeux sur des jeunes gens, plus capables que lui de réparer les maux qu'avaient causés à l'Empire et les revers de Valérien et la mollesse de Gallien. Son election fut cependant confirmée; mais on lui associa ses denx fils , Macrien ( Titus Fulvius Junius Macrianus) et Quiétus, déjà tribuns. Macrien acheva de gagner l'affection des soldats en doublant leur paye, et celle des peuples en reduisant les impôts; il laissa le gouvernement de l'Orient à Balliste, lui confia le plus jeune de ses fils, et partit avec l'ainé, suivi d'une armée de quarante-cinq mille hommes. Il rencontra sur les frontières de la Thrace et de l'Illyrie, Domitien, l'un des lieutenants d'Auréole, qui s'avanfatt au-devant de lui. Les deux ar-

mées en vinrent aux mains; mais pendant l'action, une partie de ses soldats ayant baissé leurs armes, Macrien se crut trahi, et, pour éviter le malheur de tomber entre les mains de son ennemi, il pria les officiers qui l'entouraient de lui donner la mort, ainsi qu'à son fils. Cet événement cut lieu dans les premiers jours du mois de mars de l'an 262. Il avait regné environ un an. On dit que Macrien fut le principal auteur de la persécution suscitée par Valérien contre les chrétiens : il est difficile, par conséquent, que les historiens ecclésiastiques en aient parle d'une manière bien impartiale. On s'accorde assez généralement à reconnaître que son fils Macrien , jeune homme plein de valeur, était digne d'un meilleur sort. On a des midailles de ces deux princes en différents métaux. Trebellius Pollion a écrit leur Vie et celle de Ouictus dans son Histoire des trente Tyrans. C'est un morceau précieux, mais beaucoup trop succinct. W-s.

MACRIN (Marcus - Opelius (1) Macrinus), empereur romain, était né à Césarée en Numidie, d'une famille obscure, l'an 164 de J. C. Des historiens passionnés et vendus à Héliogabale ont écrit que, né dans l'esclavage, il avait exercé le métier de gladiateur : il est plus constant qu'il avait été employé dans la maison de Plautien, beau-père de Caracalla, et qu'il se forma aux affaires sous sa direction. Son habileté le fit à son tour parvenir à la dignité de préfet du prétoire. Il exerçait cette fonction en Orient, et se chargeait de la partie civile, tan-

<sup>(1)</sup> C'est par erreur que son nom est écrit Opilias, par quelques historiens. Les monuments conte apersiss l'écrivect Opelius (Voy. Eckhel, Doctr. num. vel.)

80

dis qu'Adventus, son collègue, dirigeait la partie militaire. La faveur dont il jouissait, dépendait du caprice d'un tyran soupçonneux; et la circonstance la plus legère en apparence, l'exposa tout-à-coup au danger le plus imminent. Un aventurier africain, très-verse, disait-on, dans la science de l'avenir, annonça que Macrin et son fils parviendraient à l'empire; cette prédiction se répandit dans les provinces : le devin fut chargé de fers, conduit à Rome, et interrogé par le préfet de la ville, qui, ayant reçu des ordres précis de rechercher les successeurs de Caracalla, se hâta d'envoyer le procèsverbal de cet interrogatoire à l'empereur, qui residait à Antioche. A l'arrivée du paquet, ce prince, alors occupé des jeux du cirque, donna les dépêches, sans les ouvrir, au préfet du prétoire. Macrin, voyant ainsi le danger dont il était menacé, ne perdit pas un instant, enflamma le mécontentement de quelques officiers subalternes, s'assura de Martial, l'un des capitaines des gardes, et Caracalla fut massacré par ce dernier, le 8 avril 217. L'armée, sans recourir à l'autorité d'un senat faible et éloigné, s'occupa seule du soin de donner un successeur à l'empire ; et Adventus avant montré peu d'empressement à briguer ce dangereux honneur, Macrin fut élu sans opposition. Il avait séduit les troupes par les promesses d'une libéralité excessive, et d'une indulgence sans bornes. Le sénat et les provinces applaudirent d'abord au choix de l'armée, et s'empresserent de le ratifier; mais ce premier mouvement ne devait pas être de longue durée. On ne put voir sans indignation revêtu de la pourpre un homme sans naissance, qui n'était

pas seulement sénateur, et chez lequel ce défaut n'était pas même racheté par le courage personnel : en effet, son regne ne fut signalé que par un traité honteux conclu avec les Parthes ( Voyez AR-TABAN, tom. II, p. 540), et par une trève accordée au roi d'Arménie. Le choix de ses ministres lui attira aussi plus d'une fois des reproches; et le peuple se plaignit tantôt de la douceur indolente, tantôt de l'excessive sévérité du souverain. On regrettait de toutes parts le règne des Antonins : on en vint à soupçonner, et l'on dit bientot ouvertement, que Macrin avait conspiré contre son prédécesseur, et l'avait fait assassiner. Julia-Domna, mère de Caracalla, conçut des projets ambitieux, et résolut de profiter du mécontentement général pour marcher sur les traces de Semiramis et de Nitocris : Macrin la prévint, et lui ordonna de s'exiler d'Antioche. Julia-Domna se laissa mourir de faim; mais sa sœur Julia-Mœsa, exilée pareillement de la cour, fixa son sejour à Emèse, ou ses richesses lui fournirent le moyen de procurer à son petit-fils Bassianus le titre et le rang de grand-prêtre du solcil. Elle en vint à dire que ce jeune pontife était un fils de Caracalla , un rejeton de cette famille des Antonins, si regrettée dans tout l'empire. ( Voyez Hellogabale. XX, 6. ) Les largesses de Mœsa, et ses intrigues, achevèrent de lui gagner de nombreux partisans; et les soulèvements particuliers contre Ma crin se changèrent bientôt en révolt générale. L'irrésolution de cet empercur le retint long-temps dans sor palais: il en sortit enfin à la tête de prétoriens et du peu de troupes qu lui étaient démeurées fidèles, et li

m bataille à Bassianus, près du illige d'Immæ, à 22 milles d'Anoche, le 7 juin 218. La mêlée fut aglante; mais Macrin ayant honresement pris la fuite, son armée dendonna, et il fut massacré avec on fils ( Voyez Diadumenien, XI, ), en cherchant à se réfugier her les Parthes, ou, selon d'autres, n Italie; ce qui paraît plus vraiembiable, puisqu'il fut atteint et tué res d'Archélaïde, en Cappadoce. Il dat régné quatorze mois, moins 1015 jours. Les médailles de Macrin intrares en or : on n'en connaît biat en petit bronze, ou, si l'on en lle, elles ont été moulées sur celles largent, et sont l'ouvrage de faus-

ine modernes. C. M. P. MACRINO-D'ALBA, peintre, nault a Alba, près de Turin, vers ion, de la famille Alladia, consierce dans le pays. Quoique son style spelle les maîtres de l'école milaasse, il paraît certain qu'il étudia endant plusieurs années à Rome, omme on peut s'en convaincre par n tableau de Saint François receant les stigmates, où, parmi les unques qui ornent le paysage, il a présenté le Colisée de Rome. Son Hent se découvre dans les tableaux il a exécutés pour les deux charcuses de Pavie et d'Asti. Dans la remière il a peint en six comparti-Ests la Résurrection de J. C. et la terge dans une gloire, ayant à is cotes saint Hugues et saint biselme. Ces tableaux portent: Ma-2728 d'Alba faciebat 1496. Dans chartreuse d'Asti, il a représenté Christ mort, soutenu par la Vier-:. saint Jean, un religieux et un e chartreux; et une Mère de deurs, entourée de sept autres Fronnages. Enfin, à l'autel de St. runo, il a peint une Vierge dans une gloire, dont la beauté est remarquable. Ces deux derniers ouvrages portent simplement le nom de *Macrinus* et la date. On ignore le motif qui a porté quelques historiens, et même Lanzi, à dire que le nom de cet artiste était Jean Jacques Fava. Quoi qu'il en soit, Macrino fut un des artistes les plus habiles de son temps, et le plus distingué de son pays. Il fut un des premiers à substituer le style moderne à l'ancien. Ses têtes et ses expressions sont pleines de vérité; son faire est soigné et étudié, quoiqu'il y ait de la sécheresse ; sa couleur et son clairobscur sont bien entendus. Asti. Turin, Alba, conservent avec soin les ouvrages de ce maître. La dernière de ces villes en possède un assez grand nombre, tous remarquables par leur mérite. Millin cite surtout une Sainte-Anne, dont la tête a beaucoup de grâce, un Saint-François stigmatise, où ou lit: Macrinus de Alladio. Il y en a deux dans l'église paroissiale de Saint-Jean des Augustins, et un divisé en trois compartiments, dans l'ancienne église de Saint - François, remplis de beautés du premier ordre. Enfin les magistrats de la ville d'Alba ont fait transporter dans une des salles de l'hôtel de ville, un des plus beaux ouvrages de Macrino, représentant la Vierge et l'Enfant Jesus, places sous un pavillon soutenu par des anges, et ayant à leur côté sainte Anne et saint Joseph. Ce tableau, entouré de 24 autres petits tableaux représentant des Mystères, ornait antrefois la cathédrale. Toutes ces peintures sont sur bois, parfaitement conservées, et de demigrandeur. L'éclat du coloris, la fermeté des chairs, la vie qui anime toutes les figures, en font un ouvrage véritablement distingué. Macrino jouissait d'une juste réputation; et dans un panégyrique de la ville d'Alba, prononce en 1659, par le P. Ferragatta, augustin il est fait mention de cet artiste que l'on qualifie d'Apelle de son siècle, et de Zeuxis de son pays. Quelque exagération qu'on puisse voir dans un pareil éloge, il prouve du moins l'estime qu'on faisait de ce peintre. Macrino vécut jusque vers 1520. P—s.

MACRIZI. Voy. MAKRIZI.

MACROBE, philosophe platonicien et grammairien latin du commencement du cinquième siècle, nous est plus connu par ses écrits que par les circonstances de sa vie , sur laquelle les historiens ne nous ont laissé ancun détail. Ses noms même ne sont pas donnés avec certitude : on le trouve appelé Aurelius Macrobius Ambrosius Theodosius; mais de bons auteurs pensent que le mot de Macrobius ( du grec Mazgobios . de longue vie ) n'était chez lui qu'un surnom. Il nous apprend lui-même que le latin n'était pas sa langue maternelle : il n'était donc né, ni à Parme, ni à Verone, comme l'ont supposé quelques modernes. Un manuscrit qui lai donne l'épithète de Sice inus, pourrait faire croire qu'il était natif de Sicca, en Numidie, ou plus vraisemblablement de l'île de Sicenus, l'une des Sporades, dans la mer Egée ; car son style offre de fréquents hellénismes. Il paraît, par une loi du Code théodosien, qu'en l'an 422 il était revêtu de la dignité de grand-maître de la garde-robe ( præfectus sacri cubiculi ) à la cour de Théodose le jeune, et que ce fut en sa faveur qu'on joignit à cet emploi d'autres distinctions honorifiques ( Cod. Theod. vi, 8 ). Il parait aussi qu'il professait le pa-

ganisme, et que c'est par égard poi empereur, son bienfaiteur, qu dans ses Saturnales il ne fait pi mention de la religion chrétienne quoique son sujet en amenat ass naturellement la discussion. On a l lui : I. In Somnium Scipionis exp. sitio. II. Saturnaliorum libri vn. C deux ouvrages parurent ensem! le Venise, Jenson, 1472, infol., souvent depuis, ibid.; Alde. 15" in-80.; Bâle, Hervag, 1535, i fol. , etc. 111. De differentiis et s cietatibus graci latinique verb Paris, Henri Estienne, 1583, i 80.; ibid., Daval, 1588, in-8 et dans les Grammatici veteres Putsch, Hanau, 1605, in-4º. On retrouve dans toutes les éditions si séquentes des œuvres de Macroli dont les plus estimées sont celles Leyde, 1597, et 1670, in-8º., a notis variorum ; Leipzig , 177 in-80., idem ; Deux-Ponts , 178 2 vol. in-8°. Dans le premier de ouvrages, Macrobe, prenant pe texte le Songe de Scipion , fragui du vie. livre de la République Cicéron (dans lequel Scipion E lien voit son aïcul l'Africain, gri montre les récompenses des gen bien dans l'autre vie ), expose sentiments des anciens, conceri le système du monde : il y reprola célèbre Trinité de Platon, tient l'indestructibilité de la tière, et ne voit dans les divit du paganisme que des allégories phenomenes physiques. Une ver grecque de cet ouvrage, par xime Planudes, existe en main dans la hibliothèque du roi. Les turnales, le plus important de vrages de Macrobe, porte ce t parce que l'auteur y rend com son fils de conversations qu'il pose avoir en lieu dans des reul et dans des festins, pendant les fêtes de ce nom, qui duraient alors huit jours: mais l'ouvrage, tel que nous l'avons, ne renferme réellement que deux journées, quoique divisé en sept livres. On voit que l'auteur a voulu imiter la forme d'un dialogue de Platon, ou du Banquet des Sept-Sages de Plutarque. Parmi les douze ou treize interlocuteurs qu'il met en scène, on remarque Prétextat (dans la bibliothèque duquel a lieu la réumon), Symmaque, le grammairien Servius, et autres personnages les plus distingués de cette époque. Le premier entretien roule sur les Satarnales, sur les diverses fêtes des Romains et sur leur calendrier. Le denzième est très-varié : c'est une spèce d'Ana; et il est d'autant plus curieux que la plupart des particolarités qu'il renferme sur la vie privée des Romains, ne se trouent dans aucun autre auteur de l'antiquité. Les quatre livres suivants offrent un examen raisonné des poésies de Virgile, et des emprunts qu'il a faits, tant à Homère qu'aux écrivains de sa nation. Dans le septième, on discute diverses questions de physique et de physiologie, et même de littérature. Chompré (1) et Coupé (2) en ont traduit quelques fragments. Conture, professeur au collège de France ( Voy. COUTURE, A, 138), en avait fait une version complète, qui n'a pas vu le jour : M. Mahul nous en promet une, avec des notes très-étendues. Le Traité des différences et des associations des mots grecs et latins ne nous est pas parvenu tel que Macrobe l'avait composé: ce qui nous en reste, n'est qu'un abrégé fait par un nommé Jean, que Pithou croit être Jean Scot Erigène. La latinité de Macrobe se ressent de la décadence de son siècle. Cependant il faut convenir qu'Erasme et les critiques contemporains out exagéré les défauts de son style, parce que les premières éditions n'offraient qu'un texte mutilé et totalement déliguré. Quant aux plagiats et au défaut d'ordre qu'on lui reproche, ils tiennent principalement au cadre qu'il a choisi : il nous eût été plus atile, s'il eût indiqué les auteurs des passages qu'il met dans la bouche de ses divers interlocuteurs. Voyez la Dissertation historique, littéraire et bibliographique sur la vie et les ouvrages de Macrobe, par Alphonse Mahul. Paris , 1817 , in-8° de 58 pag. ( et dans les Annal. encycl. v, 21.) -Un autre Macrobe, prêtre africain, et évêque des donatistes à Rome, en l'an 344, avait composé un écrit Ad confessores et virgines, et une Lettre au peuple de Carthage, sur le martyre des donatistes Maximien et Isaac. Mabillon a public un fragment de cette dernière pièce, dans la seconde édition de ses Analectes, tom. IV, p. 185. C. M. P.

MACROPEDIUS (GEORGE), en hollandais Langeveld, né à Gemert dans la mairie de Bois-le-Duc, embrassa l'état religieux, et vécut dans la communauté des Hiéronymites i selon les uns, selon d'autres dans la congrégation des frères de la vie commune, établie par Gérard-le-Grand, ou peut-être successivement dans l'une et dans l'autre. Il se signala par la connaissance des langues savantes, même par celle de l'hébreu et du chaldaïque, assez peu cultivées de son temps; et il se consacra surtont à l'éducation de la jeunesse studieuse. Les qualités de son

Modeles de latinité , tom. 111.

<sup>(</sup>a) Sorrees letteraires , tom. IV.

caractère secondaient bien son talent; et la plupart des hommes de mérite qui ont honoré la Hollande à cette époque, sont sortis de son école. Les sciences exactes ne lui étaient pas étrangères. Bois - le - Duc, Liége, Utrecht, furent successivement le théâtre de ses travaux. Avancé en âge, il retourna dans la première de ces villes, et y termina sa carrière au mois de juillet 1558. Il a laissé des écrits assez nombreux, mais peu considérables, tous dans le genre utile des livres élémentaires, sur la grammaire , la syntaxe , la prosodie, la logique, la chronologie; de courtes scholies sur les Evangiles et les épitres. On cite de lui treize pièces de théâtre en vers latins, la plupart sur des sujets sacrés, telles qu'on en représentaitalors dans les collèges. Elles out paru réunies à Utrecht, en 1552, 2 vol. in-8°. Deux de ces comédies (Joseph, et l'Enfant prodigue), ont été traduites en français, par Ant. Tiron, Anvers, 1564, in-8°.

MAC-WILLIAM, autrement appelé Edouard de Burcho, de BURGH, BURKE, BOURKE, etc., fut, au quatorzième siècle, parmi les descendants des premières colonies anglaises établies en Irlande, le premier qui adopta les lois, les mœurs et les usages des Irlandais indigenes, en s'établissant chef souverain de son Clan; en abjurant non-seulement les lois et les coutumes anglaises, mais jusqu'à la suzeraineté des rois d'Angleterre, et jusqu'à son propre nom de famille. On sait que l'Irlande a combattu près de cinq siècles pour son indépendance, depuis l'année 1170, où un de ses rois provinciaux, puni de sa tyrannie par la rebellion de ses sujets, appella des aventuriers anglais à son secours, jusqu'à l'an

1604, où elle se soumit volontairement toute entière au successeur pacifique de la terrible Elisabeth, à Jacques Icr. d'Angleterre, qui était Jacques VI d'Ecosse, et qui se vantait de devoir son origine aux monarques milésiens des Scots-Hibernois. Pendant cet intervalle les Anglais ne possédèrent en réalité que les plus petites provinces, la Lagénie, partie des deux Midies et des deux Momonies, avec des cantons dans les deux grandes provinces d'Ultonie et de Conacie, qui nonseulement avaient chacune son roi provincial, mais qui étaient encore partagées entre plusieurs rois de districts. Les monarques anglais affectaient de comprendre dans leur demination et leurs concessions la totalité des familles et du territoire de l'île. Aiusi Henri II et Henri III donnèrent à Hugues de Lascy toute la Midie, à Jean de Courcy toute l'Uk tonie, à Richard de Burgho toute la Conacie, à Milo de Cogan tout le royaume de Cork , etc. Il résultait de la que, sur les deux tiers du territoire il y avait partout deux chefs on possesseurs, l'un réel et l'autre titulaire et, suivant le sort des armes, la reil lité passait et repassait de l'un à l'at tre. Dans l'Ultonic étaient à-la-fois a O' Neill, roi irlandais hæreditant jure vetus hæres, et un cointe an glais præsenti charta, lequel fil successivement un Courcy, puis ul Lascy, puis un Burgho marié à l'a nique fille et héritière de Hugues d Lasey. Dans la Conacie étaient s O'Connor, roi irlandais, et an Burgh seigneur anglais. Enfin , lorsqu'd 1185 Heuri II créa son fils Jea seigneurd'Irlande, Roderick O'Co nor joignait encore à son titre de il de Conacie, celui de *monarque d'* l lande, dont les premiers conqui

rants anglais l'avaient trouvé investi. En 1326, William II de Burgho, marié à une Plantagenet, arrièrepetite-fille du roi d'Angleterre Henri III. était l'aîne de sa maison, et le trusième de son nom, réunissant en sa personne les titres de seigneur de Conacie et de comte d'Ultonie. Il possédait réellement, au premier titre, la plus grande partie de la principauté de Maonmhuighe Macamoye, enlevée par ses ancêtres a leurs dynastes milésiens (O' Mul-Lally et O' Nachten ); et au second titre, partie de la principauté des O' Bouneldans le Tyr-Contel, des O'Cartuls dans l'Orgial, même des O'Neill dans le Tyr-Zogan. Maître de pluneurs places-fortes que ses auteurs traient fait construire dans ces diferentes contrées pour contenir les inturels du pays, il venait de visiter telle de Carrick-Fergus, et se rendat à Dublin pour le parlement de 1333, lorsque sur la route il fut assassiné par ses proches et ses servilears ( Koyez Bungno, tom. VI, №3. 312 ). Suivant les lois anglaises lou vaste héritage ne pouvait apparleur qu'à la fille unique qu'il lais-👊 au berceau , que sa mère courut nettre en sûreté à la cour d'Angleerre, et qui bientôt fut fiancée à Lyotel duc de Clarence, troisième fils Elouard III. Ce fut alors qu'Elmard de Burgho, qui fait le sujet de marticle, ne pouvant supporter de bir sortir de sa famille un si sine patrimoine, imagina de dénawer. pour ainsi dire, la famille, la de posseder la succession suivant loi brehonne ou la loi de tanistry, etaient celles des Irlandais nales: la souveraineté dans tous ses is, et les terres dans toutes leurs brisions, depuis la monarchie surene jusqu'à la plus simple seigneurie, étaient héréditaires dans les familles, mais électives dans les individus, et conférées par les tribus à celui de la race qui était jugé le plus vaillant pour les défendre, et le plus sage pour les gouverner. Celui qui était élu s'appelait l'O'Neil ou le Mac-Carthy par excellence sans aucun prénom, tandis que les autres membres de la même famille étaient appelés Jean O' Neil, Justin Mac-Carthy, etc. Edouard de Burgho, quittant ces deux noms, se fit élire le Mac-William de sa nombreuse famille, métamorphosée en tribu irlandaise. Obligé de rappeler dans l'acte qui le proclama, au moins ses quatre ancêtres immédiats, il changea leurs noms, comme il changeait le sien. Ce ne furent plus Fitz-Adelin de Burgho the conqueror, Richard de Burgho the great, etc. Ce furent MAC-WILLIAM cearnoir, MAC-WIL-LIAM more, MAG-WILLIAM oge, Mag-William hyegh; c'est-à-dire, Mac-William le conquérant, le grand, le jeune, le pâle. Un oncle du feu comted'Ultonie, Edmondde Burgho voulut se porter pour défenseur des droits de la jeune Elisabeth, dont il était le grand oncle, et de la paix publique dont il était gardieu pour le roi : Mac-William se saisit de lui . attacha de ses mains une pierre au con de son cousin, et le jeta dans un lac. C'était cependant pour adoucir les mœurs barbares des Irlandais qu'Henri II s'était fait donner l'Irlande par le pape Adrien IV. De cet ensemble d'usurpations et de cruautés sortit un état de désordre habituel et une suite de guerres interminables pendant près de trois siècles. A peine proclamés, les Mac-William eurent à se défendre à-la-fois contre la couronne d'Angleterre, qui fut longtemps à triompher d'eux; contre les

Hy-Niall du nord, qui, sous la conduite de Hugue-Boy O' Neill, reconquirent presque entierement toutes leurs places, dans l'Ultonie; contre les Hy-Maimens de l'ouest, qui, sous la conduite d'O' Kelly l'aine de leurs chefs, d'O'Mul-Lally Bena du Gadhoir ou le recupérateur, recouvrèrent plus du tiers de leurs possessions en Conacie. Ils se battirent entre eux, unis pour dépouiller, divisés pour partager la dépouille. Il y eut deux Mac-William, chefs de deux tribus, et distingués par les surnoms d'Eighter (le plus proche), et d' Oughter ( le plus cloigné ), soit que cette proximité fût celle du sang, soit qu'elle fût celle des lieux. Bientôt une troisième branche prit le nom de Mac - David; une quatrieme, celui de Mac - Hubard, Enfin la plupart des familles anglaises datant en Irlande de la première invasion de Strongbow, suivirent l'exemple que venaient de donner les Burgho. Les Bermingham s'appelèrent Mac-Yorris; les d'Exeter, Mac-Jordan; les Nangles ou de Angulo, Mac-Costelloë; les O Batles de Dunboyne. Mac-Phéris : dans plusieurs branches même des Fitz-Gerald établies en Momonie, les Fitz-Patrick privent le nom de Mac-Padrnigh, et les l'itz-Maurice celui de Mac-Morres. Le vice-roi d'Irlande et le ministère anglais ne savaient plus à qui entendre, ni quel moven employer, lorsque les vassaux de la couronne d'Angleterre, au lieu dela faire triompher des chefs irlandais, se rangeaient parmi ceux-ci pour la méconnaître et la combattre. En vain le duc de Clarence, époux d'Elisabeth de Burgho, vint deux fois se montrer à l'Irlande, et la seconde fois en qualité de gouverneur; en vain le fameux parlement de Kilkenny, assemblé en

1367, proscrivit les Mac-Willi et enjoignit à tous les Anglais d neres, qui avaient suivi leur exen de reprendre les noms, habit usages anglais, sous peine de s la même proscription; en vain ir le gouvernement du roi Saxon (. que les Irlandais appelaient le d'Angleterre ) parvint quelque à regagner quelques-uns de ces c apostats, qui, le lendemain du où ils étaient rentrés sous l'allège auglaise, voyaient s'élever co eux tous leurs collatéraux, et sieurs fois leurs propres enfants ne fut pas avant l'année 1538, q put espérer de mettre un terme rebellions qu'avait vues naître née 1333; et la victoire était core douteuse en 1585. Celui avait ouvert toutes ces scenes carnage, ce Mac-William, rrei du nom, meurtrier de ses parei deloyal envers son roi, apostat vers son pays et ses ancêtres, tro sa fin au milieu des troubles c avait excités, sans qu'on puisse ! l'époque ni le genre de sa mort. L' toire n'a transmis de positif que nom, son crime, et les calamités en ont été la suite. L-T-

MADAILLAN. Voyez LASS MADAN (MARTIN), théolo anglais, né vers 1726, se lit grande réputation comme pre teur, au point qu'étant chap d'un hôpital de malades, la fou monde qui se pressait à ses seri engagea à lui faire bâtir, en 4 une chapelle particulière : il me à Epsom, en mai 1790. On a d entre autres ouvrages : I. Un Traité sur la foi chrétienne, in 1761. II. Commentaire sit trente - neuf articles, in-8°. III. Thelyphthora, en 2 vol. 🖤 1780; cet ouvrage où il justil

polygamie, fondé sur ce que la première cohabitation avec une femme est un mariage virtuel, fit beaucoup de bruit, et fut l'objet de critiques tres-sévères: l'auteur, loin d'en être découragé, publia un troisième volume. IV. Lettres au docteur Priestley, in-12, 1787. V. Une traduction de Juvenal et de Perse, avec des notes, 1789, 2 vol. in-8°.

MADDEN (SAMUEL), ecclésiastique irlandais, né en 1687, fut élevé au collége de Dublin, où il proposa, en 1731, un plan pour l'encouragement des études, par le moyen de recompenses publiques : il étendit essuite ce plan à d'autres objets, et, voulant le mettre lui-même à exécution des 1740, retrancha annuellement cent livres sur sa dépense personnelle, pour être distribuées, en forme de prix, aux habitans de l'Irlande, savoir : cinquante livres à lauteur de la meilleure invention pour perfectionner un art utile ou une manufacture quelconque; vingtconq livres à celui qui exécuterait la meilleure statue ou autre ouvrage de sculpture; vingt-cinq livres à l'artiste In produirait le meilleur ouvrage de peinture, soit histoire, soit paysage. Ces prix devaient être décernés d'après le jugement d'une société que Madden avait instituée à Dublin, et qui a été le modèle de la société étalile à Londres pour l'encouragement des sciences et des arts. Il mourut & 3odec. 1765. L'Irlande, dit John-504, doit à jamais honorer son nom. broslev pretend ( Londres , 1772 , LII, p. 100), qu'il était d'origine irançaise, qu'il s'appelait Madain, et alla s'établir à Dublin, où il acquit me fortune considérable, dont il al le plus noble usage. On a de lui pelques ouvrages : I. Mémoires du vingtième siècle, ou Lettres d'état authentiques écrites sous George VI. relatives aux évenements les plus importants en Angleterre et dans l'Europe, etc., depuis le milieu du dix-huitième siècle jusqu'à la fin du vingtieme, et du monde; reçues et révelées en 1728 , Londres , 1733 , un vol. in-8°., qui devait être suivi de cinq autres. Cet ouvrage fut saisi en partie, quelques jours après sa publication; de sorte qu'il est aujourd'hui très rare. II. Le Monument de Boulter, poème, revu par le docteur Jonhson, et public en 1743 ou 1744.111. Une Epitre d'environ deux cents vers , imprimée en tête de la l'ie de Philippe de Macédoine, par Leland, deuxième édition. L.

MADEC, colonel français, né à Quimper, en 1736, de parents pauvres, s'embarqua en 1748, comme élève de la compagnie des Indes. A cette époque, la France et l'Angleterre en paix en Europe, se faisaient la guerre dans l'Indoustan, sous le nom de différents princes du pays, auxquels chacune fournissait des secours. Blessé à l'escalade de Trichenapaly, Madec, voyant que son grade subalterne lui offrirait peu d'occasions de se signaler, se jeta à la mer, pendant la nuit, et après avoir nagé pendant quatre heures, atteiguit le rivage près de Poudichéri. Il s'enrola dans les troupes françaises, obtint bientôt le commandement d'un corps de cipayes, et, après avoir fait des prodiges de valeur, fut pris par les Anglais à Djinji. La guerre était déclarée : ceux-ci tourmentaient leurs prisonniers pour les contraindre de passer a leur service contre les princes indous. Madec et quelques autres feignirent de prendre ce parti, et s'évaderent à la première occasion. Ses

deux cent vingt-deux compagnons le nomment leur chef; et, à leur tête, il va offrir ses services à Soudja-eddoulah , nabab du Bengale. La troupe de Madec ne tarda pas à se monter à quinze cents hommes, au milieu desquels il fit flotter le drapeau français. Soudja-eddoulah, vaincu deux fois par les Anglais, ayant été forcé de leur abandonner le Bengale, Madee passa chez les Djats, et, par ses hants faits d'armes, acquit une grande réputation. Il ne fut pas toujours heureux; mais après avoir éprouvé des revers, on le voyait toujours reparaître à la tête de partis plus forts et plus nombreux. Ce fut ainsi qu'après un échec considérable il employa les bienfaits du radja à faire fondre douze pièces de canons de quatre, et un mortier. Vers 1771, il songeait à retourner en Europe, et à y mettre en sûreté une fortune considérable, lorsqu'une lettre du commandant de Chandernagor, qui l'invitait à servir les intérêts de la France auprès des princes de l'Indoustan, lui fit changer de projet. Il allait, en 1772, quitter les Djats, pour l'empereur du Mogol, lorsque celui-ci entra dans le pays pour le soumettre. Les raisons ne manquaient pas à Madec pour ne plus servir chez les Diats: ils lui devaient deux cent mille roupieset ne le payaient pas. Cependant il prévoyait qu'ils seraient furieux de sa retraite, malgré l'abandon de sa créauce. C'est ce qui arriva : il avait un corps de trois mille hommes; il les laissa dans son camp, et ne prit que cinquante hommes de cavalerie pour aller chercher sa famille et ses effets. Un gros détachement vint l'attaquer à son retour : il se battit depuis huit heures du matin jusqu'à trois heures du soir, repoussa l'ennemi, et regagna son

camp. Sa marche précipitée l'avail force d'abandonner la plus grande partie de son bagage. Bientôt il ent près de cent mille hommes à ser trousses. Ils ne purent l'enfoncer; et après 12 jours de route, il établit son camp à trois lieues de Dehly. L'em pereur lui accorda le titre de nabal de première classe, et le ceignit lu même de son sabre. « Ces deux jours » dit Madec dans ses Mémoires, fu-» rent les plus beaux de ma vie... Je » me disais: Tout ceciest-il un songe » Hélas, ce n'en était qu'un effective » ment. » Les Marattes craignan que la jonction de Madec au Mogo ne rendit ce prince trop redoutable s'allièrent aux Djats ses ennemis, e vinrent avec eux assiéger Dehly. Leut armée réunie était de deux cent mille hommes. Celle du Mogol, bien plu faible, prit la fuite au premier chec Madec resta seul sur le champ de bataille avec ses troupes et deux bataillous de cipayes, combattant pen dant neuf heures sans être entame Les Marattes se vengerent en pillan son camp, et ils forcerent ensuit l'empereur à capituler. Ce prince n'a vait plus le moyen de payer Madec qui alla chez Scindiah, et qui, rum par ses trois derniers combats, reso lut d'aller enfin chercher le repet dans sa patrie. Ce fut avec de peines infinies qu'il traversa le terri toire des Diats pour rejoindre sa fa mille. L'empereur l'ayant appelé de nouveau, il leva une troupe asset nombreuse; mais après une guern assez longue, où il eut des alterna tives de succès et de revers, voyant que le souverain qu'il servait, état dans l'impossibilité de résister au Marattes lorsque cenx - ci se join draient aux Djats, il lui conseill de se mettre sous la protection d la France, et, pour se l'acquerir

de céder une province à cette puissance. Des circonstances imprévues trent manquer l'affaire. Madec combattit encore les Marattes avec le radja de Ghod, puis licencia ses troupes, et, le 1er. mai 1777, se mit en route avec une escorte pour Pondichéri, où il n'arriva qu'après neuf mois de marche. Il attendait l'arrivée des vaisseaux d'Europe pour partir, lorsque la place fut investie par les Anglais. Il contribua beaucoup à sa belle défeuse, fut compris dans la capitulation, et s'embarqua: un corsure s'empara du bâtiment; enfin Midec attérit à Lorient en 1779. Un brevet de colonel lui avait déja eté expédié; il obtint la croix de Mint-Louis, et des lettres de noblesse. Il demandait à retourner dans l'Inde; ane maladie grave arrêta son élan : la paix était faite quand il recouvra la santé. Epuisé par les fatigues, il mourut en 1784, laissant une bien mince fortune pour un homme qui avait joui de la faveur des princes de l'Indoustan. Il avait composé des Mémoires sur les affaires de ce pays : on peut croire que d'après sa longue residence, et le rôle qu'il y avait joué, ils contenaient des particularités intéressantes; mais ils n'ont pas été publies.

MADELÈNE (SAINTE MARIE) était galiléenne de naissance. Il parait qu'elle a pris son nom du châtraude Magdalum, situé sur les bords du lac de Génésareth, ou mer de Galilée. Délivrée par Jésus-Christ, au commencement de sa mission, de sept démons dont elle était possédée, et étacha aux pas de ce divin sauveur, ne cessa de se nourrir des paroles de vie qui sortaient de sa bouche, et de le servir de ses biens. Elle ne l'abandonna pas durant sa l'assion : elle se tint auprès de la

croix parmi les autres Maries qui avaient constamment suivi Jésus-Christ; elle assista avec elles à son ensevelissement, observa exactement comment son corps était place, et, s'en étant retournée, elle prépara des aromates pour venir l'embaumer. Cependant elle resta en repos le jour du sabbat, selon la loi. Mais le premier jour de la semaine, elle alla au sépulcre de grand matin (lorsqu'il faisait encore obscur), portant les parfums qu'elle avait préparés probablement de concert avec les saintes femmes qui étaient de sa compagnie. La pierre qui fermait le sépulcre avait été ôtée : elle put donc apercevoir que le corps de Jesus n'y etait point. Aussitôt elle courut annoncer à Pierre et à Jean qu'on avait enleve le Seigneur et qu'elle ne savait où il avait été déposé. Les deux apôtres se hâterent d'aller s'informer de cet événement; et comme ils ne comprenaient point encore qu'il fallait que Jesus ressuscitat d'entre les morts, et que son corps d'ailleurs ne se trouvait point dans le licu où il avait été mis, ils en conclurent qu'on l'avait enlevé et ils se retirerent. Madelène ne se retira point : elle continua ses gémissements et ses pleurs. Jésus lui apparut enfin; elle ne le reconnut pas d'abord; mais quand il l'eut appelée par son nom , elle s'écria : O mon maitre! Elle voulut aussitôt se jeter à ses pieds pour les baiser. Ne m'approchez pas , lui dit Jesus, je ne suis pas encore monté vers mon père; mais allez trouver mes frères, et dites-leur de ma part : Je monte vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie Madelène vint donc dire aux disciples : J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. Depuis cette époque, l'Evangile ne

parle plus de Madelène; et l'on ne trouve presque rien dans les monuments authentiques de l'histoire ecclésiastique, qui nous apprenne d'elle quelque chose de certain. Onlit dans quelques auteurs grecs du septième siècle et des siècles postérieurs, qu'après l'Ascension de Jésus - Christ, Madelène accompagna la Sainte-Vierge et saint Jean à Ephèse, qu'elle mourut dans cette ville, et qu'elle y fut enterrée vers l'an go. L'empereur Léon-le-Philosophe fit transferer ses reliques à Constantinople, et les déposa dans l'église de Saint-Lazare. En 1216, le pape Honorius III, qui les tenait vraisemblablement des croisés, les fit enfermer à Saint-Jean de Latran sous un autel dédié à la Sainte. L'Eglise d'orient et l'Eglise d'occident celèbrent sa fête le 22 juillet. Le cardinal de Bérulle a composé en son honneur des discours pleins de la plus douce onction. Celui que lui a consacré le fameux Michel Menot, est remarquable par ses quolibets et ses singularités macaroniques. Maintenant se présente la question de savoir si Marie Madelène est la même que Marie sœur de Marthe et de Lazare, et la fameuse pécheresse de l'Evangile, ou si elle est un personnage distinct? Nous traiterons cette question à l'article Marie, sour de Marthe. Ici, nous nous contenterons de dire que si Madelène paraît être la même que la famense pécheresse, on doit la distinguer de Marie de Béthanie; c'est l'opinion dominante parmi les savants. J.-B-E.

MADELÈNE DE PAZZI (STE.), née à Florence, en 1566, de l'illustre maison des Pazzi, reçut au baptème le nom de Catherine, en l'honneur de Sainte-Catherine de Sienne. Elle ne prit celui de Marie Made-

lène qu'à sa profession religieuse qu'elle fit en 1584, chez les Car mélites de Saint - Fridien, dans un des faubourgs de Florence. Ell poussi les austérités et les macé rations aussi loin qu'elles pouvaien aller. Affligée de douleurs et de ma ladies graves, elle les souffrait ave une résignation héroïque; et quand on lui demandait d'où pouvait lui ve uir tant de patience, elle répondait ci montrant le crucifix : « Voyez ce que » l'amour infini de Dieu a fait pou » mon salut. Ce même amour vo. » ma faib'esse; et il donne du cou-» rage à ceux qui se rappellent les » souffrances de Jésus-Christ. » Au peines extérieures se joignirent le tentations, les découragements e tout ce qui peut affliger une ame pure Elle mourut le 25 mai 1607, fu béatifiée par Urbain VIII en 1626 et canonisée par Alexandre VII et 1669. Sa Vie, écrite en italien par le père Puccini, son confesseur, été traduite en français par Brochaud Paris, 1670; en latin, par un des Bollandistes; en anglais, Londres 1687, in-4°. Cette dernière traduction est suivie d'un Traité curiens sur les extases et les révélations dont sainte Madelène fut honorée, sui vant l'auteur de sa Vie, et que le traducteur attribue au tempérament mélancolique de la sainte, à son imagination et à ses jeunes. Le père Salvi, Carme de Bologne, a recueilli les OEuvres spirituelles de sainte Madelene de Pazzi, Venise 1739. Il a donné aussi les relations des miracles opérés par son intercession , Milan , 1724-28. L-B-E.

MADELENET, et non pas MAG-DELENET (GABBLEL), bon poète lyrique latin, était né vers 1587, à St. Martin-de-Puy, village de l'Auxer rois, de parents honnêtes, mais aser mal partagés des biens de la for-Lac. Il fit ses premières études au allège des Jésuites à Nevers, et alla assite étudier le droit à Bourges. res cours termines, il vint à Paris in 1610, et se fit recevoir avocat au parlement ; mais il ne tarda pas à se lasser d'une profession presque incompatible avec son gout pour la litterature. Ses talents l'avant fait consaitre du cardinal Duperron, ce prelat lui offrit un logement et sa table, et lui fit ensuite obtenir une place de secrétaire du cabinet ; mais Madelenet ne profita point de cette circonstance pour assurer sa fortune. Expendant le cardinal de Richelieu, auquel il présenta une ode sur la prise de la Rochelle , lui accorda une penmon, et le fit nommer conseiller-interprete du roi pour la langue latime '1); dans la suite il dut aussi quel ques avantages a la protection du rardinal Mazarin, Madelenet avait des connaissances de plus d'un genre; il jugeait, en homme de goût, du mésite d'une statue ou d'un tableau : recherché des littérateurs, des artistes et des grands, il sut jouir des agréments de sa position, sans y attather trop de prix, et dut à cette sage s rlifférence une vie tranquille, Dans ers dernières années il fut tourmente de la gravelle : dans les intervalles que lui laissèrent ses souffrances, il composa sur sa maladie, une pièce de vers, que P. Petit regardait comme son chef-d'œuvre, mais qui n'a point été imprimée. Il tomba malade dans un voyage qu'il fit à Auxerre, et y mourut le 20 novembre 1661, Son Leveu, lieutenant au présidial, le sit inhamer avec une épitaphe rapportée

dans la Bibliothèque de Bourgogne. C'était un honrme de mœurs pures . d'une conversation agréable : il se montra observateur scrupuleux des convenances, et n'eut aucun des travers qu'on attribue aux poètes. Ayant négligé de recueillir ses vers, il chargea de ce soin Louis Henri de Lomenie, comte de Brienne, qui remplit ses intentions en publiant : Gabr. Madeleneti carminum libellus, Paris, 1662, in-12: la reimpression de Paris, Barbon, 1725, in-12, passe pour peu correcte. Ce recueil est précédé d'un avertissement de l'illustre éditeur ; d'une préface de Jean Madelenet, neveu de l'auteur ; de son éloge par P. Petit , bon poètelatin lui-mème (Voyez Ретіт), et d'une ode de Duperrier au cointe de Brienne : il renferme des odes , des épîtres, etc., adressées aux personnages les plus distingués de son temps. On fait cas surtout de ses odes, écrites dans le genre d'Horace qu'il avait pris pour modèle. La correction et l'élégance sont le caractère distinctif de ces pièces, qui manquent de chaleur et d'élévation. Madelenct avait composé dans sa jeunesse des vers français, qui sont restés inédits; mais on ne doit pas les regretter, si, comme l'assure Balzac, ils ne valaient pas mieux que ceux de Dumonin. On trouve use Notice sur ce poète dans les Mémoires de Niceron, tom. xxv, et une antre dans la Bibliothèque de Bourgogne : mais ou ne doit les lire qu'avec précaution.

MADER (JOACHM-JUAN), savant bibliographe et philologue allemand, né à Hanovre en 1626, fut chargé, par le due de Brunswick, de visiter les archives des couvents et des abbayes, et d'en extraire les manuscrits les plus intéressants pour

To also beographes qui out parté de Madeles avendent à due que cette Orle clast française; to a se can il est assez applier que le cardied à so set a companse par une place d'interprete larin.

les ajouter à la bibliothèque que ce prince avait établie à Wolfenbuttel. Il fut récompensé de ses soins par une chaire d'histoire à l'académie de Helmstadt; il devint ensuite recteur à Schoeningen, et mourut le 17 août 1680. On cite de lui : I. Disputatio de conciliis, 1650. II. Dissertatio de S. Laurentio, 1656. III. Vetustas, sanctimonia, potentia atque majestas celsissimæ domis Brunswicensis ac Luneburgensis, Helmstadt, 1661, in-4°. IV. De Bibliothecis atque archivis virorum clarissimorum libelli et commenta tiones, cum præfatione de scriptis et bibliothecis ante diluvianis, ibid. 1666, in-4°. On trouvera la liste des pièces intéressantes, contenues en ce volume, dans la Biblioth. histor. litterar. de Struvius ( tom. 1, p. 123). J. André Schmidt en donna une seconde édition, Helmstadt, 1702, et la fit suivre de deux nouveaux recueils de pièces du même genre (sous le titre de Nova accessio et d'accessio altera 1703). Mader l'a fait précèder d'une lettre De scriptis et bibliothecis ante-diluvianis, dans laquelle il cherche à prouver qu'avant le déluge, les hommes avaient la connaissance de l'alphabet et de l'écriture graphique ; qu'ils savaient tracer des caractères sur la pierre, le bois, et les peaux préparées, et enfin, qu'ils possédaient des bibliothèques : il cite à l'appui de ses assertions, l'imposition des noms aux animanx par Adam, les colonnes sculptées par Seth, et le fameux livre d'Enoch. Il y a beauconp d'érudition dans cette petite pièce, mais peu de critique. V. Epistola de scho larum antiquitate, ibid. 1674. VI. De Coronis, nuptiarum præsertim, sacris et profanis. Grævins a inséré cette dissertation dans le tom. viii du Thesaur. antiq. roma narum. On doit encore à Made des éditions du traité d'Onu phre Pan vinio De triumphis, avec des notes et des additions, Helmstadt , 1662; Padoue, 1681, in-fol.; de la Chronique du Montserein (Mons serenus ) ou de Lauterberg , ibid. 1665 , in-4°.; de celle du monastère de Pagau, ibid. 1665; de la nique de Dithmar, ibid. 1667; de l'Histoire ecclésiastique d'Adam de Brème, ibid. 1670; de la Chronique de Théod. Engelhus, ibid. 1671, in-4º.; de celle de Gervais de Tilbury: De imperio romano et Gothorum, Longobardorum, Britonum, Francorum , Anglorumque regnis , etc., ibid. 1673, in-4°. Enfin, Madera publié quelques ouvrages des Pères grecs et latins; mais ses éditions ont été de beaucoup surpassées par les philologues plus récents. ( Vorez Ballenstedt, Vita Maderi, Helmstadt , 1760. ) W-s.

MADERNO (CHARLES), architecte, naquit en 1556, à Bissonna, dans le diocèse de Côme en Lombardie. Il vint à Rome, sous le pontificat de Sixte-Quint, attiré dans cette ville par son oncle maternel Dominique Fontana. Il étudia d'abord la sculpture, et exécuta plusieurs ouvrages en stuc. Mais les conseils et l'exemple de son oncle le déterminèrent en faveur de l'architecture. Il aida tous les Fontana dans leurs travaux, et fut ensuite chargé de l'exécution de quelques édifices particuliers. Il termina l'église de St.-Jaçques des Incurables, que Francois Volterra avait laissée imparfaite; il en éleva la façade telle qu'on la voit encore aujourd'hui. Dans l'église de Saint-Jean des Florentins, il construisit le dôme et le chœur; mais il fut gèné par la dismême axe que les autres parties de

la basilique: aussi le dôme n'est-il

plus placé au milieu de l'édifice; et

malgré l'étendue de la place Saint-

Pierre, il est impossible de l'aperce-

voir en entier. Non-seulement les ad-

ditions de Maderno sont défectueu-

ses, mais les constructions en furent

faites avec tant de négligence, que même avant d'être achevées, elles

menaçaient déjà de s'écrouler. Les

défauts que l'on reproche encore à

cet artiste concernant le dessin du

portique et de la façade de la même

église, sont tellement frappants, que

position du terrain, et l'ensemble de l'édifice s'en est ressenti. Les constructions sont trop pointues; l'ensemble est plein de sécheresse, et le tott a l'aspect d'un monument gothique. C'est à lui qu'on doit la fasale de Sainte-Susanne, près les Thermes de Dioclétien, église que fit bitir le cardinal Rusticucci. Ces travaux, et plusieurs autres qu'il semittrop long de détailler, lui avaient equis la plus grande réputation. Loque la mort de Jean Fontana, qui sivit de près celle de Jacques de la Posta, lui sit obtenir le titre d'architecte de Saint-Pierre, qu'avaient m ces deux artistes. Par ordre du pape Paul V, il fut chargé d'achever cette célèbre basilique. La tâche qui lai était imposée, se trouva au-dessus de ses forces, si l'on en juge par ce qu'il a fait faire. Il ne restait plus gla terminer la partie autérieure da temple. Au lieu de suivre les plans de Bramante, de Peruzzi et de Michel-Auge, qui avaient donné à l'edifice la forme d'une croix grecque, dont trois branches étaient dia élevées . Maderno voulut lui d aner celle d'une croix latine; et il resulta de ce changement une disproportion qui a détruit la belle Limonie du plan primitif. Ce deleut provient surtout du peu de rappat qui existe entre la grande nef inte en partie sur le plan de Micicl-Ange, et les deux nefs latérales imaginées par Maderno (1). Il stable que l'architecte n'ait point

les Italiens eux mêmes ont été les premiers à les signaler ; et Milizia, dans ses Memorie degli architetti antichi e moderni, va jusqu'à dire que Maderno peut être regardé comme le plus grand coupable de *lèse-archi*tecture. Cependant, à cette époque, le goût était tellement corrompu, que l'achèvement de Saint-Pierre lui acquit la plus grande célébrité, et lui mérita d'être chargé d'une foule de travaux, tels que l'église de la Victoire, édifice assez insignifiant; celle de Sainte-Lucie en Selce, et celle de Sainte - Claire, Il finit le palais de Monte-Cavallo, ainsi que celui du prince Borghèse, à Ripetta. Enfin, il fit transporter du Campo-Vaccino, sur la place de Sainte-Marie Majeure, une énorme colonne cannelée qui ornait le temple antique de la Paix, bâti par Vespasien. Il la fit élever sur un piédestal de marbre, orné d'aigles et de dragons, El est résulté en outre de l'alongement de la et plaça au sommet une statue en bronze doré de la Vierge, tenant l'Enfant Jésus dans ses bras. Nous ne pouvons désigner tout ce qu'exécuta Maderno. Il est peu d'édifices publics à Rome où il n'ait ordonné quelques trayaux. Celui de

e be principale, que les pilièrs de la nef, vue de cture des arcades ; on n'apercoit ni les tots de passe les deux premières arcades où s'arretait le so games les deux premières greades où s'arrelat le de Milchel-Ange, que les intervalles s'ouvreit , en parties de l'eblice se développent, laisseut les agres les massis de grauds espaces, et en faut entre des plus grands encape. Voyez le Journal \* Carés, du 28 avril 1819. G—CE.

ses ouvrages qui lui fait le plus d'honneur, est le palais Mattei, éditice majestueux, bien disposé, et dont les profils des portes et des fenêtres sont d'un excellent goût. Le pape Paul V l'avait chargé d'inspecter les ports des États de l'Eglise, et de tracer le plan de la citadelle de Ferrare. Il le nomma chevalier de l'éperon d'or. Maderno, parvenu à l'âge de soixante-treize ans, mourut à Rome, en 1629, des suites de la pierre. Il fut enterre à Saint-Jean des Florentins. — Etienne MADER-No, né en 1576, dans la Lombardie, s'adonna à la sculpture. Il copia d'abord les chefs-d'œnvre de l'antiquité; et plusieurs de ses modèles furent exécutés en bronze. Parmi les ouvrages de son invention, on distingue un bas-relief en marbre représentant une bataille, qu'il exécuta dans la chapelle Pauline, à Sainte-Marie Majeure, ainsi que le modèle du has-relief en bronze qui représente l'Histoire de la fondation de cette basilique. Après un grand nombre d'autres travaux qui tous attestent le talent de Maderno, le comte Gaspard Rivaldi, fermier des gabelles de Rome, pour lequel il avait exécuté un grand nombre de ses ouvrages, voulut le récompenser en lui donnant dans les gabelles de Ripetta une place qui le mit au-dessus du besoin; mais cet emploi occupa tellement tous ses loisirs, qu'il cessa de se livrer à son art. Maderno mourut à Rome, en 1636,

MADJD-EDDAULAH (ABOUTALEB ROUSTEM), quatrième et dernier prince Bowaïde de la branche de cette famille qui régna dans la Perse centrale, n'avait que quatre ans, lorsqu'il succéda, sous la tutèle de sa mère Seïdah, à son père Fakhreddaulah, l'an de l'hég. 387 (de J.-C.

997 ). Les talents de cette princessi ne purent empêcher que les provinces de Djordjan et de Tabaristan ne retombassent, des l'année suivante au pouvoir de Cabous, qui en avai été dépouillé par les oncles et par l père de Madjd-eddaulah. (Voye Cabous au Supplément.) Le gemsupérieur de la régente, et les indignes qualités de son fils, prolongèren le gouvernement de l'une et la minorité de l'autre. Cependant, plu sieurs années après, Madid-eddar lah, ayant pris pour vezyr le fameut Ibn Sina (Voye: AVICENNE, tom III, pag. 115), depouilla sa mère d toute l'autorité. Elle revint avec de troupes, battit son fils près de Rei le fit prisonnier avec son vezyr, c reprit les rênes de l'Etat, à la satis faction de tous ses sujets. Caché derrière un rideau, elle présidait à tous les conseils; mais elle donnat audience aux ambassadeurs à visage découvert. Seidah pardonna biento à son fils, le rétablit sur le trone et se contenta de le diriger par set avis dans l'art de régner. Elle pe lui laissa néanmoins qu'une partie du royaume dont Rei était la captale, et donna le reste à son second fils Codbanawyah Schems-eddaulah qui choisit Hamadan pour sa ret dence. Plusieurs années auparavant elle avait confié le gouvernemen d'Ispahan à son cousin Abou Da far Schehriar, surnomme Ibn ha cowyah (fils de l'oncle), qui pesse dant dejà celui de Yezd, devin bientot, par sa puissance et ses Il chesses, le second personnage d l'état. Schems-eddaulah étant mor l'an 409 (1018-19), son fils Abou Haçan Sama-eddaulah, encore e bas âge, fut détrôné en 414 (102) par Abou Djáfar qui s'empara d'lla madan et de Dainawer, et prit le titr

d'Ala-eddaulah, Seidah mourut aussi l'année suivante ; et Madid - eddanlah continuant à se rendre méprisable par sa faiblesse et ses débauches et parce qu'il préférait l'étude any soins du gouvernement, diverses factions se formèrent à la cour de Rei. Depuis long-temps, le célèbre Mahmoud, sultan de Ghaznah, convoitait les domaines des Bowaïdes, du vivant même de Seïdah ( Foyez MARMOUD); il avait fait demander è cete princesse, par un ambassadeer, qu'on lui payat tribut, et que son nom fût proclamé le premier dans les prières publiques et gravé sur les monnaies : par une réponse pleine d'esprit et de raison, la régente était parvenne à lui inspirer des sentiments plus généreux; mais la mort de cette princesse réveilla l'ambition du conquérant. Appelé en même temps par l'indolent Madid-eddaulah contre les factieux, et par ccux-ci contre leur souverain, il entra dans l'Irak Adjem, et parut devant Reien 420 (1020). Madideldaulah vient se rendre a lui. « Savez-veus jouer aux échecs? lui demande Mahmoud. Qui, répond le prince. - Avez-vous lu le Chahnameh? (1) - Oui, dit encore le stupide Bowaide. - Par conséquent vous n'ignorez pas que deux rois ne peuvent se trouver sur la même case. Pourquoi donc m'avez - vous rendu maître à-la-fois de votre destinée et de vos états? » Après cette cruelle leçon, Mahmoud fit arrêter Madjdoldanlah avec son fils, les envoya sous bonne escorte à Ghaznah, ainsi que la riche bibliothèque qui était a Rei, et s'empara de cette ville, de Caswyn , d'Ispahan , etc. Relégué dans un château de l'Indoustan, Madjd - eddaulah fut rendu à la liberté l'année suivante; rappelé à la cour de Masoud, fils de Mahmoud, il y vécut dans une voluptueuse obscurité, et l'on ignore l'époque de sa mort. Son parent Ala-eddaulah, recouvra bientôt l'Irak-Adjem, et avec ses deux fils y forma une dynastie qui fut détruite, vingt ans plus tard, par les Seldjoukides (Voy. Thoghul Begn).

MADOC, second fils d'Owen Guynnedd, prince de Galles, a été considéré par quelques personnes comme ayant decouvert l'Amérique long-temps avant Christophe Colomb. Les chroniques du pays rapportent qu'en l'an 1170 il y ent une guerre civile pour la succession au trone', et qu'un bâtard enleva l'héritage aux enfants légitimes du prince. Alors Madoc quitta sa patrie avec une petite flotte. Après quelques semaines de navigation vers l'ouest, il découvrit une terre où il trouva toutes sortes de choses nécessaires à la vie, et de l'or. L'air y était frais et pur. Les habitants différaient totalement des Européens. Après un assez long sejour, Madoc v laissa cent vingt hommes, et revint heureusement dans son pays, où il équipa une flotte de dix vaisseaux montes par un nombreux équipage, et chargés de toutes sortes de provisions. Il retourna dans le pays qu'il avait découvert, promettant de revenir ou de donner de ses nouvelles ; mais depuis l'on n'en entendit plus parler. Ceux qui adoptent ce récit, croient que Madoc avait abordé sur les côtes de la Virginie ou de la Caroline, et citent à l'appui de leur opinion l'histoire d'un Gallois, qui, voyageant dans l'intérieur de l'Amérique septentrionale, rencontra, cutre l'Ohio

<sup>(1)</sup> C'est le poème du funeux Ferdoucz , sur les

et la mer, une peuplade indienne qui parlait la langue galloise (Voyez Filson , Hist. du Kentucke , trad. par Parraud , p. 122 , et les Ephémerid, geograph, de Bertuch, septembre 1819). Hakluyt qui a inséré, dans le tome in de son recueil, l'aventure de Madoc extraite de l'histoire du pays de Galles, par Powell, rapporte quatre vers, d'un poète gallois dont voici le sens: « Je » suis ce Madoc fils d'Owen Gwyn-» nedd, que sa patrie et ses biens » ne purent fixer, mais qui prit plai-» sir à aller chercher de nouvelles » terres. » On trouve encore quelques détails sur cet objet dans le British Remains (de N. Owen), Londres, 1777, in-80.), où le docteur Plott a inséré, pag. 101-120 : An account of the discovery of America by Madoc, etc. E-s.

MADOX (THOMAS), antiquaire anglais du dix - huitième siècle, a beaucoup contribué par ses travaux à éclaircir l'histoire des premiers temps de l'Angleterre. Ses ouvrages sont : I. Recueil de chartes et titres anciens de divers genres, extraits des originaux, placés sous différents titres et continués (dans une suite conforme à l'ordre des temps) depuis la conquete par les Normands jusqu'à la fin du règne de Henri VIII, 1702, 1 vol. in-fol. de 441 pages. Ce recucil, qui manquait a son pays, est connu sous le nom de Formulare anglicanum. II. Histoire et antiquité de l'échiquier des rois d'Angleterre, en deux périodes, savoir : depuis la conquete par les Normands jusqu'à la fin du règne du roi Jean, et de là jusqu'à la fin du règne d'Edouard II; suivie d'un ancien Dialogue concernant l'échiquier, généralement attribué à Gervais de Tilleury, etc.,

1711, in-fol., et 1769, in-40. : ouvrage également utile, et encore plus important que le précédent. III. Firma Burgi, ou Essai historique concernant les cités, villes et bourgs de l'Angleterre. IV. Histoire des baronies, en trois livres, ouvrage posthume, publié en 1735. On ne connaît presque aucune particularité de la vie de cet antiquaire, qui paraît avoir été absorbée par un travail continuel: il mourut probablement en 1726, année où Robert Stephens fut nommé historiographe royal à sa place ( Nichols Bowyer's anecdotes, 2, 51). On voit par quelques passages de ses écrits, que c'était un homme modeste et que son vaste savoir n'avait pas enorgueilli. Quatrevingt-quatre volumes in-fol. et in-4°. de copies écrites de sa main pendant un espace de trente ans, sont conservés au Muséum britannique. Il disait souvent que, si, dans sa jeunesse il avait pu se procurer, à prix d'argent, une pareille collection, il en aurait donné 1500 guinées. L.

MADOX (Isaac), évêque anglais, né à Londres le 27 juillet 1697, était apprenti chez un rôtisseur, lorsque quelques personnes, voyant son gout pour l'étude, se chargérent de son éducation. Ses progrès répondirent à ses dispositions; et, étant entré dans les ordres, il obtint un avancement rapide, fut nommé évêque de Saint-Asaph, en 1736, et transféré à l'évêché de Worcester en 1743. Excellent prédicateur, plein de charite, l'infirmerie de Worcester et l'hôpital pour l'inoculation de la petite vérole, à Londres, furent particulièrement les objets de sa Lienfaisance. Il monrut le 27 septembre 1759. On a de lui une Désense de la doctrine et de la discipline de l'église d'Angleterre en réponse à l'histoire des puniains (de Neale;) et quelques sermons, un, entre autres, qu'il prêcha, m 1752, en faveur de l'inoculation, et qui contribua beaucoup à en étende la pretique.

dre la pratique. MÆCIANUS (Lucius-Volustrs), jurisconsulte romain, du deaxième siècle, mérita l'estime d'Antonin le Pieux, qui le consultait souvent; et il devint, dans la suite, le précepteur de Marc-Aurele. Mæcianus est rarement cité dans le Digeste; cependant il avait composé plusieurs ouvrages importants sur les différentes parties du droit : De sideicommissis lib. xv1; De publicis lib. xIV; De quæstionibus liber singularis. Gravina le croit auteur du sénatus-consulte Volusien. On lai attribue encore un ouvrage De asse; mais il est plus probable que ce traité est d'un autre jurisconsulte du même nom, disciple de Papinien, et qui fut très-aimé de l'empereur Alexandre. Le traité De asse eté publié avec quelques autres écrits sur les monnaies des anciens, par Elie Vinet : J. Fred. Gronovius l'a reproduit à la suite de son traité De sestertüs . Leyde, 1691 , in-4°.; et il a été inséré par Grævius dans le Thesaur, antiquit, Romanar, tome

MAENNL (JACQUES), graveur en manière noire, naquit à Vienne, en 1695, et mourut dans la même ville, peu avancé en âge. Il avait été chargé, vers 1722, de la gravure de tous les tableaux de la galerie impériale de Vienne, dont Christophe Lauch était inspecteur. Cette salerie venait d'être enrichie de tout ce que renfermait celle que l'archiduc Léopold avait formée à hruxelles. Maennl se mit à l'ouvrapr; et il avait déjà gravé trente tableaux, lorsque sa mort et celle

de Lauch mirent fin à cette entreprise. Les planches qu'il avait terminées, ont été publiées, mais sans offrir une suite complète. Elles sont extrêmement rares, et composent trente-une pièces, y compris le portrait de Charles VI. Heinecke ( Idée d'une collection complète d'estampes, pag. 50), en donne le catalogue. La rareté de ces estampes vient de ce que les héritiers de Maennl, à qui la cour de Vienne avait refusé des secours, brisèrent les planches de dépit, et en vendirent les débris.

MAERLAND (JACQUES VAN), Flamand, vraisemblablement 'ainsi nommé du lieu de sa naissance, est surtout connu comme poète chroniqueur. Il florissait au treizième siècle, et il a écrit dans sa langue maternelle. Maerland était un homme d'une rare instruction pour l'époque à laquelle il a vécu, et de la classe des laics, alors très-inférieure au clergésous ce rapport. Le desir d'acquérir des connaissances le conduisit en Italie ; transalpinavit, dit une épitaphe en vers léonins, placée sur sa tombe. Son mérite le fit nommer secrétaire ou greffier de la petite ville de Damme, près Bruges, que l'on donne assez communément pour son lieu natal. Florent V, comte de Hollande, le distingua parmi ses contemporaius; et regrettant qu'il n'y eût point d'histoire universelle dans l'idiome de son pays, il chargea Maerland du soin de remplir cette lacune. Celui-ci crut ne pas pouvoir mieux faire que de traduire en rimes flamandes le Speculum historiale de Vincent de Beauvais, composé vers 1245. Il se mit à l'ouvrage en 1283, et son entreprise fut terminée avant 1296. Il dédia son livre au comte

Florent, son Mécène. Maerland a été nommé à bon droit le Père des poètes flamands, l'Ennius hollandais. Il ouvre l'histoire de la poésie hollandaise, dans l'ouvrage de ce nom de M. de Vries, t. 1, p. 3-7 (2 vol. in-8°., Amsterdam, 1808), et dans la quatrième section de l'Histoire de la langue hollandaise, écrite par M. Ypey, 1 vol. in-80., Utrecht, 1812. Des quatre parties qui composent la Chronique rimée de Maerland, il n'y a encore que la première qui ait vu le jour : elle a été publiée à Leyde en 2 vol. in-8°., 1780 et 1785, par MM. Clignet et Steenwinkel, avec une savante préface et de bonnes observations critiques et philologiques. Le reste est attendu avec une juste impatience : dejà l'impression du troisième volume est achevée depuis quelque temps. Tout l'ouvrage pourra former six volumes. Ce n'est pas de cette production seule que Maerland occupa ses loisirs poétiques. Il composa encore: I. Rymbybel, ou Bible rimée, écrite vers 1270. C'est une traduction de l'Historia scholastica de Pierre Comestor. II. Bestiaire. ou Fleurs de la Nature. C'est une traduction du Liber rerum d'Albert dit le Grand. III. Vie de saint Francois, traduite du latin de saint Bonaventure, général de l'ordre. 1V. Fleurs ou Sentences d'Aristote, ou le Mystère des Mystères. Ce sont des leçons d'Aristote à Alexandre, son élève, sur l'art de gouverner et sur celui de se hien porter, également traduites du latin. V. La Guerre de Troie, ou Prophéties flamandes: il en fait mention dans son Miroir historique ; mais l'ouvrage , qui était aussi traduit du latin, paraît perdu. VI. Wapen Martyn, ainsi nommé des premières paroles de l'ouyrage :

c'est un dialogue entre l'anteur Martin. Le poète y prend un ess plus élevé que dans ses autres pe ductions; il y fait preuve d'un esp libéral et cultivé, fort au-dessus la commune portée de son siècle. L férent en cela des ouvrages prédents qu'on ne connaît qu'en mani crit, celui-ci a été imprimé à A vers en 1496; mais il est excessiv ment rare. VII. On a encore impo mé de notre auteur, à Anvers, 1480, et réimprimé vers 1550, Drie gaerden, ou les Trois jardin également rare. Maerland mourut Damme en 1300, à l'âge de soixant cinq ans; et il fut enterre sous clocher de l'église paroissiale. U solive de l'hôtel-de-ville de Dami représentait naguère la figure : Maerland en habit de philosophi la plume à la main, avec un liv. ouvert devant lui sur un pupitr Les continuateurs de la Flandria i lustrata de Sanderus, et Foppeni dans la Bibliotheca belgica, che chent à rendre probable l'identité c Maerland avec le facétieux persot nage de Tyl Uilespiegle, dont nom a donné naissance au mot e. piègle, et dont la Vie, ancienne ment imprimée en français sous titre d'Histoire joyeuse et recrei tive de Tiel Ulespiègle , lequel pe aucunes fallaces ne se laissa surpret prendre ni tromper, fait partie de l Bibliothèque bleue. Voyez aussi Fa quot, Mémoires pour servir à l'His toire littéraire des Pays-Bas, !.! de l'édition in-fol. pag. 99', et Mi nage, Dictionn. etymol. au mo espiègle. Outre les sources que nou avons indiquées, nous avons consult pour cet article les Soirées histori ques et littéraires de M. Van-Wyu écrites en hollandais ( 1 vol. in-8°. Amsterdam, 1800.)

MAESTERTIUS (JACQUES), né en 1610, à Dendremonde en Flandre, mais originaire d'une bonne famille anglaise, du nom de Maisterton, fut distingué parmi les jurisconsultes de son temps ; et il professa le droit à l'université de Leydedepuis 1630 jusqu'à 1657, époque de sa mort. Il avait couronné, par des voyages en France, en Angleterre et en Italie, de bornes études faites à Bruxelles, a Louvain et à Sédan. Ses principaux ouvrages sont : I. Tractatus de senatus - consulto Velleiano, Leyde, 1630, in-80. II. De emptione et venditione, ibid. III. Tractatus tres de lege commissoria in pigno ibus; de compensationibus, et de secundis nuptiis, ibid., 1639, in-8º. IV. De justitia Romanarum legum libri 11, ibid., 1634 et 1647, 111-12. - De vi ac potestate quam juris gentium conventiones habent ad obligandum, jure populi romani, ibid., 1640, in-40. L'opinion enoncée dans ces deux ouvrages, fut combattue par Cyprien Reguier d'Ofterga. Maestertius avait abandonné la religion catholique pour se faire protestant.

MAFFEI (RAPHAEL), savant httérateur, connu aussi sous le nom de Raphaël Volaterranus ou Volterran, était né vers le milieu du quinzième siècle (1), à Volterra, dans la Toscane, d'une famille patricienne. Il consacra sa vie entière à l'étude, et mourut dans sa ville natale, le 25 jauvier 1522, à l'âge de soixante-dix ans. Mario Maffei, son frère, évêque de Ca-

vaillon, lui fit élever un tombeau de marbre, avec une inscription honorable. C'était un homme affable, d'un caractère doux et modeste, et d'une rare piété. Son portrait, gravé par Th. de Bry, fait partie de la Biblioth, calcograph. de J. J. Boissard. Les Oliuvres de Volterran ont été recueillies et publiées à Rome en 1506, in-fol. De tous ses ouvrages le plus connu est intitule: Commentarii rerum urbanarum libri xxxvIII; il a été plusieurs fois reimprimé , Paris , 1526 ; Bâle, 1530, 1544; Lyon, 1552; Francfort, Cl. Marnius, 1603, in-Volterran le nomina Commentarii urbani, parce qu'il le composa étant à Rome. Les douze premiers livres traitent de la géographie, et des découvertes des Portugais et des Espagnols dans les Indes : les onze suivants contiennent des notices abrégées sur les hommes les plus illustres, anciens et modernes; et les derniers, un sommaire de toutes les sciences alors cultivées. de manière qu'on peut regarder cette compilation comme un abrégé de toutes les connaissances les plus répandues à la fin du quinzième siècle. On en a extrait différents morceaux; par exemple : Libellus de grammatica, Paris, 1515, in-40.; - la Vie d'Esope, imprimée au-devant de la traduction latine de ses fables, par Laurent Valla, ibid. 1522, in-40. – Commentaria de magistratibus et sacerdotiis Romanorum, insérés par Sallengre, avec les notes de P. Seriverius, dans le tom. 111 du Thesaurus antiquitat. Romanar., etc. On cite eucore de Volterran : 1. De Fide christiana libri X, dans le recueil de ses œuvres. II. Vitæ summor. pontificum Sixti IV, Innocentii VIII, Alexandri VI et Pii III, Venise,

<sup>(</sup>i) Tiraboschi dit que Volaterranus naquit en 1451, el morrat en 1522; unais son epitaplie porte qu'il nasseut le VIII des kal. de février 1521, jour qui réped en 1-jaurier , et non pas an 23, comme on le et dans le Dictionn, de Moreri. L'aunée commençant des 2 Pâques, le mois de jauvier était censé apparlant à l'an 1524.

1518, in-fol. Paul Jove dit qu'on ne doit pas chercher la vérité dans les ouvrages historiques de Volterran, esprit timide et toujours prêt à tomber dans l'adulation, par la crainte de déplaire au pouvoir. III. Metaphrasis Odysseæ Homeri, Cologne, 1523; Lyon, 1541, in-8°. IV. De principis ducisque officio; imprimé à la suite de quelques éditions de ses Commentaires, et avec les OEuvres d'Onosander, Bâle, 1558, iu-8º. V. Vita B. Jacobi de Certaldo, publice avec les corrections et additions d'Augustin Fortunio, dans les Acta sanctorum, avril, tom. 11, p. 153. VI. Vita S. Victoris, martyris, cum translatione reliquiarum ejus Volaterræ; dans l'Italia sacra d'Ughelli, tom. 1er., pag. 1439. Volterran a traduit en latin, avec plus de fidélité que d'élégance, l' OE conomique de Xénophon, la Guerre de Perse et celle des Vandales de Procope, et plusieurs morceaux de St. Basile, de St. Epiphane, et de St. Grégoire de Nazianze. La Vie de Raph. Maffei, surnommé Volaterranus, a été publiée à Rome en 1722, par Bene- detto Falconcini, évêque d'Arezzo, qui s'attache surtout à faire ressortir les vertus et la haute piété de ce personnage. Il y a joint l'empreinte des deux médailles frappées en son honneur, et qu'on voit dans le Musée Mazzuchelli, tom. 1er., p. 119.

MAFFEI (JEAN PIERRE), l'un des meilleurs écrivains dont s'honorent les jésuites, naquit à Bergame en 1535, d'une famille noble mais pauvre, et fut instruit par Basile et Chrysostome Zanchi, ses deux oncles maternels, dans la connaissance de la littérature et des langues anciennes et modernes. Il accompagna

son oncle Basile à Rome, où il rechercha la société des hommes les plus instruits, tels qu'Annibal Care, les deux Manuces et Silv. Antoniano, dont il mit à profit les sages conseils. La mort de son oncle détrusit bientôt toutes les espérances de fortune qu'il avait fondées sur son crédit; il accepta, en 1563, la chaire d'éloquence qu'on lui offrait à Gènes avec un traitement assez avantageux. Il joignit l'année suivante, à cette place, celle de secrétaire de la république; et il avait lieu d'espérer un avancement rapide, lorsque tout-àcoup il revint à Rome, et entra chez les jésuites le 25 août 1565. Il fot aussitôt désigné pour succéder à Perpiniano dans la chaire d'eloquence du Collége romain; et il la rempht, pendant six ans, avec un grand succes. En 1570, il publia la traduction latine de l'Histoire des Indes Orientales, par le P. Acosta; et le cardinal Henri de Portugal, charmé de la beauté de son style, l'appela à Lisbonne, pour y travailler à l'Histoire générale des Indes, sur les documents conservés dans les archives publiques. Le jésuite se rendit à l'invitation du prince, qui l'accueillit avec distinction, et lui fournit tous les secours nécessaires pour ce travail. Après la mort de Henri, en 1581, Maffei reviut en Italie, et habita, à diverses reprises, Rome et Sienne, toujours occupé de revoir et de polir ses ouvrages. Le pape Clement VIII lui accorda un logement au Vatican, et l'invita de continner en latin les Annales de Grégoire XIII qu'il avait composées enitalien; mais il tomba malade peu de temps après, et fut transporté, par le conseil des médecins, à Tivoli, où il devait respirer un air plus pur. Malgré tous les soins qui lui furent pro-

digués, il y mourut, le 20 octobre 1603. Tous les ouvrages de Maffei sont écrits avec une simplicité et un naturel très - remarquables. Il travaillait néanmoins péniblement; et l'on assure qu'il passait des journées entières à polir quelques phrases. Il était très-délicat sur le choix et l'emploi des mots; mais on peut regarder comme une fable ce qu'on a dit, qu'il avait obtenu du pape la permission de réciter le bréviaire en grec, parce qu'il était choqué du mauvais style du bréviaire romain. Il avait entrepris un prodigieux ouvrage sur la matière grammaticale, où il voulait fixer le temps de l'origine de chaque mot latin, et celui où l avait été en usage, en indiquant les orateurs, les poètes, les historiens et les philosophes qui les avaient employés ( Melang. de Michault , t. 11, pag. 8). Le plus célèbre ouvrage de Maffei est Historiarum Indicarum libri xvi, Florence, 1588; Cologne, 1589; ibid., 1593, in-fol.; cette édition est la meilleure. Cette histoire a été mal traduite en français par Arnaud de la Borie, et par l'abbe de Pure : elle l'a été beaucoup plus heureusement en italien par Fr. Serdonati, Florence ou Venise, Giunti , 1589 , in - 40.; Bergame , 2 v. 1749, in-40., bonne édition. Le style fait le principal mérite de cet surrage. L'auteur s'y montre d'ailleurs très-crédule, et fort mauvais politique. On trouve à la suite quatre livres de Lettres écrites des Indes par les missionnaires, et traduites a latin par Maffei. On a encore de lui: De vita et moribus S. Ignatii Loyolæ libri tres, Venise, 1585, n-80. : livre souvent réimprimé, et ont la meilleure édition est celle de Paloue, Comino, 1727, petit in-5.; traduit en français, par Michel

d'Esne, 1594, in-8°. — Le Vite de xvii SS. confessori, Rome, 1601, in-4°. - Gli Annali di Gregorio XIII. Maffei laissa imparfait cet ouvrage dont les matériaux furent remis à Paul Teggia, qui mourut en 1620, avant de l'avoir terminé: il fut enfin publié à Rome en 1742, 2 vol. in-40., par Charles Coquelines, qui y ajouta une savante Préface et un Recueil des actions mémorables de ce pontife. Les Ouvrages de Maffei écrits en latin, ont été recueillis à Bergame, 1746, 2 v. in-4°., par les soins de l'abbé Pierre-Antoine Serassi, qui a fait précéder cette édition, d'une Vie de l'auteur, dont Tiraboschi a donné l'analyse dans la Storia della letterat. italiana, tom. v11, pag. 1023. W-s.

MAFFEI ( PAUL-ALEXANDRE ), savant antiquaire, naquit le 11 janvier 1653, à Volterra, d'une famille illustre, originaire de Vérone, et dont diverses branches se sont établies sur différents points de l'Italie. Après avoir terminé ses premières études , il fut envoyé à Rome , près de Hugues Massei, son oncle, chargé des affaires de France; et au bout de quelque temps, il obtint par son crédit une compagnie dans les gardes du pape. Il continua cependant de s'appliquer à l'étude des anciens ; et il profita de l'accès qu'il avait dans les musées et les cabinets, pour acquérir une connaissance parfaite des monuments de l'antiquité. Modeste autant qu'éclairé, Maffei résista long-temps aux sollicitations de ses amis; et il avait plus de cinquante ans quand il se détermina enfin a mettre au jour le premier fruit de ses recherches. Il était en correspondance depuis plusieurs années avec la plupart des savants de l'Italie et de la France , qui rendaient

justice à sa pénétration et à sa politesse. Il mourut à Rome, en 1716. Maffei était chevalier de St.-Etienne. On a de lui : I. Raccolta di statue antiche e moderne, colle sposizioni, etc., Rome, 1704, iu-fol. Ce volume précieux contient 163 planches, non compris les frontispices, représentant autant de statues antiques tirées des palais, des jardins et des musées les plus cel bres de la ville de Rome, avec des explications par Maffei; viennent ensuite quatre dissertations du même auteur sur un tombeau découvert près de la voie Ostia, sur les thermes de Titus, et les marbres du musée Albani, II. Gemme antiche sigurate colle sposiziomi, ibid. 1707, 4 vol. gr. in-4°. Cette édition des pierres autiques gravées est la plus complète, et les notes de Maffei lui donnent un nouveau prix. Cependant les amateurs préférent la première édi ion de ce recueil, publice par Lionardo Agostini, a cause de la beauté des planches, dont ils recherchent les premières épreuves. (Voyez Agostini, I, 305.) III. Apologia del Diario italico del P. Bernard, Montfaucon co tra le osservazioni di Fr. de' Ficoroni, Venise, 1710, in-4º. Maffei publia cet ouvrage sons le nom supposé de Riccobaldi Romualdo, bénédictin. IV. La Vita di S. Pio V, papa, Rome, 1712, in-4°. : elle est estimée. V. L'immagine del vescovo rappresentata nelle virtu di Bossuet, ibid. 1705, in - fol. Maffei avait laissé imparfaite une Vie de la princesse Camille Orsini Borghèse, qui à été terminée et publiée par Fontanini. Quelques personnes lui attribuent encore l'édition des Satires de Q. Sectanus, Amsterd. (Rome) 1700, 2 vol. in-80. ( Voyez Louis SERGARDI ) : elle parut sous le nom

supposé de P. Antonianus; mai M. Barlier croit que ce masque cache le P. Eman. Martinez. (Voyele Dict. des Anonymes, no. 12032.

W-s. MAFFEI ( Le marquis ALEXAN-DRE ), frère aîné de l'illustre auteur de la Mérope italienne, naquit à Vérone, le 3 octobre 1662, cut pour parrain l'électeur de Bavière, et fut admis à l'age de neuf ans dans ses pages. Il obtint, en 1683, une cornette dans un régiment de cavalerie, fit la campagne de Hongrie, et se trouva au siège de Strigonie. Il recut, trois ans après, le brevet de capitaine, fut blessé au siège de Mongatz, où il avait fait preuve de valeur, et fut nommé major. Il servit en cette qualité pendant deux campagnes, fut promu, en 1689, au grade de lieutenant-colonel, et, avant été fait prisonnier à Bruchsal, fut conduit en France, où il resta dix-huit mois. Des qu'il eut recouvré sa liberté, il se hàta de rejoindre son régiment en Hongrie, et reçut une blessure au genou à la bataille de Salankemen : il fut nommé colonel, en 1696, et fait une seconde fois prisonnier à la bataille de Ramillies, en 1706. L'électeur de Bavière récompensa par le grade de feld-maréchal, les longs services de Maffei, qui obtint en même temps la place de gouverneur de Namur. Il fut charge, en 1717, du commandement du corps de Bavarois envoyé en Hongrie, et il contribua beaucoup par l'habileté de ses manœuvres à la victoire que l'empereur remporta sur les Turcs, le 16 août, devant Belgrade. Ce prince lui en temoigna sa satisfaction par un brevet de teld - maréchal de ses armées. La guerre étant terminée, le marquis

Massei revint à Munich; et il mourut

lans cette ville, en janvier 1730, l'age de soixante-huit ans. Il n'arait point eu d'enfants de son manage avec la fille du baron Zint, conseiller-d'état. On a publié les Mémoires du marquis de Massei, trad. de l'italien, la Haye, 1740, 2 vol. in-12. L'original italien ( Vérone , 1737 , in - 12 ) est l'ouvrage du marquis Scipion Maffei, et l'on s'en aperçoit aisément par les détails minutieux qu'il donne sur la généalogie de sa famille. M. Barbier attribue la traduction à J. Fr. Seguier, si connu par sa Bibliotheca botanica Vov. le Dict. des Anonymes, 0°. 4362): elle a, dit-on, le mérite de l'élégance et de la fidélité. A la suite de l'ouvrage, l'éditeur a joint une vie du général Alexandre da Monte , grand oncle de Maffei , mort en 1653. W-s.

MAFFEI (Le marquis François-Scipion ), célèbre littérateur, frère da précédent, naquit à Vérone le 1er. juin 1675. Après ses premières études faites sous les yeux de ses perents, il fut envoyé au col. lège des Nobles, à Parme, et y demeura cinq années, partageant son temps entre la culture des sciences et les exercices du corps. Il débuta dans le monde avec tous les avantages qui doivent y faire réussir, se vit recherché des hommes et des femmes les plus aimables, et parut entraîné un moment par le tourbillon des plaisirs; mais il ne tarda pas à reprendre ses études pour ne plus les quitter. Il sit un voyage à Kome en 1699, pour en visiter les monuments : il profita de son sépar dans cette ville , pour se lier trec les littérateurs les plus instruits; et un poème qu'il publia, quelque temps après, sur la naissance du prince de Piémont, lui ouvrit les

portes de l'académie des Arcadiens. Passionné pour toutes les sortes de gloire, il joignit son frère, lieutenant-général au service de Bavière, fit la campagne de 1704, comme volontaire, et se distingua particulièrement à la bataille de Donawert. Les preuves de courage qu'il venait de donner, lui avaient acquis le droit de dire en quoi consiste la vraie bravoure. Son frère était engagé dans une querelle malheureuse; et les juges du point d'honneur décidaient qu'elle ne pouvait être terminée que par la mort de l'un des deux adversaires. Sc. Massei démontra que le duel est également opposé à la religion, au bon sens et à l'intérêt de la société; et son ouvrage, qui eut le plus brillant succès, servit à diminuer en Italie la fureur des combats singuliers. Affligé de voir la littérature italienne déchus du rang qu'elle avait occupé, il entreprit, de concert avec Apostolo Zeno et Vallisnieri, un journal qui avait le double but d'éclairer les auteurs sur les défauts de leurs productions, et de leur faire connaître les meilleurs ouvrages qui paraissaient dans le reste de l'Europe, Maffei s'occupa en même-temps de la réforme du théâtre, presque entierement abandonné aux boussons: il composa, et sit représenter, avec la pompe convenable, la tragédie de Merope, pièce long-temps applaudie, et qui ne le cède qu'au chefd'œuvre de Voltaire (1). Il donna

<sup>(1)</sup> Voltaire dédia sa Mérope à Maffei, par une épitre qui contient une critique polie et judicieuse de la pièce italieune, à laquelle il convient qu'il a de gras-des obligations. Le public se plut à les exagérer; et ce fut ce qui detremna Voltaire publier sons le nom le Lalindelle, une nouvelle lettre où les délaits de la Mérope de Maffei sont relevés sans aucun menagement. Ce procedé, dit Labarpe, n'estait pas tro-leval; mais les critiques étaient justes (Cours de-litiérat, X, p. 3). Au surplus Voltaire a toujones rendu justice à Maffei, qu'il nomne le Sophocle et le Varron Veronajs.

ensuite une comédie (le Ceremonie), où il tourna en ridicule un des travers les plus communs en Italie, et eut le courage de prendre la défense du théâtre épuré, contre les rigoristes qui n'y voient qu'un amusement criminel. Persuadé que l'étude des anciens est une source inépuisable de beautés nouvelles, il s'efforça de ranimer, parmi ses compatriotes, l'étude de la langue grecque, trop négligée, et appela des maîtres habiles, qu'il entretint à ses frais à Vérone. La découverte des manuscrits de la cathédrale de cette ville, échappés aux recherches de Mabillon et de Montfaucon, vint détourner Maffei de ses travaux littéraires; et il s'appliqua entièrement à la diplomátique, science dans laquelle il fit de rapides progrès. Toujours animé de l'amour de sa patrie, il employa les connaissances qu'il venait d'acquérir, à l'étude des antiquités du moyen âge, et publia l'Histoire de Verone, ouvrage également remarquable par la sage disposition du plan, la profondeur des recherches et l'élégance du style. La réputation de Massei était etendue dans toute l'Europe, lorsqu'il vint à Paris, en 1732 : il y fut accueilli avec distinction: et l'académie des inscriptions s'empressa de lui décerner le titre d'associé surnuméraire. Il employa quatre ans à visiter les différentes provinces de France qui offrent les plus beaux restes d'antiquités, et passa en Angleterre, où il reçut egalement l'accueil le plus flatteur (1). Il se rendit ensuite en Hollande, traversa l'Allemagne, et eut partout à se louer des soins et des

attentions dont il fut l'objet. Ses concitoyens ne l'avaient point oublié pendant son absence: à son retour, il trouva son buste place à l'entrée d'une des salles de l'académie, avec cette belle inscription: Au MAR-QUIS SCIPION MAFFEI VIVANT; et co ne fut pas sans peine qu'il parvint à faire disparaître un monument qui blessait sa modestie. Maffei s'occupa de réaliser alors un projet qu'il avait conçu depuis long-temps : il possédait un grand nombre d'inscriptions antiques, rassemblées à grands frais et avec des recherches infinies; il les disposa avec gont dans un local où les savants pussent les examiner, et en publia des copies exactes dans le Museum Veronense, l'un des recueils les plus precieux de ce genre. L'étude de l'antiquité ne suffisait pas pour rempli tous les moments d'une vie si active ; Maffei s'appliquait en même temps à la physique et à l'examen de differentes questions. L'opinion qu'i publia sur l'usure (Dell' impiego de denaro, 1746, in-4°.), ne s'accor dant pas avec celle des théologieus fut censurée par la congrégation de l'Index, mais avec les ménagement dus à un grand homme, même lors qu'il est dans l'erreur. Maffei par vint à une vieillesse heureuse; i mourut des suites d'un asthme, l 11 février 1755, à l'âge de quatre vingts ans. Ses obsèques furent faite aux frais des magistrats de Vérene et le marquis Pindemonti, son con sin, y prononça son oraison funchre L'académie fit frapper une medail en son honneur; et la ville de Ve rone lui a érigé une statue près d celle de Fracastor. Maffei éta doyen de l'académie de la Crusca et membre de la plupart des societé littéraires de l'Italie, et des société

<sup>(1</sup> Maller, en passant à Oxford, fut reçu docteur droit.

revales de Londres et de Berlin. Son Eloge, prononcé par Le Beau, dans one des séances de l'académie des inscriptions, est imprimé dans le tom, xxviii du Recueil de cette compaguie. Les ouvrages de Maffei peuvent être distribués en deux classes, les uns étant purement littéraires, et les autres historiques. On se contentera d'indiquer ici les prineipaux. — Ouvrages littéraires : I. La Scienza cavalleresca, libri tre, Rome, 1710, in-4°. C'est le traité contre les duels dont on a parlé; il a été réimprimé plusieurs fois : le P. Paoli, de Lucques, y a joint un commentaire. II. Rime e prose, parte raccolte da varj libri, e parte non più stampate; aggiunto anche un saggio di poesia latina, Vemise, 1719, in-4°. On trouve dans ce recueil le discours que Maffei prononça, lors de l'ouverture de l'académie des Arcadiens, de Vétone, sur le caractère distinctif des principaux poètes italiens : ce discours a été traduit en français, et inseré dans la Bibliothèque italique. On y remarque aussi, (pag. 199-214) une curieuse description de la bibliothèque publique de Turin. III. La Merope, tragedia, Modène, 1713, in - 4º.; Londres, 1721, in-8°. : cette édition est la huitième; elle est précédée d'un discours, et accompagnée de notes du P. Paoli, qui s'est déguisé sous le nom de Tedalgo, poeta arcade. L'edition de Vérone, 1730, in-4º., contient Le Ceremonie, comédie, et la Fida nimpha, opéra: celle de 1745, in-4°., reunit la traduction française de la Merope, par Freret, et la traduction anglaise par Ayre. Voltaire avait d'abord eu le projet de traduire cette pièce; il y renonça, dans la crainte que le public n'accueillit mal

les récits d'un genre simple et naif, dont elle est semée: mais il en a imité plusieurs morceaux, et notamment le beau récit d'Ismenie dans le cinquième acte. ( Voy. Vot-TAIBE. ) IV. Traduttori italiani, o noti:ie de' volgarizzamenti d'antichi scrittori latini e greci , Venise, 1720, in 8°. Cet ouvrage est devenu inutile, depuis qu'on a les savantes Bibliothèques d'Argelati et de Paitoni ( Voy. ces deux noms ). V. Osservazioni litterarie che servono di continuazione al Giornale d'Italia, Vérone, 1737-40, 6 vol. in-12, fig. VI. Poesie latino, parte non più raccolte, e parte non più stampate, Vérone, 1752, 2 vol. in-8°.; recueil fort estimé. — Ouvrages historiques : I. Commentatio de fabula equestris ordinis Constantiniani, etc., Zurich, 1712; Paris, 1724, in-4°.: cette dissertation fut supprimée avec beaucoup de soin, et elle est devenue rare. Maffei y démontre que cet ordre de chevalerie n'a point éte institué par Constantin - le - Grand, mais bien par l'empereur Comnène, l'an 1290. II. Dell' antica condizione di Verona, ricerca istorica, Venise, 1719, in-8°. L'auteur se proposé, dans cette dissertation, de prouver que la ville de Vérone n'a jamais reconnu la juridiction de Brescia, capitale des Cenomani. III. Degli ansiteatri e singolarmente del veronese libri duo, Vérone, 1728, in-12; il a été traduit en anglais (V. GORDON , XVIII , 127 ). IV. Verona illustrata, etc., Verone, 1731-32, in-fol. ou 4 vol. pet. in-40.; Venise, 1792-93, 8 part. in-4°. Massei y traite de l'origine de la ville de Verone, et de celle de Venise; des écrivains que Vérone a produits, des choses remarquables

qu'elle renferme, et ensin de son amphithéatre, qu'il compare à ceux de France: cette dernière partie a été insérée par Poleni, dans le tome v des Supplementa nova utriusque Thesauri antiquitatum romanar. græcarumque. V. Galliæ antiquitates quædam selectæ, Paris, 1733, in-4°.; c'est le recueil des inscriptions et monuments que Maffei avait observés dans son voyage en France. Malgré les fautes que D. Martin et d'autres critiques ont relevées dans cet ouvrage, on y reconnaît un savant laborieux, et exerce dans la science de l'antiquité. La seconde édition, Vérone, 1734, in-4°., est augmentée de deux Lettres ( Altera sorbonicorum doctorum ad auctorem; altera, march. J. Poleni). VI. Istoria diplomatica che serve d'introduzione all' arte critica in tal materia, etc., Mantoue, 1727, in-4°. fig.; ouvrage savant et estimé: Massei y contredit quelques-unes des opinions du P. Mabillon. On trouve à la suite: Ragionamento sopra gl' Itali primitivi, in cui si scuopre l'origine de gli Etrusci e de Latini. Cette savante dissertation a été traduite en latin, par J. G. Lotter, sous ce titre: Origines etruscæ et latinæ, Leipzig, 1731, in-4°. C'est un commentaire des fameuses tables Eugubines, dont on y trouve une double copie, l'une dans la langue et avec les caractères étrusques , et l'autre dans la langue et avec les caractères des Pelasges ou anciens Latins. VII. Græcorum siglæ lapidariæ, collectæ et explicatæ, Vérone, 1746, in-8°.; recueil tres-utile pour la connaissance des sigles ou abréviations, employés dans les monuments grees. VIII. Museum Veronense, hoc est, antiquarum inscriptionum atque anaglyphorum collectio, etc., Vérone, 1749, in-fol. fig.; collection intéressante, qui renferme plusieurs monuments inédits d'Italie, de France et d'Allemagne. IX. Dittico Quiriniano publicato e considerato, ibid. 1754, in - 4°. fig.; l'auteur y décrit un beau dyptique du cardinal Quirini, et termine par l'explication de quelques inscriptions découvertes depuis la publication du Museum Veronense. Les OEuvres de Massei ont été recueillies, Venise, 1790, 28 vol. in-8°. ( V. Dubey D'HARNONCOURT, FADRETTI, GARET, Saint HILAIRE, XX, 375.W-s.

MAFFEO - VEGIO, ( Maphæus Vegius), l'un des poètes latins les plus distingués du quinzième siècle, né à Lodi en 1406, alla faire ses études à Milan, et eut le bonheur d'y trouver d'habiles maîtres, sous lesquels il fit de rapides progrès. La poésie eut pour lui un attrait particulier; et, avant l'âge de seize ans, il composait des vers latins fort agréables. Cependant son père l'obligea d'étudier la logique, et ensuite la jurisprudence; mais il ne put le determiner à prendre ses grades, in à fréquenter le barreau. On a dit que Vegio fut honoré de la charge de dataire, par le pape Martin V : mais on voit, par deux de ses lettres, qu'en 1433, deux ans après la mort de ce pontife, il était encore à Pavie; et Tiraboschi conjecture, avec beaucoup de vraisemblance, qu'après avoir enseigné les belles-lettres dans cette ville, il y fut pourvu d'une chaire de jurisprudence. Maffeo -Vegio fut appelé à Rome, par Eugene IV, qui le nomma secrétaire des brefs, puis dataire; place a laquelle on joignit un canonicat de l'église Saint - Pierre. Vegio avoue qu'il avait eu jusqu'alors beaucoup-

de répugnance pour l'état ecclésiasuque; mais, une fois décide, il en remplit les devoirs avec zele, obtint toute la confiance d'Eugène, et fut galement honoré de celle de Nicolas V, son successeur. Une mort prematurée l'euleva a Rome en 1458: es restes furent déposés dans la chapelle de l'église Saint - Augustin, più avait érigée en l'honneur de sainte Monique. On a de lui : I. De sheatione liberorum et eorum clais moribus libri ser, Milan, 1491, D-40.; Paris, 1511, même format; Lavec quelques antres traités de difcrents auteurs sur le même sujet, bile, 1541 , in 80 . : c'est , suivant Duun traite complet d'éducation, dein d'excellents avis. II. De Perseverantia religionis libri vi , Paris , on, in-4°.; cet ouvrage fut revu, orrige et publie par un moine de Jervaux, nommé Jean Butrius ou de sut io. Le 7e. livre forme un traité articulier, intitulé : De quatuor minis novissimis, morte, judicio, verno et paradiso meditationes. 11. Dialogus inter Alithiam et Phialethen, in-4° .; opuscule de quatorze ruillets, que l'on croit sorti des resses d'Ulrich de Zell, de 1467o. Catal.de M. d'Ourche, no. 1150). a été reimprime sous ce titre : halogus cui nomen Philaletes, mo-25 vitamque hominum perversam amplectens, Strasbourg, 1515, in-". ;a la suite de l'édition des Diaques de Lucien, publiée par Othon ascinius; à Vienne, 1516, in-40., ec une préface d'Udalric Faber.Ce alogue a été traduit sous ce titre : \* Martyre de vérité, dialogue de acian, Lyon, Franc. Juste, in-16. \* traducteur ne s'est désigné que les initiales D. V. Z.; et l'ourice a été paraphrasé en vers frana, par un écrivain protestant, dans un livre intitulé: Le Triomphe de vérité, où sont montres infinis maux commis sous la tyrannie de l'Antechrist, fils de perdition, etc., 1552, in - 8°. (1) IV. Disceptatio terræ, solis et auri : liberque Philalethis et veritatis, necnon de felicitate et miseria, etc., Milan, 1497, in fol., rare; Paris, 1511, in 40. V. Antoniados, sive de vitá et laudibus S. Antonii libri 1v , poema heroicum, Deventer, 1490, in - 40.; rare. VI. Astyanax, sive de morte Astyanactis, opus jucundum et mirabile, imprimé à Cagli dans le duché d'Urbin, 1475, in-40., édit. extrêmement rare, et le premier ouvrage imprimé dans cette ville : ce poème a été réimprimé par les soins de Laurent Abstemius, à la suite du Pyndari Bellum trojanum, etc., Fano, 1505, in - 80.; et François Polyardus reproduisit ce recueil, augmenté de quelques pieces de vers, ibid. 1515, in 80.; deux éditions fort rares. VII. Vellus aureum, libri IV. C'est un poème sur l'expédition des Argonautes : Franc. Modius de Bruges le publia (Cologne, 1589, in 12, ) à la suite de l'Astyanax, et avec une préface dans laquelle il se flatte d'être le premier éditeur de ces deux pièces; ce qui n'est vrai, comme on voit, que du poème de la Toison-d'Or. VIII. Libri x11 Æneidos Supplementum. C'est l'ouvrage de Vegio, le plus connu, et celui qui a le plus contribué à sa réputation. Il a été imprimé pour la première fois dans l'édition de Virgile de 1471, qu'on croit sortie des presses d'A-

<sup>(1)</sup> Trompé par la ressemblance de nom , on a attribué cette Paruphrase à Pierre Duval, évèque de Seez (10m. XII., p. 496); mais Niceron conjecture avec plus de vraisemblance qu'elle est de Pierre Duval, l'auteur du Pur du souvernin amour, etc. C'est ce qu'on ne peut décider d'une manière affirmative, a syant pas vu le premier ou vrage qu'on chescherait autillement dans les meilleures bibliothèques.

dam de Rotweil, imprimeur à Venise: il a été reproduit dans un grand nombre d'éditions de Virgile du quinzième, du seizième et du commencement du dix-septième siècle; et Pierre de Mouchault l'a traduit en vers français, Cologne, 1616, in-16. Vegio n'entreprit pas ce travail, comme on l'a souvent répété, parce qu'il croyait le poème de Virgile imparfait : mais, à l'exemple de Quintus de Smyrne qui avait bien osé ajouter une suite à l'Iliade, il voulut s'exercer à la poésie, sous les yeux, pour ainsi dire, d'un grand maître, et sur un sujet dejà traité par lui; et en cela on ne peut pas l'accuser d'un excès d'amourpropre, puisqu'il n'avait pas pu prévoir que les copies de son essai se multiplieraient, ni surtout qu'on le joindrait à l'ouvrage immortel de Virgile, comme un supplément nécessaire. Vegio avait de l'imagination et de la facilité; et l'on peut croire que s'il se fût livré entièrement à la culture de la poésie, il aurait conservé sur le Parnasse le rang honorable que lui avaient assigné ses contemporains. Tous les articles qu'on vient de citer ont été revus par le père Schott, et insérés dans la Magna biblioth. Patrum, édition de Cologne, tom. xv, et dans la Maxima Bibl., édition de Lyon, tom. xxv1, pag. 632-787. Les autres ouvrages de Vegio sont : IX. Pompeana, epigrammata in Rusticos, convivium deorum, carmen ad Salvatorem nostrum in sepulcro positum, etc., Milan, 1521, in-4°. C'est le Recueil des premiers vers de notre auteur ; et cette édition ala seule qu'on en connaisse ne peut qu'être fort rare : on la doit à Fr. Gaforio, fameux musicien, son compatriote. X. Une Vie de saint Ber-

nardin de Sienne dans les At sanctorum au 20 mai. Vegio av entendu prêcher ce saint dans enfance. XI. De rebus antiquis n morabilibus Basilicæ S. Petri Rot libri quatuor; dans l'Appendix Acta sanctorum mensis junii, t. p. 61, précédé de la Vie de Veg par le père Conrad Janning, jésui XII. Plusieurs morceaux encore il dits, sur lesquels on peut cousul Fabricius Bibl. med. et infim. la nitatis, tom. v , pag. 15; Bandia Catalogue des Manuscrits de la bliothèque laurentienne, et enfin Vie de Vegio qu'on vient de cité Cette Vie a été reproduite par Sa dans l'Histor. typograph. Mediol. nensis, pag. 329. W-8.

MAGALHAENS. V. MAGELLA MAGALHAENS (GABRIEL), mi sionnaire jesuite, de la même fi mille que l'illustre navigateur M gellan était né en 1609, près Coïmbre. Il entra dans la Société l'âge de seize aus, et, sur sa demande fut envoyé à Goa en 1634. Il temo gna ensuite le désir d'aller au Japou mais ayant été retenu à Macao pa ses supérieurs, il profita d'une oc casion favorable pour pénétrer à Chine, en 1640. Il exerça les sont tions de missionnaire dans la pro vince de Sse-tchuen, avec d'autai plus de fruit, qu'une application soutenue lui donna une connaissant profonde de la langue et de la littéra ture chinoise. Les succes des mission naires irritèrent les bonzes, qui sou levèrent contre eux la populace. Li protection du gouverneur les mit l'abri du danger. Ils en cournren bientôt un plus grand : le chef d'un troupe de révoltés s'empara du Se tchuen et voulut les faire massacrer Les rebelles furent dispersés. Ma galhaens eut le bras droit percéd'un liche. Après avoir suivi pendant un in l'armée impériale qui délivra laprovince, les missionnaires arrivèrent à Peking, en 1648. Magalhaens resta quelques années dans cette capitale sans être connu. Enfin il fut présenté à l'empereur Chun-tchi, dont il gagna les bonnes graces par 3911 talent pour la mécanique, et en obtint une maison, une église et des revenus pour la mission. Par reconmaissance, il exécuta plusieurs ourrages curieux pour ce prince. Après la mort de l'empereur, il fut accusé d'avoir essayé de corrompre un juge par des présents. Après avoir été mis deux fois à la torture, quoiprotestat de son innocence, il sut condamné à être étranglé. Mais les quatre régents qui gouvernaient pendant la minorité de Khang-hi, reconnurent qu'il n'était pas coupa-Me, et lui rendirent la liberté. Trois après, dans la grande persécunon qui enveloppa tous les missionmires, il fut arrêté avec eux, chargé de chaines pendant quatre mois, enin condamné à recevoir quarante roups de fouet, et à subir un bannissment perpétuel dans la Tartarie : mais un grand tremblement de terre, m survint dans le même temps, procura la liberté aux missionnaires. Pendant le reste de sa vie il s'occupa tranquillement de ses travaux, et sut a bien se maintenir dans les bonnes grices de Khang-hi, qu'à sa mort, mivée le 6 mai 1677, ce monarque tomposa lui-même son épitaphe, et la fit décerner des funérailles honora-Magalhaens laissa en mourant manuscrit portugais . intitulé Excellences de la Chine. ouvrage était divisé en douze apitres, mais incomplet. Le père Couplet l'apporta de Chine à Rome et adonna communication à Bernout

qui le traduisit en français sous ce titre: Nouvelle relation de la Chine, contenant la description des particularités les plus remarquables de ce grand empire, Paris, 1688, 1 vol. in-4°, avec un plan de Peking; traduit en anglais, Londres, 1688, in-8º. Bernout changea le titre du livre de Magalhaens, qui était trop affecté. et peu convenable; il y fit aussi des coupures ; enfiu il l'enrichit de notes contenant des éclaircissements sur les objets qui en avaient besoin, de la vie de l'auteur parle père Buglio, et d'un plan de Peking composé d'après les renseignements fournis par Magalhaens, dont il écrit le nom Magaillans pour se conformer à la prononciation française. Ce plan, auquel Magalhaens n'a eu aucune part, diffère beaucoup de ceux de Gaubil et de Duhalde. Le livre de Magalhaens traite par ordre de la description des antiquités , de la littérature, des mœurs, des édifices publics, du commerce, des manufactures, de la navigation et du gouvernement de la Chine. Un long chapitre, consacré aux palais de l'empereur, contient les détails concernant les officiers de l'empire, de divers grades. Le long sciour de ce missionnaire à la Chine, sa connaissance de la langue, et la fréquentation des personnes les plus considérables de l'état, le mirent à portée d'insérer dans son ouvrage des renseignements exacts. Il ne fait pas difficulté de corriger les erreurs qu'il aperçoit dans le père Martini, et s'explique avec beaucoup de re. tenue sur plusieurs points où d'autres missionnaires s'étaient livrés à l'exagération. En un mot, son livre est un des meilleurs que nous ayons sur la Chine, et fait honneur à son jugement. - Antoine MAGALHAENS, aussi missionnaire à la Chine, fut nommé par l'empereur Khang-hi, en 1721, pour accompagner jusqu'à Rome le légat Mezzabarba. Il revint en 1726 avec Menezès, ambassadeur de Portugal. Yong-tching qui, pendant son absence, était monté sur le trône, le reçut très-gracieusement, et le récompensa pour s'être bien acquitté de la mission dont l'avait chargé son prédécesseur.

E-s. MAGALOTTI (Le comte Lau-RENT ), savant littérateur, naquit a Rome (1), le 13 décembre 1637, de parents originaires de Florence, d'une très-ancienne noblesse. A l'âge de treize ans, il fut envoyé au séminaire romain, dirigé alors par les jésuites, et où il fit d'excellentes études. Il passa ensuite à l'université de Pise; et il y demeura trois ans, pendant lesquels il étudia la jurisprudence, l'anatomie, mais principalement la philosophie et les mathématiques, sous le célèbre Viviani, qui a fait un magnifique éloge de son élève, dans la préface de son Traite De maximis et minimis, Viviani le proposa au grand-duc de Toscane pour la place de secrétaire de l'académie Del cimento; et, quoique jeune, Magalotti se montra digne d'en remplir les fonctions, en publiant le recueil des expériences de physique faites par ses confrères. Le grand-duc le nomma, quelque temps après, l'un des gentils-hommes de sa chambre, et l'envoya en ambassade près du duc de Mantoue, et ensuite à Vienne, où il résida quatre ans: il le désigna ensuite pour

Le grand-duc le nomma, quelque temps après, l'un des gentils-hommes de sa chambre, et l'envoya en ambassade près du duc de Mantoue, et ensuite à Vienne, où il résida quatre ans: il le désigna ensuite pour

(1) Negri place la naissance de Magalotti au 23 octobre 1637. C'est une erreur copiee par Niceron (Mémoirer, tome 111), qui ya ajoute celle de le faire naître à Florence. Cet article de Niceron est plein de fautes graves et d'inexactitudes, sur lesquelles ont encore encheri les auteurs du Dictionnaire universel.

accompagner le prince son fils, dans ses voyages en France et en Angleterre. Magalotti fit aussi un vovage, avec Ottavio Falconieri, dans les Pays-Bas; et il sut mettre à profit toutes ces courses, pour augmenter ses connaissances, et pour sormer des liaisons avec les savants les plus célèbres de l'Europe. Le grand-duc le récompensa de ses services, en le nommant, en 1689, l'un de ses conseillers-d'état ; mais bientôt dégoûté des intrigues de la cour, Magalotti se démit de cette charge, et obtint de son souverain la permission d'entrer dans la congrégation de l'O ratoire, où il espérait jouir enfin di repos dont il avait besoin. Trompe dans son attente, il en sortit at bout de quelques mois; mais, craignant que son inconstance ne la attirât les railleries des courtisans il alla se retirer à la campagne, 👊 passa plusieurs années dans une so litude absolue : il finit cependan par céder aux instances du grand duc, et reparut à la cour. Les der nières années de sa vie, il fut pro que constamment malade, et il mot rut à Florence, le 2 mars 1712. était membre de l'académie de Crusca et des Arcadiens, et de société royale de Londres. Mag lotti possedait les langues ancient et modernes; et il avait profite d sejour de D'Herbelot à Florence pour apprendre le turc et l'arab Ses connaissances étaient trèsriées, et il écrivait en vers et prose avec autant de pureté q d'élégance. Il faut convenir, Tiraboschi, qu'on n'a aucun ouvre capital de Magalotti, et qui s digne de sa réputation, si l'on cepte ses Lettres contre les athe mais on découvre, dans les me dres morceaux sortis de sa plus

on rare savoir, et une aptitude particulière aux matières philosophiques; et l'on doit regretter que, de tant d'écrits qu'il avait commencés, il n'en ait terminé aucun, ou qu'ils soient restés inédits. On connaît de lui: I. Saggi di naturali esperienze, etc., Florence, 1667, in-fol., fig.; ibid., 1691, in fol. II. Lettere famigliari , Venise , 1719 , 1732 , 1741, in-4°. Ce ne sont point des lettres écrites à des amis, comme le titre semble l'annoncer; c'est plutôt un véritable traité de controverse contre les athées, dont toutes les objections sont réfutées avec une force extraordinaire. III. Lettere scientifiche ed erudite, Florence, 1721, in-40.; Venise, 1740, même format : ces Lettres roulent sur différents points de physique. Les deux premières, sur un effet de la neige et sur le venin de la vipere, ont été traduites en français, et insérées dans le Conservateur, mars 1760. IV. Lettere, etc., Florence, 1736, in-4°. V. Lettere famigliari di Magalotti e di altri insigni uomini, ibid., 1769, 2 vol. in-8°. Ce recueil est dû aux soins du savant Aug. Fabroni, qui l'a fait précéder d'une excellente Notice sur la vie de Magalotti , qu'il a traduite depuis en latin, et insérée dans les Vitæ Italorum doctrina excellentium. VI. Canzonette anacreontiche, Florence, 1723, in-4°. Elles ont paru sous le nom de Lindoro Elateo, que Magalotti avait adopté lors de son admission à l'academie des Arcadiens. VII. La Donna immaginana canzoniere, Lucques, 1762, in-8°. Magalotti a traduit en italien plusieurs chapitres du Voyage de Jér. Lobo en Abissinie, d'après la version anglaise, Florence, 1603; ala Mendicité abolie dans la ville

0

de Montauban, etc., ibid., 1693. On aussi de lui Il Sidro, poème trad. de l'anglais, Florence, 1752, deuxième édition, in - 8°. Il a rédigé, sur les notes et d'après les conversations du P. Grueber , la Relazione della China, etc., indiquée à la fin de l'article GRUEBER (t. XVIII, p. 560), et dont le savant P. Oudin n'avait pu découvrir l'auteur. Il a corrigé le style de la Relation des voyages dans les Indes de Franc. Carletti, florentin, Florence, 1701, in-4°. Enfin il a laissé plusieurs ouvrages encore inédits, dont on trouvera la liste dans l'Istor. degli scrittori fiorentini, par Negri, ct à la suite de sa Vie, par Fabroni. Les plus importants paraissent être un Commentaire sur le poème du Dante, et ses Voyages en Suède et en Angleterre, conservés dans les cabinets du chevalier Cosimo Venturi et du sénateur Nelli à Florence. L'abbé Salvini a publié un Eloge de Magalotti , imprimédans les Vite degli Arcadi, et dans le Journal de Venise, t. xiii; mais l'un des meilleurs écrits qui aient été donnés sur ce savant, est son Eloge, par Pompilio Pozzetti, clerc des Ecoles pies, Florence, 1787.

MAGANZA (JEAN-BAPTISTE), surnommé il Magagnò, peintre et poète, naquit à Vicence, en 1509, et fut la tige d'une famille de peintres qui, pendant une longue suite d'années, ont fait honneur à leur patrie. Jean-Baptiste fut élève du Titien, et ses ouvrages obtinrent du succès. Ses portraits, surtout, sont excellents. Les nombreux tableaux d'histoire qu'il a laissés à Vicence, dénotent un génie plein de fécondité. Outre la peinture, Maganza cultiva la poésie. Sous le nom de Magagnò, il écrivit en dialecte padouan;

et ses vers obtinrent le suffrage de Sperone - Speroni, du Trissin, et même du Tasse. Ses Rime ont été publiées à Venise, 1570 et 1620, in-8°. Il mourut en 1589.—Alexaudre Maganza, son fils, né en 1556, fut élève du Fasolo, qui lui enscigna sa manière, où l'on reconnaît un heureux imitateur du Zelotti et de Paul Veronèse. On cite, entre autres, l'Epiphanie, qu'Alexandre peignit dans l'église de Saint-Dominique, et le Martyre de Sainte-Justine, dans celle de Saint - Pierre. Il entendait bien l'architecture; ses compositions étaient pleines de jugement, et ses figures ne sont pas dépourvues de beau idéal : mais son coloris n'est point empâté comme celui de ses maîtres; ses chairs tirent sur le jaune; les plis de ses draperies sont uniformes, parfois durs; et il manque d'expression. La ville de Vicence possède de lui un si grand nombre de tableaux, que sa longue vie et son extrême facilité peuvent à peine l'expliquer. Les airs de tête et la pose de ses figures sont presque toujours les mêmes. Chargé d'une nombreuse famille, la nécessité de pourvoir à sa subsistance, excuse la négligence de plusieurs de ses ouvrages; car un grand nombre prouve que ce n'était point le talent qui lui manquait. — Jean - Baptiste, l'aîné de ses fils, qui déjà rivalisait avec lui, dans son art, et le surpassait même pour la finesse du pinceau, comme le démontre son tableau de Saint-Benoît, qu'on voit dans l'église de Sainte-Justine de Padoue, lui fut enlevé par une mort prématurée, laissant à sa charge un grand nombre d'enfants en bas âge. - Jérôme, le second de ses fils, également chargé d'enfants, et Marc-Antoine, le troisième, commençaient à l'aider dans ses nombreux travaux, et à se faire eux-mêmes un nom, lorsqu'il les vit mourir tous deux de la peste qui affligea Vicence, en 1630. Ses petits - fils mourrent successivement: Alexandre ne put résister à tant de pertes, et il termina sa vie dans la même année, âgé de 74 ans. En lui finit cette célèbre école de Vicence, que Paul Véronèse et Zelotti avaient fondée, et que son père, et lui-même, avaient maintenue long-temps en honneur.

MAGATI (CÉSAR), chirurgien italien, naquit à Scandiano (dans le Modenèse) en 1579 : après s'être fait recevoir docteur à l'université de Belogne, il se rendit à Rome, où il se livra à des travaux anatomiques, 🖽 suivit avec assiduité la pratique des chirurgiens les plus distingués. Il revint de la dans sa patrie, où il exerça quelque temps son art, et accompagna ensuite à Ferrare le marquis de Bentivoglio. Les cures heureuses que Magati obtint par une méthode entièrement opposée à celle que suivaient les vieux praticiens de cette ville excitèrent d'abord leur jalousie, et bientôt leur haine. Mais il ni tarda pas à les désarmer, en faisall preuve du savoir le plus profont dans les examens qu'ils exigèrent d lui, et auxquels il se soumit volon tiers. Nommé professeur en 1613 Magati se vit bientôt entoure d nombreux élèves. Une maladiegray à laquelle il avait failli succombei ayant affaibli sa santé, il voulut re noncer à l'exercice de son art, chercha le repos dans la vie mont tique. Entré dans l'ordre des cap cins, où on lui donna le nom de Pé Liberat de Scandiano, il ne put rei sir à y ensevelir ses talents et sa rei tation : réclamé de toutes parts

ueda enfin aux instances de ses concilovens, et recut de son ordre une obedience qui lui permit de porter e secours de son art dans les principales villes d'Italie. Atteint de la pierre, Magati se rendit à Bologne, pour y subir l'opération de la taille, aux suites de laquelle il succomba n 1647. Nous avons de lui : I. De ara medicatione vulnerum seu de ulneribus rarò tractandis, libri duo, Venise, 1616, in-fol.; ibid., 1626; traduit en allemand, Leipzig, 733, 2 vol. in-4º. L'auteur, après voir recomnu dans la pratique que air est souvent nuisible aux plaies, eleve avec force contre l'abus des ansements trop fréquents, et conanne en même temps l'usage des intes et des plumasseaux dont on rait l'habitude de bourrer les plaies. a contribué aussi à détruire l'opion alors presque généralement acéditée de la vénénosité des plaies armes à feu. II. Tractatus quo ra vulnerum curatio defenditur mtra Sennertum, Bologne, 1637, 4°.; trad. en allemand, 1733.Gette ologie, qui parut sous le nom de an-Baptiste Magati (frère de Cér), dans son ouvrage intitulé Conlerationes medicæ quibus potiores ficultates in praxi contingentes penduntur, Venise, 1636, in-fo. Bologne , 1737 , in-40. , est attrièe par Denis Sancassano à César même, qui, ayant embrassé la monastique, n'osait pas s'engaouvertement dans la polémique. la trouve dans l'édition de Venise 1676. - Jean-Baptiste MAGATI, t on vient de citer les Consiutiones medicæ, exerça la méme avec distinction à Scandiano Reggio, et mourut dans cette ville le 31 décembre 1658. See fils , Prosper MAGATI , ne

à Reggio en 1642, et mort le 4 février 1729, écrivit la Vie de son oncle, insérée dans la Bibliotheca de Manget, et divers ouvrages conservés en manuscrit dans la bibliothèque ducale de Modène, à laquelle ils furent donnés par Ant. Vallisnieri, neveu de César Magati On peut voir, pour plus de détails, la Biblioteca Modenese de Tiraboschi.

MAGDELEINE, V. MADELÈNE, MAGDELENET. V. MADELENET. MAGELLAN (FERNAND), célébre navigateur, est le premier qui ait pénétré dans la mer Pacifique ou Grand-Océan, en passant au sud de l'extrémité méridionale de l'Amérique. Vasco de Gama s'était ouvert. 21 ans auparavant, un chemin dans la mer des Indes, en doublant le Cap de Bonne-Espérance. Magellan, ainsi que Gama, était Portugais de nation. et d'une famille noble (1). Les historiens ne nous ont fait connaître ni le lieu de sa naissance, ni les particularités de sa vic privée. Il paraît qu'il s'adonna de bonne heure à la navigation , se livrant à l'étude de la cosmographie et de l'astronomie. comme tous les hommes de son temps qui se sont illustrés. Les relations qu'il eut avec Martin Béhaim, et avec Ruy Falero, si grand astrologue que le vulgaire le croyait sorcier, ne laissent aucun doute à cet égard. La force de caractère et le courage qui le rendirent si propre aux grandes entreprises, se manifestèrent avec éclat pendant ses premiers voyages. Herrera en cite un trait qui mérite d'être connu. Un bâtiment qui le ramenait de l'Inde, se perdit sur un

<sup>(1)</sup> Son nom s'écrit Mogalhaens; les Espagon's l'ont changé en Magallanes, pour conserver la prononciation. On devrait l'appeler Magaillanes ou français juais le pour de Magellan a prévalu.

écueil isolé au milieu de la mer; il ne restait plus de ressource que de se sauver sur une petite île voisine : mais quand il fut question de s'embarquer dans des canots pour s'y rendre, de violentes contestations s'élevèrent. Les chefs et les officiers voulurent, à la faveur de leur rang, être du premier voyage : les matelots et les soldats s'y opposèrent. Magellan voyant que de pareils débats, dans une situation si perilleuse, pouvaient causer la perte de tous, dit a l'équipage · « Mes enfants, lais-» sez - les partir; je resterai avec » vous : mais qu'ils nous donnent leur parole de nous envoyer chero cher, des qu'ils auront mis pied à . terre. » Le trouble s'apaisa, et sa présence suffit pour les tranquilliser. Magellan assista au siége de Malaca, qui fut pris, en, 1511, par Albuquerque. Argensola dit qu'il commandait un des trois vaisseaux envoyés, par ce général, à la découverte des Moluques, et qu'il partit avec Antonio Abreu et Francisco Serrano: mais aucun autre historien n'en fait mention. Au reste, s'il n'a pas eu connaissance des Moluques par luimême, il doit avoir appris les succès de ceux qui étaient alles chercher ces îles, par Serrano, avec qui, selontous les historiens, il conserva toujours d'étroites relations. Son ame ardente ne put supporter un avancement trop lent, et ne lui permit pas d'attendre patiemment la récompense de ses services. Les premiers refus qu'il éprouva dans l'Inde, le déterminerent à venir lui-même demander, en Portugal, ce qu'il croyait lui être dû : mais n'ayant pas été plus heureux, il en conçut un tel dépit, qu'il résolut de s'expatrier. Des correspondances secrètes l'instruisirent des dispositions de la cour d'Espague, et le

déciderent à quitter le Portugal, por se rendre auprès de Charles - Quin Accompagné de Ruy Falero, doi on a dejà parlé, il arriva, en 151; à Valladolid, où ce prince faisait ! résidence. Magellan, qui, sans dout avait instruit Charles - Quint de position des Moluques, et de la ri chesse de leurs productions, n'eut pi de peine à lui prouver que l'Espage avait des droits sur ces îles; et la pri position de les faire valoir, fut at cueillie avec empressement. On do convenir que les motifs sur lesque cette prétention était fondée, para tront très-plausibles, si toutefois d se reporte au temps où la questio fut agitce. Le pape Alexandre V avait partagé le monde en des parties égales, par un grand cerd qui passait de notre côté à l'oue des Canaries et des Açores, et a lait marquer au - dessous du glol tous les lieux qui en étaient ele gnes de 180º en longitude. Les E pagnols devaient avoir la possessie de tous les pays qu'ils pourraiet découvrir à l'ouest de cette ligne démarcation, et les Portugais ceux qu'ils découvriraient à l'est. I partie inférieure de ce cercle imag naire marquait le terme où devate s'arrêter de part et d'autre toutes h prétentions : or , comme on ignora les lieux où elle devait passer, que l'on manquait des moyens de le connaître, il s'ensuivit des conte tations, dont celle-ci est la plus n marquable. Tous les cosmographi croyaient alors, d'après Ptoléme que les côtes de Siam et de Cochi chine étaient à 180° de longitude comptés du méridien des îles Can ries; il pouvait en consequence avoir, selon cette opinion, des di ficultés entre le Portugal et l'Esp gne, sur la possession de quelqu

points de ces côtes: mais les Moluques, situées à une grande distance i l'est, semblaient se trouver dans la moitié du globe concédée à l'Espagne. Cette dernière puissance crut qu'elle donnerait plus de poids à ses prétentions, si elle envoyait chercher res îles du côté de l'ouest; mais il fallait, pour cela, que l'on pût contourner la barrière que le continent d'Amérique semblait opposer de ce côté. Magellan s'y engagea; et pour en prouver la possibilité, il montra une carte ou un globe que l'on s'accorde assez généralement à attribuer a Martin Béhaim, où l'on voyait un detroit immédiatement à la suite des terres les plus au sud de l'Amérique. L'indication de ce détroit fut le résultat de l'esprit de système : rien ne paraît plus certain. Néanmoins Magellan était tellement convaincu de son existence, qu'il parvint à persuader le conseil d'Espagne; et cette conviction ne l'a jamais abandonné dans les circonstances les plus difficiles de son entreprise. Sa flotte lat composée de cinq navires ; deux de cent trente tonneaux, deux de juatre-vingt-dix, un de soixante, wec deux cent trente hommes d'épupage en tout. Ruy Falero, qui derait faire le voyage en qualité de osmographe, ne put partir pour ause de maladie, et fut remplacé. ferrera nomme les principaux ofciers : nous ne parlerons que des apitaines dont il sera question par suite. Magellan était sur la Trinied; Juan de Carthagena commansit le Sant-Antonio, Louis de Menra la Vittoria, Gaspar de Quesada . Conception , où se trouvait Schasm del Cano, en qualité de second; · fut lui qui ramena le vaisseau la istoire, après avoir fait le tour h slobe : eufin Rodriguez Serrano

commandait le Sant-Iago. La flotte mit à la voile le 20 septembre 1510: ayant relâché à Ténériffe, elle se dirigea sur Rio de Janeiro, où elle renouvela ses provisions. Après avoir prolongé la côte orientale d'Amérique, elle entra dans la baie de Saint-Julien, située près de l'extrémité sud de ce continent, et y passa l'hiver de 1520; on sait que dans ces contrées australes, cette saison a lieu depuis mai jusqu'en septembre, précisement dans le temps qui correspond aux plus grandes chaleurs de nos climats. Magellan éprouva combien il est difficile de réussir dans un pays où l'on est étranger. Les capitaines montrèrent d'abord de la répugnance à se soumettre à ses ordres; quelques-uns se mirent ensuite en opposition ouverte contre lui. Il fut obligé d'ôter le Sant-Antonio, à Juan de Carthagena, qu'il remplaça par un de ses parents nommé Mesquita. Quoiqu'il nommât bientôt après ce même Juan de Carthagena, capitaine de la Conception, il ne put apaiser sa haine. Louis de Mendoza et Quesada partagèrent les mêmes sentiments. Les équipages, excités par les mécontents, se plaiguirent des rigueurs du froid et des privations qu'ils avaient à endurer dans un pays si stérile : enfin tous demanderent à retourner en Espagne. Magellan les apaisa pendant quelque temps; mais la sédition ne tarda pas a éclater. Un jour qu'il avait envoyé un de ses canots au Sant-Antonio, pour y prendre quatre hommes, et les conduire à l'aiguade, l'équipage de ce canot fut averti par une autre embarcation du Sant-Antonio, de ne pas aborder. On leur dit que Queseda s'en était emparé, et que Mesquita, cousin de Magellan, qui avait remplacé Carthagena, était

détenu prisonnier. Au récit de cette rebellion, Magellan envoya demander à tous les capitaines, s'ils lui gardaient fidélité. Queseda, Louis Mendoza et Juan Carthagena, répondirent qu'ils ne connaissaient d'autre autorité que celle du roi. Serrano, le seul qui n'eût pas trempé dans le complot, dit qu'il était fidèle au roi età Magellan. C'est dans cette circonstance que ce vaillant homme de mer développa toute la force de son caractère, et fit un coup d'autorité qui lui réussit, mais que l'humanité désapprouvera toujours. Sachant que les matelots ne partageaient pas la haine dont leurs capitaines étaient animés, et qu'un grand nombre était dans ses intérêts, il envoya poignarder Louis de Mendoza, sur son propre vaisseau, par un de ses affidés ; et l'équipage rentra aussitôt dans l'obeissance (1). Il vint ensuite canonner la Victoire; mais n'apercevant sur le tillac que Queseda, armé de toutes pièces, qui marchait comme un furieux, il aborda ce vaisseau, et s'empara de la personne du rebelle sans éprouver la moindre résistance. Les gens de la Conception lui livrèrent, bientôt après, Juan de Carthagena. Le lendemain, le cadavre de Louis de Mendoza fut écartelé publiquement par ses ordres. Un conseil de guerre condamna Queseda au même supplice: quant à Carthagena, son rang ne permettait pas de le mettre à mort, et il fat laissé à terre dans la baie de Saint-Julien, avec un aumonier qui avait pris part à la révolte. Ces malheurs furent suivis de la perte du Santlago, qui avait été envoyé en découverte, mais dont l'équipage se sauva, et fut réparti sur les autres vaisseaux. La flotte sortit de la baie de Saint-Julien vers la mi-octobre . et parvint, en suivant la côte de trèsprès, au détroit par lequel Magellan s'est ouvert le premier un passage jusqu'au Grand-Océan, et qui à juste titre porte son nom. Il y entra le 21 octobre, jour de Sainte-Ursule, ce qui fit nommer le cap au nord du détroit du côté de l'Océan atlantique, cap des Vierges: le Sant-Antonio l'abandonna au milieu du détroit, et regagna la baie de Saint-Julien, pour sauver Juan de Carthagena; de là, il fit route pour l'Espagne. Magellan n'avait donc plus que trois navires, lorsque, le 28 novembre, doublant le cap de la Victoire, ainsi nommé d'après un de ses vaisseaux, il entra dans la vaste mer Pacifique. Il mit trois mois et vingt jours à la traverser, depuis le détroit de son nom jusqu'aux îles Philippines, ou il aborda le 16 mars 1521. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que pendant un trajet aussi long, et dans une mer où depuis l'on a découvert une si grande multitude d'îles trèspeuplées , il n'ait rencontré que deux petites îles désertes, que l'on nomma par cette raison Desventuradas ou Infortunées. Aucun renseignement positif ne nous fait connaître la route de Magellan. La relation de Pigafetta place ces deux îles à 15º et à 90 de latitude sud; mais, quelques lignes plus bas, il leur donne une position différente, et dit qu'elles sont par 15º et par 20º de latitude sud. Selon les premières positions, l'une de ces îles devrait être celle des Chiens, que Le Maire a vue après Magellan, et l'autre, une des Marquises de Mendoza. Sans entrer ic dans des détails que cet article ne com porte pas, on doit dire que, selon toute probabilité, les deux îles, vue

<sup>(1)</sup> Merrers , Decade II , livre 9 , chapitre XII.

par Magellan, sont d'une part l'île Pucairn de Carteret, et de l'autre l'île des Chiens de Le Maire : elles sont effectivement inhabitées. Quoi qu'il en soit, il paraît certain que Magellan a passé entre l'Archipel daugereux de Bougainville, et les Marquises de Mendoza; qu'il a fait toute ensuite à-peu-près au nordouest, jusqu'à l'hémisphère septentrional, et qu'après avoir relâché aux iles Mulgrave, ou dans quelquesunes de celles qui sont au nord, il est arrivé aux îles Mariannes. C'est, à ce que l'on croit, par erreur, que ces dernières ont été appelées îles des Larrons, par la plupart des géographes. Ce nom doit appartenir à des iles situées plus à l'est, que nous croyons être les îles Mulgrave, ou celles des environs. Magellan les avait atusi nommées parce qu'il n'avait pu arrêter les vols de leurs habitants, Il fut au contraire très-bien accueilli par le roi des îles Mariannes, et ses sujets s'empressèrent de lui apporter des vivres. Le même prince, accompagné de plusieurs de ses gens , conduisit lui-même Magellan aux Philippines, et l'introduisit chez le roi de ces dernières iles, qui était son parent. Toutes les relations de Pigafetta que nous avons, dont aucune n'est originale, confondent les deux relâches que Magellan a faites avant d'arriver aux Philippines; mais on doit s'en rapporter à Herrera, historien exact, qui a écrit d'après les diverses relations que nous savons avoir été remises à Charles-Quint, par ceux qui revinrent en Espagne avec Sebastien del Cano. Celle de Pigafetta était probablement du sombre; mais elle nous est parvenue renquée. Le premier lieu des Phiimpines où Magellan s'arrêta, est a ville de Zebu , située dans l'île du même nom. La bonne intelligence s'établit si facilement entre les habitants de l'île et les Espagnols, par l'entremise du prince qui avait introduit ces étrangers, que le roi de Zehu se déclara sans peine vassal de la couronne d'Espagne, et consentit à se faire chrétien, dès la première exhortation qui lui en fut faite. Magellan le fit baptiser avec la majeure partie de son peuple, à l'issue d'une messe qui fut celebrée à terre en grande solennité. Le génie ardent de cet illustre navigateur ne lui permit pas de négliger les avantages que lui promettait un début si favorable : il proposa au nouveau roi chrétien de le protéger contre ses ennemis; et voulant lui donner une haute idée de la force des Espagnols, il promit inconsidérément d'aller attaquer un de ses voisins dans son propre domaine, avec 55 hommes choisis: mais à peine fut-il engagé dans le pays, qu'une multitude l'entoura et l'accabía de pierres. Les Espagnols se défendirent pendant presque toute la journée. Magellan tint ferme au milieu des siens, avec une opiniàtreté inconcevable : mais la poudre étant venue à lui manquer, il songea enfinà se retirer. Les ennemis voyant qu'il reculait, et que l'on ne tirait plus sur eux, redoublèrent d'efforts, et le serrèrent de plus près. Une première pierre dirigée sur lui abattit son casque; une seconde le frappa à la cuisse, et le fit chanceler; enfin deux autres pierres le couchèrent par terre, et on le tua à coups de lance. Ainsi périt ce grand capitaine, victime d'une valeur téméraire. Herrera nous apprend que Magellan, quoique d'une taille extrêmement petite, savait prendre un grand ascendant sur les autres hommes : on a vu sa fermeté dans les périls de toute espèce,

qu'il surmenta par son audace. Il se comporta dans certaines circonstances avec une rigueur qui tient presque de la férocité: il faut cependant avouer qu'il sut se concilier les esprits, puisque ses propres équipages, et une partie de ceux des autres vaisseaux, se déclarèrent pour lui, et soulinrent son autorité. Les dispositions que le roi de Zebu avait montrées en faveur des Espagnols, changèrent aussitôt après la mort de Magellan. Sous prétexte de resserper l'alliance qu'il avait contractée avec eux, il leur donna un sestin, où tous les Espagnols furent égorgés. Rodriguez Serrano, homme d'une grande bravoure, qui avait voulu détourner Magellan de l'entreprise où il succomba, périt dans cette circonstance : c'était le seul Espagnol que les habitants de Zebu eussent épargné; mais voyant que ceux qui étaient sur les vaisseaux, refusaient de payer sa rançon, ils l'égorgèrent sur le rivage, et ses derniers cris se firent entendre à ceux qui l'avaient ainsi abandonné. Les gens qui n'avaient pu venir à terre, ne se trouvant plus, après un tel desastre, en nombre suffisant pour manœuvrer trois vaisseaux, brûlerent la Conception, et allèrent à la recherche des Moluques avec la Trinidad et la Vittoria. Ils abordèrent plusieurs points de la côte orientale de Borneo; ils revinrent ensuite dans l'est, en passant au nord de Celebes, et arriverent enfin à Tidor, dont le roi les reçut avec joie, dans l'espérance de s'en faire un appui contre les Portugais qui avaient jusqu'alors favorisé le roi de Ternate, son ennemi. La Trinidad fut retenue à Tidor, pour réparer une voie d'eau qui se déclara au moment du départ. Elle tenta de traverser une seconde

fois le Graud-Océan, et de revenir en Amérique; mais n'ayant éprouvé que des vents contraires, elle fut obligée de revenir aux Moluques, où elle arriva délabrée. Les Portugais qui avaient reçu des renforts, s'en emparerent, et tout l'équipage fut fait prisonnier. Sébastien del Cano, qui avait quitté les Moluques quelque temps auparavant, revint avec la Vittoria par le cap de Bonne-Espérance, et arriva à San - Lucar, le six septembre 1522, excédé de fatigues, après un voyage de trois ans et quatorze jours : ce fut lui qui eut la gloire de ramener en Europe le premier vaisseau qui cût achevé le tour du monde. Comme leur route avait été de l'est à l'ouest, dans le sens du mouvement diurne du soleil, cet astre régulateur du temps avait fait, par rapport à eux, un tour de moins que par rapport à ceux qui étaient restés dans le même lieu : ils s'aperçurent donc en arrivant qu'ils avaient perdu un jour, et ne comptaient alors que le 5 septembre, au lieu du 6 que tout le monde comptait en Europe. Cette particularité, si facile à expliquer, exerça tous les savants du temps, et donnalieu à bien de faux raisonnemens. Au reste, il paraît, d'après les relations de ce voyage, que l'art de la navigation n'avait point fait de progrès depuis Christophe Colomb. Une lettre de Maximilien Transilvano, secrétaire de Charles - Quint, au cardinal de Saltzbourg, datée de 1522, et qui se trouve dans les recueils de Grynæus et de Ramusio, nons apprend que tous les pilotes remirent les journaux qu'ils avaient tenus pendant ee long voyage, à l'empereur Charles-Quint, et que tous les hommes de l'équipage furent consultés sur les principaux événements qui leur faient survenus. Herrera confirme ces faits ; et c'est d'après les témoigrages ou les dépositions dont il a sa connaissance, qu'il a écrit la partie de son histoire qui conteme le voyage de Magellan. Le purnal de Pigafetta est le seul qui m'été rendu public ; et dans cette arconstance, comme dans toutes les autres, ce sont encore les Italiens qui sat répandu la renommée de cette belle et grande navigation. Une copie in fut adressée, long-temps après, à Satherine de Médicis, qui la fit traimre en français, par Jacques Fabre. traduction a servi d'original à outes les éditions de Pigafetta qui ont connues en quelque langue que ce e soit. Le malheur a voulu que Jacmes Fabre ait beaucoup abrégé, et vec peu discernement, l'original lui avait été confié. Herrera mue plus de détails ; et comme est à supposer qu'il a eu sous s yeux la plupart des relations du emps, c'est l'auteur auquel nous sommes attachés de préférence.

MAGELLAN ou MAGALHAENS JEAN-HYACINTHE ), gentilhomme ortugais, de la même famille que le recedent, et le comptant même au ombre de ses aïeux, naquit à Lisonne en 1723, et prit l'habit moastique dans l'ordre de Saint-Auustin: mais sa passion pour les nences physiques et pour les voyages e pouvant s'accommoder de la tranvallité da cloître, il passa, vers 1764, a Angleterre, où la persection avec quelle il parlait le latin et les prinpales langues du midi de l'Europe, at choisir plusieurs fois pour acpagner de jeunes seigueurs dans voyages. On peut le regarder me l'un des hommes qui ont le contribué aux progrès de la phy-

sique dans la dernière moitié du dixhuitième siècle. Né avec le goût de l'observation et avec des dispositions peu communes pour la physique et la mécanique, il visita, dans chaque pays, les savants les plus distingués. et se servit des avantages que lui donnait sa position pour leur procurer des encouragements. Il se fixa ensuite à Londres, d'où il entretenait une correspondance très-active avec les physiciens français, italiens et allemands, cherchant à établir des rapports entre ceux qui, tendant au même but, pouvaient s'entr'aider par une communication réciproque du résultat de leurs travaux. Il consacrait le reste de ses loisirs à répéter de nouvelles expériences, on à faire exécuter sous ses yeux, par les meilleurs artistes, différents instruments qui lui durent d'utiles perfectionnements, lorsqu'il mourut à Islington, près de Londres, le 7 février 1790. Il était membre de la société royale de cette ville depuis 1774, et correspondant des académies des sciences de Paris, de Madrid, de Saint-Pétersbourg, etc. On cite de lui : I. Description des octants et sextants anglais ou quartsde-cercle à réflexion avec la manière de s'en servir et de les construire, Paris, 1775, in-4º. Cet ouvrage est un des plus étendus et des plus complets qu'on eût alors sur cette matière. ( Lalande, Bibliogr. astron. ) II. Descriptions et usages des nouveaux baromètres pour mesurer la hauteur des montagnes et la profondeur des mines (appartenant aux collections d'instruments d'astronomie et de physique, exécutés à Londres pour la cour d'Espagne), Londres, 1779, in-4°. Magellan avait recu la commission de surveiller la fabrique de ces instruments : cet ouvrage contient beaucoup d'idées nouvelles et de réflexions curieuses pour cette partie de la physique (Journ. des Savants, novembre 1780). III. Collection de différents Traités sur des instruments d'astronomie et de phy sique, Londres, 1780, in-4°. fig.; traduite en anglais, ibid., 1785, in-4º. IV. Une addition à la brochure de Lebègue de Presle, intitulée : Relation des derniers jours de Jean-Jacques Rousseau, Londres et Paris, 1779, in-80. V. Un grand nombred'articles dans le Journal de physique, de l'abbé Rozier depuis l'année 1778 jusqu'en 1783; les plus remarquables sont : La Description d'une Pendule de son invention, que Magellan avait fait exécuter pour le duc d'Aremberg, affligé depuis peu de la perte de la vue, et qui indiquait par des coups sur différents-timbres, les heures, demi-heures, quarts et minutes ,le jour de la semaine, le quantièmeda mois, le cours de la lune, etc. — Un Essai sur la nouvelle théorie du feu élémentaire et de la chaleur des corps. - La Description du baromètre nouveau portatif, avec la méthode pour mesurer la hauteur des montagnes, etc. Parmi les ouvrages qu'il a publiés eu anglais, nous citerons sculement sa Description d'un appareil en verre pour composer des eaux minérales artificielles, et de deux nouveaux eudiomètres, Londres, 1777, in-80., fig.; traduite en allemand par G. T. Wenzel, Dresde, 1780, in-8°.: id. troisième édition, très-augmentée, avec la Réponse aux Observations critiques de Tib. Cavallo, 1783, in-8°. Magellan fut l'éditeur de la Minéralogie de Cronstedt, traduite en anglais par G. d'Engestrom, Londres, 1788, 2 vol. in-80.; il y fit des additions considérables, et il proud, sur le

frontispice, le titre de Talabrico Lusitanus; ce qui fait penser qu'i était né a Talavera. Il a aussi publi les Voyages de Beniowski (V. c nom, IV, 165.) W—s.

MAGEOGHEGAN (JACQUES) historien irlandais, né, en 1702, d parents catholiques, fut envoyé for jeune en France, où il fit de bonne études et embrassa l'état ecclésiasti que : il fut attaché sur la fin de s vie à l'église Saint-Méry (à Paris) et mourut dans cette ville, le 3 mars 1764, à l'âge de 63 ans On a de lui, l'Histoire de l'Ir lande ancienne et moderne, tire des monuments les plus authenti ques, Paris, 1758, 62 et 63, tomes, en 3 vol. in-4°., avec de cartes. Le savant auteur traite, dans la première partie, de la situation e du climat de l'Irlande, des produc tions naturelles de ce pays et de mœurs de ses habitants ; il parl ensuite des Scoto-Milésiens qui ha bitèrent l'Hibernie ou l'Irlande, e donne des détails très-curieux sur l langue, la religion, les mœurs, ! gouvernement et les lois de ce peuple trop peu connu; il rapporte les dif férents noms qu'a eus l'Irlande, don il donne l'étymologie, et fait conna tre les différentes divisions de soi territoire. La seconde partie, qu'il intitulée l'Irlande chrétienne, con tient l'histoire de ce royaume depui la conversion de ses habitants à la fo catholique par S. Pallade, vers l'an née 431 jusqu'à la fin du x1e. siècle Dans la troisième, il traite des dif férentes irruptions que les Anglai ont faites en Irlande et des mesure qu'ils out prises pour y affermir leu autorité. L'ouvrage est terminé pa un Précis de l'histoire des quatr Stuarts sur le trône britannique. y a beaucoup de recherches et d'éru dition dans cet ouvrage; et malgré
la diffusion du style, la lecture en
est interessante: l'auteur, Irlandais
rélé, n'est guère favorable à ceux
qu'il regarde comme les oppresseurs
de son pays.

W—s.

MAGGI, famille gibeline de Brescia, exerça la souveraineté dans cette ville au commencement du quatorzième siècle. Bérard de Maggi, évêque de Brescia, avait été choisi en 1298, par ses compatriotes, pour ttre arbitre entre les factions, et chef digouvernement pendant cinq ans: mis en 1303, lorsque l'autorité qui lu avait été déléguée devait expirer, Il s'empara de la souveraineté, et il chassa de Brescia Tebaldo Brusati, thef des Guelfes, avec tous ses parusans. Bérard sut exercer, avec autant de vigueur que de sagesse, la segueurie qu'il avait usurpée, jusqu'au mois d'octobre 1308 qu'il mourat. Le peuple lui donna pour successeur dans le gouvernement son frere Malfeo de Maggi, et dans l'episcopat Frédéric de Maggi son parent: mais Maffeone conserva la seigneurie de Brescia que jusqu'à l'année 1311. L'empereur Henri VII, ayant voulu, pour rendre la paix à cette ville, y faire rentrer Tebaldo Brusati avec les Guelfes, Maggi renonça de lui-même à la souveraineté. S. S-1.

MAGGI (BARTHELEMI) (1), célèlres chirurgien du xvi°. siècle, était né à Bologne en 1477 : il s'appliqua à l'étude avec beaucoup de succès, et fut nommé professeur de chirurgie, Henri II lui donna des marques de sa satisfaction pour le

MAGGI ( LUCILLO-FILALTEO )
(1), l'un des hommes les plus sa-

zèle qu'il avait montré en soignant les blessés français; et le pape Jules III le fit venir à Rome, et l'honora de toute sa confiance. L'air de cette ville étant contraire à sa santé. il obtint la permission de revenir à Bologne, où il mourut le 26 mars 1552, à l'âge de 75 ans. Il fut inhumé dans l'église de St.-François, où l'on voit encore son épitaphe. Maggi était oncle d'Acantius, fameux anatomiste. On a de lui : I. De sclopetorum et bombardarum vulnerum curatione, Bologne, 1552, in - 40.; Venise, 1566 in-80., et dans le recueil de Gesner : De Chirurgia scriptores optimi quinque, veteres et recentiores, etc. Zurich, 1555, in-fol. Maggi y traite particulièrement de l'amputation des membres dans les cas degangrène ou de carie; et M. Portal a jugé sa méthode assez remarquable pour en faire la comparaison avec celle dont il a introduit l'usage dans la chirurgie moderne. « On trou-» ve dans l'ouvrage de Maggi, ajoute » cet illustre praticien, plusieurs » maximes intéressantes pour le » traitement des plaies. Le lecteur » ne se repentira pas de la peine qu'il » prendra de les consulter. » ( Histoire de l'anatomie, par M. Portal, 1, 502.) II. Commentaria super libros metheororum. Cet ouvrage est cité sans autre indication par Orlandi dans les Notizie degli scrittori Bolo-W-s. gnesi.

<sup>[2]</sup> Il était pent-être de la même famille que Jeme Mage , mort jeune en 1572 ; mais il est évident peut pas être son frère, comme l'out dit pludere peut pas être son frère, comme l'out dit pludere nomme Bartiellem : on sait d'ailleurs de l'était population point la médecine ni la chirurle qu'il s'applique soulement à la littérature.

<sup>(1)</sup> Suivant l'opinion commune, Filalteo était de l'illustre famille des Maggi de Brescia; mais Tira-boschi conjecture, d'après des notes qui lui avaient été communiquées par le chanoine Buttori, qu'il était de la famille Salvioni. Les lettres découvertes par M. Buttori, écritées par la mère de Filalteo, sont effectivement signées Salvioni mais qu'en conclure? La mère de Filalteo n'a-t-elle pas pu quitter le nom de son mari, après ac condamnation, pour repreduct le neu ? et l'où sait qu'elle était de la famille Salvia o.

122

vants du xvie. siècle, naquit à Brescia, vers l'an 1510, d'une illustre famille de cette ville. Il était encore enfant lorsque son père fut condamné à mort pour crime de félonie. Aussitôt qu'il le put, il s'occupa de venger la mémoire de l'auteur de ses jours, et poursuivit l'abolition d'un jugement rendu sans que l'accusé eût été entendu dans sa défense. Il demanda en même temps à rentrer dans la possession des biens de son père, injustement confisqués; mais il paraît que ce fut en vain. Filalteo avait été envoyé fort jeune à Venise, et il y frequenta l'école de Baptiste Egnazio, qui prédit les succès que son élève obtiendrait un jour dans les lettres. Il alla ensuite à Padoue, suivre les cours de l'université: il était dans cette ville en 1527, et, à cette époque, il avait déjà terminé la traduction du commentaire de Simplicius sur la physique d'Aristote, et commencé celle de Démosthène. Une querelle très - vive s'étant élevée entre les jeunes gens de Brescia et ceux de Vicence qui fréquentaient l'université, Filalteo s'y trouva engagé malgré lui; et comme il était d'un naturel tranquille et pacifique, il se disposait à quitter Padoue, lorsque le sénat rendit un arrêt qui le bannissait de cette ville, comme perturbateur du repos public. Il se retira pour lors à Bologne, d'ou il écrivit au senat une lettre, afin de se justifier des reproches qu'on lui faisait; et il eut le bonheur de démontrer pleinement son innocence. Il continuait à s'appliquer, avec une ardeur infatigable, à l'étude de la medecine, et il trouvait encore des loisirs pour terminer ou retoucher ses traductions. Il recut, en 1535, le laurier doctoral, et fut agrégé au

collège des médecins de Bologne. Peu de temps après, Lazare Buonamici l'invita de venir à Rome, où il lui promettait un emploi honorable; mais Maggi n'accepta pas, et il paraît qu'il ne quitta Bologne que pour se rendre à Milan, sur l'invitation du marquis del Vasto, qui le nomma son médecin, et qu'il accompagna en cette qualité, pendant trois campagnes. Il obtint ensuite la chaire de médecine à l'université de Pavie (1), et il prit possession de cette place au plus tard en 1553: il renonça au bout de quelques années, à cette chaire, pour occuper celle de philosophie, qu'il remplissait en 1558. Filalteo n'eut pas à se louer des procédés de ses confrères : ils le dénoncèrent à l'inquisition, I'on ne sait sur quel pretexte; mais il était, en 1563, dans les prisons de ce redoutable tribunal, et il y resta enfermé près d'un an. Les tracasseries qu'il avait éprouvées, le déterminèrent à accepter les offres du duc de bavoie; et il suivit ce prince à Turin, pour y remplir une chaire de professeur à l'université. On peut conjecturer qu'il mourut dans cette ville, vers 1570. Filalteo avait embrassé l'état ecclesiastique; et il n'était pas rare alors de trouver des prêtres qui exercaient la médecine. Outre ses traductions latines de quelques traites d'Aristote et de ses anciens commentateurs, on cite de lui : I. De bello in Turcas suscipiendo, Milan. 1542, in - 4º. C'est un discours adressé aux princes d'Allemagne, réunis à la diète de Spire. II. Epistolarum familiarium libri tres, Pavie, 1564, in-80.: elles renfer-

<sup>(1)</sup> Et non de Pise, comme on le dit dans le Bictionnaire universel, ou mot Lucille PHILALTEU, article incomplet et qui u'offre qu'un tissu d'errara.

ment beaucoup de détails intéreslauts pour l'histoire littéraire de Italie au seizième siècle. Quelques nographes pensent qu'il en a paru second volume; mais aucun u'en ndique la date, ni le lieu d'imression. III. Methodus recitandi uras ad eos qui lauream petunt, bid., 1565, in-8°. IV. Consilia de gravissimis morbis, Bile, tom 1er.; Pavie, tom. 2, 1565, in-8°. Filalteo traduit en italien le Serment et es six livres des Aphorismes d'Hippoerate, Pavie, 1552, in-8°. On ceut consulter, pour plus de détails, Argelati , Biblioth. Mediol., tom. 1, col. 2145, et Tiraboschi, Stor. itterar., vii, 687. MAGGI (JÉRÔME), autre savant lu seizième siècle, né à Anghiari, ans la Toscane, fréquenta les unirersités de Pérouse, de Pise, et de Bologne, où il eut pour maître le ameux Robertello, dont il reçut des émoignages d'une bienveillance pariculière. Des le temps qu'il suivait on cours de droit à Pise, il emloyait ses loisirs à étudier l'arhitecture militaire, et à rechercher s antiquités répandues dans les enirons de cette ville : il les dessinait ; t lorsque le hasard lui procurait la écouverte de quelques médailles éprouvait une joie sans égale. Il appliqua bientôt à déchiffrer les oscriptions: mais l'attrait qu'avait our hi ce genre d'étude, ne le déournait pas de la lecture des aueurs de droit; et il nous apprend a-même que s'il fut d'abord tenté le suivre les traces de Budé et d'Alnat, plus habiles antiquaires encore re grands jurisconsultes, il ne tarda pas a sentir la nécessité de prendre modèles Barthole et ses suc-

cesseurs. Maggi était jeune encore

lorsque ses compatriotes le députe-

rent vers les Florentins. Jacques Vitelli, prince d'Amatricani, dans le royaume de Naples, lui donna ensuite la place de juge; et l'on voit par une de ses lettres, qu'en 1560, il la remplissait depuis deux ans. Ce fut à peu près vers ce temps-là qu'il s'établit à Venise, où il publia différents ouvrages, qui commencèrent sa réputation : il fut nommé juge dans l'île de Cypre, et se trouva au siége de Famagouste, dont il retarda de plusieurs mois la prise, par des machines de son invention; mais enfin cette ville étant tombée au pouvoir des Turcs, Maggi fut fait prisonnier, et vendu à un capitaine de vaisseau, qui l'emmena à Constantinople. Il chercha, dans l'étude, des consolations à sa captivité; et sans autre secours que celui de sa mémoire, il composa dans sa prison deux petits traités, l'un De Tintinnabulis ( des cloches ), l'autre De Equuleo (du chevalet), qu'il dédia aux ambassadeurs de l'empereur et du roi de France, alors à Constantinople. Tous deux s'occuperent aussitôt des moyens de délivrer Maggi. Tandis qu'ils négociaient son rachat, il trouva moyen de s'évader, et de se réfugier a l'hôtel de l'ambassadeur impérial ; mais découvert dans cette retraite, il fut ramené en prison par l'ordre du grand-vizir Mehemet pacha, qui le fit étrangler dans la nuit du 27 mai 1572. Ainsi périt dans un âge peu avancé un savant très-distingué, et digne d'un meilleur sort. On a de Maggi : I. I cinque primi canti della guerra di Fiandra, Venise, 1551, in-8°. Le fameux P. Aretin est l'éditeur de ce poème, qui n'a pas été connu de Quadrio. II. De mundi exustione et de die judicii, Bale, 1562, in-fol. Cette matière y est traitée suivant les principes des Stoiciens. III. Variæ lectiones seu Miscellanea, Venise, 1564, in-80.; recueil d'excellentes observations sur un grand nombre de passages des auteurs grecs et latins. Gruter les a insérées dans le tome 11 du Thesaurus criticus. IV. Della fortificazione delle città, imprimé à la suite du Traité des fortifications de Castriot, en 1564; et séparément avec des additions, Venise, 1584, ir-fol. Cet ouvrage, qui est fort curieux, contient la description de beaucoup de machines de guerre de l'invention de Maggi, et dont il employa quelques-unes avec succès à la défense de Famagouste. V. De Tintinnabulis, Hanau, 1608, in 80.; précédé de la vie de l'auteur, et accompagné de notes, par Sweert, Amsterdam, 1664, in-12, fig., jolie édition. Sallengre a inséré cette petite dissertation dans le Thesaurus novus antiquitat. Romanar., tome II. VI. De equuleo, Hanau, 1609, in - 80., avec des notes de Godef. Jungerman; réimprimé par Raph. Trichet-Dufresne, à la suite de l'édition du traité d'Ant. Gallonio: De SS. Martyrum cruciatibus, Paris, 1660; et Amsterdam, 1664, in-12, fig., avec des extraits d'ouvrages sur la même matière. Ces deux petits traités sont assez souvent réunis dans le même volume. On cite encore de Maggi, des Commentaires sur les Institutes de Justinien, Lyon, in-8°.; des Notes sur les Vies des hommes illustres de Cornelius Nepos, Bale, 1563, info., dont Lambin, dit-on, a beaucoup profité pour son travail, mais sans nommer Maggi; la Préface et l'analyse du livre De Fato, par Jules Sirenio, Venise, 1565, in-fol,; et une Vie de Paul V, insérée par Caracciolo, dans les preuves d l'histoire de ce pontife. Il a laiss un grand nombre d'ouvrages inédit dont on trouvera la liste à la suit de la vie de l'auteur, par Sweert, ( dans les Eloges de Terssier ( tom. 1 p. 370); les plus remarquable sont : un traité De sepulcris et se peliendi ritu; et un autre : Deg ingegni e secreti militari. Tirabos chi prouve que ce dernier ouvrag est le même que celui dont Morel a donné une notice dans le Cata logue de la bibliothèque Nani à Vo nise. (V. Stor. letteratur. ital. tom. vii, 557 et suiv.) W-s.

MAGGI (CHARLES-MARIE), 6 latin Maddius, littérateur estimable naquit à Milan, le 8 mai 1630, d'un famille qui a produit plusieurs hou mes de mérite. Il fit ses études a collége des Jésuites, et alla su vre les cours de l'université de Be logne. Entraîné par son penchai pour les lettres, il visita Rome Naples et les principales villes d l'Italie, dans l'unique but de se li avec les personnes qui partageaier son goût. De retour dans sa patrie il fut nommé secrétaire du sénat, quelque temps après professeur littérature grecque à l'académie pal tine. Il mourut à Milan le 22 avi 1699. Maggi était membre des acad mies della Crusca, des Arcadien des Ricovrati, etc. On conserve à bibliothèque Ambrosienne, une m daille frappée en son honneur ; el porte au revers un homme couve d'un long manteau, le front ceint lauriers, et tenant de la main droi une couronne, avec cette légende Corona sapientiæ timor Domi L'abbé Puricelli, Ant. Gatti et Ant. Muratori ont fait l'éloge Maggi; et ces trois pièces ont publiées sous ce titre: Corona p na, seconda et terza, Milan, 1700, 4-8°. On a imprimé et retraduit les lime varie de Maggi, à Turin, 1688, in-12. Ses œuvres ( Opere varie) ont été recueillies par Murabri, qui les a fait précéder d'une Vie le l'auteur, Milan, 1700, 5 vol. in-12; Venise, 1708, 6 vol. même fornat. On y trouve des poésies grecques, alines, italiennes et espagnoles, des iscoursacadémiques, des lettres, des temédies dans le dialecte milanais, ac. Maratori donne de grands éloges Maggi, dans sa Perfetta poësia; rependant il convient que son style nanque de vivacité, et que la marche leses compositions est peu régulière: pant à ses comédies milanaises, le la logue en est naturel, agréable, on y remarque une satire des accurs qui plaît et instruit. ( Tiraroschi, Stor. litterar., VIII, 465.) acques Machio a publié des poésies nedites de Maggi (Poësie miscellane) Illan, 1729, in-80. On trouve des onnets de cet auteur dans les Rime legli Arcadi, tom. 1V, et dans la celta de più eccelenti Rimatori, om. 11. Ses Pensieri de primavera altre canzoni se conservent en mauscrit dans la bibliothèque Riccaruana. Outre les auteurs cités dans le ours de cet article on peut consulter our plus de détails, Argelati, Biwith scriptor. Mediolan. tom. 11, Dl. 821 et 2001.

MAGGIO (François-Marie), saaut orientaliste, né à Palerme en 612, était fils de Bartolo Maggio, urisconsulte instruit, qui consacrait ou temps et sa fortune à la défense es malheureux. Il reçut une excelnte éducation, et fit de rapides rogrès dans la piété et les lettres. orsqu'il eut terminé ses études, il total dans l'ordre des Théatins, et pronça ses vœux en 1632, à l'âge de vingt ans. Il s'appliqua plus particulièrement alors à l'étude de la philosophie et de la théologie; et sollicita de ses supérieurs la permission de visiter les établissements de son ordre dans l'Orient. Il partit, en 1636, pour la Géorgie, avec quelques-uns de ses confrères; il traversa l'Arabie, la Syrie, l'Arménie. et, malgré tous les obstacles qu'il rencontra, parvint jusqu'aux montagnes du Caucase. Le P. Maggio apprit à fond les principaux dialectes qui sont en usage dans la Géorgie. s'instruisit des mœurs et des coutumes des peuples qui l'habitent, et rendit par-là les plus grands services aux missionnaires. Il fut rappelé au bout de cinq ans à Cafa (l'ancienne Théodosie ), pour y établir une maison deson ordre, et passa ensuite à Constantinople dans le même but. L'ambassadeur de Venise, loin de l'aider dans ce pieux dessein, s'y opposa formellement, et le força de s'embarquer sur un vaisseau qui faisait voile pour l'Italie : peu de temps après son arrivée à Messine, Maggio fut invité par la congrégation de la Propagande à se rendre à Rome pour y travailler da une grammaire des langues orientales les plus répanducs. Il revint ensuite à Naples, obtint la confiance du vice-roi, dont il devint le confesseur, et profita de son crédit pour procurer différents établissements de son ordre dans ce royaume. Il fallut faire violence à la modestie de ce bon père pour l'obliger d'accepter la place de visiteur de la province de Sicile; et ensuite, celle de prieur de la maison de son ordre à Syracuse: mais il refusa constamment la dignité épiscopale. Sur la fin de sa vie, s'étant retiré à Palerme, il partagea son temps entre les exercices de piété, la prédication et l'instrue-

tion des novices : il y mourut le 12 juin 1686, regardé comme un saiut. Il avait composé cent quinze ouvrages, la plupart ascétiques ou liturgiques, dont quarante-cinq sont demeures manuscrits : on en trouve la liste dans la Bibliotheca sicula de Mongitore, p. 221 et suiv., et Addit., pag. 40., et plus exactement dans les Scrittori de Clerici regolari du P. Vezzosi, 11, 4-23. Les principaux sont : I. Syntagmata linguarum orientalium, quæ in Georgiæ regionibus audiuntur : liber primus complectens Georgianæ seu Ibericæ vulgaris linguæ institutiones grammaticales: liber secundus, complectens Arabum et Turcarum orthographiam et turcicæ linguæ institutiones, Rome, 1643, in-fol. de 200 pag, deuxième édit, ibid, 1670. Quoique fort incomplète, cette grammaire géorgienne est importante, étant encore à peu - près la seule que nous ayons : la grammaire turque insérée dans la 2º. partie, n'est pas non plus sans mérite, quoique effacée depuis par celle de Meninski. Le P. Maggio ne donne rien dans cet ouvrage sur la langue arménienne, parce que le P. Galano, son confrère, s'était chargé. de ce travail. ( V. GALANUS, XVI, 276.) II. De sacris cæremoniis, disquisitiones rituales, morales, asceticæ et ut plurimum novæ, Palerme, 1665, 1666, 2 vol. in-fol. III. De ritibus incolendæ solitudinis disquisitiones ascetica, Naples, 1675, 2 vol. in-fol. IV. De Pauli IV inculpata vita disquisitiones historicæ, etc. tome 1er., Naples, 1672, in-fol.: le 2c. volume se compose de deux autres ouvrages sur le même sujet, intitulés chacun, Difesa, etc. et imprimés à Turin, dans lesquels le P. Maggio s'attache à réfuter les calomnies de Ferrante Pallavicini.

V. Des Vies de plusieurs personnages illustres par leur piété et la saintelé de leurs mœurs. VI Societas Jesu Mariana sive à Deipara Maria Vir. gine, insignioribus aliquot beneficiis mirifice præstitis illustrata, Naples, 1677, in-8º. VII. Nomina et elogia quibus viri clarissimi ex omni genere societatem Jesu honorifice appellant, ibid., 1677, in-89. Parmi ses ouvrages non imprimés, nous citerons ! 10. Schola turcica, qua unusquisque facile Turcarum sermonem legere, scribere, et loqui discere possit; cet ouvrage composé en 1637, devait former la 3e, partiedes Syntagmata: on en conserve le manuscrit au convent de Saint-Joseph, à Palerme.-2º Theatinæ perfectionisidea; souven consulté par Mazzuchelli. — 3º. Epi tome historicum sive Elenchus claro rum virorum omnium ordinis clen corum regularium, etc. W-s.

MAGINI (JEAN - ANTOINE), la borieux astronome, né à Padoue en 1555, s'appliqua, fort jeune, l'étude des mathématiques, et y !! des progrès très - remarquables. El 1588, il fut appele à Bologne, pent occuper la chaire de cette science et il la remplit pendant près de trent ans, avec beaucoup de distinction L'empereur Rodolphe lui fit des al fres avantageuses pour l'attirer Vienne; mais il ne voulut pas quitt Bologne, où il jouissait d'une cous dération méritée ; et il mourut d'a poplexie en cette ville, le 11 sevit 1617, à l'âge de soixante-deux ans ses restes furent déposés dans l'églis des Dominicains, où l'on voit " core son épitaphe. Magini partagi les opinions de son siècle sur l'a trologie; et il s'était fait une grant réputation d'habileté dans l'art ! tirer les horoscopes : mais il se acquis des titres plus durables, P

les services qu'il a rendus à l'astronomie, à la géographie et à l'optique. Il a laisse plusieurs ouvrages peu recherches aujourd'hai, et dont les curieux trouveront la liste dans les Elogia viror. doctor. de Jacq. Tomasini, et dans les Mémoires de Niceron, tom. xxvii. Nous nous bornerons à citer : I. Breve instruzione sopra l'apparenze e mirabili esseti dello spechio concavo sferico, Bologne, 1611, in - 40.; trad. en français, par J. J. Boussier, Paris, 1620, in - 40. Magini nous apprend que les miroirs concaves étaient alors fort rares, et qu'il en fabriqua un pour l'empereur Rodolphe, de deux pieds et demi de diamètre, et du poids de quatrevingts livres, dont ce prince lui témoigna sa reconnaissance par un present magnifique. II. Novæ cælestium orbium theoricæ congruentes cum observationibus N. Copernici, Venise, 1589, in - 40.; Maience, 1608, in-40. III. Des Ephémérides, calculées pour cinquante ans (de 1580 à 1630 ) 3 vol. in-4°. Quoique Nagini n'eût pas adopté le système de Copernic , vraisemblablement pour ne pas s'exposer aux poursuiles de l'inquisition, il se servit des observations de cet illustre astronome pour corriger et analyser les calculs de ses éphémérides, et pour montrer le peu d'exactitude des tables alphonsines qui jouissaient une grande célébrité. Weidler assure que Magini fut invité par Copernic et Keppler, à se rendre en Allemagne, pour y coopérer avec eux à la rédaction des nouvelles tales astronomiques, d'après les détouvertes récentes ( Weidler , Hist. astron. ch. xix, no. 118); et il est estain que l'astronome de Bologne ut lie d'une étroite amitie avec

Keppler qui déplora sa mort, comme une perte pour les sciences (1). 1V. Primum mobile XII libris contentum, etc., Bologne, 1600; Francfort , 1613 , in-fol. : c'est un traité de géométrie, remarquable pour le temps où il a été composé. V. Commentarius in Geographiam et tabulas Ptolemæi, Cologne, 1507, in-4º.; Arnheim, 1617, même format : ce commentaire renferme des choses utiles ; il a été traduit en italien , par Léonard Cernotti , Venise , 1508 . in-fol. : cette édition est estimée. VI. L'Italia descritta con ux tavole geografiche, Bologne, 1620, in-fol. Ces cartes furent publices par Fabio Magini, son fils : c'étaient les plus exactes qu'on eût vues jusqu'alors ; mais le texte qui devait les accompagner, n'a point paru.

MAGIRUS (Tobie), savant philologue, né en 1586, à Angermunde, dans la marche de Brandebourg, enseigna la philosophie, et fut ensuite co-recteur du gymnase de Joachims-Thal : il obtint enfin la chaire de logique de l'académie de Francfort-sur l'Oder, et mourut en cette ville, le 6 janvier 1652. On cite de lui: I. Sabbatum christianum sive Meditationes pat um orthodoxorum in evangelia anniversaria, II. Oratorium christianum. III. Decades vi problematum metaphysicorum. IV. Disputationes variæ, V. Polymnemona sive Florilagium locorum communium, ordine alphabetico digestum, Francfort, 1629, in-fol. Eponymologium criticum, Francfort, 1644, in 40. : c'est un recueil d'éloges et de critiques des

<sup>(1)</sup> Après la mort de Magini , l'université de Bologue offrit à Keppler la choire qu'il laissait vacante; Keppler, en éscusant de l'accepter, parla de Magin courne d'un savant très-profond, et d'un auni particuler : Summum in proféssione mathematical virui mitique AMICISSIMUM. (Lettr. de Keppler, 4:44)

hommes célèbres, extraits de différents auteurs ; il en avait donné une première édition, moins ample, à la suite de l'ouvrage précédent. Chr. Guil. Eyben en a publié une édition augmentée de moitié, ibid. 1687, in-4°. J. André Schmidt en préparait une plus complète; et l'on doit peu regretter, dit Struve, qu'elle n'ait pas été publiée : l'ouvrage de Magirus est trop imparfait pour être reproduit de nos jours; on y trouve des éloges emphatiques plutôt que des jugements raisonnés. et il y manque beaucoup d'articles essentiels, quoiqu'il y en ait d'assez insignifiants. Magirus avait, dit-on, laissé des notes pour une nouvelle édition du Thesaurus eruditionis scholasticus de Basil, Faber, W-s.

MAGISTRIS (HYACINTE DE), missionnaire italien, né en 1605, au diocèse de Crémone, fut admis dans la société des Jésuites, à l'âge de vingt-un ans, et, après y avoir professé les humanités, fut envoyé dans les missions de l'Orient. Il apprit, avec une rare facilité, toutes les langues qui sont en usage sur la côte de Malabar, se signala par son zèle pour la propagation de la foi, et fut choisi par l'archevêque de Cranganor pour son confesseur. Le P. de Magistris repassa deux fois en Europe, pour exposer les besoins des missions et solliciter des secours : la seconde fois, il fut retenu à Rome, par le supérieur-général qui l'envoya ensuite visiter les établissements de la société dans le Brésil. De retour de ce voyage, il ne tarda pas à reprendre la route de l'Inde, fut nommé préfet du noviciat de Goa, et mourut en cette ville, le 11 novembre 1668. On a de lui, une Relation (en italien) de l'état des Missions à Maduré,

et des établissements des Jésuites sur la côte de Malabar, Rome, 1661, in-80.; elle a été traduite en français par le P. Jacques de Machault. (V. ce nom.) — François DE MAGISTRIS, chanoine de la cathédrale de Naples, 'a publié Status rerum memorabilium civitatis Neapolitanæ, avec un supplément, par Joseph de Magistris, son neveu, Naples, 1661, 1678, in-fol.

MAGISTRIS (SIMON OU SIMEON DE), prêtre de l'Oratoire de l'Eglise-Neuve de Rome, né à Serra en 1728, se rendit très - habile dans la plupart des langues anciennes de l'0rient, qu'il parlait avec autant de facilité que sa langue maternelle. Les papes Clement XIV et Pie VI l'employèrent avec succès dans de savantes recherches sur l'antiquite ecclésiastique. Ce dernier le nomma évêque de Cyrène in partibus, el le mit à la tête de la congrégation chargée de corriger les livres et les liturgies des églises orientales. Magistris mourut à Rome le 6 octobre 1802. On lui doit : I. P. Josephi Bianchini Elogium historicum, Rome, 1764. Le père de Magistris n'en est que l'éditeur. II. Daniel secundum Septuaginta ex tetraplis Origenis nunc primum editus, ex singular Chisiano Codice annorum supri 1300, gr. et lat., Rome, 1772, in-fel. Ce précieux volume, dédié à Clémen XIV, est orné d'une excellente pre face, de cinq belles dissertations e de quatre tables très-correctes. On ! remarque un commentaire sur Da niel par saint Hippolyte, martyr; chronologie de Daniel, selon le Septante; une confrontation leur version avec celle de The dotion; des lambeaux du livre d'E ther en chaldeen, en grec et en latil

un fragment du canon des saintes Ecritures, de Papias; une apologie de ce que les Pères ont cru commuwment d'après le récit d'Aristée, sur histoire de la version des Septante, tustre Himfred Hody, Van-Dale et ultes critiques modernes. Le père fabricy, qui ne connaissait l'ouvrage le Magistris qu'en manuscrit, quand publica ses Titres primitifs de la Revelation, en fait le plus grand eioge, et le regarde comme un vrai service rendu a la religion et aux titres (tom. 11, 'pag. 39). III. Ac-& Martyrum ad Ostia Tiberina, ' manuscripto Codice regia bibliohece Taurinen is, Rome, 1795. Sancti Dion sii Alexandrini . "isc pi , cognomento Magni , opea quæ supersunt, grec et latin, lome, 1796, in-fol. Cette magnifipue édition est précédée de la Vie le saint Denys, et d'une préface sur authenticité des ouvrages recueillis ur les soins de leur savant éditeur. . Gli atti di cinque martiri nella orea, coll' origine della fede in uel regno, Rome, 1801, in-80.

1.-B-E. MAGLIABECCHI (ANTOINE), want bibliothécaire, et l'un des ommes les plus extraordinaires de n siècle, était ne à Florence, le 28 ctobre 1633, de parents honnêtes, lais sans fortune. Sa mere, restee have, but fit dependant apprendre 5 éléments de la langue latine et a dessin, et le plaça en apprenssage chez Comparini, fameux fevre de cette ville : mais son aitre reconnut bientôt que l'élève at plus de goût pour la litrature que pour les arts ; le jeu-Magliabecchi consacrait ses éparis à acheter des livres, et il mait une partie de la muit à déles ouvrages qu'il s'était pro-

curés (1). La mort de sa mère lui laissa la liberté de se livrer tout entier à son penchant pour l'étude ; et aidé des conseils de Mich. Ermini, bibliothécaire du cardinal de Médicis, il fit de rapides progrès dans les langues et dans la science des antiquités: il restait tout le jour, enfermé dans son cabinet, un livre à la main ; et il avait une memoire si heureuse, qu'il n'oubliait rien de ce qu'il avait lu. Il devint bientô: l'oracle des savants : il répondait à toutes leurs questions avec une précision admirable, citant l'auteur, l'édition et la page où l'on ponvait voir la solution des difficultés qu'on lui proposait. Aussi le père Angelo Finardi tronva dans les mots : Antonius Magliabechius, l'anagramme Is unus bibliotheca magna. Le grand - due Cosme III, informé du mérite de ce jeune homme, le nomma conservateur de la bibliothèque qu'il venait d'établir dans son palais, et l'autorisa en même temps à faire copier

<sup>(1)</sup> Ces details, Cournis par Marmi et Fabroni sur les premières anness de ce savant, différent totalement de ceux que M. Speure dit teur d'un Florentin qui avait coma trèsparticulie rement Magliabec, chi et sa famille. Suivant cette relation, ue dans la dernière d'au service d'un northand de truits e l'es legames. Quoqui du morthand de truits e l'es legames. Quoqui du est it as lère, une aspec d'instant in tenait sous cesse les yens tires sur les machatures et les familles de viras lives de stires de extre de legames. Per la familie qu'un vend dit dans son e lopque l'inflataire du vois-lange l'ayant remarque. Tinterropea sur ce godi et remortante. L'es-fant lui avons l'esmui qu'il errouvait dans son etat, et lui dit qu'il se regarderait comme le p'un heureux des inomnes s'il ponceit d'ire à son a rivic dans une mison p'eire de livres. Il estit dette faveur, et son nouveau moitre recommitéent et combon il avait neu de s'appéandur de son en mison çur le jeune appendi, par sa mémoiristernyable, fait, au bont de quelques irurs, en état de trouvet tous les livres qu'on lui dema dist, plus promptement que le litraire in-imme, l'est liquit appril à lice, et qu'il int comm d'Érmini. (Payez auselle le litraire en le mai et l'internité desse en a best celel quel d'una et l'internité le litraire une en raison d'estre de le litraire de la fait de l'internité le litraire une en raison d'estre ever heud d'il in Right al, Straubery Hill, 17/8, inciv; ouvine sinculer dans le flettere que le met en raison en plusieurs langues.)

les manuscrits de la Laurentlenne qu'il croirait utiles au public (1). Magliabecchi se trouva la comme dans son centre; mais l'immense quantité de livres dont il était entouré suffisait à peine pour contenter son insatiable avidité. Non-seulement il parvint à retenir la place où était chaque livre dans ces deux vastes bibliothèques, de manière à pouvoir le retrouver au besoin, les yeux fermés; mais il voulut se rendre aussi familières les autres bibliothèques principales de l'Europe. Quoiqu'il ne se fût jamais éloigné de Florence que de quelques lieues, il vint à bout, par la lecture des catalogues tant imprimés qu'inédits, par sa correspondance, et par ses entretiens avec les plus savants voyageurs, de connaître mieux que personne tous les grands dépôts littéraires; et sa mémoire prodigiense les lui rendait toujours présents. On raconte à ce sujet qu'un jour le grandduc lui avant demandé un ouvrage fort rare, Magliabecchi lui répondit: » Signor, il est impossible de vous le » procurer : il n'y en a au monde » qu'un exemplaire qui est à Constan-» tinople dans la bibliothèque du » Grand-Seigneur ; c'est le septième » volume de la deuxième armoire du » côté droit en entrant. » Il avait une manière toute particulière de lire ou plutôt de dévorer les livres : quand un ouvrage nouveau lui tombait sous la main, il examinait le titre, puis la dernière page , parcourait les préfaces, dédicaces, tables, jetait un coup-d'œil sur chacune des divisions principales, et avait alors assez vu pour être en état de rendre compte, non-seulement de ce que le

livre contenait, mais encore de sources où l'auteur avait puisé. De venu bibliothécaire, Magliabecch ne changea rien à ses habitudes : était toujours négligé dans ses habit: et il avait pour tout ameublemen deux chaises et un grabat sur leque il passait le petit nombre d'heure qu'il ne pouvait pas dérober au son meil; le plus souveut même il dor mait tout habillé sur sa chaise, o sur les papiers et brochures don son lit était toujours couvert : il m sortait de son cabinet que pour s rendre à la bibliothèque, dans le moments où elle était ouverte ; et i venait aussitôt après se renfermer a milieu de ses livres. Le grand-du connaissant sa répugnance pour monde, le dispensait de paraître la cour, et lui transmettait de s propre main les ordres qu'il pouvai avoir à lui donner. Une vie si simpl et si retirée ne mit point ce savant l'abri des envieux ; on publia contr lui un libelle outrageant : il dédaigu de répondre (1); mais il se dispe sait à quitter Florence, pour alle vivre dans quelque coin écarté, lors que ses amis parvinrent à démontre la fausseté des reproches qu'on le adressait. Le pape et l'emperen tenterent de l'attirer à leur cour mais ni les honneurs, ni la fortune ne pouvaient ébrauler un homme d ce caractère, et il n'eut aucune pein à résister aux offres les plus sedui santes. Le grand-duc, qui apprécia de plus en plus son mérite, lui f préparer dans son palais un appai tement commode, afin de le mettr plus à portée de recevoir les soit qu'exigeait son grand âge; mais M

<sup>(1)</sup> C'est à la permission donnée à Magliabecchi de faire trauscrire des manuscrits à la hibliothèque Laurentieme, qu'on doit la publication de plusieurs euvrages interessants, qui y étaient cachés.

<sup>(1)</sup> C'est la Fie de Magliaberchi et de Cinella, v ami, écrite en latin; ils y sont peoist tous les des des rouleurs les plus adieuses. Magauchelli attribuelibelle à Bertoliui da Barga.

phabecchi ne l'occupa que quelques Mois, et trouva un prétexte pour Monraer dans sa maison où il était plus libre. Il renvovait le soir son domestique, et passait une partie de a poit à lire jusqu'à ce que le livre lui ombat des mains, ou qu'il tombat u-même accablé de sommeil. Il lui ariva plus d'une fois de mettre le a ses habits en tombant ainsi sur e réchaud de charbons qu'il portait oujours avec lui pendant l'hiver; et an prompt secours toute sa mison eut été brûlée. Au mois de muer 1714, ce savant respectable, ortant de chez lui, fut saisi d'un tenblement violent et d'une failese qui l'obligèrent de rentrer : e moment, il ne fit plus que agair, et il mourut le 2 juin (1) de même année, à l'âge de quatreingt - un ans. Magliabecchi legua, ir son testament, à la ville de Floare sa riche bibliothèque, avec un ads annuel pour l'entretenir (2). mi, qui avait vécu long-temps as l'intimité de Magliabecchi, a ni sa Vie, qu'il se proposait de blier ; il en a paru un Extrait es étendu dans le Giornale de terati d'Italia, tom, xxxm; et il te traduit et abrégé dans les Ménires de Trévoux, novembre 1722, dans les Mémoires de Niceron,

becchi n'a laissé aucun ouvrage remarquable; mais il n'en a pas moins mérité la reconnaissance de la république des lettres, pour les services nombreux qu'il a rendus aux savants les plus illustres de toutes les parties de l'Europe. Jean Targioni, conservateur de la bibliothèque Magliabecchi, a publié, sur les originaux. nne partie des lettres des savants qui ont eu recours à ses lumières : Clarorum Belgarum ad Magliabechium epistolæ, Florence, 1745, 2 vol. pet. in-80. - Clarorum Venetorum epistolæ, ibid. 1745, 2 vol. -Claror, Germanorum epistolæ, ibid. 1745, in-8°. Cette collection est intéressante pour l'histoire littéraire de la fin du dix-septième siècle. C'est à Magliabecchi qu'on doit la publication de l'Hodoepor con, d'Ambroise le Camaldule (V. TRAVERSARI); du Dialogue de Benoît Accolti : De præstantia virorum sui avi ; - des Poésies latines de Henri de Settimello; -de la Visiera alzata, etc., di P. G. Villani (Voy. Aprosto); de l'Historia Florentinorum de Barthélemi Scala, publiée par Oliger Jacobson, Rome, 1677, in-4°; - des Poematia d'Ugolino Verini, publiés par N. Bartholini, Lyon, 1682, in-16, etc. Il a eu la plus grande part aux Additions de Léonard Nicodemo à la Biblioteca Napoletana du Toppi, et aux Notizie degli uomini illustri dell' academia Florentina, publiées par Jacq. Rilli; mais on n'a sous son nom qu'un seul opuscule: le Catalogue des manuscrits orientaux de la bibliothèque Médicis, inséré dans les Amænitates litterar. de Schelhorn, tom. 111, et des Lettres publices dans les Prose Fiorentine, et dans quelques autres recueils. Ficoroni a fait frapper en

ies redacteurs des Mémoires de Trévoux pla-la mut de Magliabecchi au 4 juillet; Niceron, randet, Tiraboschi , au 27 juin. Mais on lit sur ratique , qu'il mourut le 1V des nones de juin , in revient au 2 du meme mois,

Elle comprenuit alors trente mille volumes tant wester Marmi, qui en dressa le catalogue, et Prober Macmi, qui en dressa le catalogue, et ble l'argioni-Fozzetti. On y fit depuis des aug-tion considérables. En 1771, on y joignit une partie de la bibliothèque appelée Palatine ervere dans le palais de Médicis), dont le reste ma la Kameratienne; mais elle a tonjours gardé Magliahecchiana, Ferd, Fossi a public le ese des editions du XVe, siècle qu'elle rentirme Magliabecchiand Florentia Adservan-Farence, 1793, 94 et 95, 3 parties in-ful.

l'honneur de ce savant incomparable, une médaille qui, au revers de son buste, le représente assis dans son petit jardin , tenant un livre , et recevant la visite de Diogène; avec la légende : Scire nostrum reminisci. Cette médaille, que Bonanni a fait graver dans le Museum Kircherianum, fut faite d'après une plus grande, en argent, exécutée par Jérôme Ticciati, fort mystérieusement ; car la répugnance de Magliabecchi pour se laisser peindre, était telle qu'il ne voulut pas même jeter les yeux sur son portrait, dessiné secrètement par Dandini, d'après les ordres du grand-duc, auquel la reine de Prosse avait demandé ce tableau avec instance : il y est représenté tenant un volume de la Bible polyglotte à la main. W-s.

MAGNAEUS (ARNE MAGNUSSON. plus connu sous le nom latin d'An-NAS), historien islandais, ne au mois de novembre 1663, à Ovenbecke, dans le district de Dale, était petit-fils du gouverneur de cette petite province. Après avoir fait ses études sous les yeux d'un maître habile, il fut envoyé, à l'âge de vingt ans, à l'université de Copenhague, où il se distingua par la vivacité de son esprit et par son application. Il commença à rassembler des documents sur l'histoire de l'Islande, et résolut de s'appliquer à la recherche des antiquités, principalement celles des peuples du Nord. Thom. Bartholin favorisa son projet, et lui fit obtenir une mission en Norvége, pour y recueillir les livres, les manuscrits et les monuments propres à jeter des lumières sur les usages des anciens habitants de cette contrée. Il revint, vers 1690, avec une moisson plus abondante qu'on ne l'avait espéré; mais Bartholin mourut quelques mois après son retour, et Magnaeus se vit oblig de chercher un autre protecteur Mathieu Moth, conseiller intime de roi de Danemark, lui fit accepter sa table et un logement, et lui procura une gratification que Magnacus employa à faire un voyage à Leipzig, oi il demeura deux ans, dans la société des savants les plus distingués del Al lemagne. De retour à Copenhague et 1695, il continua de loger chez sul bienfaiteur, et occupa ses loisirs revoir l'histoire des Orcades, par Torfacus : il dressa ensuite le Cata logue de la bibliothèque de Janu Rosencrantz, qui renfermaitungran nombre de manuscrits sur l'histoir d'Islande et de Norvège, et il fimi pi emprunter une somme pour en fait l'acquisition. Magnaeus fut nomme en 1710, assesseur du consistoire conservateur des archives; et l'appt suivante, il fut envoyé par le roi e Islande pour en dresser la statistiqu Nomine pendant son absence pri fesseur d'histoire à l'academie Copenhague, il prit possession cette chaire, en 1713. Quelques nées après, on joignit à ses tell celui d'adjoint au bibliothécait mais il ent la douleur de voir collection, confiée à ses soins. venir la proie des flammes en 17 et cet accident détruisit la plus grall partie de sa propre bibliothèque plus riche qu'on eût encore vue 🎮 l'histoire du Nord. Magnaeus Bes vecut que peu de temps à ce a heur ; il mourut à Copenhague mois de janvier 1730. Par son tament, il légua à l'académie de cents volumes qu'il était parvet sauver de l'incendie, et tous les b qu'il possédait en Danemark ; sot condition d'y creer, à perpeti deux places pour de jeunes Island

Magnaeus a laissé les morceaux seivants: I. Incerti auctoris Chromea Danorum et præcipue Sialandiæ, seu chronologia regum Danorum ab anno 1028 ad annum 1182, Leipzig, 1695, in-8°.; il v a joint des notes intéressantes. Cet ouvrage a été reimprime dans les Scriptores rerum Danicarum (V. LANGEBECK ). II. Magni, regis Norvegia, testamentum, Copenhague, 1719, in-80. Magnaeus avait rassemblé un grand nombre de chartes et de pièces authentiques, dont le catalogue a été publié par Gr. Jean Torkelin, sous le titre suivant : Diplomatarium Arna-Magnæanum exhibens monumenta diplomatica quæ collegit Arnas Magnaeus, historiam stque jura Daniæ, Norvegiæ et ncinarum regionum illustrantia, Copenhague, 1786, 2 tom. in-40., fig. Le deuxième volume renferme re qui est relatif à la Norvege. III. Versio latina juris ecclesiastici Arnæani; à la fin du tome 1er. des Annales ecclesiæ Danicæ de Ponteppidan. IV. Epistola ad Bas witzium, de lingua Codicis argentei, à la tête de l'Ulphilas de Ben-Phus, etc. V. De appellatione gothicá linguæ Islandicæ: à la fin des Crunnlaug's Saga, Copenhague, 1775, in 40. VI. Explicatio instriptionis cornu Danici ex museo à Mellen (dans le Nova litteraria maris Baltici , 1701 ). L'auteur Wait laisse un fonds de mille ducats pour la traduction et l'impression les Sagas et autres manuscrits antiens qu'il avait légués à la bibliotheque académique. Le roi confirma tate fondation, en 1760. Six sasants furent nommés, en 1772, pour Secuper de ce travail ; et ils mirent au jour le recueil suivant : Unineyinga-Saga sive historia Or-

cadensium à prima Orcadum per Norvegos occupatione ad exitum sœculi XII. Saga hins helga Magnusan, sive vita S. Magni insularum comitis. Ex manuscriptis legati Arna - Magnæani, cum versione latina, varietate lectionum et indicibus: edidit Jonas Jonaeus anno 1780, sumptibus P. F. Suhm, Copenhague, 1780, in-4°. W—s.

MAGNAN ( DOMINIQUE ), antiquaire, né en 1731, à Raillanc, bourg près de Forcalquier, dans la Haute-Provence, entra dans l'ordre des Minimes, à l'âge de dix-huit ans, et fut envoyé par ses supérieurs à l'université d'Avignon, pour y terminer ses études. Il vint ensuite au couvent de la Ciotat; et ce fut dans cette solitude qu'il sentit tout-à-conp naître et se développer en lui le goût des antiques. Il parvint à se procurer des médailles et des inscriptions; obtint la permission de faire de fréquents voyages à Aix et à Marseille, pour visiter les cabinets précieux que renfermaient ces deux villes, et profita du séjour qu'il y fit pour former des liaisons et établir des correspondances avec les savants qui parta geaient ses goûts. L'obligation où il se trouva d'aller professer la théologie aux colléges d'Avignou et de Marseille, ne ralentit point son ardeur pour les antiquités : il augmentait sa collection, autant que ses moyens pouvaient le lui permettre ; et il se mit en rapport avec les antiquaires les plus célèbres de l'Allemagne et de l'Italie. L'empereur François Icr. desira l'attacher au cabinet impérial de Vienne; mais le P. Magnan refusa les offres de ce prince, et se rendit en Italie par le Tyrol. A son arrivée à Rome, ses supérieurs le placèreut à la tête du couvent de la Trinité du Mont; et il se vit cusin

libre de publier quelques écrits dont le succès étendit sa réputation dans toute l'Europe. En 1772, il fit un voyage en Provence, pour voir les amis qu'il y avait laissés : de là il se rendit à Paris, où il sejourna quelque temps; et, prenant sa route par l'Allemagne, il revint à Rome, après une absence de deux ans. Il se hâta de reprendre ses travaux , et fit paraître successivement plusieurs recueils de médailles. Des tracasseries qu'il essuya de la part de son général , l'obligèrent de quitter Rome en 1794. Il se retira à Florence, où le chagrin s'empara de son esprit; il tomba malade, et mourut à l'hôpital, dans le mois d'août 1796, à l'age de soixante-cinq ans. Le P. Magnan était membre de la plupart des corps littéraires de l'Italie. On a de lui : 1. Dictionnaire géographique portatif de la France, Paris ( Avi gnon), 1765, 4 vol. in-8°. II. La ville de Rome, ou Description abrégée de cette superbe ville, Rome, 1763, 2 vol. in-12. Cet ouvrage est orné de deux plans généraux, et des plans particuliers des quatorze arrondissements on quartiers qui partagent cette ville. Les matières y sont disposées avec beaucoup d'ordre et de méthode : les jugements sur les tableaux, les statues, sont exacts et pleins de goût; et Millin ajoute que cet ouvrage ne laisserait rien à desirer, si l'on y eût joint la description du musée Pio-Clementin, formé depuis sa publication. L'auteur revit cet ouvrage, et le fit reparaître en 1778, 4 vol infol., avec 425 gravures, qui font tout le prix de cette nouvelle édition. L'ouvrage offre, sur tous ceux qui l'avaient précédé, l'avantage de présenter la description des monuments les plus nouveaux et les plus récem-

ment découverts. Il y a d'aillest beaucoup d'inégalité dans les pla ches : quelques - unes sont tre soignées, et d'autres extrêmeme négligées. III. Problema de am nativitatis Christi, ubi occasione offerente vetere Herodis Antiq nummo qui in nummophylacio () mentis xIV P. M. asservatur, d monstratur Christum natum ex anno viii antè æram vulgaren contrà veteres omnes et recention chronologos, Rome, 1772, in-81 ibid. , 1774 , in-4º. Millin dit q cet ouvrage ayant eu l'approbatie des savants, a été reimprime p sieurs fois ; cependant il ne cite qu ces deux éditions. IV. Miscellant numismatica, in quibus exhibents populorum, insigniumque virera numismata omnia, Rome, 1772-7 4 yol. in-4°. C'est un Recueil de m dailles, tirées de différents auteur mais sans explications et sans (1 tique : des médailles suspectes même d'évidemment fausses y 501 pêle-mêle avec celles qui paraisset les plus authentiques. Le livre avat en peu de succès, des libraires ima ginèrent d'en distribuer les planche dans un ordre un peu différent, ils les reproduisirent sous les trei titres suivants : V. Bruttia minu matica seu Bruttiæ hodie Calabri populorum numismata omnia, etc. ibid. , 1775 , in-fol. VI. Lucani numismatica, etc., ibid., 1775 in-4º. VI. Japy gia numismalica etc. , ibid. , 1775, grand in 4º. Le deux derniers ouvrages sont ordinal rement rennis. Ces différentes smil de médailles, très-bien graves manquent d'explications. L'auteu avait rassemble toutes ses notes cet égard, et se proposait de les pa blier en latin et en français, lorsqu les événements dont on a parlé l'obli

grent de s'éloigner de Rome. Lipmus cite encore du P. Magnan : Tenismen Iconarii universalis, Rome, 1776, quatre parties in fol., oblong, rentenant des figures de médailles proques et romaines. Il avait aussi forme le projet de donner, par souscaption, une espèce d'Encyclopedie, sous le titre plus que singuier de Chose logiaire ou Choselogie : il en fit paraître le prospectus en 1793; mais il abandonna cette estreprise, qui ne devait pas être fort avantageuse à sa réputation. Il en a seulement été publié un fragment intitule : Pennon pale des ancetres de S. A. R. Marie-Amélie, duchesse de Parme, extrait de la Choselogie du P. Domin. Magnan, partie 1re., contenant ses ancêtres jusqu'à ses huit dieuls inclusivement , Florence , 1796 , in-fol. atlant. ( Catalog. Moreau-St.-Mery, 1. 1165, 1819, in-80.): ce titre ferait supposer que l'ouvrage était principalement héraldique et généalogique. Le P. Magnan a, dit-on, lasse en manuscrit une partie de Histoire des grands-ducs de Toscane. Millin a publié sur ce religieux we Notice dans laquelle on pourrait relever plus d'une inexactitude (Masain encyclopédique, onzième anser. tom. v1, pag. 340-46). W-s.

MAGNEN (JEAN-GURYSOSTÔME), medecin du dix-septième siècle, était né à Luxeuil dans le comté de Bourgogne. Après avoir fait ses études à l'université de Dole, il alla ca ltalie, et y pratiqua son art avectant de succès qu'il fut nommé profuseur en médecine à Pavie: il remput cette chaire pendant plusieurs années, et obtint ensuite celle de phibosophie. Le comte de Fuensaldagne, nommé ambassadeur extraordinaire a la cour de France, en 1660,

le choisit pour son médecin, et l'emmena avec lui à Paris. On ignore l'époque de sa mort. Magnen était fort entêté de l'astrologie, qu'il nomme la reine des sciences, et dont peu de personnes suivant lui sont capables de connaître l'utilité. La ressemblance des noms l'a fait confondre quelquefois avec le père Maignan. On a de lui : I. Democritus reviviscens sive de atomis; addità Democriti vitá et philosophiá, Pavie, 1646, in-4°.; Leyde, 1648, in-12; la Haye et Londres, 1658, 1688, in-12. Cet ouvrage est rare et curieux. II. De tabaco exercitationes quatuordecim , Pavic , 1648 , in-40. ; ibid. , 1658; la Haye, même année; Amsterdam, 1669, in-12. L'auteur s'excuse d'avair osé publier ce traité après celui de Néander; mais il assure qu'il ne s'y est déterminé que par la certitude d'avoir recueilli des observations neuves sur l'emploi du tabac en médecine. Il donne d'abord les différents noms de cette plante, qu'il décrit, ainsi que toutes ses varictés ; il traite ensuite de sa culture de ses propriétés, et examine les tempéraments auxquels on doit en conseiller ou seulement en permettre l'usage : il réfute quelques opinions de Néander; et après avoir parlé des différentes préparations que peut recevoir le tabac, il indique ses effets utiles ou nuisibles. III. De manná, liber singularis, Pavie, 1648, in-80.; la Haye, 1658, in-12. Cet ouvrage a été réimprimé plusieurs fois en Hollande, à la suite du précédent. M. Grappin lui attribue : De aere Ticinensi ; et un traité De viribus imaginationis. (Histoire abrég. du comté de Bourgogne, pag. 298. )

MAGNENCE (Flavius-Magnentius - Augustus), tyran, etat ne ters l'an 303, dans la Germanie, de parents obscurs (1). Il fut conduit fort jeune, prisonnier dans les Gaules, et, ayant embrassé la profession des armes, il parvint rapidement aux premières dignités militaires. Il avait de la valeur, aimait les lettres, et parlait avec éloquence : il était d'ailleurs dissimulé, cruel, avace et ambitienx. Le christianisme n'avait point adouci ses mœurs, ni affaibli les idées superstitieuses que lui avait inspirées, dans son enfance, sa mère, dont le métier était de prédire l'avenir. Magnence, promu au rang de capitaine des gardes de l'empereur Constant, songea bientôt a franchir l'intervalle qui le séparait du trône : il fit part de son projet au comte Marcellin, intendant des finances, et l'amena facilement a ses vues. Marcellin persuada aux soldats qu'il était de leur intérêt de n'obeir qu'à un prince actif et vigilant: lorsqu'il crut les esprits bien préparés, sons le prétexte de célébrer la naissance de son fils, il donna une fête aux personnages les plus distingués de la cour, qui était alors a Autun. Le repas fut prolonge avec adresse bien avant dans la nuit. Tout-à-coup Magnence, qui avait feint de se retirer, parut au milieu des convives, revêtu de la pourpre et du diadême, et accompagné de ses gardes : aussitot mille cris le proclament empereur; et tous ceux qui ctaient présents, effraves de ses menaces ou séduits par ses promesses, confirment son election. Magnence donne à l'instant l'ordre de fermer les portes de la ville, et de massacrer Constant (1): le malheuret prince, averti a temps du dange fuyait déja vers l'Espagne; mais fut atteint avant d'avoir passé l Pyrénées, et périt sous les con des assassins. ( Voyez Constant. Magnence, maître de l'Empire, soi ge a raffermir son autorité; il s'all avec Vetranien, gonverneur de Il lyrie, et dont ses soldats avaid fait malgré lui un nouveau Cesa ( Voice Vetranien. ) Il crée Mai cellin grand-maître du palais, et 1 donne le commandement des troi pes qu'il envoie contre Népotiet qui s'était emparé de Rome : il sui bientot après, son heureux lieuti nant dans l'ancienne capitale d monde, fait massacrer les princ paux citovens, dont il confisque le biens, et force les autres à rachete leur vie, en versant au tresor moitié de leur fortune ; et cependant an milieu des massacres et des pros criptions, le peuple lui prodigue le titres de liberateur de Rome et di l'Empire, de restaurateur de la li berté. Il crée Cesars ses deux freres Décence et Desiderins, et donne al premier le commandement des le gions italiennes dans les Gaules ( Foy. Dicence. ) Il pousse l'audaci jusqu'à envoyer des ambassadeurs ! Constance, retenu en Orient par !! guerre contre les Perses, et lai propose une alliance avec le meuririt de son frère. Constance rejeta cette proposition avec horreur; et Mai gnence, ne pouvant pas méconmitre ses intentions, se disposa a la guerre Il rassembla une armée considérable, et marcha au devant de Cons tance, sur lequel il remporta d'aberd quelques avantages. Les deux ar-

<sup>(1)</sup> Gibbon conjecture que Magnence avait reru le jour au milieu d'une de ces colonies de barbaics etablies dans la teu de per Constance Chieve, (Hist. de la Sécodence de l'Empire, tom. 1V, ch. 18.)

<sup>(1)</sup> Constant avait etc le bienfaiteur de Magnersel et ou dit que , thats mue revolt-, ce prince lu sed sauve la vie en le couvrant de son manteau.

mées en vincent aux mains près de Morse sur la Drave, dans l'Illyrie; la bataille fut longue et sanglante: Magnence v fit des prodiges de valeur; mais enfin la fortune se déclara contre lui, et il sut obligé de se retirer. Ou dit que cette victoire coûta aux Romains plus de cinquante mille hammes de leurs meilleures troupes. et que cette perte qu'ils ne purent jamais réparer, facilità les invasions des barbares, Magnence ayant rassemble les débris de son armée, passe en Italie; mais les peuples avant pris parti contre lui, il se retira dans les Gaules. Atteint par les généranx de Constance, dans les défiles des Alpes, il y éprouva une pouvelle défaite, et s'enfuit a Lyon. Voyant ses affaires désesperées, et craignant que ses soldats ne le livrassent au vainqueur avec sa famille, il tha de sa propre main son frère Desiderius et sa mère, et se laissa ensuite tomber sur sou épèc, le 11 du mois d'août 353. Il avait occupé le trône trois ans et sept mois. Sa venve, Justine , épousa l'empereur Valentimen. On a de ce tyran des médailles de toutes sortes de métaux.

MAGNI ( JEAN ), évêque suédois , naquit en 1583, à Wexioe; ce qui fait qu'on le désigne aussi sons le nom de Wexionensis. Il devint maître es-arts en Allemagne, et fut nommé , à son retour en Suède , prolesseur d'histoire à Upsal : s'étant donne aux études théologiques , il fat créé docteur en théologie, et ebunt l'évêché de Skara, Il mourat 1651. La reine Christine avait me grande consideration pour lui; et fut a sa recommandation qu'elle finda un collége dans la ville de Mara. On a de lui un grand nombre d'ouvrages, dont les principaux

W-s.

sont: I. Synopsis historiæ universalis, Upsal, 1622, in-8°. II. Tubæ angelica, on explication de l'Apocalypse, Upsal, 1637, III. Seren, et potent, principis D. Gustavi Adolphi, debitum elogium, quo præsertim res priscæ Gothorum conferuntur cum modernis regis Gustavi in Borussia et Germania bellis, Upsal, 1632.

MAGNIA - URBICA ( Magnia-Urb ca- lugusta), impératrice romaine, n'est comme que par les médailles : on ignore le lieu de sa naissance et la famille dont elle est sortie; enfin, on n'est pas d'accord sur l'empereur qu'elle avait épousé. Occone, Augeloni, Tristan et Patin prétendent qu'elle était belle-fille de Maximien-Galère, et par conséquent femme de Maxence. Génébrier publia, en 1704, une Dissertation sur nne médaille de Magnia-Urbica ( V. GÉNÉBRIER, XVII, 65), qui représente au revers une femme assise, regardant deux jeunes gens debout devant elle : cette femme ne pouvait être que l'impératrice, et les deux jeunes gens ses deux fils; il en conclut, avec beaucoup de vraisemblance, que Magnia-Urbica était la femme de Carus, et la mère de Carinus et de Numerien. Cette opinion fut adoptée par les plus célèbres antiquaires; mais le baron de Stosch avant acquis, en 1755, une médaille de moven bronze, représentant d'un coté la tête de Carinus, et an revers celle de Magnia - Urbica, il adressa à l'académie de Cortone une Lettre dans laquelle il prétend que cette médaille suffit pour démontrer que cette princesse était la femme de Carin. Ce sentiment trouva des partisans et des contradicteurs; l'abbé Belley, qui se rangea parmi les derniers, lut, en 1756, à l'aca-

démie des inscriptions, un Mémoire pour prouver que, malgré la médaille du baron de Stosch, l'opinion de Génébrier était la seule raisonnable : en effet , on voit par la médaille de Génébrier que Maguia-Urbica avait deux fils, et que tous les deux étaient dejà revêtus de la toge ou robe vivile; elle n'a donc pas pu être l'épouse de Carinus ou Carin, qui, dans un règne de trois années, eut neuf femmes, et qui d'ailleurs périt trop jeune pour qu'il ait pu voir ses enfants à l'âge de la virilité. D'un autre côté, si l'on connaît beaucoup de médailles d'empereurs portant au revers la tête de leur épouse, il en existe également un grand nombre avec la tête de leur mère : Livie et Tibère, Agrippine et C. Caligula, Mammée et Alexandre Sévère, etc. Ainsi la médaille du baron de Stosch, loin de détruire l'opinion de Génébrier, ne ferait que la confirmer ; Magnia-Urbica fut la mère de Carinus, et par conséquent la femme de Carus. Khell . onze ans après, publia, sur le même sujet, une dissertation dans laquelle il cherche à faire prévaloir le systeme de Stosch, sur celui de Belley : Epicrisis observationum Cl. Belley in numum Magniæ Urbicæ Aug., Vienne, 1767, in-4º. Eckhel, après avoir pesé les raisons de part et d'autre, regarde ce singulier procès comme encore indécis; mais il tient pour plus probable l'opinion qui fait Magnia-Urbica femme de Carinus : il ajoute qu'un homme trèsversé dans l'histoire de la numismatique, lui a dit que la médaille citée par le baron de Stosch, était l'ouvrage d'un faussaire moderne, et qu'elle avait été fabriquée à Florence, du temps même de Stosch. (Doctrina numorum veterum, t. vii, p. 519. ) Les médailles de Magni Urbica les moins rares sont petit bronze: on n'en connaît p d'authentiques en argent. W—s.

MAGNIEN, né en 1745, à Cha lon, mort le 31 décembre 1811, d vait a ses heureuses dispositions, sa constante passion pour l'étude le travail, plutôt qu'à une éducation soignée, ses connaissances en finai ces, en commerce et en économ politique. Il leur dut également d'a voir surmonté les obstacles qui sen blaient d'abord l'éloigner des pre mières places de l'administration puisqu'il débuta par être simple en ployé de la ferme générale. Il ava passé par tous les grades , jusqu' celui de contrôleur aux entrepô des sels à Riom, lorsque M. de Son ligné, directeur des fermes à Lyon se l'attacha en qualité de premie collaborateur. C'est là que Magnie composa son Tarif des divers droit des douanes qui se percevaient alor en France, 1786, 4 vol. in-8°. Pon apprécier le mérite de cet ouvrage il faut se rappeler que le royau me était alors divisé en province étrangères les unes aux autres que chacune avait son tarif par ticulier, et que d'autres, telles qui le Languedoc et la Provence, n présentaient au commerce que de tarifs d'usage, dont le scul titr était la vieille pancarte qui les indiquait. M. de Trudaine, d'après le vœu émis par Magnien de voir disparaître avec les bureaux qui entra vaient la circulation, tous ces tarif divers, pour les remplacer par de droits uniformes qui se percevraice aux frontières du royaume, s'occupa de mettre ce projet à exécution et en chargea Dupont de Nemour. et Magnien. Le plan et les moyens d'exécution étaient à la veille d'être présentés au conseil, lorsque les etats - généraux furent convoqués. Dapont de Nemours, nommé député, indiqua aux comités d'agriculture et de commerce, son ancien collaborateur; et la suite du travail qui devait changer le système des douanes, lui fut confiée. Sur le rapport fait au gouvernement des services qu'avait rendus Magnien, il fut nomme administrateur des douanes; et il en remplit pendant vingt ans les fonctions. On a de lui : I. Une brochure sur le commerce de la France avec l'Amerique, les possessions au-dela du Cap et le Levant, publice en l'an IV (1796). Ce petit ouvrage est digne de fixer l'attention par les rues judicieuses et l'exactitude des faits. II. De l'influence que peuvent avoir les douanes sur la prospérité nationale, in-8°, de quarante pages sans date, mais de 1801. III. Tarif des droits de douane et de navigation maritime de l'empire français, etc., 1808, in -8°. IV. Dictionmaire de la législation et des droits de douane, 1806, in - 80., trois editions. V. ( Avec M. Deu ) Dictionnaire des productions de la natwe et de l'art, 3 vol. in-80., 1809. Let ouvrage, d'un mérite reconnu, est souvent consulté. J-B.

MAGNOCAVALLI (FRANÇOIS-OCTAVE), comte de Varengo, architecte et poète, naquit à Casal, en 1707. Après avoir reçu les premiers principes des belles-lettres dans sa patrie, il fut envoyé par ses parents au collége royal de Parme, et s'y fit distinguer par ses progrès dans les sciences et dans la poésie. De retour dans sa patrie, il contribua puissamment par son exemple delivrer la littérature italienne de osfaux brillants que les partisans du golt des seicentisti avaient égale-

ment introduits dans cette partie de l'Italie. A l'age de trente ans, il commença à s'appliquer à l'architecture, et sut introduire dans sa patrie la manière grande et simple des Romains et de Palladio. An milieu de ces études, il ne negligeait point la culture des lettres, et surtout de la poésie. Plein de verve et d'énergie. doné des sentiments les plus nobles et les plus élevés, il obtint sur le Parnasse italien une place distinguée; et, dans le genre de la tragédie, il fut. sinon un émule, du moins un précurseur d'Alfieri, et l'un des premiers Italiens qui, avant ce grand tragique, ont mérité de se faire un nom dans cette partie si difficile de la littérature. Sa tragédie de Corradin, marquis de Monferrat, représentée d'abord à Parme, pais dans presque toutes les villes d'Italie, obtint un tel succès, qu'on la mit en pantomime, afin de pouvoir la jouer sur les théâtres mêmes qui manquaient d'acteurs capables de la représenter. Parvenu à l'âge de 77 aus, il se chargea d'un cours d'observations météorologiques, qui furent insérées dans le Journal météorologique qui prit naissance à cette époque à Turin; et il s'appliqua pendant plusieurs années a ce travail, avec autant de savoir et de perséverance que s'il en cût fait l'étude constante de sa vie. Il avait écrit sur l'architecture plusieurs traités qui font honneur à ses connaissances, mais qui sont restés inédits. Ce sont des dissertations : 1º. sur le théatre olympique de Vicence; 2º. sur l'harmonie des proportions moyennes; 3°. sur le beau reel de l'architecture ; 4º. sur la construction des voites, etc.; 5°. enfin plusieurs autres Mémoires sur le véritable gout des ornements. On n'a-publié de cès ouvrages que sa Dissertation critique sur le nouveau théâtre que l'on propose de construire à Casal, et ses tragédies. I. Corradin, marquis de Monferrat. II. Roxane. III. Sophonisbe. (V. l'éloge historique de cet auteur, par le comte Ponziglione, Turin, 1789).

MAGNOL (Pienre), médecin et botaniste français, né à Montpellier, en 1638, y fut reçu docteur en 1659; mais il s'attacha de préférence à l'étude des plantes, et v sit assez de progrès pour mériter les éloges de Tournefort. Celui - ci le fit connaître à Fagon, par la protection duquel Magnol fut nommé, en 1694, professeur de botanique au jardin de Montpellier: il en remplit les fonctions d'une manière distinguée, et mourut dans la même ville en 1715. On a de lui : 1. Botanicum Monspe liense, sive plantarum circa Monspelium nascentium inder, Lyon, 1676, in-80.; cet onvrage est une liste alphabétique des plantes du Languedoc, contenant un petit nombre de descriptions fort incomplètes, avec l'indication des localités, et des propriétés médicinales: il est accompagné de 23 planches, d'une exécution médiocre sous tous les rapports. H. Hortus regius Monspeliensis, etc., Montpellier, 1697, in-8º.; c'est un catalogue des plantes cultivées dans le jardin de cette ville, désignées par les noms ou les phrases de Banhin ou d'autres botanistes; les vertus de quelques plantes y sont indiquées : sur les vingt-quatre figures qui v sont jointes , quinze sont de Tournefort, et se distinguent par l'exactitude et la finesse des détails. III. Prodromus historiæ generalis plantarum in quo familiæ plantarum per tabulas disponuntur, Montpellier, 1689, in. 8º. Magnol ayant observé dans le règne animal, 1º. des familles distinctes; 2º. des espèces; 3º. des individus qui n'appartiennent qu'improprement à une famille ( ce soul des monstres ), trouve de l'analogie entre ce règne et le règne végétal qu offre les mêmes caractères; et c'es sur cette idée-mère, des affinités qu'ile fonde sa méthode naturelle mais comme il lui parut impossible de tirer de la fructification seule le signes caractéristiques des familles tout en avouant que les principale différences doivent être tirées de la fleur et de la graine , il s'est eule ment attaché a toutes les aufres par ties, et a trouvé, par ce-moyen, de affinités entre des plantes, qui di reste différent par des caractères es sentiels; il pense même que les premières seuilles qui sortent de la graine, pourraient offrir de bon caractères de familles. On voit que Maguol avait, pour son temps, de idées très-saines, et qui se rappro chent de celles qui ont servi de no jours à fixer les principes de la mé thode naturelle : elles ont , au reste beaucoup de rapport avec celle d Rai et de Morison, de même que s méthode, qui en a aussi le princip défaut, celui de séparer les arbro arbustes d'avec les plantes; mais a détails en présentent une foule das tres : c'est aiusi qu'une affinité ent des parties très-accessoires, la L rapprocher d'une manière violes la vigne, la casse et le laurer; spiraaetlaviorne; les orchidees et liliacees, si bien distinguées avant! par Columna ; la circée et l'épinar l'ophioglosse et l'ortie ; le plante d'eau et les renoncules, etc. IV. vus caracter plantarum, etc., Mel pellier, 1720, in-40.; ouvrage post me public par son fils , qui avait

nommé, en 1706, son survivancier. Abandonnant les idées qui l'avaient guilé quelquefois utilement dans son premier travail, Magnol s'attache ici exclusivement à une partie, le calice, qui présente, selon lui, un caractère tellement certain, qu'il peut servir de base à une classification pour toutes les plantes connues et à découvrir; et il établit une triple division fondamentale sur la présence du calice extérieur ou périanthe, du calice intérieur on péricarpe, et des deux calices. Cette unité de caractère a, au premier coup-d'œil, quelque chose de séduisant : mais on s'aperçoit bientôt que Magnol n'a pas, sur cet organe, des connaissances plus précises que ses prédécesseurs ; et l'on voit, des les premiers chapitres, combien il rompt les rapports naturels : c'est ainsi que la prele figure avec le houblon et le chanvre ; la raquette avec la garance; le nénuphar avec la grenadille, le ciste, l'amaranthe, etc. Une de ses sections, composée de plantes à calice exténeur et à fleurs polypétales, se divise m plantes flore non specioso, comme la soude, l'ortie et les joncs ; en plantes flore magis specioso, comme le statice; en plantes flore specioso, comme la filipendule, les renoncules, le plantain d'eau, le fraiuer, etc. On n'est point surpris de voir ici le corail et les autres zoopaytes rangés parmi les plantes, dont ils ne furent séparés que quelpies années plus tard. Ce système Et peu d'honneur à l'auteur ; et il est tellement inférieur à sa méthode, juil serait à désirer qu'il n'eût pas te publié. On a reproché, avec wison, à Magnol, d'avoir, dans la relace de cet ouvrage, traité avec me grande sévérité Tournesort, sout la gloire est fondée sur des titres bien plus solides que sa méthode, et que Magnol n'aurait pas dù passer sous silence. Cette conduite est d'autant moins excusable que, dans ce même ouvrage, on trouve beaucoup de traces de la liaison qui paraît avoir régné entre lui et Tournefort. Les ouvrages de Magnol, malgré ces défauts, et quoiqu'ils ne contiennent que des descriptions fort imparfaites et en trèspetit nombre, contribuèrent à répandre le goût de la hotanique; et il partage, avec les botanistes de son temps, le mérite d'avoir appelé l'attention des savants sur les méthodes naturelles. Le genre Magnolia que Plumier lui avait consacré, et qui n'était composé que d'une espèce, est devenu le Talama de Jussieu ; et le genre Magnolia a été appliqué par Linné à des arbres de l'Amérique, de la Chine et du Japon , qui font un des plus beaux ornements de nos jardins. D-v.

MAGNON (JEAN) (1), poete français du dix - septieme siècle, né à Tournus dans le Maconnais, fit ses études à Lyon, et exerça dans cette ville, la profession d'avocat. Il vint · ensuite se fixer à Paris, et se mit a travailler pour le théâtre; sa tragédie d'Artaxerces fut représentée en 1645, par l'illustre troupe : c'est ainsi qu'on nommait une société de jeunes gens qui jonaient la comédie dans la salle du jeu de paume au faubourg St.-Germain. Molière en faisait partie , et il est probable que Magnon prit lui-même un role dans sa piece. Il renonça enfin à la carrière dramatique, et forma le dessein, très-sage assurément, « de ne plus rien écrire » qui le fit rougir devant les hommes » ou repentir devant Dieu. » Ce fut

<sup>(1)</sup> Papillon le nomme Mugnien.

alors qu'il entreprit la Science universelle; compilation immense, mais . » si bien conçue et si bien expliquée. » dit - il, que les bibliothèques ne o devaient plus servir que d'un or-» nement inntile. » Il annonça ce projet dans la préface de la tragédie de Jeanne de Naples; et l'on peut juger, par le passage suivant, combien il en ctait satisfait : « Que si » Lucrèce , dit - il , pour avoir fait » quelques vers sur les premiers » principes de la nature, s'attribue » une gloire comme divine, quel ap-» plaudissement ne me promettrais-» je pas de mon travail, s'il ne me » suffisait de la satisfaction que j'y » recevrai , et de cette récompense » éternelle que j'en espère d'un Dieu » à qui je serai redevable d'un ou-» vrage si nouveau! » Il venait d'en mettre le premier volume sous presse, lorsqu'il fut assassiné par des voleurs sur le Pont-Neuf, vers la fin du mois d'avril 1662 (1). On ne peut nier que Magnon ne sit des vers avec une grande facilité. Comme il travaillait à son poème, quelqu'un lui avant demande s'il serait bientôt achevé : - Bientôt , repondit-il ; je n'ai plus que cent mille vers à faire. On a de lui : I. Des Tragédies : dont Artaxercès; c'est la moins mauvaise. - Josaphat et 1646. — Sejanus, 1647. - Le Mariage d'Orondate et de Statira, 1648. — Le grand Tamerlan et Bajazet, 1648. - Jeanne Ire., reine de Naples, 1656. -Zénobie, reine de Palmyre, 1660. 11. Les Amants discrets, comédie,

1645. III. Les Heures du chrétien, divisées en trois journées, et traduites en vers et en prose, Paris, 1654, in - 8°., avec des fig. de F. Chauveau: l'anteur y prend le titre d'historiographe du roi. IV. La Science universelle, en vers héroiques, ibid. 1663, in-fol. (1). W-s.

MAGNUS, surnommé Ladulos, roi de Suède, né en 1240, était le second fils de Birger, comte du palais, et obtint un duché à la mort de son père. Valdemar son frère aine, fut élevé sur le trône. Celui-ci, prince faible et mal conseillé, ayant entrepris un pélerinage, Magnus, charge de l'administration pendant son absence, se fit un parti, et conçut le projet de s'emparer de la couronne. Au retour de Valdemar, la mesintelligence éclata bientôt entre les deux frères, et ils levèrent l'un et l'autre des troupes. Magnus remporta une victoire décisive, fit le roi prisonnier, le remit ensuite en liberté, et lui céda quelques provinces, mais le fit arrêter peu après pour le condamner à une détention perpetuelle. Affermi sur le trône, le vainqueur de Valdemar épousa Hedwige, fille de Gerard comte de Holstein, et fit vent à sa cour un grand nombre d'étraugers , qu'il combla de faveurs. Les grandes familles de Suède éclatèrent en menaces; mais le roi n'y faisant point attention, il se forma un complot de mécontents, qui massacrèrent Ingman, son favori, et s'emparerent de Gerard, père de la reine. Cette princesse elle-même fut sur le point d'être arrêtée; mais elle parvint à se mettre en sûreté dans un couvent. Magnus eut recours à la dissimu-

<sup>(1)</sup> Loret a parlé de cet accident dans la Gasette du en avril :

Un des forts auteurs de nos jours, Un des favoris du Parnasse, Oni pouvait egaler un Tasse, Magnon, esprit tout plain de feu, Lut assessiné depuis j'eu.

<sup>(1)</sup> Foyez une Lettre de François-Philippe Mac non, son arrière-petit fils, dans le Journal de Pert, do sameli 5 mai 1787, et une autre en repour a gieur de Morys, dans celui du Inadi suivant, 7 ma.

shon; il ne témoigna aucune émoion, ent l'air d'applaudir à la conle des mécontents, et les invita ∍ème à un festin. La plupart s'y renheent, persuades que leur audace sut effrayé le monarque, et qu'il Bait s'humilier devant eux. Mais à peine arrivés, ils furent arrêtés, et mvoyés à Stockholm, où leur tête imba sous le glaive du bourreau. Lette catastrophe n'abattit pas néanmoins les prétentions et la jalousie es grands. Pour se menager un appui contre eux, Magnus flatta le lerge, et protegea le peuple. Il des lit les prérogatives des évêques, in bitir des églises, des couvents, 🗈 observa scrupuleusement les cérémonies de la religion. Un concile - mble, en 1279, dans la ville 4: Sudortelje, donna un décret qui condamnait aux peines les plus riguireuses quiconque attenterait à la personne d'un roi, reconnu sacré pur l'Eglise : il porta aussi des lois severes contre les voleurs. Le peuple ça, par les mesures du prince, parset a jouir du calme et de la sécurité, dévous sincèrement à sa cause, et se moutra toujours prêt à la désadre: il caractérisa l'administration 🗺 ce prince, en lui donnant le surmen de Ladulos, qui veut dire, serrure des granges. Magnus fut le pre-Luer roi de Suede qui entretint des relations suivies avec les puissances strangeres, et qui organisa des mili-· ..... Pour encourager les habitants à surre ses drapeaux, il accorda des amunités territoriales à ceux qui se resentaient avec des armès et des esevaux; ce qui fit naître la dislaction des terres en exemptes et en titles, qui subsiste encore. Par des reciations habiles avec les états, parvint à se faire accorder un vaste manne et la propriété des quatre grands lacs, Melar, Hielmar, Wéner, et Wetter. Les anciens revenus de la couronne ne pouvaient suffire à un monarque qui cherchaità relever l'éclat de la royauté par une représentation imposante, qui donnait des tournois, qui avait une cour nombreuse, qui recevait des ambassades et qui faisait élever des édifices considerables à l'usage de la famille royale. Après avoir assuré la succession à son fils Birger, Magnus mourut en 1298, dans l'île de Wisingsoe. Des paysans transportèrent solennellement son corps à Stockholm, où il fut enterré dans l'église des Franciscains. C-AU.

MAGNUS, surnommé Smek (le Leurré), roi de Suède, né en 1316, était fils du duc Eric, et succéda à Birger, en 1320, à l'âge de quatre ans. La couronne de Norvége lui était également tombée en partage à la mort de Haquin , son parent , qui n'avait point laissé de fils. Le sénat de Suede prit ce roi, encore enfant, sous sa tutelle, et profita de cette circonstance pour obtenir un pouvoir auquel il avait aspiré depuis long - temps. Matthias Kethilmundson, sénateur, fut chargé de l'administration. Il entreprit des guerres contre les Russes, et contre un des grands vassaux nommé Canut. Par des négociations habilement conduites, et par l'ascendant de sa riputation, il réunit à la Suède les provinces de Scanie, de Blekingen ct de Halland, que le Danemark avait long-temps possédées. En 1337, Magnus prit lui même les rênes du gouvernement. Tour à tour faible et entreprenant, décidé et irrésolu, ce prince devint le jouet de l'ambition des seigneurs et du clergé. Mallieureux dans une guerre contre les Russes, réduit à toucher au demer de Saint - Pierre pour suffire aux dépenses publiques, mis à l'interdit par la cour de Rome, avant bravé cet arrêt et choqué la multitude par des propos qui annonçaient peu de docilité pour l'Eglise, il perdit la confiance des états, qui décrétèrent que son fils Eric partagerait le ponvoir avec lui : ce prince mourut peu après; et la femme de Magnus, Blanche de Namur, fut soupçonnée de l'avoir empoisonné. Dans le même temps, Magnus negociait avec Valdemar, roi de Danemark, au sujet des trois provinces réunies par Matthias Kethilmundson, et se laissa persuader de les céder à Valdemar. Cet acte de foiblesse lui attira le mépris des Suédois, et lui valut le surnom de Lewré (Smek). Les états lui associèrent alors son fils Hagnin. qui, depuis plusieurs années, avait régné en Norvège. Après quelques débats entre les deux rois, Haquin s'entendit avec son père, pour résister à la faction des grands; maisceuxci s'étant réunis solennellement en confédération, offrirent en 1363 la couronne de Suede, au duc Albert de Mckleubourg. Une guerre eclata entre ce prince, et les deux monarques détrones, et la fortune se déclara contre ceux-ci. Magnus, fait prisonnier, fut oblige pour recouvrer la liberté de donner une renouciation formelle, et se retira en Norvége, où il se nova par accident, en 1374. Haquin continua de régner sur les Norvégiens, et parvint à se maintenir parmi eux, avec le secours de Valdemar roi de Danemark, dont il avait épousé la fille, C'était Marguerite surnommée la Sémiramis du Nord, qui après la mort de son père, de son époux et de son fils, ceignit le diadème en Danemark et en Norvege, monta pen après sur le trône

de Suède, et réunit les trois royaumes par le pacte signé à Calmar. C-AC.

MAGN S 1cr., dit le Bon, roi de Norvege et de Danemark, était fils de St. Olaüs. Il avait suivi son père en Russie, lorsque celui-ci s'était enfui dans ce pays, en 1028, pour échapper à Caunt, roi de Danemark, qui avait conquis la Norvege. Cannt donna ce royanne à Sanon , son second fils , sous la tutelle d'Emma, sa mère, qui mécontesta le peuple par ses lois dures et impotes. Les grands offrirent la couronne Maguus , réfugié en Russie. Il arriva, en Norvege . en 1034, et Suenon se retira en Dancmark, où il monrut avant son frère Canut II. Ce dernier essaya de s'emparer de la Notvege; mais il prefera prudemment de renoncer à ses prétentions, et de reconnaître Magnus en qualité de roi : il fut, de plus, stipulé dans le traité conclu entre cux, que celul des deux qui survivrait, hériterat des états de l'antre, supposé que celui-ci mourut sans enfants males : donze seigneurs danois et nervegiens garantirent par serment l'exe cution de ce traité singulier. A mort de Canut, en 1042, le cal prevu par cet accord arriva. Magnus partit de Norvege avec un flotte de soixante-dix voiles. Il bruit de ses vertus l'avait devance il fut reçu avec joie à Viborg el Jutland. Les habitants de Julia ville située à l'embouchore de l'U der, venaient de secouer le juit que Canut Ier. leur avait imp se et désolaient la mer Baltique pa leurs pirateries. Magnus alla s'em parer de cette ville, la détruisit et !! tourna triomphant en Norvege, Sul non, fils d'une sœur de Canut I' et le seul prince de sa race qui exi tât, s'était tenu caché à la cour

Suede, depuis la mort de son père, que Canut avait puni de sa rebellion. Plein de confiance dans la générosité de Magnus, il accourut lui demander, non une portion de l'héritage de sa famille, mais sculement un emploi. Magnus le combla d'honneurs , et finit par le nommer vice-roi de Danemark. Suénon ne profita des bienfaits de Magnus, que pour soulever contre lui le pays qu'il administrait. Magnus arrive avant que Suénon ait pu se mettre en état de défense, et le contraint à se retirer en Suède. l tourne ensuite ses armes contre les Vendes, qui ravageaient le Jutand meridional et le Holstein, et remporte sur eux une victoire complete. Sur ces entrefaites, Suénon, adé par les Suédois, vint attaquer leux fois Magnus, et fut constamment battu. Il crut se rendre la formae plus favorable en unissant ses forts à ceux de Harald, oncle de Magnus, qui, après un long séjour lans les pays étrangers, venait, en 1645, réclamer la moitié du trône le Norvege. ( Voyez HARALD III, XIX, p. 596. ) Magnus ne voulut as d'abord y consentir. Harald ne sul faire soulever la Norvége, Ceendant Magnus cédant aux conseils e ses ministres qui lui représentèent que les richesses prodigieuses a son rival pourraient finir par lui ssurer le succès de son entreprise bez un peuple pauvre et ami du langement, offrit à Harald la moide la Norvége en échange de la matie de ses trésors, et se réserva préséance. Tous deux vécurent a bonne intelligence, malgré les efats que l'on employa pour les diter; et, l'année suivante, Magnus Harald avec lui en Danemark; mourut, en 1047, laissant ce Toyanne à Suénoir, et la Norvége à

Harald. Renommé par sa bravoure extrême, Magnus ne brillait pas moins par sa bonté et sa générosité. qui ne laissèrent jamais l'ambition éclater dans son cœur. Maître, comme Canut-le-Grand, du Danemark et de la Norvége, aussi entreprenant et aussi guerrier que ce conquérant, il avait résolu de se prévaloir de son traité avec Canut II, pour réclamer l'Angleterre, et il la fit demander à Edouard le confesseur. La réponse d'Édouard fut modérée; il exposait ses droits au trône de ses ancêtres, et les disgraces qu'il avait essuyées pendant que les rois danois l'avaient occupé. Il finissait par quelques reproches adressés à Magnus, sur son ambition, qui n'était pas satisfaite de la possession de deux couronnes. lui qui pendant long-temps n'avait pu prétendre à aucune. Magnus, touché de cette lettre et du souvenir qu'elle lui rappelait, répondit aux envoyés d'Edouard : « C'est assez, » en effet, d'avoir deux royaumes à » gouverner, si Dieu m'accorde as-» sez de sagesse pour y réussir. Je » ne puis oublier que j'ai moi-même » été long-temps errant et persécuté » par la mauvaise fortune. Dites à » votre roi que je ne songerai plus » à lui ôter le royaume de ses pères, » et qu'il en peut jouir à l'avenir en » paix et en tranquillité. » Magnus réforma les lois de Norvége; mais son code n'existe plus.

MAGNUS II, que son père, Harald III, avait fait proclamer roi de Norvége avant son départ pour l'Angleterre, lui succéda en 1066. Il régna d'abord seul; mais l'année suivante il partagea le royaume avec son frère Olaüs, se réservant la partie septentrionale, et unit ses forces aux siennes contre Suénon II, roi de Danemark, qui leur avait déclaré la

guerre, espérant de les désunir. Magnus mourut en 1069. — Mag-NUS III, dit Barfod ( aux Pieds nus), à cause de la chaussure des montagnards écossais, qu'il avait adoptée, fut reconnu roi de la Norvége méridionale, après la mort de son pere Olaus III, en 1087. La partie septentrionale éleva au trône Haquin II, fils de Magnus II. La guerre entre ces deux princes dura jusqu'à la mort de Haquin, en 1089. Magnus, qui n'avait pu battre les troupes de son rival pendant sa vie. les défit ensuite, et fit périr plusieurs chefs. La terreur ramena la tranquillité, qui ne fut plus troublée en Norvége. Le caractère belliqueux de Magnus lui fit porter la guerre dans les Orcades, les Hébudes, et en Irlande. Il nomma son fils Sigurd, roi des Orcades. Il ne fut pas si heureux contre Ingon, roi de Suède. Ayant ensuite voulu conquérir l'Irlande, il prit Dublin, mais fut tué dans une sortie, le 24 août 1103. - Magnus IV, dit Blinde (l'Aveugle), succéda, en 1130, à son père, Sigurd Ier. La dureté de son caractère l'avait rendu odieux; aussi Harald Gillichrist (V) n'eut pas de peine à lui arracher la moitié du royaume. Bientôt la guerre éclata : Magnus eut d'abord l'avantage; mais Harald, revenu avec des troupes danoises, surprit Magnus à Bergen, lui fit crever les yeux, le fit mutiler, et enfermer dans un couvent près de Drontheim, en 1135. Un prétendant à la couronne, nommé Sigurd, ayant fait périr Harald, en 1136, tira Magnus de sa retraite. Les partisans de ce prince se réunicent à lui, et la Norvége fut livrée aux troubles et au carnage. Enfin Magnus fut tué le 13 nov. 1139, dans une bataille. - Magnus V.

fils de Harald IV, fut proclamé to par une faction mécontente de se frères Ingon Ier, et Sigurd II; mai il mourut presqu'au même moment en 1142. - Magnus VI, fils di comte Erling, époux de Christine fille de Sigurd Ier, fut déclare re dès l'âge de cinq ans, sous la régené de son père. Son armée vainquit la quin III, qui mourut en 1162. L père de Magnus desirant l'affermi sur le trône, le sit sacrer par l'at chevêque de Drontheim; mais cett mesure ne lui assura pas la posses sion paisible du sceptre : plusieur princes, issus du sang royal, forme rent successivement des factions re doutables. Dans chaque provinc s'élevèrent des corps de partisant Ou parlait surtout des Birkebeniens nommés ainsi parce qu'ils avaien pour chaussure des écorces de boil leau. La vie dure et pénible qu'il menaient dans les forêts où ils se taient retirés, leur donna une ener gie qui les rendit capables des es treprises les plus audacieuses. Il résolurent de placer sur le trêu Sverrer, descendant des rois de Not vége. Après divers combats, un en gagement général eut lieu près d Drontheim, en 1179: Erling for tué; Magnus obligé de fuir se cach quelque temps dans un monastère puis se rendit à Bergen, pour rai sembler ses partisans. Sverrer offrit la moitié du royaume, et et même une entrevue avec lui. Magni rejeta toute proposition d'accomme dement, comptant sur les efforts son parti, et alla demander des # cours au roi de Danemark : de " tour en Norvége, il fut défait. nouveaux secours des Danois donnèrent la facilité de joindre ut flotte à celle de ses partisans; et 15 juin 1184, il attaqua Syerrer das reaux de Hugastrand. Entouré par & vaisseaux ennemis, et sur le wint d'être pris, il voulut se sauter a la nage; mais il se noya. — MIGNES VII , Lagebaerer (Législaeur ), fils de Haquin V, lui succéda 1 1262, sans aucune contestation. le commencement de son rigne, conclut la paix avec Alexandre Il, roi d'Ecosse, qui garda les Héides et l'île de Man, en prometmi a la Norvége 1200 marcs sterng en différents termes; mais cette mme ne fut jamais payée. Les difrultés que Magnus eut avec ses itsins furent bientôt aplanies; et prince put donner tous ses soins l'administration de son royaume, à la réforme des lois. Il fit supimer une convention signée par agnus, en 1164, qui donnait à rchevêque et aux évêques le droit elire les rois, et il rendit ainsi la uronne héréditaire : il abolit des diités dont la puissance était dange-35e pour l'autorité du souverain, ordonna avec sagesse tout ce qui opernait le commerce et la désense royaume. Il organisa des assemes générales ou grandes assises, coopéraient à la rédaction des s et à l'assiette des impôts. Enfin, mit un terme à la confusion et à marchie qui avaient trop longaps bouleversé son royaume. Grâa ses soins, la Norvége prit un g distingué parmi les nations civiies. La loi qui règle le système adsistratif et la hiérarchie des pouits, est un des monuments les b intéressants qui nous soient resde cette époque. Les premiers hô-🗝 furent construits en Norvége, les soins de Magnus : ce fut au de ces travaux mémorables lat enlevé à ses peuples, le q 31 1280: - MAGNUS VIII. Voy.

MAGNUS-SMEK. (Pag. 143 ci-devant.) E-s.

MAGNUS, roi de Livonie, fils de Christian III, roi de Danemark, était né en 1540. Son frère, Frédéric II, qui monta sur le trône cu 1559, voulant éviter de partager avec lui le Holstein et le Schleswig, suivant l'usage du royaume, termina l'achat de l'île d'Oesel, entamé par son père, et y établit Magnus avec le titre d'évêque : la Courlande et l'évêché de Reval furent bientôt joints à cette possession. Les Livoniens, pleins d'horreur pour le joug des Russes, et fatigués du gouvernement oppressif des chevaliers teutoniques, appelaient de leurs vœux tout prince en état de les protéger. Ils recurent Magnus à bras ouverts, comme leur libérateur: mais dépouillé par les Russes de ce qu'il possedait sur le continent, ne se défendant qu'avec peine dans l'île d'Oesel, ce prince revint à la cour du roi, son frère, qui le reçut d'abord avec froideur, le renvoya ensuite en Livonie avec espoir de secours, et ménagea une trève entre lui et le tzar Ivan IV. Magnus, tourmenté dans la jouissance de ce qu'il possédait, et par le desir d'acquérir davantage, était aussi en butte aux jalousies secrètes des Russes, des Polonais, des Suédois, et du duc de Courlande, qui tous aspiraient à la conquête de la Livonie. Séduit par les propositions du tzar, il se flatta de l'idée de voir toute la province sous sa domination. Ivan déclarait qu'il ne se réservait qu'un droit de protection, et un léger tribut annuel. Magnus consentit donc à se rendre à Moscou, en 1570 : tout y répondit d'abord à ses espérances; Ivan le reçut avec la plus grande distinction, lui promit une de ses nièces en mariage, le proclama roi de Livonie, et lui abandonna tout ce qu'il y possédait. Son but, par ces concessions, était d'engager le roi de Danemark à continuer la guerre contre la Suède. Toutefois Frédéric fit sa paix avec cette puissance. Magnus, qui était obligé de conquérir son royaume, fut instruit de cette nouvelle pendaut qu'il assiégeait Reval, avec vingtcinq mille Russes. Il en conçut un tel découragement, elle inspira une telle vigueur aux Suédois, qu'il se retira avec une perte considérable. Le tzar ne garda plus alors aucun ménagement avec Magnus, et le menaça même de la mort. Magnus tremblant, alla se jeter aux pieds du farouche Ivan: celui-ci le fit mettre aux fers, et ne le relâcha qu'en exigeant une grosse somme et quelques places pour sa rançon. Voyant ensuite les dispositions des Livoniens pour Magnus, il l'assiége dans Wenden, en 1578, et commet en sa présence les cruautés les plus révoltantes. Il le traîne après lui comme un sujet criminel, le fait comparaître devant lui a Dorpat, le juge, et lui pardonne. Magnus, comptant pour rien sa fortune, son titre de roi, et la puissance de l'ennemi qu'il allait se faire, s'enfuit en Courlande, et se met sous la protection du roi de Pologne. La plupart de ses vassaux, se voyant abandonnés, se soumirent aux Russes. L'île d'Oesel et quelques autres districts lui restèrent; mais dénué de toute ressource, sans appui, sans considération, accablé de dettes et de chagrins, ce malheureux prince lutta des-lors inutilement contre sa manvaise fortune; le roi, son frère, sollicita sans succès le tzar en sa faveur : Magnus mourut dans sa retraite, le 17 mars 1583. E-s.

MAGNUS ou MAGNI (JEAN). chevêque d'Upsal, naquit à Li kæping, en 1488. Il rapporte même qu'il était d'une ancie famille nommée Store ( magni grand ). Gustave - Wasa ayant trepris d'introduire la réformat en Suède, l'archevêque lui sus de grands obstacles; mais ne p vant triompher d'un monarque joignait la prudence à la fermeté se rendit à Rome, où il mouru 22 mars 1544. Jean Magnus acc une grande reputation par un vrage ayant pour titre : Gothor Sueonumque historia ex proba simis antiquorum monumentis c lecta, Rome, 1554, in-fol.; B. 1558, in-8°. : c'est une histoire Suède, appuyée, selon l'aute sur le témoignage de Saxou le gra mairien, d'Eric d'Upsal, sur les numents runiques, et sur plusie mémoires contemporains conser par les moines; mais l'imaginat de l'historien n'a pas eu me de part à son travail. Les ter anciens jusqu'à l'établissement christianisme dans le onzième cle, occupent 557 pages in-folio l'on y apprend, entre autres che difficiles à croire, que la généale des rois de Suède remonte jusc Magog. Jean Magnus donna a une histoire des archevêques d' sal: Historia metropolitanæ ec siæ Upsalensis à Johanne Ma gotho. - Collecta opera Olai Ma gothi ejus fratris in lucem edi Rome, 1550, in-fol. C-AU MAGNUS (OLAUS), frère

MAGNUS (OLAUS), frère précédent, était archidiacre de cathédrale de Strenguès, lorsqu réformation fut prêchée en Su Aussi attaché que Jean à l'ancie croyance, il résigna sa place, et vit son frère à Rome. A la mort

relui-ci, le pape lui conféra l'archevêthe d'Upsal; mais ne pouvant prenire possession de cette dignite, ni de telle de chanoine de la cathédrale de Posen, qui lui avait été promise par sigismond, roi de Pologne, Olaus ses dernières années dans le monastère de Sainte-Brigitte à Rome, absistant d'un petit revenu que le ape lui avait assigné. Il mourut en 1568, et fut enterré à côté de son rere, dans l'église du Vatican. On de lui : Historia de gentibus sepmirionalibus, earumque diversis latibus, conditionibus, moribus, idem superstitionibus, disciplinis, iome, 1555, in-fol., et Bâle, 1567; s autres éditions ne sont que des straits, de même que la version rançaise, Paris, 1561, in-80., et abrégé latin donné par Scribonius, avers, 1562. L'ouvrage d'Olaus lagnus, traduit en plusieurs lanues, ne l'a jamais été en suédois, loiqu'il y soit essentiellement quesun de la Suède. Peut-être la raison est-elle que, dans ce pays, on a pager mieux le travail de l'auteur, a, a quelques traits intéressants et undes en joint un grand nombre minutieux, et auxquels une criti-🗷 judicieuse empêche d'ajouter foi. a encore d'Olaus Magnus : Tada terrarum septentrionalium et run mirabilium in eis ac in Oceavicino. Venise, 1639. Messenius i attribue : Epitome revelationum Brigittæ, qui doit avoir été im-C-AU. me a Rome. MAGNUS (JACOBUS) V. GRAND. MAGNUSSON. V. MAGNÆUS. MAGON, amiral carthaginois, impara, 702 ans avant J.-C. des iles res , aujourd'hui Maiorque , larque et Yvice, et donna son nom Luneux port de l'île de Minorque, encore a present Port-Mahon

( Portus-Magonis ). - MAGON, suffete et général carthaginois, chef d'une famille qui resta en possession des premières charges de la république, fut choisi, vers l'an 523 avaut l'ère chrétienne, pour remplacer Malée, magistrat suprême, qu'on avait puni de mort pour avoir aspire à la tyrannie. ( V. MALÉE. ) Magon signala son administration par des succès en tous genres ; il introduisit la discipline militaire parmi les Carthaginois, recula les frontières de la république, étendit son commerce, et augmenta ses richesses. Il mourut vers l'an 498 avant J.-C., laissant Carthage dans un état florissant. Ses fils , Amilcar et Asdrubal, lui succederent dans ses dignités.

MAGON-BARCÉE, amiral carthaginois, envoyé en Sicile avec une flotte, vers l'an 306 avant J. - C., défit Leptine, frère de Denis le tyran, dans un combat naval, et, ayant remplacé ensuite Imilcon général de l'armée de terre, traita tous les Siciliens soumis à Carthage avec une extrême douceur: mais loin de pouvoir réparer les malheurs précédents, il perdit lui même, quatre ans après, une grande bataille à Albacœnum, contre Denis en personne. Il conserva toutefois le commandement en chef, et entra en campagne l'année suivante avec 80 mille hommes. Plusieurs villes se déclarèrent en sa faveur; mais voyant son armée affaiblie par la contagion et par la famine, il fit la paix avec Denis, et revint à Carthage, où il fut nommé suffete ou magistrat suprême. Magon fut encore choisi pour commander en Sicile, lorsqu'après une paix de dix ans, Denis déclara la guerre aux Carthaginois. Attaqué par ce prince à Cabala, immédiatement après son

débarquement, il balança long-temps la victoire, et périt les armes à la main, l'an 302 avant l'ère chrétienne. Les restes de l'armée carthaginoise, profitant d'une trève, rendirent à leur brave général, les honneurs funebres, et firent éclater la plus vive douleur. - MAGON - BARCÉE, fils du précédent, lui succéda, jeune encore, dans le commandement de l'armée, montra beaucoup de valeur et de zèle pour venger son père et sa patrie, livra bataille à Denis le tyran, des que la trève eut expiré, et le vainquit à Cronion, l'an 382 avant J. - C. Ce général usa de la victoire avec moderation, et conclut une paix honorable, qui laissait les Carthaginois en possession de ca qu'ils avaient conquis en Sicile, et leur assignait mille talents pour les frais de la guerre. Les troubles survenus ensuite dans cette ile sous Denisle-Jeune, ayant paru favorables aux Carthaginois, ils y renvoyèrent Magon avec de puissants renforts. Ce général fut d'abord introduit dans Syracuse par Icetas, bloqua la citadelle occupée par les Corinthiens, et marcha ensuite à Catane pour combattre Timoléon, leur chef. Pendant sa marche, l'ennemi lui enleva le quartier de Syracuse appelé l'Acradine. Magon renonçant aussitôt à son projet, revint sur ses pas; mais il lui fut impossible de déloger l'ennemi de l'Acradine. Timoléon s'avançait dejà en bon ordre, appelant à lui tous les Grecs et les mercenaires. Magon saisi de frayeur, ou ne cherchant peutêtre qu'un prétexte pour se retirer, feignit de craindre la défection de ses troupes, sortit du port avec la flotte, abandonna honteusement la Sicile, et cingla vers Carthage, où il devint l'objet de l'indignation publique. Traduit en jugement, il pré-

vint son supplice, et se tua de dése poir, vers l'an 343 avant J.-C. Se cadavre, attaché à une croix, fut en posé à la vue du peuple, pour emp cher à l'aveuir les généraux carthi ginois de manquer si indignement à leurs devoirs. B—P.

MAGON, amiral carthaginois envoyé avec une flotte au secour des Romains contre Pyrrhus, l'a 280 avant J.-C., se présenta au sém de Rome, qui refusa ses offres, en la témoignant néanmoins sa reconnais sance pour la bonne volonté de Carthaginois. Magon se rendit, Rome, au camp de Pyrrbus, sor prétexte de lui proposer la médiation de Carthage, mais en effet pour sonder, et pour découvrir quelle étaient ses vues , relativement à Sicile. Magon attaqua ensuite, av sa flotte, mais inutilement, la vil de Rhége, et remit aussitôt en me pour observer les mouvements d Pyrrhus. - Magon, de la mên famille que les précédents, florissai vers l'an 140 avant J. - C., et 1 s'illustra pas moins par ses écri que par ses exploits militaires. composa sur l'agriculture vingt-hu volumes, que Scipion préserva de flammes, et porta au sénat, après prise de Carthage. Cette auguste as semblée ordonna que l'ouvrage Magon serait traduit du punique è latin; et il fut souvent consulte quoique Caton cût dejà amplemen traité le même sujet. On dit mên que les Romains en firent tant de ca qu'ils lui rendirent autant d'honnes qu'aux livres Sibyllins. B-P.

MAGON, frère d'Annibal, suiv ce général en Espagne et en Italie se signala aux batailles du Tesin de la Trebia à la tête d'un corps cavalerie; et, placé au centre d' l'armée avec son frère, à la batail

de Cannes, (l'an 216 av. J.-C.) il contribua au succès de cette journée dent il porta la nouvelle à Carthage. Magon prononça, en cette occasion, un discours au sénat sur les exploits de son frère en Italie; et, pour donper une idée de la victoire qu'il venait de remporter, il fit répandre milieu de la salle un boisseau d'anneaux d'or, tirés des doigts des chevaliers romains qui y avaient été mes. Mais, traversé par la faction Hannon, ce ne fut qu'avec peine al obtint de faibles renforts pour Iltalie: il recut même l'ordre, au moment du départ, de les conduire en Espagne, où les Romains waient alors l'avantage. Magon s'y reunit à son autre frère Asdrubal, tommanda souvent une armée séparee, et soutint pendant dix ans avec beaucoup de talent et de courage la fortune chancelante de la rivale de Rome. Mais, affaibli par la malheureuse diversion d'Asdrubal en Italie et par la défection des Espagnols, ne pouvant plus rien opposer à la fortune de Scipion, il s'enferma dans Cadix, où il découvrit et dissipa une conjuration tendant à livrer wille aux Romains. Il reçut enfin l'ordre de marcher lui-même en lialie au secours d'Annibal, et conjut le dessein téméraire de prendre Carthagène avant d'abandonne doutà-fait l'Espagne. Magon échoua dans sette entreprise, et fut obligé de farreter aux îles Baléares, pour y faire des levées. Repoussé de la plus grande de ces îles par les habibants, il gagna Minorque, s'en empara, et y fortifia le port Mahon, (Portus Magonis). L'été suivant, Ma-💬 debarqua en Ligurie avec douze ble hommes et deux cents chevaux, mieva par surprise la ville de Gè. 🔤, s'empara du port et de la ville

de Savone, et se vit bientôt à la tête d'une armée nombreuse par la jonction d'un puissant corps de Gaulois et de Liguriens. Tenu cependant en échec par le consul Cethegus, qui l'empêchait de joindre Annibal, il se fit jour, et pénétra jusqu'en Insubrie, où il en vint à une bataille générale contre Quintilius Varus. Magon ne négligea rien de ce qu'on pouvait attendre d'un grand général; mais, grièvement blessé dans l'action, il regagna par une belle retraite la Ligurie, où un courrier lui apporta l'ordre de retourner directes ment à Carthage, alors menacee par Scipion l'Africain. Le général carthaginois fit aussitot embarquer ses troupes, et mit à la voile : il expira des suites de sa blessure, à la hauteur de l'île de Sardaigne, vers l'an 203 avant Jésus-Christ.

В---Р.

MAGON (CHARLES - RENÉ), né à Paris le 12 novembre 1763, entra dans la marine comme aspirant. à l'âge de quatorze ans. Nommé garde de la marine en 1778, il fut embarqué sur le vaisseau la Bretagne, monté par M. d'Orvilliers; et pour son début, il participa au combat d'Ouessant. Promu au grade d'enseigne de vaisseau en 1780, il passa sur le Solitaire, et assista aux trois combats livres par M. de Guichen. Embarqué ensuite sur le Caton, qui faisait partie de l'armée navale aux ordres du comte de Grasse, il fut présent à tous les combats qu'elle soutint. Ce vaisseau ayant été pris dans le neuvième combat, Magon fut conduit prisonnier en Angleterre. A son retour il fut embarqué sur la Surveillante, destinée pour l'Inde. Commandant, en 1788, la frégate l'Amphitrite, comme lieutenant de vaisseau, il reçut

la mission d'aller reprendre l'île de Diego - Garcia, dont les Anglais s'étaient emparés. Magon remplit cette mission avec le plus grand succès: il détruisit les fortifications élevées par les Anglais, et les contraignit d'abandonner l'île. Pendant les cinq années qui s'écoulèrent de 1788 à 1793, il navigua constamment dans les mers de l'Inde sur diverses frégates. Commandant la Minerve et ensuite la Cybèle, il remplit plusieurs missions difficiles en Chine, en Cochinchine et au Bengale. Il était à l'Île de France lorsque des troubles y éclatèrent en 1794. Mis en prison par suite des dénonciations portées contre lui à la Société populaire, un jugement le rendit à ses fonctions ; et son ancienneté le porta au commandement provisoire des forces navales, qu'il conserva jusqu'à l'arrivée du contre-amiral Sercey, sous les ordres duquel il servit ensuite en qualité de commandant en second. Nommé capitaine de vaisseau en 1795, il prit successivement le commandement des frégates la Seine et la Prudente; et ce fut sur cette dernière qu'il participa au brillant combat que soutint la division de frégates commandée par M. de Sercey contre deux vaisseaux anglais de 74, dans le détroit de Malac. En 1798, Magon passa sur la Vertu. La Régénérée et la Seine furent mises sous ses ordres, et on le chargea d'escorter deux riches vaisseaux de la compagnie des Philippines qu'il empêcha de tomber au pouvoir des Anglais en soutenant un combat particulier le 24 avril de la même année. Cette compagnie, pour lui temoigner sa reconnaissance chargea M. Hervas de lui offrir en son nom une armure, sur laquelle ctait gravee une inscription qui at-

testait sa bravoure en cette circon tance. A son retour en France, M. gon obtint la conviction qu'il ava été desservi auprès du Directoir Accusé d'avoir participé au renvi des agents Baco et Burnel, qui avaie été embarqués de vive force par la ordres de l'assemblée coloniale d l'Ile de France, il fut destitué. Ma sa reintégration fut accordée au sollicitations de l'amiral Bruix, qu avait beaucoup d'estime pour lui et il fut fait chef de division, et plac le second sur la liste de la marini Après avoir été chargé encore d diverses missions, il fut nommé, a mois d'août 1801, au commande ment du vaisseau le Mont-Blanc qui faisait partie de l'armée naval aux ordres de l'amiral Villaret, des tinée pour l'expédition de Saint Domingue. Avec une division de quatre vaisseaux et deux frégates il s'empara du fort Dauphin, de fendu par une nombreuse garnison; et cette action brillante lui mérita le grade de contre-amiral. Revenu en France, en 1804, Magon fut employé dans la flotille de Boulogne, dont il commanda l'aile droite. Envoyé à Rochefort, es 1805, pour y prendre le commandement d'une division, il porta son pavillon sur l'Algesiras. Ce vaisseau faisait partie de l'armée navale aux ordres de Villeneuve, lors du combat de Trafalgar, le 21 octobre 1805, où il aborda le vaisseau anglais le Tonnant , qui voulait couper la ligne. Cette manœuvre, toujours dangerense, avait complètement réussi, lorsque, plusieurs vaisseaux ennemis etant venus au secours du Tonnant, l'Algésiras se trouva dans la position la plus critique. Magon se portait partout, et encourageait son équipage avec le sang froid le

plus héroïque. L'ardeur qu'il lui avait communiquée était telle, que les Anglais ne purent jamais mettre le pied à bord de ce vaisseau, et farent toujours repoussés avec une grande perte. Quoique Llessé grièvement, au bras et à la cuisse, dans la première heure du combat, Magon n'avait pas qu'uté le pont, lorsqu'une balle le frappa à la tête et termina son existence. Ce combat était le douzième auquel il avait prispart.

MAGRI (Dominique), en latin MACER, théologieu et littérateur, néen 1604, à la Valette, dans l'île de Malte, après avoir terminé ses etudes, reçut les ordres mineurs, et sut envoyé près d'un de ses ondes, professeur en droit à Palerme: mais ne se sentant aucun goût pour la jurisprudence, il obtint de son pere la permission d'aller faire son cours de philosophie à Rome. Tandis qu'il était encore sur les bancs, d fut envoyé par le cardinal Orsini, pres du patriarche des Maronites. pour le désabuser sur le traitement que recevaient les élèves de cette lation; et il conduisit cette affaire wee une prudence qu'on ne devait pere attendre de son âge. Ses ours termines, il revint à Malte: nais il en fut rappelé, au bout de pelque temps, pour travailler à l'éation de la Bible arabe. Il obtint, 1 1654, la théologale du chapitre Viterbe; et il mourut en cette ille, le 4 mars 1672. C'est à Magri a on doit la publication des ouvrages E Latino Latini; et il les fit préeder d'une Vie de l'auteur (Voyez ATINI, XXIII, pag. 423). On cite \* Magri : I. Notizia de' vocaboli cclesiastici con la dichiarazione delle ceremonie et origine delli riti 1407, etc. Messine, 1644, in-40.;

Rome, 1650, 1669, 1677, in-fol.; Bologne, 1682; Venise, 1675, 1703, 1717, in 40. Cet ouvrage fut traduit en latin, et imprimé deux fois en Allemagne; mais Charles Magri, frère de notre auteur, mécontent de cette traduction, en fit une nouvelle, et la publia sous ce titre: Hierolexicon sive sacrum Dictionarium, Rome, 1677, in - fol. Cette version a été reimprimée, Venise, ou Bologne, 1765, 2 vol. in-4º., augmentée de plus de huit mille mots. Ce lexique est fort estime; et l'on y trouve une foule de détails curieux qu'on chercherait vainement dans les ouvrages du même genre. II. Antilogiæ seu contradictiones apparentes sacræ Scripturæ, etc., Paris , 1666, in-24. Ce traité a été souvent réimprimé en Italie; mais la meilleure édition est celle de Paris, 1685, in-12, publiée par Jacques Lefèvre, archidiacre de Lisieux, qui l'augmenta de moitié(1): elle a reparu à la fin du tome 11 du Hierolexicon, III. Breve racconto del viaggio al monte Libano, Rome, 1655; Viterbe, 1664, in 4º. C'est le récit de la mission de Magri près du patriarche des Maronites. IV. Virtù del kafè bevenda introdotta nuovamente nell' Italia, con alcune osservazioni per conservar la sanità nella vecchiaja, Viterbe, 1665; avec des additions, Rome, 1671, in-4°. V. Quelques écrits moins importants, dont ou trouvera les titres dans Niceron, tome xLI, et dans la Bibliotheca volante de Cinelli.

MAHARBAL, V. MAHERBAL, MAHAUT, V. MATHILDE,

<sup>(1)</sup> Le savant éditeur dit que Magri était prêtre de l'Oratoire; cependant Marc Argoli ne lait aucune mention de cette particularité dans la vie de Magris, imprimée à la tête du Hieroleanon.

MAHDY (MOHAMMED IAL), 3me. khalyfe abbasside, succeda à son p re Al Mansour au mois de Dzoulhadja , 158 de l'hégire (octobre 775, de J. C.) V. Mansour l'Aussi clément, aussi libéral que son prédécesseur avait été dur et avide, il ouvrit les prisons où gémissaient de nombreuses victimes, et restitua tous les biens injustement confisqués; mais tandis que les grands de l'empire lui prêtaient serment de fidélité à Baghdad, son cousin Issa se faisait proclamer khalyfe à Koufah, dont il était gouverneur, et se préparait à soutenir les armes à la main, les droits dont Mansour l'avait dépouillé. Mahdy, plus avare du sang de ses sujets que de ses trésors, sut attirer Issa à sa cour ; et moyennant 10 millions de dinars, il le détermina non-sculement à se soumettre, mais encoreà se désister de ses prétentions au trône en faveur des enfants du khalyfe. Dans le,même temps, Youssouf, gouverneur du Khoraçan, s'érigeait en prophète et levait l'étendard de la révolte. Mahdy, qui s'était montré clément envers un prince de sa famille, déploya une juste sévérité contre l'imposteur. Youssouf vaincu fut amené, pieds et poings liés, à Baghdad, où le khalyfe le fit mettre en croix. Mahdy conduisit, deux ou trois années de suite, la caravane sacrée à la Mekke, mais avec plus de faste que de dévotion. Il nourrissait tous les pélerins et leurs chameaux; il faisait porter une si prodigieuse quantité de neige, qu'elle suffisait pour rafraichir les fruits et les sorbets qu'il partageait avec sa nombreuse suite, tant au milieu des sables brûlants de l'Arabie, que durant son sejour à la Mekke, où la neige était à peu près inconnue. Il fournissait aux habitants de cette ville des vivres

pour l'année entière, et il leur fit dis tribuer en une seule occasion jusqu'i cent mille habits. Un tel exces di profusion porta les frais d'un seu de ces pélerinages à six millions de dinars. Au reste si Mahdy s'eloignai de la modeste simplicité des premier khalyfes (Voy. OMAR), ses.voyage furent avantageux aux provinces qu'i traversa. Sur toute la route depui Baghdad jusqu'à la Mekke, il fit cres ser des puits, et bâtir des colonne milliaires et des hospices: il fit trans porter une grande quantité de mar bres pour agrandir les temples d Médine et de la Mekke; et il établi des relais de mulets et de chameaut pour faciliter les communication entre ces villes et avec l'Yémen. Pen dant son absence, ses troupes avaiell fait des courses sur les terres d l'empire gree, et emmené un grand nombre de captifs. Les chrétien avaient pris leur revanche, et taill en pièces un corps de Musulmans el Syrie. Pour réparer cet échec, Haçan l'un des généraux du khalyfe, mar cha sur Dorylée, l'an 162 (779) mais la disette de vivres et de four rages le fit échouer contre cetti place et contre Amorium; et il perdi beaucoup de monde dans cette expé dition, quoique les Grecs n'eussen pas troublé sa retraite. Mahdy, vou lant venger l'affront qu'avaient e prouvé les armes musulmanes, laiss Hady, son fils aîné, pour gouverne Baghdad, et marche vers la Cinci avec son 2º. fils Haroun, l'an 16 (780). Arrive à Halep, il appreni que les environs sont infectés par le Zendikites, sorte d'hérétiques qui sous prétexte de chercher la verité ne suivaient aucune religion, et poi fessaient une doctrine aussi corrom pue que leurs mœurs. Il parvint à le acculer presque tous sur un mem

point, les fit passer au fil de l'épée, et déchira ou dispersa tous leurs livies. Ensuite il s'avança sur les bords du Djihoun (le Pyrame), et s'y arrêta, tandis que son fils Haroun, muni de ses instructions, alla combattre les Grecs, sur lesquels il remporta plusieurs avantages sigualés, qui forcerent l'impérarice lrène à demander la paix. Voy. AARON, I, pag. 5, et IRÈNE, XXI, 256.) Vers le même temps, les troupes du khalvfe exterminérent dans le Khoraçan les partisans de Hakem-ibn-Atha el Mocanna, et reduisirent ce fameux imposteur à se. donner la mort ( Voy. ATHA, II, 000). Le Djordjan fut également délivré de la secte des Mohammarah, on des rouges, par la mort d'Abdel Caher, leur chef, et par la dispersion de ses partisans. Tous ces troubles étaient des ramifications de la révolte d'Abou Moslem ( Voy. ce nom, I, 98). Après un règne de dix ans dont la fin fut heureuse et tranquille, Mahdy mourut dans le district de Masendan, près du Tygre, le 23 moharrem 169 (4 août 785), âgé de 43 ans. Quelques auteurs disent qu'il fut empoisonné en mangeant une poire destinée par une de ses femmes à se défaire d'une rivale; les autres, que , dans une partie de chasse, son cheval l'ayant emporté sous la porte d'une masure, il s'y rompit les reins. Il fut enterré au pied d'un noyer, sous lequel il avait coutume de se reposer. Ce prince, ocrupé sans cesse des devoirs de sonverain, écoutait les plaintes de ses sujets et leur rendait lui - même Pastice; mais de peur de s'écarter de laloi, il se faisait assister par les plus biles jurisconsultes. Il changeait souvent ses ministres, et les gouver-Furs des provinces, afin qu'ils n'eussent pas le temps d'abuser de leur autorité. Il aimait les gens de lettres, et les récompensait magnifiquement. Ce khalyfe si bon, si généreux, paya néanmoins le tribut à l'esprit de son siècle et de sa nation: il fit rechercher ceux de ses sujets qui étaient soupconnés de zendikisme, et en livra plusieurs aux supplices. Héritier de la défiance de sa famille contre la maison d'Aly, il deposa et fit incarcerer son vezyr Abou Abdallah Yacoub-ibn-Tahman, ministre liabile et fidèle, pour avoir épargné un prince alyde qu'il lui avait ordonné de faire mourir. Mahdy eut pour successeur son fils Hady.

MAHDY ( MOHAMMED II AL ), onzième khalyfe ommyade d'Espagne, était fils de Hescham, et petitfils d'Abdel Diebbar, fils d'Abderrah. man III. Les troubles occasionnés par la faiblesse du gouvernement de Hescham II, et par la tyrannie de son ministre, donnérent lieu à Mohammed de s'emparer de Cordoue, au mois de djoumady 2º. 399 de l'hég. (février 1009 de J.-C. ). Il fit crucifier l'ambitieux ministre, renferma secrètement le khalyfe; ct afin d'accrediter le bruit de sa mort, il tua un chrétien qui lui ressemblait beaucoup, et dont il honora le cadavre par des funérailles soleunelles. Alors il se fit proclamer khalyfe, et prit le titre de Mahdy, espérant s'attirer par-là plus de considération et de respect; mais il se rendit bientot odieux par ses violences et son impudicité. Une conspiration éclata contre lui; à peine en eut-il fait périr les chefs, que deux nouvelles factions se formèrent parmi les troupes, africaines en faveur de deux autres princes ommyades. Souleiman, ayant prévalu sur son compétiteur, se for

tifia par l'alliance de Sanche, comte de Castille. Mahdy, vaincu dans une grande bataille, et voyant les ennemis maîtres d'une partie de la capitale, tira de prison le malheureux Hescham qu'on avait cru mort, afin d'opposer le souverain légitime à Souleiman; mais cette démarche tardive ne l'empêcha pas d'être obligé de s'enfuir à Tolède, au mois de chawal 400 (juin 1010 ), après un règne de seize mois. Souleiman, proclamé khalyfe sous le titre de Mostain Billah, tolera la licence et les excès de ses soldats africains, et congédia trop promptement les troupes castillanes: ces deux fautes relevèrent le parti de Mahdy, qui avec de nouvelles forces, et le secours des comtes d'Urgel et de Barcelone, marcha sur Cordone, vainquit son rival et remonta sur le trône. Sa disgrace ne l'avait point corrigé : comme il continuait de se reudre odieux à ses sujets, et qu'il laissait aussi ravager l'Andalousie par les Africains, son hadjeb et le chef de ses eunuques se saisirent de lui, et rendirent le khalyfat à Hescham II, qui commença son nouveau règne par faire périr Mahdy, après lui avoir reproché son usurpation et sa perfidie. La tête du tyran , promenée sur une pique, fut envoyée comme un gage de paix à Souleiman, son ennemi, qui, pour s'attacher les partisans de Mahdy, la fit porter à Tolède, où Obeidallah, fils de ce prince, s'était maintenu. Obeidallah, ayant imité l'ambition de son père, fut pris dans cette ville, par Hescham, qui lui fit éprouver le même sort. Les auteurs varient sur la durée du second règne de Mahdy, et sur l'année de sa mort qui eut lieu vers l'an 402 à 403 (1011 ou 1012 de J.-C. )

MAHDY (ABOUL - CACEM-Mo-BAMMED AL ), douzième et dernies imam de la race d'Aly, naquit : Sermenrey ou Samarra dans l'Irak l'an de l'hégire 255 ( 869 de J.C.) cinq ans après, il hérita de l'imamat par la mort de Haçan Al Askery dont il était le fils unique. On pré tend que le khalyfe Motamed ayan voulu le faire périr , à l'âge de onz ans, sa mère le cacha dans nun grotte, dont il n'est plus sorti. Oi croit néanmoins qu'il mourut l'ai 330 (941 - 42). Les Chyites fou différentes versions sur cet imam Suivant les uns, il est encore vivan dans sa grotte, ignoré du reste di monde. Suivant les autres, il fe caché deux fois ; la première , depui sa naissance jusqu'à sa soixante-quin zième année, et, dans cet intervalle. pour éviter le sort de la plupart de ses ancêtres assassinés ou empoison nés par ordre des khalyfes, il conversa secrètement avec ses disciples la seconde fois, depuis que le bruit de sa mort fut divulgué jusqu'au temps où il doit se manifester. Son retour est l'objet continuel des vœux des Chyites, de même que les Juis attendent le Messie; chaque jour, ils espèrent le voir apparaître dans un état pompeux, pour faire revivre les droits de sa maison, et elablir un khalyfat universel sur toute la terre. C'est dans un château de la province d'Ah vaz, près d'un marais qui se degorge dans la mer, que les Persans croient que doit avoir lieu l'apparition du Mahdy. La vie de cet imam est écrite en arabe, sous le titre d'Akhbar al Mahdy; mais elle est remplie de fables, dont quelques unes out ett rapportées par le judicieux historien Mirkhond. Outre le surnom de Mahdy (directeur des fideles), ou

hi a donné ceux de Caiem, (ferme dans la foi), Hodjah (celui qui prouve la vérité de la religion ), Monthalar ( l'attendu ), Mothabetthan (le caché), et enfin Saheb al Zehman ( le maître des temps ). les Musulmans, sont persuades que ce Mahdy doit précéder immédiatement Jesus - Christ, à la fin du monde, pour appeler toutes les nations à la connaissance de l'islamisme. Abusant de cette croyance. des imposteurs ont, à diverses époques, usurpé le nom de Mahdy, et formé des entreprises d'où sont résultées des guerres longues et sanelantes dans plusieurs états mahometans. A-T.

MAHDY. V. OBÉID ALLAH. MAHDY. V. TOMBUT

MAHDY-KHAN (MIRZA-MOHAM-MED), historien persan, ne dans la province de Mazanderan, au commencement du xviiie. siècle, est auteur d'une Histoire de Nadir Chah (Tahamas Couli Khan), traduite en français par Wil. Jones, par ordre du roi de Danemark; Londres, 1770, 11-4°. C'est moins l'histoire que l'élogeemphatique du tyran de la Perse. Les faits n'y sont pas toujours exacts, les dates encore moins. L'ouvrage est entremêlé de vers ; et l'auteur ne manque jamais de commencer le récit des événements de chaque année par une description poétique du printemps, ce qui rend la lecture de cette histoire, d'une monotonie insupporlable. Elle se termine au règne de Chah Rokh, petit-fils et troisième successeur de Nadir, l'an de l'heg. 1164 ( de J.-C. 1749 ). Niebuhr en a public une traduction allemande, Greifswald, 1773, in - 40., augmtée d'un Abrégé des révoluuns arrivées en Perse, depuis la mort de ce conquérant, jusqu'en 1765. Un exemplaire manuscrit du' texte persan a été donné en 1808, à la bibliothèque du roi, par Asker Khan, ambassadeur de Perse en France. Mirza Mohammed Mahdy vivait encore l'an 1171 de l'hég. (1757 de J.-C.), époque où il a fini d'écrire son histoire, qu'il termine par l'éloge de Mohammed Haçan Khan, alors souverain du Mazanderan, et aïeul de Feth Aly Chah, aujourd'hui roi de Perse. A—T.

MAHE DE LA BOURDONNAIS (BERNARD FRANÇOIS). célèbre administrateur des Iles françaises dans les mers de l'Inde, naquit à Saint-Malo, en 1699. Il annonça dès l'enfance un goût décidé pour la marine; et, à peine âgé de dix ans, il fit un voyage dans les mers du Sud. En 1713, il partit en qualité d'enseigne de vaisseau pour les Indes-Orientales et pour les Philippines: et il fit cette route avec un savant jésuite qui eut la complaisance de lui enseigner les mathématiques. H consacra les années 1716 et 1717, à parcourir les mers du Nord; en 1718, il visita les Echelles du Levant. A son retour, il entra au service de la Compagnie des Indes, avec le rang de second lieutenant, et partit pour Surate, en 1719; et 1723, la même compagnie le renvoya dans l'Inde, avec le grade de premier lieutenant. Ce fut pendant cette traversée, qu'il composa un Traité de la mâture des vaisseaux, qui fut estimé des connaisseurs. L'auteur se trouvait à l'île Bourbon, quand un vaisseau de la compagnie, manquant de tout, fut sur le point de couler bas : il s'embarqua sur une simple chaloupe, fit ainsi la traversée de l'île Bourbon à l'île de France, et amena du secours au bâtiment, qui sut bientôt en état

de regagner la France. Lui - même revint hientot dans sa patrie, et en repartit en 1724, avec le titre de second capitaine : il profita des loisirs de la navigation, et surtout de la complaisance de M. Didier, ingénieur militaire, pour apprendre la fortification et la tactique. En arrivant à Pondichéri , il trouva M. de Pardaillan prêt à partir, à la tête de quinze vaisseaux de la Compagnie, pour aller faire le siège de Mahé. M. de La Bourdonnais fut chargé de la majeure partie des operations militaires et administratives ; il sit établir un radeau de son invention, par le moyen duquel les troupes purent débarquer à pied sec, et presque en ordre de bataille : enfin , la place fut prise et la paix conclue. Son activité naturelle ne lui permettant pas de rester oisif. il abandonna le service, devenu stérile, de la Compagnie, pour une carrière moins bornée. De concert avec M. Lenoir, gouverneur de Pondichéri, il forma une société pour armer un vaisseau destiné à une opération commerciale dont il avait conçu le plan; et se trouvant ainsi associé, capitaine, et subrécargue, il conduisit ce bâtiment au Bengale et à Moka, d'où il rapporta des bénéfices immenses. On peut dire qu'en donnant ce premier exemple à la nation dans nos colonies orientales, il y a été le promoteur d'un grand nombre de fortunes particulières. Dans un second voyage à Moka, il fut chargé par M. Lenoir de remettre au vice - roi de Goa des présents de la part du roi et de la Compagnie, en reconnaissance des secours qu'il nous avait fournis dans la guerre de Mahé. Le viceroi déjà instruit des services que La Bourdonnais y avait rendus, et

frappé surtout de la générosité ave laquelle il était venu au secours d deux bâtiments portugais qui s trouvaient en danger de périr, li proposa d'entrer au service de Poi tugal, et de prendre le comman dement d'une expédition projette contre Mombaze. Autorisé par l cour de France, il accepta les offit du vice-roi; mais des tracasseries des intrigues dont l'effet se faisai sentir jusque dans l'Inde, lui canse rent un tel dégoût, qu'il se retira a bout de deux ans et revint en Franci où il se maria, en 1733. L'année su vante, les ministres et les directeur de la Compagnie des Indes, vou lant relever notre commerce en Asie et surtout mettre un terme aux de sordres de toute espèce dans les ile de France et de Bourbon, nomme rent La Bourdonnais gouverneur-gé neral de ces îles. Muni des pouvoir nécessaires, il mit à la voile au com mencement de 1735, et parvint à si destination au mois de juin de la même anuce. Il serait disticile di donner une idée de l'état de denne ment et d'anarchie où il trouva l'ile de France. Justice, police, indus trie, commerce, tout était à creer La Bourdonnais créa , organisa tout il construisit des arsenaux, des magasins, des fortifications, des aqueducs des quais, des canaux, des moulius, des hôpitaux, des casernes, des houtiques, des chantiers pour radouber et construire des vaisseaux : il introduisit la culture du manioc, du sucre, de l'indigo et du coton, etc. La mort de sa première semme l'ayant obligé, en 1740, de repasser en France, il s'apercut bientot qu'il y avait été desservi et calomnie par des ennemis secrets ; il fut assez heureux pour triompher de cetie première attaque. Au moment de

déclarer la guerre à l'Angleterre, le ministère, dirigé par le cardinal de Fleury, eut le bon esprit de consulter La Bourdonnais ; les mémoires qu'il remit sur les affaires de l'Inde parurent si satisfaisants, que le roi e nomma commandant d'une escadre qu'on y envoyait. Arrivé à Lorient, il trouva cette escadre reduite à sept vaisseaux; et mit à la Yoile, le 5 avril 1741, avec 1200 marins et 500 soldats, tous aussi peu expérimentés les uns que les antres. La traversée fut consacrée à les instruire : il relâcha en passant aux îles de France et de Bourbon, qu'il trouva dans le meilleur état, et débarqua le 30 septembre, a Pondicheri. Le comptoir français de Mahé était assiégé et bloqué par les Nairs, nobles malabars. très - belliqueux. Ils furent bientôt contraints de lever le siége; et le gouverneur retourna aux îles de France et de Bourbon, où sa présence devenait nécessaire. La guerre fut déclarée en 1743 : nous ne rappellerons pas ici les fautes de la Compagnie des Indes, qui prescrivait à ses vaisseaux d'observer la plus parfaite neutralité à l'égard des comptoirs anglais situés au-delà du Cap de Bonne-Espérance, tandis que les Anglais attaquaient nos éta-Missements de tous côtés : l'orgueilleux Dupleix, jaloux de La Bourdonhais, insistait fortement pour que la Compagnie française observat cette neutralité, qui ne sauva que les prometés anglaises. Mais bientôt le conseil de Pondichéri, et Dupleix, lui-même, menaces dans cette ville Par une escadre anglaise, furent confraints d'appeler La Bourdonnais à secours. Celui-ci se voyait dans plus grand dénuement à l'île de l'ince, où la récolte du riz avait

manqué. Le vaisseau le Saint-Géran, chargé de provisions d'Europe, avait péri sur l'île d'Ambre, à la vue de l'île de France ; et ce naufrage effroyable, qu'a décrit avec tant d'éloquence l'auteur de Paul et Virginie, avait frappe les habitants de stupeur et d'effroi. Malgré toute l'activité que La Bourdonnais déploya pour mettre une escadre en état de recevoir des ordres au mois de mai 1745, il fallut attendre les vaisseaux d'Europe, qui devaient arriver en septembre. Par des circonstances auxquelles certains directeurs de la Compagnie, et probablement Dupleix lui - même, n'étaient pas étrangers, ces bâtiments n'arriverent qu'en janvier 1746, et dans un grand délabrement : une cruelle épidémie avait enlevé presque tous les ouvriers de marine; et il ne fallut pas moins que le génie créateur du gouverneur-général, pour remédier au défaut d'outils, de matériaux, de vivres, d'ouvriers et de soldats, et surtout pour braver les contrariétés de toute espèce qu'il éprouvait de la part des officiers de la marine royale. Le 24 mars, il partit de l'île de France, n'ayant des vivres que pour 65 jours, et aborda le 4 avril à Madagascar, dans la baie de Foul-Pointe : une tempête des plus horribles dispersa son escadre; son propre vaisseau, totalement désemparé, à demi submergé, parvint à se réfugier à l'île déserte de Marosse, où il ne pouvait espérer aucun secours : cependant , il trouva le moyen d'y établir des ateliers, d'y transporter des bois de Madagascar, et de réparer ses avaries. Quoique la maladie se fut mise dans ses équipages, et malgré la perte de 95 hommes, l'escadre se trouva en état de reprendre la mer, et se dirigea vers Pondichéri à la recherche des Anglais. L'amiral Burnet, commandant de leur escadre, venait de mourir au fort Saint-David (avril 1746). Le nabab du Carnate causait les plus vives inquiétudes au gouvernement de Madras: Dupleix exerçait la plus puissante influence sur les princes de la Presqu'île; en un mot, les Anglais se voyaient dans la situation la plus critique, lorsque l'escadre française, composée de neuf vaisseaux, avec 3300 hommes de garnison, parut à la vue du fort Saint - David. Les Anglais n'avaient que six vaisseaux, mais beaucoup plus fortsque les nôtres. La Bourdonnais connaissant bien l'état des choses, et plein de confiance dans la valeur de ses soldats, avait résolu, si l'action s'engageait, d'en venir à l'abordage; mais le commandant anglais, Peyton, l'évita soigneusement, et le combat du 26 juin n'eut lieu qu'à coups de canon. La victoire demeura incertaine; mais notre perte fut dix fois plus considérable que celle des Anglais. Les deux escadres se séparèrent pour réparer leurs avaries; et La Bourdonnais se rendit à Pondichéri, où, pendant une courte relâche, il eut avec Dupleix des démêlés très-vifs, et que l'on attribua généralement au caractère hautain de celui - ci. Mais, ne voulant pas que l'état soussrit de pareilles divisions, La Bourdonnais ne perdit pas un instant de vue les opérations militaires; et, persuadé qu'il ne pourrait agir efficacement sur terre, tant que l'escadre anglaise ne serait pas anéantie ou qu'elle continuerait d'inquiéter la côte de Coromandel, il se mit à la recherche de cette escadre, qui évita le combat et abandonna même ces parages. La Bourdonnais regagna Pondicheri, et

fit incontinent ses dispositions pour le siége de Madras; comptoir anglais très - florissant, mais qui n'avait pas plus de 200 Européens pour sa défense. L'escadre française se présenta devant cette place, le 18 août 1746; La Bourdonnais y arriva luimême le 3 septembre, amenant avec lui des troupes de débarquement, et tout l'attirail nécessaire pour un siége. Ses forces consistaient en 1100 Européens, 400 Cafres, 400 Cipayes; il laissa à bord 1800 marins européens : l'attaque fut dirigée contre la Ville-Noire, où les Anglais residaient. Le 7 septembre le bombardement commença; et la flotte vint se poster assez près de la ville, pour pouvoir la canonner. La capitulation fut signée le 10 septembre, aux ter mes dictés par le vainqueur: impatient de voler au secours de Pondi chéri, que la flotte ennemie menaçait il promit de restituer la ville au Anglais, moyennant une rançon qu l'on stipulerait de gré-à-gré. On avai enjoint à la Bourdonnais de n garder aucune conquête; et Duplei avait approuvé d'avance toutes si dispositions : à l'instant même le portes de la ville furent ouvertes, les couleurs françaises arborées ; l'e cadre s'empara, sans éprouver de 1 sistance, des navires anglais q étaient en rade. Cette victoire coûta pas un homme aux vainqueur Des commissaires français prire possession des magasins; les hal tants n'éprouvèrent aucune violen-Toutes les propriétés du gouvers ment anglais, une partie des mu tions de guerre appartenant à Compagnie anglaise, furent ch gées sur des vaisseaux pour P dichéri : ces objets pouvaient monter à 130,000 liv. sterl., matières d'or et d'argent à 31, is sterl., la moitié de l'artillerie et matériel a 24.000 liv. sterl., plus 100,000 pagodes ou 440,000 liv. led. de contributions. Quoiqu'une rande partie des effets de Madras il été anssitot transportée à Ponicheri, le jaloux Dupleix refusait envoyer la ratification du traité, ne la Bourdonnais attendait avec l'autant plus d'impatience qu'en mam experimente, il connaissait tout danger que sa flotte allait courir ans ces parages, avant la mi-octore. En effet, des la nuit du 2 au 3 e ce mois, une tempète horrible la ispersa au loin, et en détruisit la las grande partie : cette circonstance sartout les difficultés élevées par hapleix, au sujet de la ratification a traité de Madras, obligérent la burlonnais à faire ses dispositions our conserver sa conquête jusqu'au Dois de janvier : il promit aux hastants d'évacuer alors leur ville, iquelle ne pourrait plus être injuiclee tant que durerait la guerre. iprès avoir installé le gouverneur Midras, envoyé de Pondichéri, leva l'ancre le 20 octobre, à la tête & sept vaisseaux, dont trois nouchement arrivés d'Europe, et un u n'avait point souffert de la temiete: voyant le manvais état des lois autres qui ne pouvaient tenir ong-temps la mer, il résolut de les envoyer à l'île de France. Ses brilints succès ne l'empêchaient pas d'àre profondément affecté de la conlate à la-fois astucieuse et hautaine ¿ Dupleix : il était désespéré de voir aloyanté française compromise aux enx des étrangers par la non-exémion de la capitulation de Madras, functue en vertu des pleins-pouvoirs directement par le minis-Voyez Dupleix, XII, 282.) il remit le commandement de

cette conquête, ses comptes et autres papiers à M. Desprémenil, et partit le 24 octobre 1716, pour Poudichéri. Il serait impossible de développer ici toutes les traines ourdies par Dupleix, et par les membres du conseil de Pondichéri, ou d'expliquer avec quelle perspicacité La Bourdonnais devina la perfidie des ordres qu'ils lui donnérent d'aller chercher, dans l'archipel de Mergui, une flotte qu'ils avaient expédiée pour Atchin, à plus de deux cents lieues de cet archipel. Il retourna comme simple particulier à l'île de France, dont le nouveau gouverneur, nomme par Dupleix, avait été chargé de scruter les opérations administratives de son prédécesseur. La Bourdonnais s'empressa en arrivant de publier que « quiconque se » croirait en droit d'exercer quel-» que plainte ou quelque réclama-» tion contre lui, n'avait qu'à se » présenter. » Aucune réclamation ne fut adressée à l'ancien ni au nouveau gouverneur : celui-ci trouva la justification de son prédécesseur àla-fois si claire et si complète, qu'il n'hésita pas à lui rémettre l'ordre du roi, qui le chargeait de reconduire six vaisseaux destinés pour l'Europe. Chacun de ces vaisseaux avait à peine cent hommes d'équipage : il fallait traverser plusieurs escadres anglaises, et La Bourdonnais ramenait avec lui sa femme et ses quatre enfants; mais aux noms sacrés d'honneur et de patrie, il ne balança pas à se charger de cette périlleuse mission. Parvenue à la hauteur du Cap de Bonne-Espérance, la petite escadre fut assaillie d'une tempête qui dispersa les six vaisseaux : trois vinrent rejoindre le commandant à la côte d'Angola, où il avait ordre de relâcher. Il envoya

sa femme et ses enfants en Europe, sur un bâtiment portugais, et conduisit sa faible escadre à la Martinique, conformément aux instructions qu'il avait reçues. Voyant ses vaisseaux en sûreté, il résolut de passer en France, sur un navire hollandais, qui fut visité en route par les Anglais. Les passagers français voulurent vainement se prévaloir de la neutralité du pavillon sous lequel ils naviguaient; on les emmena en Angleterre, où La Bourdonnais fut traité avec la plus grande distinction. Plus justes envers lui que ses compatriotes, les Anglais ne lui imputèrent pas la violation de la capitulation de Madras, ni les autres infamies dont ils rendaient seuls responsables Dupleix et les membres du conseil de Pondichéri : il fut recu à la cour de Saint-James, comme un guerrier qui n'abuse point de la victoire, et surtout qui n'en trafique pas. Quand il demanda la permission de retourner en France, un des directeurs de la compagnie anglaise offrit sa fortune toute entière pour cautionner le vainqueur de Madras: le gouvernement anglais se contenta de sa parole d'honneur. Trois jours après son arrivée à Paris, dans la nuit du 1er. au 2 mars 1748, il fut mis à la Bastille, en vertu d'une lettre de cachet : trois ans et demi de la plus dure captivité furent la récompense décernée à quarante années de services. Son secrétaire fut enfoncé : ses papiers furent enlevés; on força même le notaire dépositaire de son testament, de livrer cette pièce sacrée dont on brisa le cachet, Ses làches persécuteurs lui firent interdire pendant vingt-six mois toute communication, même avec sa malheureuse épouse, et avec ses quatre cufants encore en bas âge: on le

priva de plumes, d'encre, de papie enfin de tous les moyens de se jus fier. Ce ne fut qu'à force d'industi et de patience qu'il parvint à troi per leurs précautions : un sou ma qué, aiguisé sur le pavé de son ( chot lui servit de canif, pour la ler en forme de plume des branch de buis : c'est au moyen de cette pèce de calame trempé dans de couleur jaune faite avec du cafe. de la couleur verte obtenue par d liards verd-de-grises , qu'il parvi à écrire et à dessiner sur un moucht blanc empesé dans le bouillon de 1 en guise de papier ; il y traça, mémoire, un plan exact de Madri pour prouver l'insigne faussete soldat suborné par ses persecuteut qui déposait qu'étant en faction, avait vu transporter à bord du va seau de La Bourdonnais, beauco de sacs d'argent et d'objets précie Mais ce qui était plus difficile end que de tracer cette pièce importi te , c'était de la soustraire aux ! quisitions de ses geoliers, et de faire passer les nombreux guich de la prison. La Bourdonnais s monta toutes les difficultés; et singulier mémoire fut place s les yeux de l'indolente comm sion nommée par le roi, depui 7 mars 1748: cette commissi qui aurait dû exiger du gouvet ment une communication diri avec l'accusé, ne put se refuser tièrement à l'évidence de la deme tration; et elle voulut bien, par decision en date du 25 mai 17 permettre au sieur de La Bourt nais de « communiquer avec » conseil. C'est à ce jugement » long-temps attendu, qu'il d » dit-il dans ses Memoires, la » tisfaction de pouvoir se mou » tel qu'il est. » Le jugement

till ne fut prononcé que l'année myante; cette commission du conel-d'état, qu'on ne soupçonnera ns d'un excès d'indulgence, reconmt, proclama l'innocence de La fourdonnais, et le rendit à sa famile, mais non à sa patrie; car il sait hors d'état désormais de la serir. Il se ressentait vivement des tiles d'une attaque d'apoplexie prouvée pendant sa longue détenm. Il trouva sa fortune entièretent pillée et dispersée. Naguère ossesseur légitime, par de grandes perations commerciales aussi avanigeuses pour la France que pour i-même, d'une somme de deux illions six cent mille livres, il se 4. ainsi que sa femme et ses enfants, longé dans l'indigence; le courage, sforces lui manquaient pour pourlivre ses persécuteurs et ses spotears. Son existence pendant trois B ne fut qu'une lente et doulouuse agonie, jusqu'à sa mort, arrie en 1755. Nous terminerons par tonorable témoignage que rend à t administrateur l'éloquent Berrdin de Saint-Pierre. Après l'énugration des travaux de La Bourmnais à l'île de France, il ajonte : font ce que j'ai vu dans cette ile, de plus utile et de mieux exécuté, etait son ouvrage : ses talents mistaires n'étaient pas moindres que ses vertus et ses talents adminisratifs. » Orme, dans son Histoire Inde, a fait de La Bourdonnais portrait non moins flatteur: « Ses unnaissances en mécanique, en Bylgation et en tactique, le renlaient capable de construire un wisseau à commencer par la mile, de le conduire dans quelpe partie du globe que ce fût, de le défendre vaillamment à lettes égales. Ses plans étaient

» simples, ses ordres clairs et pre-» cis; se montrant tonjours an ni-» veau du service qu'on lui con-» fiait ; doué d'une application infa-» tigable, les difficultés ne servaient » qu'à stimuler son activité; il ex-» citait par son exemple le zèle de » ceux qu'il commandait. » Le gouvernement accorda une pension à la veuve de La Bourdonnais, « mort. suivant les expressions du brevet. » sans avoir reçu aucune récompen-» se , ni aucun dédommagement, » pour tant de persécutions et pour » tant de services. » Il y a peu d'années que les habitants de l'île de France décernèrent, de leur propre mouvement, une pension, en mémoire des services qu'ils avaient recus de son père, à Mme. Montlézun-Pardiac, fille de leur bienfaiteur. Cette dame a tracé le portrait suivant de son illustre père : « Il avait de » beaux yeux noirs, ainsi que les » sourcils; son nez était long, et sa » bouche un peu grande..... II » avait peu d'embonpoint. Il était » de taille médiocre, n'ayant que » cinq pieds et quelques lignes de » haut, d'ailleurs se tenant très-bien. » Son air était vif , spirituel et très-» gai, etc. » Outre les volumineux Mémoires qu'il a publiés pour sa justification, en 1750 et 1751, un vol. in-4°., fig., et les intéressants détails que M. de Saint-Pierre a consignés dans la préface de Paul et Virginie (1806, in-4°.), les Français liront avec un vif intérêt les éloges que lui ont décernés M. Orme, dans son History of the military transactions .... in India , Londres , 1775, in-4°., et M. Grant, dans son History of the Mauritius Island . L-s. Londres, 1801, in-40.

MAHERBAL, général carthaginois, envoyé par le sénat de Car-

thage au secours des Phéniciens établis à Cadix , commanda la première expédition des Carthaginois en Espagne, vers l'an 510 avant J.-C. Ayant abordé à Sidonia, où les Phéniciens s'étaient réfugiés depuis qu'ils avaient perdu Cadix, Maherbal battit d'abord les Turditans qui habitaient la Bétique; mais défait ensuite par leur général Baucius Capeto, il se vit force d'abandonner son camp et de chercher son salut dans la fuite. Malgré sa défaite, Maherbal projeta de subjuguer l'Espagne méridionale, et d'en chasser même les Phéniciens. Il conclut d'abord une trève avec les Turditans, pendant laquelle il sit venir de nouvelles troupes de Carthage. Des qu'elles furent arrivées, il rompit la trève. surprit les Turditans, les chassa de la Bétique, qu'il soumit sans peine. Il fut remplacé dans le gouvernement de l'Espagne par Asdrubal et Amilcar, tous deux fils de Magon, le plus puissant des Carthaginois. - MA-HERBAL, capitaine carthaginois, fut détaché par Annibal, après la prise de Turin, avec un corps de cavalerie numide, pour exciter les Gaulois cisalpins à se révolter contre Rome; il prit part ensuite à la bataille de Trasimène, et le lendemain fit 6000 Romains prisonniers. Détaché de nouveau avec sa cavalerie et un corps de fantassins, il remporta, en Etrurie, une victoire complète sur 8000 légionnaires, pénétra en Campanie, et ravagea le territoire de Falerne. Annibal lui donna le commandement de l'aile droite à la bataille de Cannes, l'an 316, avant J. C. Maherbal, après avoir contribué au succès de cette journée mémorable, pressa aussitôt le héros carthaginois d'aller droit à Rome, lui promettant de le faire souper en

cinq jours au Capitole. Mais Annil tout en louant son ardeur, lui manda du temps pour réfléchir cette importante proposition. Ce alors que Maherbal lui dit ces roles devenues si célèbres: « nibal, tu sais vaincre; maistu ne pas profiter de la victoire. » ignore l'époque de la mort de l herbal : il paraît seulement qu'il survécut point à la seconde gue punique.

MAHIS ( DES ). V. DESMA

et GROSTESTE.

MAHLEB ou MOHALLEB ABOU SOFRA, celèbre capita arabe, était originaire de Doba, v entre Oman et Bahrain, et mag l'an o de l'hégire (630 de Jes Christ). Ses parents, qui avait embrassé l'islamisme du temps Mahomet, étant bientôt après tournés à l'idolâtrie, le khalyfe Ali Bekr envoya contre enx des trou qui les vainquirent et les forces de se rendre à discrétion. Cent principaux furent mis à mort; et autres ayant été conduits à Media chargés de fers, furent mis en libe par Omar, qui venait de monter ! le trône. Quelques-uns, au nomb desquels étaient Abou Sofra, et si fils Mahleb, à peine sorti de l'e fance, allerent s'établir à Bassora Mahleb signala de bonne heure si courage en défendant sa nouvelle trie contre des brigands, et il meri l'honorable et singulière distinctit que cette ville fût appelée Basson de Mahleb. Lorsque le fameux Leis gouverneur de toute la Perse sons khalyfat de Moawiah, cut envo Abdel Rahman ibn Somarah , pol commander dans le Khoraçan et Seistan, Mahleb servit sous les ordr de ce général, prit une part activé la conquête de Kaboul et du Zaboi

un, et fut le premier Musulman i mit le pied sur la frontière de ndoustan, l'an 45 de l'hégire 65 de Jésus-Christ ). Il y ravagea pays de Lameghan, limitrophe Moultan, en ramena douze mille ptifs, et y jeta les premières seences de l'isla misme. Il fut ensuite in des principaux lieutenants des vers gouverneurs qui, depuis la ort de Zeïad, se succederent dans Khoraçan, Sous Said, fils du khale Othman , l'an 56 , il se distingua rticulièrement à la prise de Saarcande, et y perdit un ceil. Sous lim, fils de Zeiad, l'an 62, il pétra dans le Kharizme, y leva pour millions de contributions, et en pporta un butin prodigieux : puis, versant le Djihoun (l'Oxus), il craignit pas d'attaquer, avec des ves inférieures, une armée de o mille Turks, sujets de la reine Bokhara et du roi de Sogd, et battit completement. Ce prince int peri dans la mèlée, la reine prid'un allié puissant qui devait être i époux, perdit sa capitale. Le oraçan ne prit aucune part aux rres civiles qui déchirèrent l'eme sous les règnes de Yezid Ier., ibdallah Ben Zobeir, de Merp ler. , et d'Abdel Melek (Vo) ez CEIN et MOKHTAR ). Il se déclara inmoins pour Abdallah; et lorsque ssab, frère de ce khalyfe, fut aré à Bassorah, pour gouverner les ninces orientales, Mableb, sollipar lui , et malgré sa répugnance omhattre contre les Musulmans, put se refuser à lui amener des ours, l'an 67 (687), et contribua bsamment à la défaite de Mokhchef des Motazalites, qui, sous texte de venger les droits de la itten d'Aly, s'était emparé du usab et de l'Irak. En récompense de ce service , Mahleb reçut de Mossab le gouvernement de Moussoul. qui comprenait l'Arménie, la Mésopotamie et l'Adzerbaidjan. L'année suivante, il fut mis à la tête d'une armée, pour s'opposer aux Azrakites qui désolaient la Perse et particulièrement la province d'Ahwaz, d'où ils avaient porté leurs ravages jusqu'à Madain. Dérivée des Motazalites, cette secte, affectant une hainc mortelle contre les Ommyades, ne tendait qu'à s'affranchir de toute domination, et commettait les plus horribles cruautés sur tous les Musulmans, sans distinction de parti. d'age, ni de sexe. Mableb fit à ces rebelles une guerre longue et opiniâtre dont les succès, quoique glorieux, n'eurent d'abord aucun résultat décisif. Son absence fut même funeste à Mossab, qui, privé de l'appui d'un si grand capitaine, ne put résister au khalyfe Abdel Melek, et périt dans une bataille, l'an 71 (600). Kathary, chef des sectaires, instruit, avant Mahleb, de cette révolution, lui fit demander ce qu'il pensait de Mossab et d'Abdel Melek : « Le premier » est le frère du prince des vrais » croyants, répondit Mahleb, et l'au-» tre n'est qu'un usurpateur et un » tyran. — Je crains bien, répli-» qua Kathary, que demain vous ne » changiez d'opinion. » En effet, Mahleb ayant appris la mort de Mossab, se soumit au khalyfe. Interrogé alors par Kathary, s'il persistait dans ses sentiments: « Point du tout, » repondit-il. Abdel Melek est le » seul et véritable prince des fidèles. » Peu de temps après, Khaled, nouveau gouverneur de Bassorah, chargea son frère Abdel Aziz de la guerre contre les Azrakites, et choisit Mahleb pour surintendant des tributs dans l'Ahwaz. La défaite d'Abdel Aziz fut

le fruit de cette faute impolitique. Le khalyfe manda aussitôt à Khaled de rendre à Mahleb le commandement de l'armée, et de se joindre à lui; il écrivit à son propre frère Baschar , gouverneur de Koufah, de lui porter aussi des secours, et leur enjoignit à tous les deux d'avoir la plus entière déférence pour ce brave Musulman, qu'il appelait le Fils et le Petit-Fils de la Guerre. Avec ces renforts, Mahleb tailla en pièces les Azrakites près d'Ahwaz, et les fit poursuivre jusque dans le cœur de la Perse. Comme ces rebelles se relevaient toujours après chaque défaite, et que la guerre trainait en longueur, le fameux Hedjadj ( Voyez cenom, XIX, 554), gouverneur de Bassorah et de l'Irak, suspectant la fidélité de Mahleb, envoya un émissaire pour examiner sa conduite. Informé de l'arrivée et des ordres secrets de cet officier, Mahleb, étouffant une juste indignation, le fait placer sur une éminence ; et secondé par ses dix fils qui lui servaient de lieutenants, il fond sur les ennemis, se bat en désespéré jusqu'au soir, et remporte une victoire complète. Témoiu de cette action d'éclat, l'envoyé d'Hedjadi donna de grands éloges à l'intrépidité de Mahleh et de ses enfants, en rendit compte à son maître, et fut chargé par lui de remettre des présents et des habits d'honneur à ce modeste et vaillant général. Enfin, après huit ans de guerre, Mahleb chassa les Azrakites du Kerman et du Farsistan, et dissipa ces dangerenx sectaires : leur chef, ayant gagné, avec les debris de son parti, les montagnes du Tabaristan, y fut tué pen d'années après. Le khalyfe récompensa noblement les succès de Mahleb , en lui abandonnant les revenus des deux provinces qu'il venait de

rendre à l'empire. La revolte Chebyb ( Voyez ce nom, t. VI p. 316) fournit à Mahleb une n velle occasion de signaler sa reci naissance et sa valeur, par la pr de Koufah sur ce rebelle, l'an (606). L'année suivante, Hedja ayant obtenu d'Abdel Melek le gi vernement de toute la Perse, des celui du Khoraçan à Mahleb, 4 pendant cinq ans, entreprit diver expéditions dans le Turkestau, pi v propager l'islamisme et v leveri contributions. Il s'y trouvait l'an lorsqu'ayant appris la mort de M hairah, son fils ainé, qu'il avait la dans le Khoraçan, il envoya les son second fils, pour le remp cer; et s'étant bientot mis en 14 pour le suivre, il mourut dans village près de Merou al Rond, l 83 de l'hégire (juin, 702 de J.-Avant d'expirer il rassembla ses fantsautour de son lit; et voulant li prouver d'une manière sensible la plus étroite union ponvait seule rendre invincibles, il employa la gorie célèbre d'un faisceau de fied qui résistait à tous leurs efforte, dont ils rompaient aisément chat flèche séparée. Mahleb est, sans o tredit, un des plus grands homs qu'ait produits l'islamisme; et f doit regretter que les auteurs ori taux les plus connus en Europe at manque de matériaux pour races ses belles actions, tandis qu'ils ! pris plaisir à détailler minutieu ment les cruautés d'Hedjad, Exen d'intrigue, d'ambition, et com rable sous plusieurs rapports a no Bayard , Mahleb ne joua qu'un s secondaire par ses titres et par emplois, quoique son mérite et services l'enssent rendu dignedu | mier rang. Aussi avare du saug ennemis que de celui de ses soldi

m ne le voit point déployer cetteféroce intolérance qui caractérise la plupart des héros musulmans. Libéral jusqu'à la prodigalité, il n'aurait pu, dans une occasion, payer un million de drachmes qu'il devait à Hedjadj, sur les revenus de l'Ahwaz, si sa femme et son fils aîné ne lui cussent procuré cette somme, par le produit de la vente de leurs bijoux. A un courage à toute épreuve, a un désintéressement sans bornes , a une obeissance aveugle pour son sonverain, quel qu'il fût, il joignait une profonde expérience dans l'art de la guerre et de la politique, et une prudence consommée dans le ronseil. Bien loin de prendre part à la révolte du fameux Abdel Rahman, d en instruisit Hedjadj, en le rassurant sur les suites qu'elle pouvait avoir. « C'est un orage qu'il faut a laisser passer, lui écrivit-il; retirez-vous, et menagez vos troupes, pour vous en servir quand vous le pourrez sans rien hasarder. » Mais loujours partisan des mesures vioentes, Hedjadj meprisa cet avis saintaire; et, par son inflexibilité, il mit l'empire a deux doigts de sa perte ( Voyez ABDEL MELEK, t. I, p. 55, et ABDEL RAHMAN IBN EL ASCRAT, au Supplément) (1). Mahle laissa pour héritier de ses vertas, de ses talents, mais non pas de sa prospérité, son fils Yezid. (V. (ce nom. )  $A-\tau$ .

MAHMED ( AGA ). V. MOHAM-

MAHMOUD Ier., fils de Mustapha II, fut, à l'âge de trente-quatre

ans, placé sur le trône othoman ( le 16 octobre 1730 ), par le fameux Patrona khalil, qui venait d'en faire descendre Achmet III, oncle du nouveau sulthan. La première année de son règne fut marquée par le châtiment des principaux chefs des rebelles; mais les troubles intérieurs n'en continuèrent pas moins jusqu'en 1733. Alors Mahmoud, qui, l'année précédente, avait conclu la paix avec le roi de Perse, fut obligé de recommencer la guerre contre le célèbre usurpateur Tahmasp Kouli - Khan, qui, vaincu par le visir Topal-Osman, si justement illustré par ses succès militaires, son courage, sa sagesse et ses vertus, le defit à son tour, et remporta plusieurs avantages signalés sur les Othomans. (V. NADIR-SCHAH.) L'année 1734 fut marquée par la guerre que les sulthans commencerent avec les czars de Russie, et qui fut presque continuée jusqu'a nos jours. Le congrès de 1737, à Niemirow, ne l'interrompit qu'un instant. Les Russes prirent Oczakof et Kilbourn la même année. Les impériaux se oignirent à eux et entrèrent dans la Valakie. La paix fut conclue, en 1736, avec la Perse; en 1739, avec les Allemands, qui rendirent Belgrade, et bientôt après avec la Russie, qui accéda au traité, mais ne rendit qu'une partie de ses conquètes, entre autres, Oczakof, a près en avoir démoli les fortifications. Une nouvelle guerre contre la Perse, en 1743, fut encore désavantagense aux Tarcs, qui furent obligés de faire la paix avec Nadir-Schah. Le sulthan ne prenait aucune part à ces evénements : il se reposait sur ses ministres du soin de gouverner, et s'en remettait à sa mère et au kislar. aga du choix de ses vizirs. Mahmourd

<sup>(1)</sup> On n'a represché à Mahleb qu'un seul defant, set d'avoir etc menteur : mais trop rigide observalor des devoirs etc menteur : mais trop rigide observalor des devoirs des régigieux pour m'riter un parcil rapide, il dust cette reputation aux cebelles contre april d'asart du mens sige courne ruse de guerre; stret le un des trois cas où Mahomet a declaré sité menonge était permis.
S. D. S—T.

ne s'occupait que d'amusements et de plaisirs: les pierreries, les porcelaines et les bijoux faisaient ses délices; il aimait le faste, et n'en était pas moins enclin à l'avidité et à l'avarice. Des mouvements populaires annoncèrent le mécontentement général : les favoris du prince, qui abusaient de sa confiance et de sa faiblesse, furent sacrifiés, et les plaintes cessèrent. Le caractère doux de Mahmond le faisait aimer personnellement; son règne ne fut marqué par aucun grand événement, et sa vie fut moins remarquable que sa mort. Ce prince était depuis longtemps attaqué d'une fistule, qui l'empêchait de monter à cheval. Contraint par la violence du mal de rester dans le sérail, on ne le voyait plus aller à la mosquée le vendredi, selon l'usage immémorial des sulthaus. Le peuple commençait à murmurer, et à craindre qu'on ne lui cachât la mort de son maître. Mahmoud fit un effort pour se montrer, et fut victime de son zèle religieux et de sa condescendance politique à une obligation d'usage. Il se rendit à la mosquée, le vendredi 13 décembre 1754, (1168 de l'hég.), et expira sur son cheval, au moment où il rentrait dans le sérail. Il avait régné vingtquatre ans, et mourut à l'âge de cinquante-huit ans.

MAHMOUD (ABOUL CAGEM YEMIN ED DAULAII), troisième on quatrième prince de la dynastie des Ghaznevides, dont il fut en quelque sorte le fondateur; le plus grand, le plus riche et le plus puissant monarque musulman de son siècle, et l'un des plus fameux conquérants de l'Asie, était fils du Sebekteghyn et d'une princesse de Zaboulistan. Il naquit à Ghaznah, dans la Perse orientale, suivant Aboul-Fédha, le

10 moharrem 360 ( 14 nov. 9 de J.-C.); et il fit ses premières mes sous son père, contre les I diens idolâtres, dont il devait a un jour le plus terrible fléau. L' 384 (994), il se distingua da la bataille où Sebekteghyn et souverain l'emyr Samanide Noi II, vainquirent les rebelles du Khi raçan; et il reçut de ce princ en récompense de sa bravoure. gouvernement de Nischabour et titre de Saif ed daulah (l'épée) l'état ). A la mort de sou père . 387 (997), Mahmoud, privé trône de Ghaznah par son frère pu ne Ismaël, employa vainement voies de la négociation pour revend quer ses droits : forcé de recomme aux armes, il vainquit Ismaël, l'oldi gea de se rendre à discrétion, et li pardonna généreusement : mais dan la suite ayant demandé à son fre quel traitement il lui aurait fait subir, si la victoire l'eat favorisé, ce prince répondit ingénument qu'il l'aurait tenu renfermé dans une prison, où il ne l'aurait laissé manques de rien. Sur ce propos indiscret, Mahmoud envoya Ismael dans un château du Djouzdian, où il pourvut splendidement à tous ses besoins jusqu'à sa mort. Mansour II, fils et successeur de Nouh II au trône du Mawar-el-nahr, ayant privé Mahmoud du gouvernement de Nischabour, par la crainte d'une faction puissante; celui-ci, après s'être plain inutilement de cette injustice, rentra de vive force dans son gouverne ment. Attaqué par Mansour, il évita une bataille, par respect pour l'é mir samanide, et se retira sur Morg hab. Cependant les factieux, prévoyant une réconciliation prochains entre ces deux princes, firent creve! les yeux à Mansour, et donnèren

conconne à son frère Abdel-Me-II. dont l'extrême jeunesse serit mieux leurs projets ambitieux Toyez ABDELMELEK, I, 56). Mahoud, reprochant à ces traîtres ur perfidie et leur cruauté, marcha our les punir : mais voulant éviter ote apparence de révolte contre in souverain an nom duquel ils paassaient agir, il avait consenti à la ix, lorsque quelques troupes enneies ayant harcele son arrière-garde pille ses bagages, il se vit dans la cessité de repousser ces hostilités ir uneaction générale dans laquelle remporta une victoire complète. rentra dans le Khoraçan, subjuu le Kahistan, laissa le gouverment de Nischabour à son frère asr, et revint à Balkh, alors catale de ses états, dont il transféra puis le siège à Ghaznah. Dans cet tervalle, Abdel-Melek qui s'était rese à Bokhara, fut détrôné par Ilekhan , souverain du Turkestan , qui it fin à la dynastie des Santanides. in 380 de l'hégire ( 000 de Jésushrist ). Un prince de cette famille maintint quelques années dans le horacan: mais sa mort fit tomber ste province entière sous la domistion de Mahmoud, au nom dunel on v recita la khothbah. Le halife Cader-Billah lui en accorda investiture, a vec les titres de Yemin t daulah ( la main droite de l'état) de Amin el millet (protecteur des deles). Pour mettre en sûrete ses 'oatieres du côté du nord, Mahloud fit alliance avec Hek-Khan, pousa sa fille, et se fit céder une artie du Mawar-el-nahr. En 301, lait sa première expédition dans Indonstan, et remporte pris de Eschewer , le 8 moharrem de l'auée suivante ( 27 novembre 1001 ) ne victoire signalée sur Djeipal, le

plus puissant raïah de la contrée; il le fait prisonnier, lui rend la liberté et le trone, et retourne à Ghaznah, charge de butin. Mais Djeipal, s'é. tant donné la mort, pour se conformer à une loi du pays qui défendait d'obéir à un prince qui avait été dans les fers, les troubles que cet événement occasionna, ramenerent Mahmoud dans l'Indoustan; il y extermina les auteurs de la révolte, et revint triomphant dans sa capitale. En 393 (1003), il vainquit pour la seconde fois Khalaf, roi du Seistan, et se rendit maître de ses états et de sa personne ( Voyez Khalaf, XXII, 342). Ensuite il traversa le Sind et la province de Moultan, et alla mettre le siège devant Bahatia, alors l'une des plus fortes places de l'Inde dans le Pendjab, livra au gouverneur Bohaïra une bataille qui dura quatre jours , le vainquit , le réduisit à se tuer, emporta la ville d'assaut, établit l'islamisme dans tout le pays, et en ramena cent trente éléphants avec un butin considérable. La révolte du gouverneur qu'il avait laissé à Moultan, et le débordement des fleuves qui semblait la favoriser, obligèrent Mahmoud de démander passage à Andbal, roi de l'Inde supérieure. Sur son refus, il le poursuivit à travers le Candahar et le Kaboulistan jusqu'à Kaschmyre, ravageant tous les lieux qui se trouvaient sur son passage. Effravé de ses succès, le gouverneur de Moultan s'enfuit avec ses trésors; et la réduction de sa capitale entraîna la sonmission de toute la province. Tandis que Mahmoud était occupé à cette expédition, Ilek-Khan, son beau - père, jaloux de sa gloire et de sa puissance, jugea la circonstance favorable pour rompre avec lui. Par son ordre, deux armées entrent à -la-fois dans le Khoraçan; Balkh, Herat, Nischabour tombent sans résistance en leur pouvoir : mais l'arrivée subite de Mahmoud fait changer la face des affaires : les Turks sont repoussés, exterminés partout, et un très-petit nombre parvient à repasser le Djihoun. Ilek-Khan consterné, mais non découragé par ce mauvais succès, fit alliance avec Cadher-Khan, roi de Khoten. Ces deux princes s'avancèrent vers Balkh, à la tête d'une foule de hordes turkes : à quatre farsangs de cette ville, ils rencontrèrent l'armée de Mahmoud, beaucoup moins nombreuse, quoique composée d'Afghans, de Kourdes, d'Arabes, de Persans, d'Indiens et de Turkomans, mais renforcée au centre par cinq cents éléphants. Etonné de la multitude des ennemis, le sulthan implore le secours du ciel, et fond sur eux avec intrépidité. Ses éléphants écrasent sous leurs pieds l'infanterie turke, enlèvent les cavaliers de dessus leurs chevaux et les brisent avec leurs dents. Celui que montait Mahmoud ayant saisi de sa trompe et jeté en l'air l'officier qui portait le grand étendard d'Ilek-Khan, ou ce prince lui-même, suivant quelques auteurs, l'épouvante s'empare des ennemis, et leur déroute est complète. Cette victoire fut remportée l'an 397 ( 1007 ). Mahmoud, dédaignant de poursuivre les fuyards jusque dans le Mawar-el-nahr, préféra de s'assurer dans l'Inde une suite de triomphes plus faciles, et non moins avantageux à ses propres intérêts qu'à la gloire de sa religion. Le détail de ces expéditions serait d'autant plus inutile que les villes qu'il subjugua n'existent plus aujourd'hui, et qu'il n'y est point fait mention de Lahor, d'Agra, de Dehly, qui devinrent si

celèbres sous les successeurs de Ma mond. Les Ghaures on Guebre restes des anciens Perses, et toujoi attachés au culte de leurs ancêtri quoique musulmans en apparent avaient donné leur nom à une pi vince enclavée dans le Khoracan qui servait d'asile à un grand not bre d'entre eux : protégés par hautes montagnes qui entourait leur pays, ils pillaient les caravat et portaient fort loin leurs briga dages. Mahmoud tourna ses aris contre eux, s'empara de leurs de les, vainquit Mohammed ibn Soi leur prince, le fit prisonnier, le duisit à avaler du poison, et rétal l'islamisme dans le Ghauristan, il trouva des richesses immenses. I descendants d'Ibn Souri tirèren dans la suite, une vengeance éclatar de sa mort, par la destruction de dynastic des Ghaznevides. ( For Knosrou Chan, XXII, 405. ALAEDDYN-DJIBAN - SOUZ, au Mi plement.) Une peste affreuse, 9 désola le Khoraçan, l'an 401 (101 1), donna lieu à Mahmoud de s gnaler son humanité envers ses ma heureux sujets. Le Gardjestan était gouverné par des princes q portaient le titre de schars, et qui

<sup>(1)</sup> D'Herbelot, Deguignes, et tous les comptents qui ont copié ées deux savants orientables, ; pris mal-i-prepos cette province pour le Gurd, il Georgie.) M. Silvostre de Sary, qui avait d' i partage cette erreur, dans son extrait du Tennui d'Othi (t. 1) des Notices et extrait du monsterite.) Pa depuis reconnue et victurieureur refuter dans un exclient Memoire qui lat partie, qui consent sous ce titre : Mémoire un dess propriet de la Perse orientale. Paris, 1813, inde. de la Perse orientale. Paris, 1813, inde. de pages, M. de Sacy y prouve que le Gardista el dans la partie orientale du Khoraçan, piet paris propriet de la Perse en consental du Khoraçan, piet paris run ; eucore mous la Georgie, place a un gredes de la Perse. Il prouve également que le Disorfie on Djourdian, qui confine an Gardistan, el di est question dans cet article, ne doit pas être (d'onjou avec le Djorjan, situé sur les bords de la Caspienne.

long-temps vassaux et tributaires des Samanides, s'étaient soumis depaisdouze ans a la domination ghaznevide, Abou-Nasr avait abdiqué le trone en faveur de son fils Abou-Mohammed, pour vivre dans la retraite. Ce jeune homme inconsequent avait déjà indisposé Mahmoud par son ridicule orgueil et ses propos indiscrets : son refus de joindre ses troupes à celles du sulthan pour faire la guerre aux infidèles, acheva de le perdre. Mahmoud s'empara de ses états et de sa personne, le fit rudement fustiger, et le relégua dans one forteresse pour le reste de ses jours. L'an 400 (1018-10), il reunit à ses états le Djouzdjan, dont il donna l'héritière en mariage à l'un de ses fils , et le Abarizme, que l'assassinat de son gendre Mamoun avait plongé dans l'anarchie. La même année, Mahmond retourna dans l'Indoustan, et péaétra plus avant qu'il n'avait fait dans ses précédentes expéditions. La défaite de plusieurs princes, la fuite ou la soumission de quelques autres, la conquête d'un grand nombre de villes, principalement celle de Casoudje, place importante, située près du Gange, à l'ouest de Bénarès, la valurent un butin considérable, une grande quantité d'éléphants, et une telle multitude de captifs, qu'on ne les vendait que depuis deux drachmes jusqu'à dix. En effet, Mahmoud , à l'exemple des premiers conquérants arabes, massacrait tous les hommes qui refusaient d'embrasser l'islamisme, et réduisait en esclavage les femmes et les enfants. Il marcha ensuite contre les Afghans al. a son retour de cette campagne, avaient attaqué son arrière-garde; les poursuivit dans leurs montapes, leur tua beaucoup de monde, et mit le reste hors d'état de rien

entreprendre. Ilek-Khan était mort depuis six aus; Togan-Khan, roi de Kaschgar, son frère et son successeur au trône du Mawar-el-nahr, vécut en paix avec Mahmoud, et fit épouser une princesse de sa famille à Masoud, fils aine du sulthan. Son frère Charf-ed-daulah Arslan-Khan, lui ayant succédé l'an 409, rompit avec Mahmoud, et se ligua contre lui avec Cadher-Khan, roidn Turkestan. Le sulthan les vainquit l'année suivante, près de Balkh, tailla en pièces une partie de leurs troupes, en noya un plus grand nombre dans les flots du Djihoun, poursuivit le reste dans le Mawar-el-Nahr, et revint chargé des dépouilles de ce royaume. Mahmoud employa une partie des richesses qu'il avait amassées dans ses diverses expéditions, à embellir sa capitale. Il y fit élever une vaste et superbe mosquée, et un collège où il rassembla un grand nombre de livres. Sous son règne, Ghaznah surpassait toutes les autres villes en étendue et en beauté. On y comptait mille enclos pour les éléphants, outre les logements des hommes chargés de les conduire et de les soigner. En 416 (1025), Mahmoud entreprit sa dernière expédition dans l'Inde : ce fut la plus brillante. Au royaume de Guzarat, dans la ville de Soumenath (1), près du rivage de la mer, était un temple, le plus fa. meux et le plus révéré des Indiens, qui venaient en foule de toutes parts y faire leurs dévotions, surtout lorsqu'il arrivait, pendant la nuit, quelque éclipse de lune. Ils prétendaient que le flux et le reflux était un hommage que l'Océan rendait deux fois

<sup>(1)</sup> Suivant plusieurs auteurs, la ville et l'idole s'appelaieut Noumenath; suivant d'autres, c'etait seulement le nom de la ville, et l'idole portait celui de Lath.

chaque jour à leur dien. Ce temple était enrichi par tous les princes de l'Indoustan. Les revenus de 2000 villages étaient affectés à l'entretien des brahmines qui le desservaient. Cinquante-six colounes d'or massif, incrustées de perles et de pierres précieuses, supportaient sa voûte. L'idole de Soumenath, sculptée en pierre, avait cinq condées de hauteur; mais on n'en voyait que trois, le reste étant caché sous terre. Les prêtres de cette pagode assuraient que si leur dieu n'avait pas fait périr les destructeurs des autres idoles, c'est qu'il était irrité contre elles. Le desir de punir la jactance de ces fanatiques, de les attacher à l'islamisme, mais plus encore de s'emparer de leurs trésors, détermina Mahmoud à entreprendre cette expédition. Il eut de vastes déserts à traverser, une infinité de combats à livrer devant toutes les villes qu'il rencontra sur son passage. Arrivé enfin devant Soumenath, il voit sur les remparts une immense population accourne pour être témoin de la vengeance éclatante que l'idole allait tirer des Musulmans, afin de les punir de la violation de son terrioire. Ceux-ci s'avancent en célébrant à haute voix la puissance de Dieu, et en lançant une nuée de traits, qui forcent les Indiens à la retraite. Mais le combat ayant recommencé le lendemain et les jours suivants ; après un carnage épouvantable, les Iudiens, poussés de rue en rue, et poursuivis jusque dans le sanctuaire du temple, se laissent égorger aux pieds de leur idole, ou vont chercher le trepas après l'avoir embrassée. Ceux qui voulurent se sauver sur mer, furent arrêtés par la flotte de Mahmond. Ce prince brisa lui-même la statue avec sa massue, et envoya une partie de ses débris pour être conservés dans la grande mosquée de Ghaznah. Cette conquête valut au sulthan plus de 200 millions de dinars d'or, sans compter le butin qu'il fit encore dans plusieurs autres places pluséloignes, dont la prise termina cette campagne. Charmé de la beauté et de la fécondité du pays, Mahmoud avait envie d'y fixer sa résidence; mais ses courtisans le déterminérent à retourner dans le Khoracan. Ce fut aussi par leur conseil, qu'an lieu de conser à un étranger le gouvernement des peuples nouvellement soumis, il préféra leur donner un roi nomme Dabschelym, issu de la race la plus illustre des anciens souverains de l'Indoustan. Sincèrement attaché à la dynastie des Abbassides, Mahmoud ne manquait jamais d'envoyer an khalyfe de Baghdad une partie des dépouilles des infidèles. Il résista à toutes les insinuations du khalyfed'Egypte Hakem-Biamr-Allah ( Fore: ce nom, t. XIX, p. 320), renveya ses émissaires avec mepris, et montra toujours un grand zèle pour faire triompher la doctrine réputée orthodoxe parmi les Musulmans. Il avait étendu sa domination depuis les bords du Gange jusqu'à ceux de la mer Caspienne, où Menotscher, fils de Cabous, roi du Djordjan et da Thabaristan, s'était reconnuson vassal, eu épousant une de ses files. Quoique ses états en Perse fussent limitrophes du Kerman, et du farsistan, que possedaient les princes Bowaides (Bouides), il s'était borne à prendre part , comme auxiliaire . leurs guerres civiles. Cependant et 420 (1029), les intrigues qui ditt saient la cour de Rei, où regnal Madjd ed Daulah, prince d'un antre branche de cette samille, de terminèrent le conquerant à s'em-

parer de l'Irak Adjem ( V. MADJD ED DAULAH, t. XXVI, p. 94) : ce fut la dernière conquête de Mahmoud. Il en confia le gouvernement à son fils Masond, Attaqué depuis deux ans l'un ulcère au poumon, et consumé par une sièvre lente, il revint à Ghaznah, où il continua de rendre la justice à ses sujets. Il conserva son courage jusqu'à la fin; et dédaignant de s'étendre sur son lit, il s'y icuaitassis, un coude appuyé sur son oreiller. Il expira dans cette position le 23 rahy 2e. 421 (30 avril 1030), suivant Aboul - Feda et Mirkhond, dans la 62º, année de son âge selon le premier, ou dans la 63e., suivant le second, après avoir régné environ 33 ans depuis la mort de son père, on 31 depuis la chute des Samanides. Le nom de Mahmoud jouit, chez les Musalmans, de la plus haute réputation; et véritablement, abstraction fiite de la manie des conquêtes, du foix zele qui la lui inspira, et des truautés qui en furent la suite inévitable, on ne peut nier que ce prince n'ait réuni les vertus des bons rois aux brillantes qualités des héros. Deux traits feront connaître son amonr pour la justice et pour la vénté. Une veuve dont le fils avait été mé par des voleurs, dans le désert qui sépare le Khoraçan de l'Irak, que Mahmoud venait de subjuguer, se readit à sa cour pour lui en demander justice. Le sulthan lui réponthi que l'Irak était trop éloigné de sa capitale pour qu'il pût remédier à les désordres qui s'y commetlient. Pourquoi donc, répartit la reve, soumettez-vous plus de pays w vous n'en pouvez gouverner, et Disment en rendrez-vous compte Mieu, le jour du jugement? Loin the offensé d'une réponse aussi lake, Mahmond s'efforça de con-

soler cette femme par de riches présents. Il fit publier qu'il se rendait garant de la vie et des biens des voyageurs qui traverseraient le désert en caravanes, pour aller dans l'Inde : il leur fournit des escortes : mais comme elles étaient insuffisantes, il fit empoisonner des fruits, qu'on laissa dans le désert, où ils donnèrent la mort à la plus grande partie des brigands. Un habitant de Ghaznah vint se plaindre au sulthan qu'un officier turk de ses troupes, voulaits'emparer de sa maison, de sa femme et de ses enfants. Mahmoud lui promet satisfaction. Suivi de quelques uns de ses gardes, il investit la maison de l'offensé, aussitôt qu'il apprend que le Turk s'y est introduit; mais soupçonnant que l'auteur du crime est un de ses fils, et craignant que la tendresse paternelle ne désarme sa juste sévérité, il ordonne qu'on éteigne toutes les lumières, et que le Turk soit mis à mort. Après l'exécution, il fait rallumer les flambeaux, se prosterne, rend grâces à Dieu de n'avoir pas eu à punir un de ses enfants; et comme le chagrin où il était plongé, l'avait empêché de prendre de la nourriture, épuisé de besoin, il demande à manger, et se retire laissant dans l'admiration la famille à laquelle il venait de rendre une justice si prompte et si éclatante. Les défauts de Mahmoud furent l'avarice et la capidité. Ces vices percent dans toutes les actions de sa vie. S'informant un jour quelle quantité de pierres précieuses possédaient les princes Samanides, on lai dit que l'émyr Nouh II, en avait sept rotls dans son trésor : Je dois donc remercier Dieu, reprit Mahmoud, de m'en avoir donne plus de cent. Avant appris qu'il v avait à Nischabour, un particulier fort opulent, il le manda à Ghaznah: « On t'accuse, lui dit-il, » de pratiquer l'hérésie des Carmaw thes (F. CARMATH, t. VII, p. 163). » Seigneur, répond cet homme qui » avait pénètre les intentions du » sulthan, je suis bon Musulman, » mais je suis coupable de posséder » des richesses immenses; otez-les » moi, et cessez, de grâce, de me » donner une imputation odiense. » Mahmoud le dépouille en effet, et lui donne, pour tout dédommagement, une patente qui attestait que cet homme ne s'était jamais écarté de la foi orthodoxe. Avant de mourir. ce prince voulut jouir encore une fois de la vue de ses trésors : il les fit apporter en sa présence, et les examina en jetant de profonds soupirs: mais il fallut les éloigner, parce que ce spectacle ne faisait qu'aggrayer son mal. Quoique plusieurs poetes et savants, admis à sa cour, aient célébré sa puissance et lui aient dédié leurs ouvrages , il ne se piqua pas de générosité envers cux; quelques - uns eurent même sujet de se plaindre de lui ( V. Avi-CENNE, t. III, p. 115, et Ferdougy, t. XIV, p. 344). Ce conquerant se connaissait en hommes : il eut de bons ministres (V. Meimendi); et plusieurs grands capitaines se formerent à son école. Avant lui les monarques musidinans ne connaissaient que les titres d'Emyr, prince ou commandant, et de Melik on Malek, roi. Mahmoud est le premier qui ait porté celui de Sulthan ( Voy. KHALAF, t. XXII, p. 342): ce titre qui signifie seigneur, roi et maître, prévalut depuis, et les autres qualifications ne furent plus données qu'aux souverains vassaux des khalyfes et des sulthans. Avant d'avoir pris ce titre, Mahmoud, peu flatté

de ceux que le khalyfe Cader Billah, lui avait donnés, en sollicita un autre plus honorable et plus pompeux qu'il croyait dû non moins a sa puissance qu'aux services qu'il avait rendus à la religion. Le khalvfe dépouillé de toute autorité, asservi sous la tyrannie des Bowaïdes (Voyez CADHERD, t. VI, p. 455), ne laissa pas de se faire prier long-temps, et ne céda qu'à la crainte que le conquérant irrité ne tournât ses armes du côté de Baghdad; et même se rappelant qu'il était fils d'un esclave, il ne lui accorda que le titre équivoque de Veli, qui signifie, ami et serviteur, seigneur et valet. Mahmoud devina la ruse de l'orgueilleux pontife, dont il convaissait d'ailleurs l'extrême pénurie; et il obtint enfin de lui, movement cent mille drachmes l'addition d'une seule lettre, (un elsf), qui déterminat la signification du mot. Mahmoud fut enterré à Ghaznah, dans le superbe palais qu'il y avait fait bâtir et qu'il avait nomme le palais de la Félicité. Son tombeat fut détruit au milieu du siècle suivant par Alaeddyn Djihansouz, fondatent de la dynastic des Ghaurides. De doit desirer , pour l'intérêt de l'histoire et de la géographie, la publication d'une Vie complète de Mahmoud, ainsi qu'une relation de set expeditions militaires. Le conte intitule Mahmoud le Gasnevide, pat Melon, n'est qu'une allégorie apole gétique de la régence du duc d'Or léans. Mahmoud eut pour successeur deux de ses fils, Mohammed et Ma soud ( V. MASOUD ).

MAHMOUD (ABOUL CACEM MO GHAÜT EDDYN), septième sulthat Seldjoukide de Perse, n'avait que ti ans lorsque son père Mohammed quelques instants avant de mourir le déclara son successeur, l'embrass

tendrement en pleurant, le décora du tal ou de la couronne, et des bracelets royaux, et le fit monter sur le trone, le 24 dzoulhadjah 511 (18 avni 1118). Le jeune prince s'y étant d'abord refusé, parce qu'il ne voulait pas qu'un jour aussi triste fût le premier de son règne: Si ce journ'est pas heureux pour moi, reprit Mohammed, ill'est pour vous. Sandjar, qui depuis vingt ans gouvernait le Aboraçan, ayant appris la mort de son frère, se fit proclamer sulthan, et vint, en 513 (1119), avec une armée, disputer ce titre et le trône a son neveu. Mahmoud, vaincu pres de Savah , se réfugia dans cette ville, d'où il envoya faire à son oncle des excuses et des propositions d'accommodement. Ilvint passer un mois à Reï auprès delui, épousa sa fille, et obtint la paixaux conditions que Sandjar setait nomméle premier dans la khothbah; que les officiers établis par lui lans l'Irak, seraient maintenus, et pil aurait seul le privilége d'être saaé par le son des trompettes en sorant de son palais, ou en y entrant, et l'avoir un quatrième voile aux pors de ses appartements. Mahmoud yant conservé, par ce traité, la erse occidentale, mais moins comme ouverain, que comme lieutenantrnéral de son oncle, n'y fut pas plus ranquille. Il cut à combattre, et ainquit l'an 514 (1120), son frère lasoud, qui s'était révolté ( Voyez disoup). Il comprima, au moins wur un temps, l'ambition de Doais, émyr des Arabes Açadites, sprit factieux et remuant, qui, duat plusieurs années, excita beauup de troubles dans l'empire muilman. Il le força d'errer quelque mps, et ne lui permit de retourner Hellah sa résidence, qu'en exigeant sid donnat son frère en otage. Ce futsous le règne de Mahmoud qu'Acsencar el Boursky, et le fameux Imad eddyn Zenghy, obtinrent successivement le royaume de Moussoul ( Voy. Acsencar, t. I, p. 165, et ZENGUY). Le sulthan employa ces deux généraux à défendre le khalyfe Mostarsched contre Dobais, en 517 (1123). Quelques démêlés, que l'intendant de Mahmoud à Baghdad eut ensuite avec le khalyfe, ayant déterminé celui-ci à prendre les armes pour s'affranchir de la domination des Seldjoukides, le sulthan vint camper devant cette capitale, le 20 dzoulhadjah 520 (7 janvier 1127). Mostarsched s'était retire dans la partie occidentale de la ville: Mahmoud l'invite à revenir et à faire la paix ; mais il n'en reçoit que des injures. Alors ses troupes entrent dans Baghdad, et pillent le palais pontifical. Le peuple irrité se soulève en criant : vivent les Haschemites (1) pille celui du vezyr de Mahmoud, ainsi que les maisons de ses partisans; et le sang inonde les rues de Baghdad. Le khalyfe revient dans la partie occidentale avec 30 mille hommes, et entoure son camp d'un large fossé : mais bientôt la famine s'y fait sentir; des combats ont lien, chaque jour, aux portes de la ville, et sur les bords du Tigre, Enfin, par ordre du sulthan, Imad eddyn Zenghy, ayant amené de Waseth un grand nombre de vaisseaux, la place est investie de tous côtés, et Mahmoud se dispose à donner l'assaut, lorsque le khalyfe demande la paix. Le sulthan la lui accorde, entre dans Baghdad, et se contente d'exiger de Mostarsched, des sommes considérables, et de lui ôter ses armes et ses munitions de

<sup>(1)</sup> Nom de famille des Abbussides, qui descendaient d'Haschem, l'un des ancètres de Mahomet.

guerre. De retour à Hamadan, le vainqueur du khalyfe ne put se dispenser d'aller à Reï auprès de son oncle, qui le reçut avec de grands honneurs, le fit placer sur son trône, mais en l'obligeant de pardonner à Dohais, et de le rétablir dans ses possessions. Cet émyr s'étant révolté de nouveau coutre le khalyfe et le sulthan, en 523 (1129), ce dernier revint à Baghdad, d'où il envoya une armée contre le rebelle, qui pilla Basra en se sauvant dans le désert. Mahmoud, prince agréable de sa personne et doué des qualités les plas aimables, mournt à Hamadan, le 11 chawal 525 (7 septembre 1131), avant d'avoir achevé la 28°. aunée de son âge, et la 14e. de son règne. Il écrivait et parlait avec pareté, et se distinguait par son esprit et par la variété de ses connaissances. Il aimait à entendre la vérité, ne s'en offensait jamais, quelque dure qu'elle fût, et ne punissait que les exactions de ses officiers envers le peuple. Sa passion immodérée pour les femmes et pour la chasse, nuisit à sa santé, à sa réputation et à ses finances, au point que souvent il manquait d'argent pour payer ses troupes. Il avait 400 chiens, dont les lesses et les colliers étaient brodés en or et enrichis de perles et de pierreries. Mahmoud ne laissa qu'un fils (Daoud), qui fut privé de l'héritage paternel, par ses oncles Masoud, Thogral et Seldjouk ( V. MASOUD ).

MAHMOUD BENZENGHY.

V. NOUR EDDYN.

MAHMOUD (GAÏATH EDDYN), cinquième et dernier sulthan de la dynastic des Ghanrides, était fils de Gaïath eddyn Mohammed, qui connaissantson indolence et son incapacité, avait laissé à sa mort, l'an 599 de l'hégyre (1202-3 de J.-C.),

le trône de la Perse orientale et de l'Indoustan, à son propre frère Schehab eddyn Mohammed. Mahmoud reçut alors de son oncle les gonvernements de Bost, de Ferah etd'hferar dans le Khoraçan. La mort de Schehab eddyn, assassiné dans son camp, près de l'Indus, en 602 (1206), plongea l'empire dans l'anarchie, et hata la chute de la dynastie des Ghaurides. Ce conquerant n'ayant point laissé d'héritiers mâles, l'armée se partagea sur le choix de son successeur : le plus grand nombre se déclara pour Mahmoud, son neveu; et le reste, pour son cousin biha eddyn Sam, gouverneur de Bamian. Ce dernier marcha aussitot sur Ghaznah: il mourut en route; mais ses deux fils , Ala-eddyn-Mohammel et Djelal - eddyn , arriverent dans cette capitale, où l'aine fut recount sulthan. Cependant Mahmoud, avant refusé d'y venir prendre possession du trône, et déclaré qu'il preserant se contenter du petit royaume qu'an vaient gouverné ses ancêtres, ne laissa pas néanmoins de prendre aussi la titre de sulthan; et pour conserver 🕮 apparence de souveraineté, il proclama Tadi eddyn Ildouz, roi di Ghaznah, et Cothb eddyn Aibek roi de l'Indoustan, et leur en enroy le diplôme, avec les attributs, trône, le parasol, l'étendard et letan bour. C'étaient deux Turks du uom bre de ces esclaves que Schehabed dyn avait fait élever avec soin, auxquels il avait accordé toutesa col fiance. De son vivant ils s'étaient de rendus tout-puissants dans leurs got vernements, l'un dans le Kerman l'autre à Dehly. Ildouz, à la tê d'une armée de Turks, enleva Gha nah aux deux princes Ghaurides. I revinrent avec de nouvelles force le battirent, et l'obligèrent de fil

🕮 le Kerman. Mais Djelal eddyn int retourné à Bamian, Ildouz archa pour la seconde fois contre baznah, vainquit et fit prisonnier prince qui s'avançait au secours son frère, et revint assieger la pitale dout il se rendit maître, isi que de la personne d'Ala eddyn. 1603(1207) la guerre s'alluma en-Ildouzet Aibek. Le premier ayant B lahor, en fut bientôt chasse son rival, et poursuivi jusqu'à uznah, qu'il fut aussi forcé d'adonner. Aibek s'empara de cette ; mais ses débauches lui ayant ré le mépris des habitants, Ilz, mformé de cette disposition esprits, rentra dans sa capitale, ontraignit le roi de Dehly de fuir dans ses états. Mahmoud ne ancune part aux guerres de deux aux plus puissants que lui : il il beureux et paisible à Firouzdans le Ghauristan, berceau i famille, lorsqu'Ildouz lui perde se joindre à lui pour refre Hérat sur les Kharizmiens, or conquérir une grande partie eistan. Ils firent ensuite la paix prince de cette contrée ; mais pelerent sur eux la vengeance de immed, sulthan du Kharizme. hah, frère de ce monarque, t révolté contre lui, avait été de se retirer à la cour de 10nd, asile ordinaire des méits du Kharizme. Mohammed une armée assiéger Firouz Le prince Ghauride hors d'éresister, se rendit, a condiion lui laisserait la vie et la : mais le général kharizmien t de lui ainsi que d'Aly-Chah, mettre a mort, quelques jours avant l'ordre de son souve-Mévénement arriva, l'an 605 re (1208-ode J.-C.) .. sclon Aboul-Féda et Hadjy-Khalfah , qu'il est facile de concilier avec Mirkhond et Ferischtah. Mais l'auteur du Loub al Tawarikh et d'Herbelot racontent différemment la mort de Mahmoud qu'ils placent sous l'année 609(1212-13). Suivant eux, Aly-Chah avant été livre par ce prince à son frère Mohammed, l'horreur que cette perfidie inspira contre Mahmoud, porta des assassins inconnus à s'introduire dans son palais, et on le trouva mort dans son lit. Il fut enterré au château de Firouz - Couh, d'où on le porta dans la grande mosquée, que son père avait fondée à Hérat, et que lui même avait fait achever. Il laissa un fils nommé Sam, à qui Atziz, l'un de ses parents, disputa la couronne; mais aucun d'eux ne fut reconnu sulthan. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en 611 ou 612 (1214-15 de J.-C.), le monarque kharismien prit Ghaznah sur Ildouz, et envahit tout ce que les Ghaurides avaient possédé en Perse et dans les pays au nord de l'Indus; et que les successeurs de Cothb eddyn Aibek se maintinrent au midi de ce fleuve, dans la possession du royaume de Dehly, auquel a succédé depuis l'empire Moghol. La dynastie des Ghaurides, quoique très-puissante, n'avait subsisté qu'une soixantaine d'années; mais de ses rejetons se forma, un demi - siècle après, celle des Molouk-Kurts. A-T.

MAHMOUD II (1) (NASSIR EDDYN), 25°. empereur musulman de l'Indoustan, et 8°. prince de la dynastie des mamlouks Ghaurides, était le plus jeune fils de Schems Eddyn Iletmisch, qui lui avait don-

a٢١

<sup>(1)</sup> Ce prince est le premier de ce nom parmi les monarques de sa dynastie; mais il est le second suivant l'historien Ferischtaln, qui compte le fameux Mahmout Gharnevide, pour le premier de ce nota parni les sonversius musu musu de l'Indonstan.

né le gouvernement du Bengale, l'an 627 de l'hégire ( 130 de J.-C. ) Après la mort de son père, et le détrônement de son frère Fyrouz Chab I ( V. ce nom, XVI, 210 ), Mahmoud fut renfermé par ordre de la sulthane Rezyah, sa sœur, et ne recouvra sa liberté que sous le règue de son neveu Masoud IV. Pourvu alors du gouvernement de Baradje, il fit la guerre avec succès aux raïahs voisins, et rendit sa province très - florissante. Le bruit de sa bonne administration engagea les omrahs, mécontents de Masoud, à offrir le trône à son oncle. Mahmoud marcha vers Dehly, et y fut reconnu sulthan, (mai 1246). Il récompensa la fidélité de son beaufrère Balin, par la charge de vézyr, et confia le gouvernement de Lahor, de Moultan, et des autres provinces septentrionales, à Schir, son neveu, lavec ordre d'y entretenir une armée sédentaire et nombreuse, afin de surveiller les mouvements des Moghols, dont les possessions s'étendaient alors jusqu'à l'Indus. Il envoya du même côté son vézyr, pour attaquer les Djikkers, dans les montagues de Djihoud, et les punir à-la fois de leurs continuelles incursions, et des facilités qu'ils avaient souvent données aux Moghols pour pénétrer dans l'Indoustan. Ces rebelles furent domptés, et plusieurs milliers d'entre eux réduits en esclavage. Après avoir ainsi fait rentrer dans le devoir les provinces de Pendjab et de Moultan, Mahmoud rétablit l'autorité royale dans les contrées situées entre le Gange et le Djemnah, et dans les autres parties de l'empire. En 646, Djelal eddyn, rappelé du gouvernement de Canoudje, et soupçonnant quelque mauvais dessein de la part du

sulthan son frère, refusa de se r dre à sa cour, et alla se cacher a ses partisans, dans les montag de Sitnour, d'où Mahmoud en sonne ne put le débusquer ap huit mois d'efforts inutiles. 1) lieu de se consoler de cet éc par le succès qui couronna ses treprises, tant contre divers belles, que contre les raïahs dous, et les puissances limit phes. Un des principaux événeus de son règne fut la conquête royaume de Ghaznah, enlevé Moghols, et reuni à l'empire Dehly, l'an 649 (1251), par neveu Schir, jeune héros, don admirait alors la valeur, la dence et les vertus vraiment rov. Mahmoud avait donné sa confià Zengany, chef de ses secréta d'état. Cet homme, fourbe et ai tieux, oubliant les bienfaits avait reçus de Balin, employa j le perdre tous les moyens que lui suggérer la basse jalousie avait conçue contre lui. Il s'ins dans les bonnes grâces de son tre, affaiblit par ses calomnie faveur dont Balin avait joui qu'alors, et parvint, en 651, dépouiller du vézyriat, et à le guer dans un mince gouverneme le remplaça par un homme de choix, distribua tous les princi emplois à ses créatures, et eut m le crédit de faire disgracier le p Schir, à l'occasion d'un échec celui-ci venait d'éprouver contr rebelles, dans la province de l Des injustices aussi révoltantes tèrent l'indignation générale e le favori. La plupart des gouvers de provinces s'étant coalisés c lui, invitèrent Balin à reprend renes du gouvernement, et reui leurs forces pour le soutenir

mire civile allait éclater, lorsque labmoud céda aux représentations Balin, et, pour conserver l'emse, consentit à éloigner son favo-Il lai donna le gouvernement de Maoun, rendit les sceaux de l'état Balin, rétablit son neveu dans 46 505 gouvernements, et recouvra ffection de ses sujets , qu'une seule the avait failli lui enlever. L'an B, Coullouk s'étant révolté dans agouvernement de Baradje, qu'on avait donné en échange de celui Aoade, entraina plusieurs omrahs 15 son parti, et Zengany fut de sombre. Le vezyr attaqua d'abord mien favori, le vainquit, et lui trancher la tête. Il mit ensuite en Toute l'armée de Coutlouk; mais E put empêcher ce rebelle de se ger à Sitnour, où il trouva de sants allies dans Djepal, prince bu de la contrée, et dans le bab de la province de Sind. strois s'étant mis en campagne, 655, le vézyr marcha contre dejoua un complot tramé en faveur dans son camp, fit ar-' secretement les traitres, et, itant de la découverte de leur et, attira les rebelles jusqu'aux 5 de Debly, et les tailla en s. Sur la fin de la même année, moud marcha vers l'Indus, s'opposer à une armée moghole herchait à pénétrer dans l'Inian; mais le bruit seul de son les força de repasser le fleua 657, des avantages signalés \* remportés sur les Radjeponts Mas aguerris et plus braves que ires Indous, faisaient de freto tentatives pour s'affranchir 🥞 des Musulmans. On fit sur grand nombre de prisonant les principaux furent lant, et les autres, condam-

nés à un esclavage perpétuel. Au mois de réby 2, de la même année. on vit arriver a Dehly une ambassade de la part d'Houlagou, qui venait de conquérir la Perse, et de détruire l'empire des khalyfes de Baghdad. Mahmoud déploya la plus grande magnificence pour la recevoir. Après un règne heureux et glorieux de plus de vingt ans, il mourut à Dehly, le 2 djournady 664 (20 février 1266 ), pleuré de ses sujets. La vie privée de ce prince offre quelques singularités remarquables. Pendant sa longue détention, il refusa la pension alimentaire qui lui était assignée, et il aima mieux écrire pour subsister, répétant souvent que celui qui ne travaillait pas pour gagner son pain, ne méritait pas d'en manger. Parvenu an trône, il continua toujours de défrayer sa table avec les produits de sa plume; aussi étaitce plutôt la table d'un ermite, que celle d'un grand monarque. Contre la contume des princes musulmans. il n'entretenait point de concubiues, et n'avait qu'une seule femme, qui était obligée de vaquer aux travaux les plus grossiers de son menage. Un jour qu'elle se plaignait de s'être brûlé les doigts en apprêtant son pain, et qu'elle demandait, an moins, à être aidée par une servante; il lui répondit que, n'étant que le fermier de ses sujets, il ne voulait pas les charger de dépenses superflues. Cette scrupuleuse économie n'empêcha pas Mahmoud d'être le bienfaiteur des savants, l'ami des pauvres, et l'un des plus sages, des plus éclairés, et des meilleurs princes qui aient régué dans l'Indoustan. N'ayant point d'enfants, il laissa le trône au vertueux Balin. A-T.

MAHMOUD-CHAH III (Nassin ed Dyn), 30°, emperent de l'In-

doustan, était fils de Mohammed III, et fut placé sur le trône de Dehly, au mois d'avril 1394, après la mort de son frère Houmayoun Iscander-Chah, qui n'avait régné que quarante-cinq jours. L'extrême jeunesse de Mahmoud, et la mésintelligence de ses omrahs, donnèrent lieu à une infinité de désordres, et aux plus funestes résultats. Tandis que les Indous se révoltaient sur divers points de l'empire , le vézyr Khodja-Djihan, peu satisfait du pouvoir absolu qu'il s'était arrogé, prenait à Djihanpour le titre de roi , s'emparait des provinces orientales, Aoude, Behar, etc., et forçait le prince du Bengale de lui payer le tribut accoutumé. Vers le nord, Sarenk, soubah de Dibalpour, se rendait maître de Lahor, de Moultan, et des autres provinces voisines du Haut - Indus. Sadit, chef des omrahs, ayant marché avec le sulthan pour soumettre le gouverneur rebelle de Biana et de Gualior, trois émyrs conspirerent contre lui. Leur complot fut découvert, et deux d'entre eux furent mis à mort; mais Ekbal (1), frère de Sarenk, parvint à se sauver à Dehly. Le sulthan, obligé de renoncer à son expédition, reprit aussi le chemin de sa capitale. Le généralissime de ses troupes, Mokarreb, qu'il y avait laissé en qualité de gouverneur, s'avançait pour lui rendre hommage, lorsqu'informé que Sadit voulait le punir d'avoir donné asyle à Ekbal, il retourna brusquement dans la ville, et en ferma les portes à son souverain. Après un siège de trois mois. Mahmoud s'accommoda avec Mokarreb, et fut reçu dans Dehly, en octobre 1394.

Malgré les avantages que Sadit a remportés, les pluies l'ayant fo de se retirer à Fyrouz-Abad, il venir de Mewat, le prince Nos petit fils de Fyrouz III, pour l'or ser à Mahmoud, lui donna le titre chah, et gouverna, sous son ne quelques provinces qui reconnu ce fantôme de souverain. Mais nouvelle faction L'ayant chasse Fyrouz - Abad, il sut réduit à a implorer la protection de Mokar. qui le fit mourir. La guerre civ allumée par deux empereurs ari l'un contre l'autre, se continua; dant trois ans avec des succes ries, et n'en fut que plus sanglas plusieurs gouverneurs, au lieu prendre part, ne s'occupaient e fonder leur indépendance sur ruines de l'empire, et ne com taient que pour s'agrandir. Sarei frère d'Ekbal, après avoir enlev Moultan à Khizer, qui depuis p vint au trône, avait conquis Sama mais il fut vaincu, le 5 octu 1396, par les troupes de l'antithan Nosret, et s'enfuit à Moult L'Indoustan était dans cet état : narchie, lorsque le fameux mour (Tamerlan) en cutrepris conquête. Son petit - fils Pir - ! hammed-Djihanghyr traversa ! dus, investit Outsch, vainquit renk au passage du Biah, le fu de se renfermer dans Moultan, el se rendre prisonnier, après un l cus de six mois. Cependant Ekb mécontent de Mahmoud-Chah, pa au service de Nosret, et ils se jures sur le Coran une mutuelle amit trois jours après, le perfide en conspira contre le prince, le c traignit d'abandonner son pal: l'attaqua dans sa retraite, prit t ses éléphants, ses trésors, ses gages, et le réduisit à chercher

<sup>(1)</sup> Cet emyr est appelé Mellou-Khan, par l'histo, rien Cheryfeddyn Aly, auteur de l'histoire de Tyanour Begli ( Tamerlan).

mle à Pannipout. Maître de Fyrouzltad, et parvenu à une grande anssance, il chassa Mahmoud et barreb de l'ancienne capitale; mis les abusant par une paix illuoire, il assassina le second, se aisit du sulthan, et, lui laissant à Fine la vie et un vain titre, il le nema contre Nosret, qu'il assiégea lans Pannipout. Tatar, vézyr de ce rince, allait, dans le même temps, Bettre le siège devant Dehly: il y mboua; et informé que Pannipont lad tombé au pouvoir d'Ekbal, il enfait dans le Guzarate. De retour wec le sulthan dans la capitale, Abal travaillait à y rétablir l'orre, et songeait, peut-être, à usurr le trône, lorsque l'invasion de amerian déconcerta ses projets. pres avoir traversé les diverses meres qui forment l'Indus, delité son petit-fils qui se trouvait insti et pressé dans Moultan, subque loutes les provinces du nord-🖦, et marqué son passage par les mutés les plus inouies, le contrant moghol arriva, en moins de Mre mois, à Pannipout, et s'avança in de sept cents cavaliers, pour tonnaître les fortifications de De-Mahmoud - Chah et son minis-, qui n'avaient pris aucune mesure ur arrêter les progrès de Tamera, sortirent alors avec un corps de supes, espérant l'envelopper; mais furent repousses honteusement. nde jours après , Tamerlan, ayant gorger cent mille prisonindiens, dont la garde l'emmassait, rangea ses Tartares en e, dans la plaine de Fyrouzle 13 janvier 1399. L'armée le, beaucoup plus nombreuse mit, commandée par le sult par Ekhal. Dès le premier les conducteurs des éléphants

ayant été renversés, ces animaux effrayés reculent et jettent l'épouvante et le désordre parmi les Indiens, qui sont, en un instant, mis en pleine déroute, et poursuivis jusqu'aux portes de Dehly. Mahmoud, ne s'y croyant pas en sûreté, l'abandonne pendant la nuit, et prend, en toute hâte, le chemin du Guzarate. Harcelé dans sa fuite, il perd ses deux fils, encore enfants, qui tombent au pouvoir de l'ennemi. Sa retraite et celle d'Ekhal laissant la capitale sans défense et sans gouvernement, les principaux habitants allerent se soumettre à Tymour. Il promit de les protéger; et la khothbah fut faite en son nom, le vendredi suivant, dans toutes les mosquées. Mais l'inégale et injuste répartition de la taxe qu'il exigeait, donna lieu à des rixes, qui dégénérèrent en tumulte et eu un pillage général. Cinq jours après, l'incendie de la capitale et le massacre des habitants eurent pour cause le désespoir de ces malheureux, autant que la férocité des Moghols. (V. Tamerlan.) Le départ de ces derniers ramène l'anarchie : le prétendu empereur Nosret accourt de Mewat avec 2000 chevaux, et s'empare de Dehly : il en est bientôt chassé par Ekbal, qui s'occupe d'en relever les ruines et d'y ramener les habitants fugitifs. Mais Dehly n'était plus alors que la capitale des pays entre le Djemnah et le Gange. Le reste de l'empire était dans un état complet de dissolution. Azym Khan se rendait maître du Guzarate; Mohammed, petit-fils de Fyrouz III, entrait en vainqueur dans Mahaba; et Khizer jetait les fondements de sa grandeur future, dans les provinces que Tamerlan lui avait cédées. En 803, Ekbal vainquit Schems-eddyn, gouverneur de Biana, et le força de

se joindre à lui. Khodja Djehan, roi de l'Inde orientale, venait de mourir , laissant pour successeur son fils adoptif Mobarek-Chah. Ekbal veut enlever Canoudje à ce dernier; il marche accompagné de Schems eddyn, et de Bahadour, prince de Mewat. Arrêté, deux mois, sur les bords du Gange, par Mobarek, et contraint de battre en retraite, le perfide se dédommage de ce revers cu assassinant ses deux allies, et en s'emparant de leurs états. Telle était la situation de l'Indoustan, lorsque le sulthan Mahmoud reparut sur la scène, en 804, sans y jouer un rôle plus brillant. Peu satisfait de Djaffar-Khan, roi de Guzarate, il le quitta pour se retirer à Malaya, d'où bientôt il revint à Dehly, sur l'invitation d'Ekbal, qui le réduisit à une pension, sans lui donner la moindre part au gouvernement. Ekbal ayant pris Canoudje à Ibrahim, frère et successeur de Mobarek, le sulthan qui avait suivi son tyran dans cette expédition, lui échappa au milieu d'une partie de chasse, espérant trouver auprès d'Ibrahim plus de déférence et de respect ; mais l'orgueilleux vassal fit intimer à son maître l'ordre de sortir à l'instant de son camp, et défendit même qu'on pourvût à ses besoins les plus pressants. Accablé de ce coup inattendu, Mahmoud fut obligé de retourner à Canoudje. Ekbal voulut bien lui laisser le gouvernement de cette place, qu'il tâcha néanmoins de lui ôter trois ans après, sans y réussir. Les attentats dece factieux approchaient de leur terme: n'ayant pu vaincre Behram, gouverneur de Samanah, il sit alliance avec lui, asin de mieux le tromper, et ils joignirent leurs forces pour attaquer Khizer, dans

Moultan. Après une victoire q remportèrent sur quelques ra voisins, Ekbal se saisit de Behr et le sit écorcher vif. Cette mor vengée presqu'aussitôt. Le mon fut tué dans une bataille que Kl lui livra près d'Adjoudan, (26) 1404). A cette nouvelle, Mahm Chah accourut à Debly, et rem sur le trône. Mais sans s'inqui des projets et des mouvement Khizer, il se contenta d'envi Daulah-Lody, contre Behram, du malheureux gouverneur de manah, et retourna goûter les c mes du repos à Canoudje. Ibra vint l'y attaquer; et après quel escarmouches, le sulthan se vi regret, obligé de reprendre le min de Dehly. Sa conduite hauta peu convenable à sa fâcheuse s tion, lui ayant aliéné l'affection ses troupes, elles l'abandonne d'un commun accord. Ibrahim formé de cette désertion, trav le Gange; et il menaçait la capit lorsqu'une autre guerre le rap dans Djihanpour. En décembre 1 Daulah-Lody vainquit Behram, fit prisonnier; mais il fut lui-mê pen de temps après, obligé de devant Khizer. Ce dernier dever de jour en jour, plus redouta aulieu de le ménager, Mah mond fit un ennemi irréconciliable par hostilités qu'il commit en person sans motif et sans succès. Le de la vengeance conduisit deux Khizer sous les remparts de De mais deux fois la disette de vivr de fourrages obligea le roi de M tan à regagner ses états. Délivré d pressant danger, Mahmond ne aucune précaution pour se gara d'une nouvelle attaque. Ce pa faible , indolent, aussi mauvais ș rier que mauvais politique,

l'unique vertu était une insensibilité absolue au milieu des plus grandes disgraces, fit désormais de la chasse sa principale occupation. L'ardeur arec laquelle il s'y livra, lui causa la maladie dont il mourut au mois de dzoul-hadjah 815 (mars 1413), dans la vinguème année d'un règne houteux et funeste. Avec Mahmoud finit la dynastie des Mamlouks turks, orignairement esclaves des sulthans Chaurides, fondée par Cothb-eddyn Aibek, et qui occupa le trône de Dehly pendant deux cent vingt ting ans, sous cing familles différeptes. Daulah-Lody, Patan ou Afthan de nation, et d'abord secréaire de Mahmoud, lui succéda par e choix de quelques omrahs; mais, 2 4 juin 1414, il passa du trône lans une prison, et fut remplacé Mr Khizer.

 $\Lambda - \tau$ . MAHMOUD-SULTHAN KHAN, sin d'Oktaï, fils de Djenguyz-Khan, at place sur le trone de Samarcanle. l'an 790 de l'hégire (1388 de (.-C.), après la mort de son père mourgatmisch, par le fameux Tynour (Tamerlan), qui, ne lui laissant amme à son prédécesseur, que le ttre de khan, se réserva toute l'auorité. Cependant Mahmoud n'était épourvu ni de courage ni d'activité; t. par une singularité dont l'hisore n'offre peut-être pas d'exemple, uoiqu'il fût par sa dignité le suzeun de Tamerlan, il lui obeissait smme à son général en chef. On it même qu'il priait Dieu pour la onservation des jours de son opresseur. Il figura ainsi dans toutes s expéditions de Tamerlan. On le it commander l'aile gauche de l'arme moghole, lors de l'invasion de tonquérant dans l'Indoustan, 801 ( 1399 ). Il se distingua intout à la fameuse bataille d'Ancyre, l'an 804 ( 1402 ); et ce fut lui qui, après la déroute de l'armée othomane, se mit à la poursuite de Bajazet I, tailla en pièces son escorte, le fit prisonnier, et l'amena, les mains liées, au camp du vainqueur. Mahmoud mourut dans l'Asie mineure, pendant cette expédition, vers le commencement de l'année 805 ( fin de 1402 ). Sa mort fut naturelle, suivant l'historien panégyriste Cheryfeddyn-Aly, qui prétend même que Tamerlan versa des larmes quand il en recut la nouvelle: mais s'il faut en croire Aboul-Ghazy, il fut mis à mort par ordre de ce conquérant. Quoi qu'il en soit, Mahmoud est le dernier khan de la race de Djenguyz, qui ait régné dans le Djagatai ( la Transoxane, appelée aujourd'hui grande Boukharie). Tamerlan et ses fils négligèrent de lui donner des successeurs, et demeurerent maîtres de l'empire, sans prendre le titre de khan. Cet état de choses dura jusqu'à l'époque ou les Tartares Ouzbeks reconquirent l'héritage de leurs ancêtres , sur les descendants de Tamerlan. ( V. Schaï-BEK ).

MAHMOUD IBN FARADJ, imposteur arabe, parut à Samarrah, ou Sermenrai, sous le règne du khalyfe Motawakkel , qui avait quitté le séjour de Baghdad, pour celui de cette ville, fondée par son père. Mahmoud s'érigea en prophète, se fit même passer pour Moïse, et parvint à le persuader à 27 misérables comme lui. Le khalyfe ayant fait amener ces fanatiques en sa présence, les condamna tous à une prison perpétuelle. C'était tout ce que méritait leur extravagance; mais il se montra plus sévère envers leur chef, qu'il fit périr d'une manière bizarre: il obligea chacun de ses disciples, l'un

après l'autre, à lui donner dix coups de poing sur la tête; et Mahmoud, meurtri et fracassé par les 270 contusions qu'il reçut, expira dans ce supplice, l'an de l'hégire 235, (849-50 de J.-C.) A-T.

MAHMOUDY (CHEIRH AL), cinquième sulthan d'Egypte, de la dynastie des Mamlouks Circassiens ou Bordjites, avait à peine 12 ans, lorsqu'un marchand, nommé Mahmoud-Chah, le vendit, l'an 782 de l'hég. ( 1381 de J.-C. ), pour 3000 drachmes d'argent, au sulthan al Dhaher Barkok, qui lui donna la liberté, et le sit passer par tous les grades de la milice des mamlouks. De là, les surnoms de Mahmoudy et de Dhahery, qu'il porta; mais aucun auteur ne nous apprend son nom circassien, ni pour quel motif il portait le titre de Cheikh ( vieillard, prince, docteur). L'an 802 ( 1400 ), il venait d'être nommé gouverneur de Tripoli par le sulthan Faradj, lorsque Tamerlan fit son invasion en Svric. Tandis que, renfermés dans Halep, les gouverneurs des autres places attendaient les secours qu'ils avaient demandés au sulthan; Cheikh Mahmoudy, à la tête de 700 cavaliers, osa seul attaquer les Tartares, et leur prit quatre officiers, qu'il fit pendre aux portes d'Halep. Fait prisonnier dans la bataille que Tamerlan gagna sur les mamlouks près de cette ville, il s'évada, et porta le premier au Caire la nouvelle que ce conquérant s'était retiré, après avoir pris et saccagé Damas. ( V. FARADJ, XIV. 148, et TAMERLAN. ) Pourvu alors du gouvernement de cette ville, il se joignit, en 807 (1404), au régent Yachbak, qu'une faction avait forcé d'abandonner l'Egypte: mais ils furent vaineus; et, malgré sa soumis-

sion, Mahmoudy fut privé de gouvernement. Il le recouvra, l' née suivante, lorsque Faradi eut retabli sur le trône; et il servit d bord fidèlement ce prince, pend. la révolte de Djakam. Chasse de 1 mas par les partisans de ce derni il y rentre avec le sulthan, bientôt le fait arrêter inconside ment. Mahmoudy s'echappe, sa prend Damas pendant l'absence Neurouz, son successeur; mais l'abandonne, en apprenant la me d'Yachbak, vaincu par cet émyr. il fait la paix avec ce dernier, lui cède le gouvernement de Tripo Quoique le sulthan eût désapprou cette cession, il pardonna a Ma moudy, qui refusa néanmoins les 7 tentes de gouverneur de Damas, pa ce qu'on exigeait qu'il se déclar contre Neurouz, son nouvel alli Mahmoudy ne tarda pas cependa à se brouiller avec lui, et le for de se retirer chez les Turkoman de Malatié. Pour se justifier dan l'esprit du sulthan, il lui adresse u acte signé des cadhis, et des princ paux de Damas, attestant son obei sance et sa soumission : mais il éluc de livrer les partisans de Neurouz et, bravant les menaces de son sou verain, il les remet en liberté, et s réconcilie avec l'emyr. Faradj étan venu en Syrie, l'an 812 (1409) force Mahmoudy d'évacuer Damas et l'assiége dans Serkhod, ave l'appareil le plus formidable. Le re belle découragé implore la clémen ce du sulthan, qui lui pardonne, e le nomme au gouvernement de Tri poli. Bientôt Mahmoudy parvient enlever celui de Damas à Neurouz qui venait de se soumettre. Il assiege cet émyr dans Hamah, bat les trou pes envoyées à son secours, san cesser, pour cela, de protester de sa

fidelité envers le sulthan, et de reje-'er tous ses torts sur Neurouz, avec liquel il ne laisse pas de se réconcilar une seconde fois. Poursuivis par Faradi, jusqu'à l'extremité de la Swie, en 813 (1410), ces deux factient évitent une bataille, et rerenant sur leurs pas, ils entrent en Expte, et se rendent maîtres du Care, ou Mahmoudy se popularise maintenant l'ordre le plus parfast. Il attaque le château, dans l'in-Protion de placer sur le trône le fils de faradi; mais il décampe à l'approche du sulthan, se retire à Suez. and il pille les magasins des marchands, et va s'emparer de Krak. Surpris au bain par les habitants révoltés, il se sauve dans le château. Faradj vient l'y assiéger, le reduit à capituler, lui pardonne enenre, lui donne le gouvernement Halep, et à Neurouz, celui de Tripoli. De nouvelles entreprises des ribelles obligent le sulthan de reveor en Syrie : ils fuient d'abord devant lui ; mais leur armée se grosusant par la désertion d'une partie h sienne, il est battu et investi bus Damas. Chacun des deux émyrs regiait régner seul ; l'ambition allait les désunir : leur commun intérêt in retint encore. Ils avaient fait Prisonnier le khalyfe Mostain Billa , dans la dernière bataille; ils in rendent la liberté, le contraiquent de prononcer la déposition disakhan, le 25 moharrem 815 (412), et d'accepter lui - même ce letre dangereux. Eufin, le 16 safar 38 mai ), Faradj est arrêté et massacré dans le château de Damas. Après cette révolution , Neurouz ble pour gouverner la Syrie, avec pouvoir absolu. Cheikh Mahwondy, envieux du lot de son mal, accepte à regret les fonctions

d'atabek ou de régent, et suit en Egypte le khalyfe - sulthan : mais voyant que ce prince, en se logeant dans le château du Caire, au lieu d'occuper le palais de ses prédécesseurs, manifestait l'intention de gouverner en maître; il ne s'attacha qu'à le rendre désagréable aux émyrs et au peuple, le dépouilla insensiblement de toute son autorité, le déposa enfin, après un règne de sept mois, et se sit proclamer sulthan, avec les surnoms de roi triomphant, et père de la victoire, l'épèc de la religion. Ce prince, retenu par la goutte, n'ayant pu se rendre en Syrie, où Neurouz refusait de le reconnaître, faillit à périr au Caire, victime d'une conspiration. Enfin, le 30 avril 1414, il vainquit cet émyr, qui avait rejeté toutes conditions de paix, l'assiégea dans Damas, le réduisit à capituler, le 11 juillet; et l'ayant abusé par un serment supposé de respecter ses jours, il le sit arrêter, et mettre à mort en prison avec ses principaux adhérents. Il parcourut alors la Syrie en vainqueur, et y rétablit la paix. A la faveur des derniers troubles, les Cypriots avaient pillé les côtes de cette province: le sulthan, usant de représailles, envoya des troupes en Cypre; ces hostilités durèrent 14 aus. En 818 (1415), la révolte de Kanbaï, gouverneur de Damas, rappela Mahmoudy en Syrie; il y gagna une bataille vivement disputée, et, par la mort du rebelle, anéantit ses espérances et son parti. Respecté en Syrie et en Egypte, il se rendit redoutable à ses voisins, Il se sit céder Tarse, par le princé de Caramanie, et Sis, par les Arméniens; il battit, par ses généraux, les troupes de Cara - Iloug-Othman, chef des Turkomans du mouton

blanc, et celles de Cara-Yousouf. fondateur de la dynastie du mouton noir, qu'il obligea de repasser l'Eufrate, en 821 (1418). V. CARA-Yousour, VII, 94. Tandis qu'il s'appliquait à rétablir la discipline militaire, la famine et la peste ayant désolé successivement l'Egypte . fournirent au sulthan l'occasion d'exercer sa bienfaisance. Dans le même temps, son fils Saremy-Ibrahim alla punir les incursions de Mohammed, prince de Caramanie; il entra dans l'Asie mineure, fit faire, dans Césarée, la khothbah, au nom de son père, pénétra jusqu'à Iconium, s'empara de Larenda, capitale de la Caramanie, ravagea tout le pays, et revint déposer ses lauriers et son butin aux pieds de son père, qui eut la douleur de le perdre peu de temps après. Les infirmités du sulthan ne firent alors que s'accroître ; forcé de renoncer à la chasse, aux voyages, il ne fit plus que languir, et mourut au Caire, le gmoharrem 824 (14 janvier 1421), agé de 54 ans, après en avoir régné huit et demi. Cheikh Mahmoudy est un des meilleurs souverains qui aient gouverné l'Egypte; les grandes qualités qu'il montra sur le trône, firent oublier la conduite tortueuse et perfide qui l'y avait porté: il cut presque toujours les armes à la main; mais, plus heureux ou plus habile que ses prédécesseurs', il triompha de tous ses enuemis. On lui reproche d'avoir aimé à répandre le sang, et d'avoir été presqu'aussi avide que Barkok, son ancien maître; mais si l'insubordination des mamlouks l'obligea de recourir à des rigueurs nécessaires; si sa propre sûreté fit tomber les têtes et consisquer les biens de plusieurs chefs. de rebelles, il mérita l'amour du

peuple, qu'il traita toujours avec douceur et bonté. Le bonheur de ses sujets et les soins du gouvernement l'occupaient sans cesse. Dans un temps de famine, il avait ordouné des jennes et des prières publiques; il observait les uns, et assistant aux autres. Un jour qu'il s'y rendait, un pauvre homme ayant fait des vous pour sa prospérité : « Priez Dieu, » dit le sulthan, de nous délivrer du » sléau qui nous amène ici; car je » ne suis qu'un d'entre vous. » Un autre acte d'humilité ne lui valut pas moins de partisans. Il voulut qu'en récitant la khothbah, le khatih, après avoir prononcé les noms de Dieu et de Mahomet, descendi un degré pour prononcer celui di sulthan. Mahmoudy aimait les sa vants, et les admettait dans sa fa miliarité. Il fonda plusieurs mos quées; et celle qu'il fit bâtir au Cai re, avec les marbres qu'il avait ra semblés à grands frais, surpassa en beauté les autres temples de cet capitale. Il avait fait reconnait pour son successeur, son fils Ahme âgé de 17 mois, qui fut immédiat ment proclamé sous le titre de Mo haffer (le victorieux.) Mais au bo de 7 mois 20 jours , l'atabek Thats qui avait épousé la mère de cet e fant, le confina dans le château Caire, s'empara du trône, et p les surnoms de Dhaher Saif edd ( l'illustre et l'épée de la religion Thatar mourut trois mois apres. son fils Mohammed Saleh Nass eddyn, âgé de dix ans, après règne de quatre mois, fut traité ; l'emyr Barschai, comme il at traité lui même le fils du Che 🗸 Mahmoudy. ( V. BARSEBAÏ, 1 433.)

MAHOMET, ou suivant l'ort graphe et la prononciation des ori taux, Mohammed (1), surnommé Abou'l Cassem, prophète et législateur des Musulmans, fondateur de l'empire arabe, et de la religion à laquelle il a donné son nom, naquit à la Mekke, le 10 novembre 570 de J. - C., suivant l'opinion la plus probable. Son origine n'était point obscure; il était de la tribu de Coraisch ou Koreisch, la plus illustte parmi les Arabes, puisqu'elle descendait en ligne directe d'Ismaël, fils d'Abraham (2), et qu'elle possédait, depuis cinq générations, la souveraineté de la Mekke (3), et l'intendance de la Caabah (4). Nous supprimons le récit des prodiges qui, s'il faut en croire les auteurs orientaux, éclaterent lors de la naissance de Mahomet; et nous devons prévenir les lecteurs que les détails de la vie de cet homme célèbre ne nous ayant été transmis que par les traditions et les écrits de ses disciples, la critique permet de révoquer en doute beaucoup de circonstances dont l'enthousiasme ou la crédulité des premiers musulmans a sans doute embelli le récit de sa vie publique et privée. A l'âge de deux mois, il perdit son père Abdallah. ( Foy. ABDALLAH, I, 49); et il n'avait que six ans, lorsque la

mort lui enleva aussi sa mere Amenah, la plusbelle et la plus vertueuse femme de sa tribu. Abdal Mothalleb , aïeul de l'orphelin qui était resté sans fortune, le recueillit dans sa maison, et lui témoigna plus de tendresse qu'à ses propres fils, auxquels il disait souvent: Nous devons avoir grand soin de cet enfant. Il mourut lui-même deux ans après (1), et le recommanda spécialement à son fils Abou-Thaleb, qui eut, après lui, la principale autorité à la Mekke, comme chef des Coraïschites, Abou-Thaleb remplit fidelement les intentions de son père; il se chargea de son neveu, et l'éleva dans le commerce, profession exercée de temps immémorial par les Arabes. Mahomet avait douze à treize ans, lorsque son oncle le mena en Syrie, dans un voyage relatif aux affaires de sou négoce. Ils descendirent à Bostra, dans un monastère où un moine nestorien nommé par les écrivains arabes Bohaira, et que l'on croit avoir porte chez les Grecs le nom de Sergius, leur donna l'hospitalité, avec autant de cordialité que de magnificence. On prétend que ce moine présagea des-lors la grandeur future de Mahomet, et qu'il exhorta Abou-Thaleb à prendre garde que son neveu ne tombât entre les mains des Juiss. En esset, Mahomet se faisait déjà remarquer par ses réponses judicieuses, par la justesse de ses expressions, la régularité de sa conduite, et par une sincérité dans ses paroles et dans ses actions, qui lui valut, de la part de ses compatriotes, le surnom d'al Amin ( le Fidèle ).

<sup>(1)</sup> Le nom de Mohammed, qui signifie loné, gleorgé, lui fut donne par son arcal. On le nomme assess Akased, nom qui a presque la même significa-tom que Mohammed.

<sup>(</sup>a) Les auteurs arabes ne s'accordent point sur le nombre de générations, depuis Ismael jusqu'à Mahomet : les uns en comptent do, et les autres loc; mais ce deraier nombre meme parait insoffisant. Au surplus, jls convienment tous qu'il y en avait 11, depuis Adman, f'un des descendants d'Ismael, jusqu'à Mahomert, et ils ne varieut que sur le nombre de celles qui remonstent d'Adman à Ismael.

<sup>(3)</sup> Le gouvernement de la Mekke était une sorte ée republique aristocratique, dirigée d'aberd jar 6, 8, et esdin, par 10 magustrats héreditaires, charges hascon d'attributous diferentes, et qui formaient un sonst. présidé par le plus âgé d'entre eux.

<sup>14)</sup> C'est le temple de la Mekke, fondé, dit-on, per Abraham, et pour lequel les Arabes ont toujours su la plus grande véneration.

<sup>(1)</sup> Abdal Mothalleb, mournt à 102 aus 321 eut. 12 fils, dont les principaux furcut Abou-Thalsb, père d'Aly, Ables, duquel sont descendus les kiadytes Ablessides, Hamzah, et Abdallab, le plus jeune, qui fat père de Mahomet.

Ce fut à l'âge de quatorze ans, suivant Aboul Feda, on de vingt, sui vant d'autres auteurs, qu'il fit ses premières armes, sous son oncle Abou-Thaleb, dans une guerre que les Coraïschites, et les Kenanites leurs alliés, soutinrent d'abord avec désavantage, puis avec un succès décisif, contre les Havazenites, qui avaient violé le territoire sacré de la Mekke. Mahomet ayant atteint sa 25°, année, ses talents et sa probité déterminèrent une jeune veuve, nommee Khadidjah ( Vov. Khadidjan, XXII, 338), à le mettre à la tête de ses affaires, et ensuite à l'épouser. Il avait 35 ans, lorsque les Coraïschites avant rebâti, avec plus d'étendue et d'élévation , le temple de la Caabab , qu'une femme avait incendie en y brûlant imprudemment des parfums, une contestation s'eleva sur la prééminence entre les diverses tribus arabes, quand il fallut placer la pierre noire (1). On convint de s'en rapporter à la décision du premier citoyen qui se présenterait à la porte du temple. Mahomet parut ; on le prit pour arbitre. Il ordonna que la pierre, mise sur un tapis, fût élevée ainsi par des hommes de chaque tribu, jusqu'à la hauteur où elle devait être placée : alors, il la prit et la posa de ses propres mains. Bientôt la considération dont il jouissait parmi ses compatriotes, la fortune qu'il avait acquise par son mariage, et qu'il avait augmentée par

ses soins, éveillèrent, sans doute, son ambition, et lui inspirerent l'idee d'asservir l'Arabie, et de fonder un empire. Pour parvenir plus sûrement a son but, il résolut de créer une nouvelle religion. On pourrait croire même, et peut - être avec quelque raison, que son ambition, excitée par des motifs plus purs, se borna d'abord à vouloir réformer la religion de sa patrie. Quoi qu'il en soit, tout concourait à favoriser ses desseins : les Arabes, partagés en un grand nombre de tribus rivales, étaient plongés dans l'idolâtrie la plus grossière; et quelques-uns pratiquaient un judaïsme corrompu. Les chretiens orientaux étaient divises en une infinité de sectes, qui se persécutaient avec fureur. La cour de Constantinople s'occupait de querelles théologiques, tandis que son empire, ébranlé par de sanglantes révolutions, était livré sans défense aux ravages des Persans. La Perse elle - même se trouvait également épuisée par de longues guerres civiles et par les conquêtes de son sonverain. Ce fut dans ces circonstances que Mahomet crut pouvoir se donner pour inspiré de Dieu, pour prophète, pour apôtre, afin d'établir une religion dans laquelle il pouvait espérer de réunir les païens, les juifs, et les plus relâchés des chrétiens. On ne peut pas douter que ses relations commerciales avec la Syrie, la Palestine et l'Egypte, ne lui eussent donné l'occasion de s'instruire des dogmes du christianisme et de la loi de Moïse. A ces counaissances il joignait de grands moyens naturels pour réussir dans ses projets : un esprit pénétrant, une mémoire heureuse, une éloquence vive et pressante, une rare présence d'esprit, une fermeté et un courage ine-

<sup>(1)</sup> Cette pierre est placée à huuteur d'homme, à l'un des angles de la Gaabah. Son origine se perd dans be unit des temps, et la vénération qu'on lui porte est iondée sur des notions fabuleuses. Les Musulmans la regardent comme le gage de l'alliance que Dieu fit avec les hommes, et ils croient qu'Adam, l'ayant emportée en sortent du paradis terrestre, elle fut remignar l'ange Gabriel à Abrabam, lorsqu'il bâtit la tisabah. On a quelque raison de croire que c'est un soroithe.

branlables, un tempérament fort et robuste, un maintien grave et imposant, une profonde connaissance des hommes, et cet art de feindre et de dissimuler, si nécessaire à un ambitieux pour enchaîner et diriger son gré la conscience et les pas sions humaines, et les faire tourner an succès de son entreprise. Afin de s'insinuer plus aisement dans les esprits, il affecta long temps une vie anstère et retirée. Les cavernes du Mont llara lui offraient des solitudes propres à la méditation; il prit l'habitade, pendant quelques années, d'aller s'y renfermer un mois entier. Enfin, à l'âge de 40 ans, il commença la mission donteil se disait chargé. Il était venu passer le mois de ramadhan, dans sa retraite ordinaire; mais, cette fois, il avait pris avec lui sa famille qu'il voulait l'abord convertir à sa nouvelle religion. Un jour, il dit à sa femme que l'ange Gabriel lui étant apparu, la nuit précédente, sur la montagne, s'était fait connaître à lui, l'avait appelé Apôtre de Dieu, et la avait intimé, au nom de l'Eternel, l'ordre de lire (1) et d'annoncer aux hommes les vérités qui devaient lui être revelées. Les paroles que lui adressa l'ange Gabriel sont , suivant les docteurs musulmans, contenues dans les premiers versets du 96°. chapitre du Coran (2). Khadidjah crut aveuglément son mari, et transportée de joie d'être la femme d'un

prophète, elle alla tout raconter à son parent Varaca, fils de Naufal Cet homme qui avait lu l'Ancien et le Nouveau Testament, et fréquente des docteurs juifs et chrétiens, ne douta nullement de la sincérité de ce récit : il assura même que Mahomet devait être réellement le prophète des Arabes. Celui-ci, informe de ce discours par sa femme, revint à la Mekke; mais avant de rentrer dans sa maison, il fit sept fois le tour de la Caabah. Dès ce moment, il feignit d'avoir de fréquentes révélations célestes, et il s'occupa de faire des prosélytes. Après Khadidjah, la première personne qui crut à l'apostolat de Mahomet, fut Aly, son cousingermain, âgé pour lors de 10 à 12 ans. (V. ALY, I, 569.) Comme Abou Thaleb , père de celui-ci , était chargé d'une nombreuse famille, Mahomet, par reconnaissance pour son oncle, avait pris chez lui cet enfant; et il rendait au fils les tendres soins qu'il avait reçus du père. Après Aly, Zaïd, esclave de Mahomet, rcconnut son maître pour prophète, et il en obtint la liberté pour récompense. Mahomet gagna ensuite un homme fort considéré parmi les Arabes, et dont le crédit lui fut très-utile: c'était Abou Bekr (1) qui, dans la suite, succèda au prophète, et fut le premier khalyfe. ( F. ABOUBEKR, I, 86. ) Son exemple entraina Othman, fils d'Affan ( 3c. khalyfe ); Abdalrahman, fils d'Auf; Saad, fils d'Abou Vaccas; Zobaïr, fils d'Awam, et Talha, fils d'Obeid-Allah, qui, peu de temps après, furent imités par cinq autres. Pendant trois ans, Mahomet se contenta d'inviter secrètement ses amis à embrasser

<sup>(1)</sup> L'opinion la plus commune parmi les Musulmans, est que Mahomet u'avait point appris à lire, et que s'il lut alors, conformement à l'ordre de Dien, ce fut par un prodige de la Toute-Puissance évime.

<sup>(3)</sup> Al Coran, ou le Coran, signifie lecture par Geellance; on l'appelle aussi kitab ou kitab allah le lière do Dieu'), kelam scheryf (la parole sares), etc. Au reste, les deux chapitres du Coran, disposes ici., quoique publics les premiers, forment b 7,4°, et glés, de ce lière.

Il était magistrat civil et criminel de la Mckke, et l'un des décenvirs qui composaient le gouverment de cette viile.

l'islamisme (1); mais, au bout de ce temps, il prétendit que Dieu lui avait commandé de l'annoncer publiquement à tous les hommes, et cet ordre se trouve consigné au com mencement du 74°, chapitre du Coran. Il ordonna donc à Aly de préparer un grand repas, et d'y inviter tous les descendants d'Abdal Mothaileb, afin qu'il pût les instruire de la volonté de Dieu. Les convives étaient au nombre de quarante, parmi lesquels se trouvaient trois oncles de Mahomet, Abou Thaleb, Abbas et Hamzah. Lorsqu'on eut cessé de manger, Mahomet voulut prendre la parole; mais il en fut empêché par Abou Laheb, son cousin-germain, qui engagea l'assemblée à se séparer. Afin de remédier à ce contre-temps, Aly fit une nouvelle invitation pour le lendemain. Après le repas, Mahomet déclara aux assistants, qu'il était chargé de les appeler à Dieu, et qu'il leur offrait en son nom une félicité parfaite dans ce monde et dans l'autre. Ce fut alors que leur ayant demandé qui d'entre eux voulait être son lieutenant , et le jeune Aly s'étant seul offert à le seconder dans son entreprise et à exterminer ses adversaires, Mahomet l'embrassa, et le présenta aux antres convives, en leur disant : Voici mon frère, mon envoyé et mon khalyfe ( lieutenantgénéral); respectez-le, et lui obéissez. Un rire universel s'étant élevé, tous dirent à Abou Thaleb que puisqu'il en était ainsi , c'était à lui désormais d'obéir à son fils (2). Mahomet commença des-lors à répandre

sa doctrine : on l'écouta d'abord assez patiemment; mais lorsqu'il vint à reprocher à ses auditeurs leur idolâtric et celle de leurs ancêtres, ils se déclarèrent ouvertement ses ennemis, à l'exception d'un très-petit nombre qui embrasserent l'islamisme. Parmi les premiers, on comptait les plus considérables des Coraischites, entre autres Abou Sofyan, fils de Harb, fils d'Ommyah (1) leguel montra toujours la plus v lente animosité contre lui. Le P. C. voir dont Abou Thaleb était reve et l'intérêt qu'il portait à son ney furent long-temps d'un grand seco Pa pour ce dernier. Mais enfin les nemis de Mahomet en étant vei P: jusqu'à les menacer tous les den Abou Thaleb crut devoir aver sérieusement son neveu du dans qu'il courait, et auquel il expos ses amis. Le prophète, incapal de crainte, dit à son oncle, q quand même on placerait le sole sa droite, et la lune à sa gar che, il ne renoncerait pas à son e treprise: en même temps, il se les les yeux baignés de larmes. Son o cle, le rappelant avec douceur, laissa maitre de suivre sa volon et promit de ne jamais l'abandonn Il tint parole, et quoiqu'il n'eût pa embrassé la doctrine de son neve il continua d'être son plus zélé d fenseur. Dans ces circonstance Mahomet fortifia son parti de de puissants proselytes : Hamzah, de ses oncles, et le sameux On Ibn al Khattab (2º. khalyfe). premier embrassa l'islamisme, ap avoir porté un coup de sabre sur tête d'un homme qui avait insu

<sup>(1)</sup> Ce nom, qui désigne particulièrement la religion de Mahomet, vient d'islam, mot arabe qui exprime l'action de s'abandonner à Dieu.

<sup>(</sup>a) Les Arabes out le plus grand respect pour la vicillesse; c'est toujours le plus âge qui commande à sa tribu; aussi le mut de scheikh signifie également chediard et reigneur.

<sup>(1)</sup> Ommyah (ou mieux, Ommard) état cou germain d'Abdal Mothalleb, aireil de Mahaa C'est de lui qu'a pris son nom la dynastie des hial Ommyades, toudee par Moanyah, fils d'Alrou Sof

la plus funeux antagonistes de La wedledoctrine, fut converts suliment par la lecture d'un chapitre h (wan, au moment même où il berhalt Mahomet pour le tuer. Les rambous que les Coraischites sus-Mosulmans (1), furent wee su point que Mahomet perde cor de ses adhérents qui n'awal wan moven pour s'en gade retirer dans l'Abissinie. de preniere hégire ou faite des lminans, arriva la cinquieme ane le b mission de Mahomet. Le min des relogies monta succesmant a quatre-vingt-trois home dix-buit femmes et quelques lats. Les Coraischites les firent war implement. Irrités du rede l'empereur d'Abissinie, et du étouffer les progrès de la religion, ils s'engagerent l'oserments les plus terribles à contracter de mariage et à meme espèce de commerce Le descendants de Haschem et Mothalleb (2). Ils dresl'acte solennel de cet anaet le déposérent dans la Deux factions se trouvant Lanser la tribu de Coraisch, dechemites et les Mothalleaut masulmans qu'infideles, tous sur une montagne Ja dabou Thaleb, leur chef. met, et y demeurerent the Abou Labeb, entraine par du satre le prophète et sa conseils

u serce; l'autre, jusqu'alors un de sa semme, sour d'Un Solynn, fut le seul qui passa de me de se-Mahomet dit a son made and les avant en horreur le decret de ont tribu contre les Haschendes, avant permis que l'acte en suit reum ver, de mamere qu'il n'en restat plus que l'endroit on était le men de Dien. Le fait s'étant trouve Trat, le décret fut = le, = h de code d'Abou Thaleh Coff le der ser ser vice que celui-ci result à una proper Il mourat âgé de plus de 80 au ......... au mois de chawal de la more ( la dixieme de puis de la company de la com Mahomet ), some arrive represent l'islamisme, quoique on et avente qu'avant d'expirer, i promota la profession de foi montrage 1 La merue année, que les Mandanes out appelde l'eure de dest. M. homet ni encore expuer hands son epouse. Cette de le perte la fot d'autant plus sensible, que les hiens et l'autorité de son protectes passérent entre les manus de sen ennemis qui , devenus plu premente, n'en farent que plus actumo como hui. Ils l'insultaient peadant ses pearres, et jetaient des unbres dans ses aliments. Mahomet, se variant sees appui contre les persecutions de ceux même des Corascintos étrient ses proches parais, ou me avaient été ses amis, crat in ma un asile à Taief, ville and a soixante milles de la Melle, es l'es prétend que son onche Mande sa residence. Mais word !-ment par les ms, seprie per les autres, assailli par la ff Lo Afet oblige de sortir propuesta de cette ville un min spen y eine ut-

it même, accompaet d'un guide, il ekke; et présumant sa poursuite, il enerne de la montagne lieue au sud de tint caché pendant rit ensuite la route fut atteint par une hites; mais celui qui yant voulu le saisir, attit. Frappé de ce lelques autres, disent ebroussa chemin, et es autres partis qui fugitif, en les assuoris une autre route. péril. Mahomet, aquatrejours à Coba, x milles de Yathreb, s fondements d'une enfin dans cette cité, mme un triomphae à Yathreb a fait le le nom de Medinat du Prophète), ou ine, qu'elle conserve de Mahomet est deque tous les peuples ontfaitlecommenceont ils se servent, et sous le nom d'hedjsignifie fuite. Cette vec le premier jour remier mois de l'anjour qui correspond juillet 622 de Jesusfaut observer que, part de Mahomet de lieu que le 8 raby iée, et son arrivée à i 16 du même mois i22 ). Néanmoins on e commencement de nier jour de l'année, jours avant la fuite entrait alors dans

Hardman, met emprunte des Peruss, et Ballan, dant le plursel est Mulium, est excellence de teun les pemples milenime Schnetten de secten Il est derive d'Illian is hante a co-demon , page are , col. t.

time de bressent et du grandgere de Mile-ri les cadants finrance i le procesule bres-le trân de Carrasch. Abd Schraus per l'Osand force do Hawkern

rivé, et de se cacher dans un jardin. De retour à la Mekke, les avanies qu'il y éprouva de nouveau, le déterminèrent à chercher des partisans dans les autres cantons de l'Arabie. A l'époque de la solennité du pelerinage, au milieu du concours de toutes les tribus, il prêcha dans les places publiques, et parla contre l'idolatrie, avec force : mais Abou Laheb ne negligeait aucune occasion de s'opposer à ses efforts, et de le décrier comme l'ennemi des dieux qu'adoraient les tribus arabes. Mahomet y fit cependant quelques proselvtes, entre autres six habitants de Yathreb, de la tribu juive de Khasradi, qui jurèrent de le soutenir de tout leur pouvoir. De retour dans leurs foyers, ces néophytes exaltèrent l'islamisme, et y attirèrent un grand nombre de leurs compatriotes. Une ancienne rivalité, fondée sur la différence de leur origine et sur des intérêts mercantiles, existait entre les habitants de la Mckke et ceux de Yathreb. Ces motifs suffirent pour engager ces derniers, partages en deux tribus, à oublier les querelles qui les divisaient aussi entre eux, et à s'attacher au prophète, en haine des Coraïschites qui s'étaient déclarés contre lui. On nomina ces nouveaux-convertis al Ansar ou Ansariens, c'est-à-dire auxiliaires, parce qu'ils s'engagèrent à secourir et à défendre Mahomet contre ses ennemis. En effet, douze d'entre eux vinrent a la Mekke, dans la douzième année de sa mission, et prétèrent serment entre ses mains (1).

Mahomet fit accompagner ces nouveaux proselytes, à leur retour, à Yathreb, par Mosab, l'on de ses principaux adhérents, chargé d'instruire plus à fond leurs concitoyens, des lois et des cérémonies de sa religion. Les progrès de Mosab furent si rapides, qu'en peu de temps il n'y ent pas une maison dans Yathreb, ou il ne se trouvât au moins un musulman. L'année suivante, Mosab en amena 75 à la Mekke, chargés d'exprimer leur dévoûment au Prophète. Mahomet vint les rejoindre pendant la nuit sur la colline al Akaba, accompagné de son oncle Abbas, qui, malgré son attachement à l'ancien culte, était dans les intérêts de son neveu (1). Abbas dit aux Ansariens, que Mahomet, protege par sa naissance et par le crédit de sa famille, pouvait demeurer en sureté à la Mekke, et n'avait besoin d'aucun secours étranger; mais que néanmoins son plus vil desir était de chercher un asile dans leur ville. a Si donc , ajoute-t-il , vous prenez l'engagement de le désendre envers et contre tous, je consens à ce que vous souhaitez; si, au contraire, vous devez jamais l'abandonner et le trahir, laissez-le parmi nous.» Les Ansarieus ayant renouvelé leurs protestations de fidélité, Abbas invita Mahomet à se rendre à leurs vœux. Alors le prophète, après avoir récité quelques versets du Coran, leur dit: » J'accepte vos offres à condition » que vous combattrez, pour ma dé-» fense, tous ceux que vous avez cou-» tume de combattre pour désendre » vos femmes et vos enfants. » Si nous mourons pour votre cause, lui

<sup>(1)</sup> Il est essentiel d'observer que jusqu'alors il n'était point question dans ce serment de s'engager à prendre les armes pour la defense de la nouvelle religion. Les prosèlytes s'obligeaient seulement à ne recommitre qu'un seul Dieu, à s'absteuir du vol et de la fernication, et à ne pas mettre à mort leurs enfants, coutume barbare que pestiquaient les Arabes pairens.

<sup>(1)</sup> Abbas avait l'intendance du poits secré de Zemsens, et des eaux destinées à l'usage des prérim-Cette charge lui donnait place au sensit des dis, dest il étant alors le président.

dirent-ils, 6 apôtre de Dieu, quelle sera notre recompense? — Le Paradis - C'est assez, dirent-ils; et l'instant ils prétèrent serment entre ses mains. Alors, dit-on, Mahomet en choisit douze, qui devaient avoir sur les autres la même autorité qu'avaient les douze apôtres de Jesus - Christ parmi ses disciples; ensuite il les congédia. Ce fut en cette circonstance, que les Musulmans reçurent, pour la première sois, l'ordre d'employer les armes à la propagation de la nouvelle religion. Tel fut le principe et le commencement de la puissance de Mahomet. Assure désormais d'une retraile, et se voyant un parti formé, envoya secrètement ses adhérents Yathreb ,et resta seul à la Mekke avec Abou-Bekr et Aly. Cependant es principaux Coraïschites, alarmés de la ligue que Mahomet venait de former avec les Ansariens, et du limet suhit de cos contateurs, tin-

> de se débras d'un ). Instruct e Alv a sa sa robe siegeaient an milieu veux une se rend au assassins regardent pes par la ie d'Alv. omet, ils ela nuit. u matin. s : Maur ven-

geance. Dès la nuit même, accompagné d'Abou-Bekr et d'un guide, il avait quitté la Mekke; et présumant qu'on enverrait à sa poursuite, il entra dans une caverne de la montagne de Thonr, à une lieue au sud de cette ville, s'y tint caché pendant trois jours, et prit ensuite la route de Yathreb : il fut atteint par une troupe de Coraïschites; mais celui qui la commandait ayant voulu le saisir, son cheval s'abattit. Frappé de ce prodige, et de quelques autres, disent les légendes, il rebroussa chemin, et dérouta même les autres partis qui poursuivaient le fugitif, en les assurant qu'il avait pris une autre ronte. Echappé à ce péril, Mahomet, après s'être arrête quatre jours à Coba, bourg situé à deux milles de Yathreb, et y avoir jeté les fondements d'une mosquée, arriva enfin dans cette cité, où il fut reçu comme un triomphateur. Sa résidence à Yathreb a fait donner à cette ville le nom de Medinat al Naby (ville du Prophète), ou simplement Médine, qu'elle conserve encore. La fuite de Mahomet est devenue si célèbre que tous les peuples mahométans en ont fait le commencement de l'ère dont ils se servent, et qui est connue sous le nom d'hedjrah ( hégire ) qui signifie fuite. Cette ère commence avec le premier jour de moharrem, premier mois de l'année musulmane, jour qui correspond au vendredi 16 juillet 622 de Jésus-Christ: mais il faut observer que, dansle fait, le départ de Mahomet de la Mekke n'eut lieu que le 8 raby 1 cr. de cette année, et son arrivée à Médine le mardi 16 du même mois (28 septembre 622). Néanmoins on a fait remonter le commencement de cette ère au premier jour de l'année, c'est-a-dire a 68 jours avant la fuite de Mahomet. Il entrait alors dans

ires prisent out à l'aven r i d'une veulu.

la cinquante-quatrième année de son âge, et la quatorzième de sa mission. Il fut conduit à la maison d'Abou-Eioub, chez lequel il demeura, jusqu'à ce qu'il eût fait bâtir tout auprès une maison pour lui, et une mosquée pour l'exercice de sa nouvelle religion. Trois jours après son entrée à Médine, il y fut rejoint par son fidèle Aly, qu'il avait laissé à la Mekke. Au mois de chaban, il consomma son mariage avec Aïchah, fille d'Abou-Bekr, alors âgée de neuf ans, qu'il avait fiancée à la Mekke , après la mort de Khadidjah. De toutes ses femmes, ce fut la seule qu'il prit vierge, les autres étant veuves ou répudiées quand il les épousa (V. ABOU-BEKR et AICHAH, I, 86 et 340). Le moment était venu, comme nous l'avons dit, de faire usage de la force pour détruire l'idolâtrie et établir l'islamisme. Toutesois, avant d'entreprendre aucune guerre, Mahomet voulut consolider son empire naissant par une institution aussi sage que singulière. Il établit une union sacrée, indissoluble, une sorte de fraternité entre ses disciples Mohadjeriens (les réfugiés de la Mekke), et Ansariens (les auxiliaires de Medine), en formant des couples de deux individus pris dans chacun de ces corps. Lui - même, il donna l'exemple en choisissant Aly pour son frère et son compagnon; et afin de se l'attacher plus étroitement , il lui sit épouser sa fille chérie ( V. FA-THIMEH, XIV, 184). L'année suivante, il institua le kebla, c'est-àdire qu'il ordonna que tous les Musulmans, en faisant la prière, au lieu d'avoir le visage tourné vers Jérusalem, comme ils avaient fait jusque-là, se tourneraient du côté de la Mekke. Il institua aussi le jeune du mois de Ramadhan; et ne voulant point que le service divin fût annoncé par soil des tambours et des trompette qu'il regardait comme peu convenble aux cérémonies religieuses, adopter l'usage des cloches, àl'exen ple des Chrétiens; il ordonna qu des Muezzins seraient chargés d'as peler à haute voix les fidèles à prière (1). Ce fut cette année qu commencerent les premières hosti tés entre les Coraïschites et les Mi sulmans.Deja ceux-ci avaient prelist par le pillage de quelques caravant Le 14 mars 624, Mahomet à la tê de 313 hommes, attaqua dans 1 lieu nommé Bedr, près de la m Rouge, un corps de 950 Coraischit qui étaient venus au secours d'une che caravane; il les vainquit, leur t soixante-dix hommes, et fit un par nombre de prisonniers, parmilesqui se trouvèrent son oncle Abbaset Od frère d'Aly, qui embrassèrent doctrine. Il fit couper la tête à de d'entre eux, pour se venger de la anciens outrages, et ordonna de ter dans un puits tous les cadavi des ennemis. Cette victoire celebi par tous les auteurs musulmans, l'ont regardée comme le fondent de la puissance de Mahomet et de l tablissement de sa religion, ne contaque 14 hommes, qui sureut! norés du nom de martyrs. Il ne néanmoins empêcher que la P grande partie de la caravane ne ramenée à la Mekke par Aboufyan (2), qui des-lors jouale prem rôle dans la résistance que les Cot

(2) Abou Sofvan était gardien du drapeus généralissime des Corasschites, et l'un des des de la Mokke.

<sup>(</sup>t) Les Musulmaus se donneut exclusivement de moumenin, qui signifie fidelei, i, croyants; et l'un des premiers titres que pere khalytes, successeurs de Mahomet, fut cha d'al minumenin (prince, commandant des tryst nom que les historieus occidentant du meyer out corrompu en celui de miramelin.

lites opposèrent à la nouvelle doeae. Le mois suivant, Mahomet atna des Juifs de Médine, de la tride Kainokaa, qui, au mépris d'un ité conclu deux ans auparavant, ient insulté une femme et tué un mhe, tous deux Musulmans. Sur refus d'embrasser l'islamisme. es assiégea dans leurs châteaux, les ayant forcés de capituler, il contenta de les bannir et de les miller de leurs biens. Cepent un Juif nommé Kaab (1), enu implacable de Mahomet, était u à la Mekke, après le comde Bedr; et, pour animer les aischites à la vengeance, il leur it récité des vers de sa composi-, pleins de regrets sur les vics de cette journée, et de traits lants contre celui qu'il accusait ear mort. Il eut la témérité de lebiter publiquement à Médine : iomet lui dressa des embuches, fit assassiner. Les Coraïschites, is des succès qu'il obtenait chajour sur eux ou sur d'autres trirassemblerent un corps de 3000 mes, pour en arrêter le cours. Sofvan, qui les commandait, ança jusqu'à six milles de Mé-, précédé par Hendah, son ée, et par quinze autres femmes sattaient du tambour, et enflam-Lt le courage des soldats, en orant la perte de leurs compas tués au combat de Bedr. Maet n'ayant à lui opposer que des s très-inférieures, voulait se rmer et se défendre dans la mais l'avis du plus grand pre avant prévalu, il en sortit millier d'hommes, et deux \* ux seulement, le sien compris.

Lab ne doit pas être confondu avec un do même nom , à qui Mahomet pardoma.

Il vint camper près d'un village voisin de la montagne d'Ohod, à 4 milles nord de Médine (23 mars 625). Le premier choc des Musulmans fut si terrible qu'ils firent plier l'armée ennemie. Mais 50 archers qui formaient leur arrière-garde, avant quitté leurs rangs pour se livrer au pillage, lefameux Khaled ( V. KHALED ... XXII, 345), qui commandait l'aîle droite des infidèles, voyant le corps de bataille de Mahomet découvert et sans défense, l'attaqua par derrière et fit changer la fortune. Les Musulmans enfoncés de toutes parts, consternés par un faux bruit de la mort du Prophète, prirent la fuite. Mahomet courut en effet les plus grands dangers : blessé de deux slèches. renversé de cheval par une grêle de pierres dont une fracassa son casque et lui rompit deux dents, il serait resté parmi les morts, si plusieurs de ses compagnons , apprenant qu'il vivait encore, ne fussent revenus à la charge, et ne l'enssent retiré de la mêlée et emporté dans un village voisin. Il eut, dans cette journée, soixante-dix hommes tués, entre autresson oncle Hamzah, et Mosab, son porte-étendard. Les Mekkois n'en perdirent que vingt-deux; mais au lieu de profiter de leur avantage, ils ne songèrent qu'à satisfaire leur vengeance sur les corps des Musulmans : Hendah et ses compagnes mutilèrent horriblement leurs cadavres. La perte de la bataille d'Ohod pensa ruiner totalement les affaires de Mahomet, et anéantir ses projets sans retour. Pressé par les objections de ceux de ses sectateurs à qui cet échec inspira des doutes sur sa mission: assailli par les murmures de ceux qui lui reprochaient la mort de leurs parents et de leurs amis; il répondit aux premiers, que ce re-

vers ne devait être attribué qu'aux péchés de plusieurs d'entre eux : il calma les seconds en leur disant, que Dieu avant immuablement réglé la dernière heure des hommes, les fidèles dont on déplorait le trépas n'avaient fait qu'accomplir leur destinée; et qu'ayant peri pour la foi, ils étaient entres dans le sejour de l'éternelle félicité. Cette doctrine du fatalisme, si répandue dans le Coran, et si universellement accréditée parmi les peuples mahométans, n'a pas peu contribué à enflammer l'héroisme des premiers de ces sectaires, et à étendre rapidement les progrès de l'is-Lamisme : il ne faut pourtant pas croire que leurs docteurs en tirent les conséquences pratiques qui sembleraient devoir interdire toute prévoyance, et réduire tous les devoirs à une résignation passive et de pure inertie. Cependant les tribus ennemies de Mahomet, ne pouvant abattre, par la force, sa puissance naissante, eurent recours à la trahison. Six des missionnaires qu'il envoyait aux tribus d'Odal et de Cara, furent assaillis au mois de safar de l'an 4 (juillet, 625), près du puits de Radji, par les députés mêmes qui étaient venus les demander. Trois furent égorgés sur la place; un quatrième fut assommé en cherchant à s'évader : les deux derniers furent vendus aux Coraïschites, qui les firent expirer dans les supplices à la Mekke. Quarante autres disciples envoyés dans la province de Nadid pour y faire des prosélytes, furent aussi massacrés par le chef des Havazenites. Le Prophète repara ces pertes par quelques entreprises heureuses, contre les tribus d'Asad, de Nodaïr et de Ghatfan; mais au retour de l'une de ces expéditions, il faillit lui-même d'être as-

sassiné. Mahomet et Abou-Sol avaient conclu une trève, et taient donné rendez-vous à Be pour recommencer les hostilités. premier s'y trouva au mois chaban; mais l'autre retourna ses pas, à moitié chemin, Ce dans cette année, que le Proph voulant sans doute prévenir les ( relles entre ses sectateurs, leur terdit l'usage du vin, des liqui fortes, et les jeux de basard. commencement de l'année suival à la tête d'un corps de mille hi mes, il marcha contre les Arabe tablis sur les frontières de la Svi pour les punir de leurs brigandas il s'empara de leurs troupeaux, Daumat al Djandal, leur princij ville, qu'ils avaient abandonne son approche, et revint, charge butin, à Médine, où il se vit bier menacé d'une entière destructi Les Coraïschites s'étant ligues a les Kenanites, les Ghatfanites et Juifs Koraïdites, rassemblerent armée de dix mille hommes, vint assiéger Médine, au mois chawal (mars 627). Informe leurs préparatifs. Mahomet s'él mis en état de défense; et com il avait fait entourer la ville d retranchement, cette guerre a nommée, par les Arabes, la gue d'Al - Khandak (du fosse): l'appellent aussi la guerre d'a Ahzab ( des nations ), à cause nombre des tribus qui y prin part. Mahomet s'était campé, a' trois mille hommes, hors de la vil pour en défendre l'approche. l deux armées restèrent en present plus de vingt jours, sans se p voquer autrement qu'avec des flèc et des pierres. Seulement quelqui uns des principaux Coraïschites i tant avancés pour délier les Mus

ans, trois furent successivement 🕏 par Aly, en combat singulier. i terreur que leur mort inspira u infidèles, un vent d'est froid piquant qui renversa leurs marites, déchira et dispersa leurs tens; d'autres prodiges encore, ou pposés par Mahomet, ou intertétés en sa faveur par ses adhénts; mais surtout la division qui mit entre les tribus confédérées, traînèrent leur dispersion totale, les ramenèrent dans leurs foyers. ahomet profita de leur constertion; et sans laisser à ses troupes temps de se reposer, il publia l'ange Gabriel lui 'avait ordonde la part de Dieu, d'aller déure les Koraïdites, qui, au méis de l'alliance qu'ils lui avaient ree, s'étaient joints à ses ennemis. les bloqua dans leur principale rteresse, les contraignit de se pare à discrétion, après vingtjours de siège, fit égorger les mmes au nombre de près de sept nts, réduisit en esclavage leurs ames et leurs enfants, partagea urs biens entre les Musulmans, tint pour lui (1) la plus belle s captives, et revint à Médine ant la fin de l'année, n'ayant rdu qu'un homme dans cette camgne, et six dans la guerre du se. Nous passons sous silence riques expéditions moins impor-Mes; mais la guerre qu'il fit, l'an 6 Theg., aux Mostalckites, l'une des as anciennes et des plus puissantes

tribus de l'Arabie, offre quelques particularités remarquables. Informé qu'Al-Hareth, leur prince, venait l'attaquer avec des forces nombreuses. il ne craignit pas de lui opposer un corps de troupes, principalement composé d'Arabes idolâtres et tributaires. Les deux armées s'étant rencontrées près de la citerne de Moraïsi, dans le territoire de Kodaïd, à cinq milles de la mer, Al-Hareth fut tué d'un coup de flèche, avant l'action. Ses soldats ne laissèrent pas de combattre vaillamment; mais ils furent vaincus, et subirent tous la mort ou l'esclavage. Djowairah, fille d'Al-Hareth, fut au nombre des captifs: Mahomet paya sa rançon, l'épousa; et, en sa considération, il relâcha cent des principaux prisonniers. Pendant cette expédition, il institua la purification qui se fait avec le sable ou la poussière , parce que la disette d'eau, au milieu des déserts arides que ses troupes eurent à traverser, les empêchait de pratiquer les ablutions, dont il avait précédemment fait un des préceptes fondamentaux de sa religion. Ce fut aussi, dans cette campagne, qu'Aïchah, l'avait accompagné, fut accusée d'adultère (Voy. AICHAH, I, 340). Après tant de prospérités, Mahomet se crut assez fort pour exécuter de plus grandes entreprises. A la tête de 1400 hommes, il partit au mois de dzoulkadah pour surprendre la Mekke; mais les tribus qui avaient promis de lui fournir des troupes, lui ayant manqué de parole, il dissimula. Arrivé à Hodaibia, ville voisine de la Mekke, il reçut une députation des Coraïschites, qui lui défendaient d'avancer. Othman, son seerétaire, alla les assurer qu'il venait comme pélerin, et non point en ennemi: ils le mirent néanmoins en



<sup>16</sup> Après le comptat de Bedr, Mahomet avait putu chapitre du Coran, qui allounit la cinquième le des deponsilles de l'emerai. à Dien, à son prolet en x pauvres, et qui ordonnait un partage l'ân quatre austres cinquièmes, entre les troupes sur la l'action : mais il ne se piqua sur la comptant de l'action : mais il ne se piqua sur la comptant de sur l'action : mais il ne se piqua sur la comptant de sur l'action : mais il ne se piqua sur l'action de sur l'action : mais il ne se piqua sur l'action de sur l'action : mais l'action de sur l'action de sur l'action de sur l'action : l'action de sur l'action : l'action de sur l'action : l'action :

prison; et, sur un faux bruit qu'ils l'avaient tué, Mahomet jura de ne point retourner à Médine avant d'avoir tiré vengeance de cette perfidie. Bientôt la vérité fut connue, et des négociations furent entamées; mais rien ne contribua plus à leur succès que la clémence de Mahomet envers 80 espions mekkois qui avaient été saisis autour de son camp, et surtout le rapport que le député des Coraïschites leur fit à son retour. Il protesta qu'aucun prince, pas même l'empereur des Grecs et le roi de Perse, n'était plus respecté de ses sujets que Mahomet de ses com pagnons: il les avait vus courir pour recevoir l'eau qui lui avait servi dans ses ablutions, et recueillir avidement jusqu'à sa salive. Enfin, après bien des contestations sur la rédaction dutraité, Mahomet consentit à ne pas prendre, dans le préambule, le titre d'apôtre de Dieu; et la trève fut conclue pour dix ans, à condition que, pour le moment, Mahomet et les siens s'en retourneraient sans entrer dans la Mekke ; qu'il serait permis aux Musulmans de visiter le temple de cette ville, pourvu qu'ils y vinssent sans armes et qu'ils n'y restassent pas plus de trois jours; enfin qu'il serait libre à toutes les tribus arabes de s'allier avec eux ou avec les Coraïschites. Ce fut alors que Mahomet, pour la première fois, se fit raser la tête, et immola des victimes, afin de se préparer au pélerinage qu'il se proposait d'achever l'année suivante. Son exemple, imité par ses compaguons, est devenu une loi pour tous les Mahométans qui vont visiter la Mekke. Cependant les soldats de Mahomet murmuraient d'un traité qui les privait du pillage de cette ville, sur lequel ils avaient compté. Pour les en dédommager, le Prophète les

conduisit, au nombre de 1600 hot mes, contre la tribu juive de Kha bar. Malgré la vive résistance d Juifs, il emporta d'assaut ou pi par capitulation toutes leurs place fortes, s'empara de tous leurs tr sors, fit mourir Kenana, qui s'art geait le titre de roi des Juifs, et pousa Safyah, sa veuve. Marha homme d'une taille gigantesque commandant de l'un des château avait été fendu en deux par Alv. d' coup de sabre. Après la victori Mahomet alla loger chez le p de ce Juif. Zeinab, sœur de M hab, voulant venger la mort de frère et le désastre de sa pair servit au Prophète une épaule mouton empoisonnée. Mahemet jeta le morceau qu'il avait dans bouche, des qu'il cut vu tomber de ses officiers qui en avait man mais il fut toujours valetudinaire puis cet accident. Interrogée sur motif qui avait pu la porter à crime : « J'ai voulu , repondit ? » nab , m'assurer si tu es vental » ment prophète, et si tu sanrat » préserver du poison ; dans le » contraire, délivrer mon pays » imposteur et d'un tyran. » ( ques auteurs disent que Mahomet pardonna; d'autres qu'il la livra parents du mort. Au retour de cette pédition, à laquelle il n'employa !! mois et qui ne lui coûta qu'une 1 taine d'hommes, sa joie fut cem par l'arrivée de Djafar, frère d' et celle des autres Musulmans qui puis douze aus s'étaient réfugie Abissinie. Ayant reconnu parmi Omm Habibah , filled'Abou-Soft il l'épousa. La conquête de Khail et l'heureux succès des générant Mahomet jusque dans le Yemes déterminèrent à étendre sa reli hors de l'Arabie. Il écrivit aux

narques et aux princes voisins pour les inviter à embrasser l'islamisme, et scella ses lettres avec un sceau d'argent, sur lequel étaient gravés ces mots: Mahomet, apôtre de Dieu. Lorsqu'il apprit que Khosrou II, roi de Perse, avait déchiré sa lettre et chassé son ambassadeur, il s'écria: Dieu dechirera ainsi son royaume. Khosrou avait mandé à Badhan, son vice-roi dans le Yémen, de lui euvoyer le perturbateur du Hedjaz (1). Badhan usa de ménagements; il fit avertir officieusement Mahomet de se rendre à la cour de Perse; mais, dès le lendemain de l'arrivée de son agent à Médine, Mahomet lui annonça que Khosrou venait d'être détrôné et tué par son fils Schirouieh ( V. Knosrov, XXII, 391, et Schirouien). Badhan ayant reçu la confirmation de cette nouvelle. avec défense du nouveau roi de Perse d'inquiéter Mahomet, embrassa l'islamisme, ainsi que plusieurs Persans établis dans le Yémeu, et fut confirmé par le Prophète dans le gouvernement de cette province. L'empereur Héraclius fit peu d'attention à la lettre de Mahomet; mais il congédia honorablement son ambassadeur. Makaucas, gouverneur et intendant de l'Égypte pour les Grees, qui affectait l'indépendance, et se faisait appeler prince des Coptes, reçut avec respect la lettre du Prophète, et lui envoya des présents. Al Moundar, prince on vice-roi de la province de Bahraïn pour les Perses, embrassa l'islamisme, ainsi que la plupart de ses sujets. Les auteurs arabes assurent que l'empereur d'A-

bissinie se rendit aussi à l'invitation de Mahomet; mais on peut révoquer en doute cette conversion. Al-Hareth, roi de Ghassan, qui commandait à tous les Arabes de Syrie, et Hovada. roi chrétien d'Yemamah, méprisèrent les lettres du Prophète, et menacèrent de lui déclarer la guerre. Mahomet prédit que le royaume du premier serait détruit : la mort le délivra bientôt du second. Cette même année, il accomplit le pélerinage qu'il avait commencé l'année précédente, et qui, par cette raison, fut nommé al kada (complément). Suivide tous ceux qui l'avaient accompagné dans son premier voyage, il s'achemina vers la Mekke, avec soixante-dix chameaux destinés à être immolés. Ason approche, les Coraïschites sortirent de la ville, et se placèrent sur les montagnes pour s'égayer aux dépens de la caravane, harassée de fatigue et de besoin. Nons n'entrerons pas dans le détail des cérémonies pratiquées par Mahomet dans son pélerinage, et qui sont encore aujourd'hui strictement observées par les Musulmans qui visitent la Mekke et la Caabah. voyage lui donna une telle présur les Coraïschites, ponderance que trois des plus illustres le suivirent à Médine, où ils se convertirent à l'islamisme, au commencement de l'année suivante (629 de J. C. ) Ce furent Othman, fils de Talhah, à qui la charge héréditaire d'intendant et de gardien des clefs de la Caabah donnait la plus grande considération dans toute l'Arabie; Amrou ben et Ass et Khaled ben al Walyd, si fameux depuis, l'un par la conquête de l'Egypte, l'autre par celle de la Syrie (V. AMROU, II, 65, et KHALED, XXII, 345). Leur exemple en avant entraîne une infinite d'autres, Maho.

<sup>(</sup>s) Le Hedjaz est la seconde province de l'Arabie, pour l'eterdos, mais elle est la première pour la concalération dout elle jouit, à cause des viles surres de la Meicke et de Medine, et parce qu'elle a ete le berçons de l'islamisser.

met fut bientôt en état de dicter la loi aux Coraïschites. Quelques expéditions peu importantes avaient eu lieu contre diverses tribus arabes, lorsqu'un ambassadeur qu'il avait envoyé au gouverneur de Bostra en Syrie pour en faire un prosélyte, fut assassiné par le gouverneur de Moutah, ville située au midi de Krak. Cette perfidie appela sur les Grecs la vengeance de Mahomet. Ce fut la seule guerre qu'il leur fit; mais elle fut comme le prélude de la longue et sanglante lutte qui s'engagea entre eux et les Musulmans, et qui se termina par la prise de Constantinople ( V. Constantin Dracoses, IX, 485). Mahomet donna trois mille hommes à Zaid, son affranchi. avec ordre de marcher sur Moutah; l'armée grecque, forte de cent mille hommes, suivant les auteurs arabes, arriva bientôt sous les remparts de cette ville. Malgré l'extrême infériorité du nombre, les Musulmans ne craignirent pas de commencer l'attaque (sept. 629). Dès le commencement de l'action, Zaid, qui portait l'étendard de l'islamisme, fut tué aux premiers rangs; Djafar, frère d'Aly, et un autre capitaine, commanderent successivement après lui, et eurent le même sort. La consternation s'empara des Musulmans, et leur déroute était certaine, si Khaled n'eût ranimé leur courage, enfoncé les ennemis, et ramené l'armée à Médine ( V.KHALED et la note, XXII, 345). Cependant les Coraïchites, ayant fourni des secours aux Becrites pour attaquer les Khozaïtes, alliés de Mahomet, ne tardèrent pas à craindre les suites de cette violation de la trève. Au milieu des préparatifs qui se faisaient contre eux, un traître tenta de les informer du danger qui les menaçait. Il fut découvert, et Omar voulait lui couper la tête: mais Mahomet lui pardonna, parce qu'il s'était distingué à la bataille de Bedr. Arrivé à Kodaïd, à la tête de dix mille hommes, le Prophète sit arborer son étendard, et vint camper en ordre de bataille à quatre farsangs de la Mekke. Abou Sofyan, qui était sorti de la ville pour reconnaître la position des Musulmans, fut conduit à leur chef, et ne put sauver sa vie qu'en embrassant l'islamisme. Mahomet fit desiler devant lui l'armée musulmane, et le renvoya pour prévenir les Mekkois qu'il ne leur restait d'autre parti à prendre que la soumission et une prompte couversion. Il fit publier, en même temps, que tous ceux qui se renfermeraient dans leurs maisons, ou qui se retireraient dans celle d'Abou Sofyan, ou bien dans l'enceinte de la Caabah, seraient épargnés. Ensuite après avoir achevé toutes ses dispositions, et défendu expressément à ses généraux de commettre les premières hostilités, Mahomet, vêtu de rouge, se place à l'arrière-garde, fait sa priere, monte sur son chameau, et au signal qu'il donne met son armée en mouvement. Ses ordres sont partout exécutés avec autant de précision que de succès : le seul Khaled, ayant éprouvé de la résistance, repousse les Coraïschites, les poursuit jusque dans la ville, massacrant tout ce qui se présente devant lui, et répand une telle terreur, qu'une grande partie des habitants se sauve dans les montagnes, vers la mer et jusque dans le Yémen. Quelques docteurs musulmans disent que la Mekke fut emportée de vive-force; d'autres, qu'elle se rendit par capitulation: quoi qu'il en soit, cette conquête ne coûta la vie qu'à deux Musulmans, Mahomet y fit son entrée solennelle, un vendredi ( 12 janvier 630), fit abattre les idoles, et ayant convoqué les principaux habitants, il leur demanda quel traitement ils attendaient de lui. « Nons n'attendons, répon- dirent-ils, que du bien de toi, frère » généreux, fils d'un frère généreux. » Allez donc leur dit-il, en les congédiant, vous étes libres. Le calme retabli, il se rendit à la colline d'Al-Safa où il fut inauguré comme souverain spirituel et temporel; et il y reçut le serment de fidélité de tout le peuple assemblé. Après cette cérémonie, il marcha vers la Gaabah, dont il fit sept fois le tour : il toucha et baisa la pierre noire; puis entrant dans le temple, il en détruisit toutes les idoles, au nombre de trois cent soixante, sans épargner les statues d'Abraham et d'Ismaël , malgré son respect pour ces deux patriarches; et, pour purisier ce saint lieu, il se tourna de tous les côtés, en criant et en répétant à haute voix Allah akbar (Dieu est grand); ensuite il fit l'ablution et la prière en dedans et en dehors, et il termina cette solennité par un discours adressé à son innom-brable auditoire. Il fit alors proclamer une amnistie générale dont il n'excepta que six hommes et quatre femmes, suivant Aboul Féda, ou onze hommes et six femmes, selon d'autres auteurs : mais de tous ces proscrits, il ne périt que quatre hommes et trois femmes. Pendant les quinze jours que Mahomet passa, dans la ville sainte, à régler les affaires du gouvernement et de la religion, il envoya ses généraux pour détruire l'idolâtrie aux environs. Dans une de ces expéditions, Khaled, abusant de son autorité pour satisfaire une ancienne vengeance personnelle, fit massacrer de sang-froid un grand nombre de Khozaïmites, à l'instant où ils imploraient la générosité du vainqueur, et professaient hautement l'islamisme. Mahomet en fit à Khaled les plus vifs reproches; et il envoya Aly avec de l'argent et des chameaux pour acquitter le prix du sang injustement répandu et apaiser les parents de ceux qui avaient été tués. La réduction de la Mekke avait entraîné la soumission des villes et des tribus voisines : mais les Hayazenites, les Thakifites et une partie des Saadites résistèrent sous le commandement de Malek, capitaine expérimenté, et vinrent prendre une position avantageuse, dans la vallée d'Honaïn, à trois milles de la Mekke. Mahomet marcha contre eux, à la tête de douze mille hommes, parmi lesquels se trouvaient deux mille Mekkois nouvellement convertis. Les Musulmans, fiers de leur supériorité, méprisent le petit nombre de leurs ennemis, et comptent sur une victoire certaine; mais à peine sont-ils entrés dans la vallée, qu'assaillis par une grêle de flèches, et attaqués vigoureusement par les idolâtres, ils reculent épouvantés, et prennent honteusement la fuite. Le courage et la présence d'esprit de Mahomet le servent mieux, dans un danger si pressant, que le miracle opéré, dit-on, par sa mulo, ou que les anges qu'il se vantait d'avoir eus pour auxiliaires. Il sut contenir les Coraïschites nouvellement enroles, qui dejà se réjouissaient de sa défaite et songeaient à se tourner contre lui : secondé par la voix tonnante de son oncle Abbas, il rallia les fuyards, rétablit le combat, et tailla en pièces les infidèles. Il alla ensuite assiéger la ville de Taïef, où Malek s'était retiré avec les Thakisites : mais malgré les machines de guerre qu'il mit en usage, malgré les assauts réitérés qu'il livra pendant

plus de vingt jours, il fut obligé de renoncer à son entreprise, après avoir ruiné les châteaux et dévasté les vignobles des environs. Sa clémence et sa libéralité lui valurent de plus grands succès. Les Havazenites, par reconnaissance de ce qu'il leur avait rendu leurs femmes et leurs enfants, devinrent Musulmans. Il attira également à l'islamisme Malek et une partie des Arabes de sa tribu, en le nommant leur chef, et en lui rendant ses biens. Enfin, pour s'attacher les Coraïschites, qui, soumis par la force à sa doctrine et à ses lois, ne cessaient de murmurer et de cabaler contre lui, il leur donna, surtout à Abou Sofyan, une part considérable du riche butin qu'il avait fait dans sa dernière campagne; et, en même temps, il sut, par des éloges adroits et des manières insinuantes, satisfaire les Ansariens qui se plaignaient d'avoir été injustement oublies dans ce partage. Après avoir pris l'ihram (manteau de pelerin), visité le temple de la Mekke, et établi dans cette ville un gouverneur et un imam ou pontife, il revint à Médine, où il fut recu avec d'autant plus de joie, que les habitants avaient craint qu'il ne voulût fixer à la Mekke le siége de son empire. La neuvième année de l'hégire (630-31 de J. - C. ) fut appelée l'année des ambassades, parce que le Prophète reçut, à Médine, des députés de plusieurs princes et tribus arabes qui se soumirent à ses lois , à l'exemple des Coraïschites. Ceux qui s'y refuserent, furent réduits par la force des armes; et partout, les idoles et les temples furent renversés. Mahomet, menacé d'une puissante ligne formée par les Grecs et les Arabes établis sur les frontières de Syrie, ordonna de grands préparatifs pour aller

surprendre les ennemis : mais, ses finances n'y pouvant suffire, il eut recours à ses amis, qui, tous à l'envi, lui prouvèrent leur dévouement par les plus généreux sacrifices. Abou Bekr fit l'abandon de tous ses biens; Abbas et Othman donnèrent des sommes très - considérables. De tous les disciples du Prophète, il n'y en eut que trois qui refusèrent de contribuer aux frais de la guerre. Il ne les punit que par l'infamie, en leur interdisant tout commerce avec les fidèles: il leur pardonna quelques semaines après. Jamais les Musulmans n'avaient pris les armes avec tant de répugnance. La longueur de la marche, au milieu d'un été brûlant, la sécheresse, la disette, la crainte de ne pouvoir faire leurs récoltes, les arrêtaient. Mahomet parvint cependant à lever trente mille hommes, dont dix mille de cavalerie. Il se mit à leur tête, laissant Aly pour gouverner Médine; mais quand il fut arrivé à Tabouc . à moitie chemin de Damas, il apprit que les Grecs s'étaient retirés : il ne poussa pas plus avant. Khaled, par son ordre, alla s'emparer de Dauma t al Djandal, ville située à cinq journées de Damas. Le prince chrétien qui en était souverain, fut fait prisonnier , et conduit à Mahomet , qui lui rendit ses états, moyennant un tribut. Des ambassadeurs de diverses nations du nord de l'Arabie, et un prince chrétien, nommé Jean, qui régnait à Ailah , vinrent trouver Mahomet à Tabouc, et se soumirent à lui. Devenu plus tolérant à mesure que sa puissance s'était augmentée, il accorda aux uns des délais pour méditer sur sa doctrine : il se contenta d'exiger des autres des tributs annuels. Cette expédition fut la dernière qu'il commanda en personne.

De retour à Médine, au mois de ramadhan, il y vit arriver des députés de la ville de Taïef, qui, se trouvant étroitement bloquée par les Musulmans, offrait de se soumettre à l'islamisme, movement certaines concessions, dont la principale était de conserver une idole pour laquelle tout le pays avait une singulière véneration, Mahomet refusa de transiger, et les Thakifites subirent le joug sans condition. Il publia les réglements relatifs au pelerinage, l'un des points les plus importants de sa loi, ordonna aux habitants de Médine de s'en acquitter cette année, et les fit marcher au mois de schawal, sous la conduite d'Abon Bekr. Celui - ci sortit de Médine accompagné de 300 officiers de la cour du Prophète, avec 20 chameaux richement caparaçonnés, et destinés à être immolés à la Mekke le jour des sacrifices (1). Mahomet le fit suivre immédiatement par Aly, qui avait ordre d'y promulguer un nouveau reglement qui défendait à tout pélerin d'être nu désormais en faisant les circuits autour de la Caabah, et qui interdisait ce pélérinage à quiconque ne professait pas ouvertement la doctrine musulmane. Cette loi qui fut exécutée rigoureusement, jointe à la pompe que mit Abou Bekr dans la solennité, acheva d'ébranler les Arabes païens, et les détermina. comme le reste des Mekkois, à renoncer à l'idolâtrie. Ce fut dans la 10e, année de l'hég. (631), que les tribus trabes les plus éloignées reconnurent volontairement l'autorité spirituelle et temporelle de Mahomet. à laqueile les autres avaient si longtemps resisté. Cette même année, Aly fut envoye pour prêcher l'islamisme dans le Yemen; ce qu'il fit avec tant de succès, qu'en un seul jour il convertit toute la tribu de Hamdan.Alors Mahomet publia qu'il accomplirait encore cette année le pélerinage de la Mekke (1). Le 24 dzoulkadah (22 févr. 632), il partit de Médine, accompagné de toute sa maison, et suivi de 114 mille pélerins accourus en foule de tous les coins de l'Arabie. Son entrée dans la Mekke fut un nouveau triomphe; il y enseigna lui-même au peuple, du haut d'une colline, les pratiques, les cérémonies et les prieres consacrées au péleriuage : sur une autre il proclama la formule de la profession de l'unité de Dieu; ailleurs il fit la prière du soir, qui fut suivie d'une nouvelle exhortation. Enfin, le jour des sacrifices, avant d'immoler les victimes (2), il monta en chaire, et prononça un discours noble et sublime, dans lequel il supposa que ce verset du Coran venait de descendre du ciel : Malheur à ceux qui ont renie votre religion! Ne les craignez pas, mais craignez mei: c'est aujourd'hui que je l'ai mise dans sa perfection, et que j'ai accompli ma grace; et mon bon plaisir est que l'islamisme soit votre religion, Mahomet, après avoir rempli dans ce pelerinage les fonctions d'imam, ou pontife, plutôt que de souverain, le termina par la réforme de l'ancien calendrier arabe (3). Cette solennité, qui contribua

<sup>(1)</sup> Appelé en arabe id-ad'ha, et eu turk courbale-berrain, nome qui signibent également fér des secrifices. Elle se cétlere tous les aus, le 10 droubhafijah. Il y a en outre le beiram qui a lieu le 10°, de chavast, à la suite du jeune du ramadhan, et qui est la pâque de S Musultonus. Les Arabea l'appellent idfits (jete de la fin du jeune).

<sup>(1)</sup> Les Arabes l'ont appelé le pélarinage d'adieue (2) Cent chameaus, dont 63 furent éga ges par lui , suivant le nombre de ses musées, et les 37 adires par

<sup>(3)</sup> Afin de rendre leur année lunaire égale à l'aunée solaire, les anciens Arabes, à l'exempse des

tant à l'affermissement et à la propagation de l'islamisme, fut le dernier événement important de la carrière politique et religieuse de Mahomet. Maître de l'Arabie, redouté des Grecs et des Persans, respecté de ses disciples comme un dieu tutélaire, ce fameux législateur ne jouit pas longtemps 'de l'empire dont il venait de jeter les fondements. Deux mois après son retour à Médine, se trouvant chez une de ses femmes, il fut attaqué d'un violent mal de tête. accompagné d'une fièvre dont il attribua la cause au poison qu'il avait pris trois ans auparavant : il se fit aussitôt porter chez Aïchah, celle de ses femmes qu'il chérissait le plus. Son mal redoubla par la nouvelle des progrès de deux apostats de sa religion, qui s'étaient révoltés sur deux points différents : l'un, Mosaïlamah, dans la province de Yemamah; l'autre, Aswad el Ansi dans le Yémen. Mahomet ne vit point la fin de la première rebellion; mais il eut la consolation, avant de terminer sa carrière, d'apprendre que la seconde avait été étouffée par la mort de celui qui en était le chef. Pour calmer le feu qui le dévorait, Mahomet donna ordre à ses femmes de jeter sur son corps, une grande quantité d'eau froide. Il se trouva d'abord si bien de ce remède, qu'il alla le lendemain à la mosquée, soutenu par Aly et par Fadhl, fils d'Abbas : là, il célébra les louanges de Dieu, et lui demanda humblement pardon de ses péchés; ensuite il monta en chaire, et dit :

<sup>«</sup> Si quelqu'un a lieu de se plaindre » que je l'aie maltraité de coups, » voici mon dos, qu'il me les rende » sans crainte... Si j'ai blessé la ré-» putation de quelqu'un, qu'il me » traite de la même manière. Si j'ai » pris de l'argent à quelqu'un, je » suis prêt à le lui restituer » l'instant. » Un homme du peuple l'ayant interrompu pour réclamer trois drachmes qui lui étaient dues . il les paya aussitôt, en disant : « Il » est bien plus facile de supporter la » honte dans ce monde que dans » l'autre. » Il pria Dieu pour les Musulmans qui avaient péri en combattant pour la foi; ensuite il donna ses derniers ordres aux Ansariens, les plus zélés et les plus fidèles de ses disciples: il leur recommanda principalement de chasser tous les idolâtres de l'Arabie, d'accorder aux prosélytes tous les priviléges dont jouissaient les Musulmans naturels, d'être constants et réguliers dans la prière (1). Il continua, malgre sa faiblesse, de se rendre tous les jours à la mosquée; mais le vendredi avant sa mort, se trouvant hors d'état de remplir les fonctions d'imam, il chargea Abou Bekr de le suppléer. Un jour, dans un accès de délire, il demanda une plume et du papier, pour écrire un livre qui servirait de règle à ses disciples. Omar s'y opposa, parce que, disait-il, le Coran, qui était le livre de Dieu, devait suffire. Enfin, après quinze jours de cruelles souffrances, Mahomet, s'étant jeté un peu d'eau sur le visage,

Juifs, ajoutaient tous les trois ans un traizième mois aux douse mois lumaires. Mahomet abrogea cette intercalation (qu'il fi declarer impie par un passage du Coran), et retablit l'anuée purement lunaire, et vague, que les Musulmans suivent encore aujourd'bui.

<sup>(1)</sup> Les Musulmans observent rigoureusement ces trois préceptes : ils ne souffrent à la Mekke d'autre religion que l'islamisme, quoiqu'ailleurs, surtout hors de l'Arabie. Jis tolèrent les Chretiens, les Just, les Gubres, les sahéens, les JDruses, etc., moyenant un tribut; ils traitent bien les reuégats, et les élèvent même aux premiers emplois; enfiu, des cinq points fondamentaux de l'islamisme, la prière est celui qui est le plus religieusement observé.

prononça ces paroles: Seigneur, faismoi miséricorde, et place - moi au rang de ceux que tu as élevés en grace et en faveur; et il expira le 16e. jour, unlundi 13e. raby 1er. dela 11e. année de l'hégire (8 juin 632 de J. - C. ), suivant Aboul Féda, après avoir vécu 63 ans, prophétisé 23 ans, commandé précairement aux Arabes environ 10 ans; mais jeté les fondements d'un empire qui, agrandi par ses successeurs, embrassa, dans l'espace de 90 ans, plus de pays que les Romains n'en avaient conquis pendant 8 siècles; et après avoir établi une religion qui domine aujourd'hui sur la moitié de l'ancien hemisphère. La mort de Mahomet causa un grand tumulte à Médine. Le peuple qui assiégeait sa porte, ne pouvait croire qu'il fût mortel, et prétendait qu'il avait été enlevé an ciel comme Jésus - Christ (1): Omar se déclara pour ce sentiment, et menaça d'exterminer ceux qui soupendraient l'opinion contraire, Cependant le cadavre, resté depuis trois jours sans funerailles, commençait a tomber en putréfaction; et Abbas, en le montrant aux incrédules, s'efforcait envain de leur offrir la preuve que le Prophète avait cessé d'exister, Enfin Abou Bekr, qui fut ensuite pomme successeur de Mahomet, rele calme en rendant le témoique Mahomet, sujet à la mer, comme les autres hommes, rempli sa destinée. Abbas fit dreser une tente sous laquelle le corps qui, après avoir été embaumé par Aly, fut revêtu robes, et exposé aux hommamieres des Musuln

nouvelle querelle s'eleva touchant le lieu de sa sépulture. Les Mohadjériens voulaient qu'on l'enterrat à la Mekke, où il était né : les Ansariens demandaient qu'il fût inhumé à Médine sa patrie adoptive. D'autres disaient qu'il fallait le transporter à Jérusalem, et le placer auprès des anciens prophètes. Abou Bekr mit encore fin a cette contestation, en affirmant avoir oui dire à Mahomet, qu'un prophète devait être enterré où il était mort. On creusa donc une fosse sous le lit où il avait rendules derniers soupirs, dans l'appartement d'Aichah, et l'on v déposa son corps. Le tombeau de Mahomet subsiste encore à Médine (s'il n'a pas été détruit en 1804 par les Wehhabites (V. ABDEL AZIZ, t. I, p. 54, et Scheikh Mohammed). Il est renfermé dans un turbé, édifice en pierres d'une construction simple, élevé sur le sol même de la maison d'Aichah; et il est placé au centre d'une superbe mosquée, fondée par le khalyfe Walyd I. Quoique la visite du sépulcre de Mahomet ne soit pas obligatoire pour les pelerins musulmans, ce tombeau ne laisse pas d'être l'objet de leur vénération, et des libéralités d'un grand nombre de leurs monarques. Leur respect s'étend même jusqu'aux tombeaux de ses femmes, de ses enfants, et de ses premiers compagnons (1). Mahomet était de moyenne taille, et d'un tempérament sanguin; il avait la tête grosse, le teint basané, mais anime par de vives couleurs, les traits reguliers, et fortement pro-

<sup>(1)</sup> Les auteurs mahométans out donné le nom de Nahol ou compagnous, à tous les Missilmans qui out vecu avec le Proprète : mais es uns ne comprennent sous cette denomination que ses anis intines, ses otheiers, ses serviteurs, ses plus auciens disciples; les autres l'étendent à tous les Arabes qui avaient embrasse l'islantieure avant sa nort.

noncés; ses veux étaient grands, noirs et pleins de feu, son front large et un peu avancé, son nez aquilin, ses joues pleines, le contour de sa machoire bien proportionné; sa Douche grande, ses dents blanches et un peu écartées: ses cheveux noirs ( avant qu'il les eût fait raser), et sa barbe épaisse, commençaient à peine à blanchir; il avait un petit signe noir à la lèvre inférieure, et entre les sourcils une veine qui s'enflait lorsqu'il se mettait en colère. Sa physionomie était douce et majestueuse, et sa démarche dégagée malgré son embonpoint. Il avait les os gros et solides; les plantes des pieds et les paumes des mains, fortes et rudes; l'ouïe fine, la voix belle et sonore, et, entre les deux épaules, une loupe que les Mahométans appellent le sceau de la prophetie, et qui disparut après sa mort. Tel est le portrait que les auteurs arabes nous ont laissé de Mahomet, et dont les détails minutieux semblent attester l'exactitude, C'est aussi chez eux qu'il faut recueillir les traits principaux de son caractère. Ils vantent sa pénétration, sa prudence, l'équité, la sévère impartialité de ses jugements; son amour pour les pauvres; sa constante application à faire revivre la mémoire du culte du vrai Dieu; son éloignement pour les conversations futiles; la douceur, la sûreté de son commerce; ses manières nobles et polies avec les étrangers, gaies et familières avec ses amis, affables, indulgentes avec ses domestiques. Simple et modeste dans ses mœurs, il ne rougissait pas de traire ses chèvres. et de raccommoder lui-même ses vêtements et ses chaussures. Sa sobriété était si grande, qu'il vivait de pain d'orge, ne satisfaisait pas même entièrement son appétit, et que souvent, pour surmonter la faim, il se serrait le ventre avec une pierre fortement attachée. Sa famille imitait sa tempérance; on s'y passait quelquefois de seu pendant deux mois consécutifs, et l'on n'v vivait que de dattes et d'eau pure. Doné d'une ame forte, d'une patience admirable, il recevait les faveurs et les coups de la fortune avec la même résignation, Ayant perdu, pendant sa première campagne, sa fille Rakiyah, marice à Othman, il apprit cette nouvelle sans émotion, et dit d'un œil sec : Rendons graces à Dieu, et recevons comme un bienfait la mort même de nos enfants. Mahomet fut sensible à la reconnaissance, sidèle à l'amitié; il sut conserver ses amis dans ses disgraces, et s'attacher ses ennemis dans sa prospérité. Il se montra religieux observateur des traités, clément après la victoire; et s'il en abusa une fois, on peut dire que forcé par la nécessité de veiller à sa propre sûreté, il crut devoir épouvanter une tribu perfide par un exemple terrible. Sa clémence se dementit très-rarement, et on ne le vit jamais commettre ou faire exécuter, de sang-froid, un seul de ces forfaits horribles qui souillent les pages de l'histoire des peuples les plus policés. Quelque reproche qu'on ait pu faire à Mahomet, le jugement impartial de l'histoire doit assigner une place distinguée à cet homme extraordinaire, qui, par son génie, a causé la révolution la plus étonnaute peut-être dont les annales du monde fassent mention; d'un homme qui a eu sur son siècle la plus grande influence, et qui l'a conservée depuis 1200 aus; d'un homme enfin dont la doctrine, malgré ses crreurs et ses imperfections, donne des idées nobles de la divinité, et rappelle

l'homme à la dignité de sa nature, et à sa dernière destination. Sa némoire est en si grande vénération dans l'esprit de ses sectateurs, mils en ont fait le modèle de la perfection et de la sainteté, et qu'ils bi ont donné jusqu'à 99 noms , surnoms et titres, nombre égal à celui esattributs qu'ils donnent à Dieu. — Ma reste, pour bien juger Mahomet, laudrait savoir si, des l'origine de son entreprise, il fut mu par l'ambiion et par le desir de la domination et des conquêtes, ou s'il ne se proposa d'abord d'autre but que de substituer au culte idolâtre de ses compatriotes une religion plus digne de la Divinité, et plus conforme à intérêt de la société et à la nature del'homme. Si l'on fait attention à a conduite qu'il tint jusqu'au moment où les persécutions de ses compatriotes et de ses proches le forcèrent à chercher un asile à Médine, ou devra, ce semble, être porté à admettrela seconde supposition; et si lon ne peut le laver du reproche d'avoir trompé les hommes en s'attribuant une mission divine qu'il "avait point, le but qu'il se proposut donnera à son imposture un cal'actère moins odieux. L'histoire et retexte même de l'Alcoran nous apprendront encore que, si au lieu d'abolir une multitude de pratiques ridicules ou absurdes qui étaient en sage parmi les Arabes idolâtres, il a consacré plusieurs en les rattachant à la religion qu'il prêchait, ce n'a été de sa part qu'un acte de politique, et une sorte de condescendance qui n'entrait point dans le Plan de religion qu'il s'était d'abord ormé, et qui s'éloignait peu du judaisme. Nous ignorons, il est vrai, quel eût été dans ce plan le culte Public; et peut-être Mahomet, qui

avait vu les Juifs sans culte, sans autels, sans pontifes, sans victimes. n'avait-il pas pensé d'abord qu'un culte sensible et des cérémonies qui parlent aux sens, fussent nécessaires pour former une religion nationale. Mais il faudra toujours reconnaître qu'il a aboli un grand nombre de pratiques qui révoltent l'humanité ou la raison, et qu'un usage antique avait comme naturalisées parmi les habitants de l'Arabie. On croit assez généralement que Mahomet a déclaré qu'il n'avait point reçu le pouvoir de faire des miracles en preuve de la vérité de sa mission; et un grand nombre de passages de l'Alcoran justifient cette opinion. C'était en effet le meilleur moyen que Mahomet pût employer pour échapper à l'importunité des Juis, et surtout des Chrétiens, accoutumés à considérer les œuvres surnaturelles comme la seule preuve irréfragable d'une mission extraordinaire. Mais il ne faut pas conclure de la que Mahomet n'ait jamais supposé que Dieu eût opéré des merveilles en sa faveur, et qu'il ait dédaigné ce moyen de faire des prosélytes ou d'assermir la confiance de ses sectateurs. Sans parler ici de l'origine divine de ses prétendues révélations, et du défi qu'il adresse souvent à ses adversaires de composer rien qui égale l'éloquence miraculeuse de l'Alcoran, sans rappeler le nom de prodiges ou signes donné à chacun des versets de ce livre, il suffit de remarquer que le voyage miraculeux de Mahomet à Jérusalem, et son ascension nocturne au Ciel, y sont l'objet d'un chapitre entier, et que plus d'une fois il parle de secours divins qu'il a reçus du Ciel dans diverses rencontres avec les infidèles, et notamment à la journée de Bedr.

On a donc tout lieu de croire que les récits qu'on lit dans les écrivains les plus accrédités sur les circonstances merveilleuses de la vie de Mahomet, avaient cours de son vivant parmi les Musulmans, et que s'il n'a pas supposé lui-même ces miracles, il a souffert que quelques-uns de ses premiers disciples profitassent de la crédulité des peuples, pour leur persuader qu'à sa voix la lune s'était fendue en deux, que les arbres et les rochers l'avaient salué, que l'entrée de la caverne où il s'était caché avec Abou Bekr, lorsqu'il quittait la Mekke pour se rendre à Médine, avait été aussitôt' couverte d'une toile d'araignée, pour dérober la connaissance de sa retraite à ceux qui le poursuivaient, et autres prodiges semblables. Nul doute que par la suite ces récits n'aient été surchargés d'une multitude de circonstances moins croyables encore et inconnues aux premiers Musulmans, et que de nouveaux prodiges n'aient été enfantés par le fanatisme et l'amour du merveilleux : mais ce n'est pas une raison pour absoudre Mahomet de ce genre d'artifice si puissant sur la multitude, et ses premiers disciples d'une crédulité qui s'accorde si bien avec leur enthousiasme. Et pourquoi celui qui feignait des révélations divines, pour excuser ou pallier le scandale de son incontinence et pour couvrir les turpitudes de sa propre famille, se serait-il refusé à employer aussi le récit de prétendus prodiges pour faciliter le succès de son entreprise? Mahomet ne s'arrogea pas le pouvoir d'opérer des miracles quand il lui plaisait, parce que ce rôle eût été trop difficile à jouer; mais il supposa des miracles faits en sa faveur comme il inventa des revelations,

parce que son plan ne pouvait se réaliser que par le concours de ces deux moyens. Il assecta aussi, quoique rarement, la connaissance des choses futures; mais il se vanta souvent d'avoir reçu immédiatement du Ciel la connaissance des choses anciennes, et il tira ainsi un trèsgrand parti des faits de l'Histoire-Sainte et des traditions judaïques qu'il avait recueillies de ses conversations avec des Juis et des Chrétiens. Nous ne saurions nous dispenser ici de jeter un coup-d'œil sur l'Alcoran, ce prodige toujours subsistant, suivant les Musulmans, cette preuve irrésistible de la divinité de l'islamisme, ce livre, dont aucun homme n'a pu et ne pourra jamais, disent-ils, atteindre l'éloquence sublime et vraiment céleste. A l'appui de cette opinion, l'on rapporte une multitude de conversions opérées par quelques versets de l'Alcoran, entre lesquelles celle d'Omar est la plus celèbre, et le ravissement du poète Lébid à la lecture du second chapitre de l'Alcoran. Elle a cependant trouvé des contradicteurs dans le sein même de l'islamisme; et il faut avouer que tout autre qu'un Musulman ne saurait de bonne-foi souscrire à cette excellence prétendue de l'Alcoran. Sans doute il s'y trouve quelques passages vraiment sublimes; mais ils sont rares, et pour les trouver il faut dévorer bien de l'ennui. La langue de l'Alcoran. dit-on, est l'arabe le plus pur. Je veux bien l'accorder ; quoique, à dire vrai, ni nous, ni les Arabes euxmêmes ne puissions bien en juger aujourd'hui, vû qu'il nous reste trèspen de monuments contemporains de l'Alcoran, et que tous ceux qui om écrit depuis Mahomet, ont considéré le style de l'Alcoran comme le

modèle qu'ils devaient imiter. Mais comme Mahomet lui-même fait vabir dans l'Alcoran l'élégance du langage dans lequel il est écrit, nous ne lui contesterons pas ce mérite. Toutefois ce n'est pas la ce qui constitue essentiellement l'éloquence. Et certes, si la clarté est le premier mérite de toute composition, l'Alcoran ne sanrait prétendre à un haut degré d'estime, puisque, pour peu qu'on ait étudié un commentaire de ce livre, celui de Beïdhawi, par exemple, on reconnaît qu'une multitude de passages sont tellement obscars, qu'on peut leur donner beaucoup d'interprétations différentes, quelquefois même directement contradictoires. Une autre cause d'obscarité, reconnue par les commentateurs eux-mêmes, c'est que l'Alcoran contient un assez grand nombre d'expressions particulières au dialecte du Hedjaz, qui, même à l'époque où il a été composé, étaient inintelligibles pour les Arabes des autres contrées, et dont la véritable signification s'est perdue de très-bonne henre, ou du moins est devenue trèsproblématique. Enfin, il suffit d'ouvrir l'Alcoran pour être frappe de l'incohérence des matières réunies dans un même chapitre, des répétitions fastidieuses des mêmes récits, du vague qui règne dans les dispositions législatives, sans parler des contradictions et des récits ridicules, qui s'y trouvent en grand nombre. Peut-être une partie des défauts que nous reprochons à l'Alcoran tient-elle à la manière dont le recueil actuel des prétendues révélations de Mahomet a été fait sous Abou Bekr, par Zaïd ben Thabet. Le fanatisme , plutôt que le bon sens et le goût, a présidé à ce travail. Tout a été religieusement recueilli : les fragments écrits sur

des omoplates de brebis, sur des pierres blanches, sur des feuilles de palmier, ou sur des morceaux de cuir ou d'étoffe, comme ceux qui n'étaient conservés que dans la mémoire des personnes qui disaient les avoir entendus médiatement ou immédiatement du Prophète. Voilà sans doute l'origine de ces répétitions si multipliées : lorsqu'un même fragment se sera trouvé produit par plusieurs personnes avec quelques variétés, Zaïd aura adopté toutes les variantes, et les aura distribuées dans divers chapitres. Voilà encore pourquoi les premiers chapitres sont tres-longs: les suivants sont, généralement parlant, dans une proportion décroissante; et les derniers n'ont que quelques versets, et sont pour la plupart d'une obscurité presque impenétrable. C'est qu'après avoir recueilli et réuni tout ce que la nature du sujet, ou la rime, rapprochait naturellement, il est resté des fragments isolés, qui n'avaient pu trouver place nulle part, et qui n'avaient entre eux aucun rapport. Pent-être aussi Zaïd n'en aura-t-il eu connaissance que lorsque sa rédaction était déjà fort avancée, et n'aura-t-il pas voulu recommencer un nouveau travail, pour les encadrer dans quelques-uns des chapitres qui étaient déjà achevés. Il serait donc très-possible que les diverses portions de l'Alcoran, dans leur forme primitive, et telles qu'elles sont sorties de la bouche de Mahomet, eussent en un mérite supérieur à celui que nous leur trouvons aujourd'hui dans leur forme actuelle. Mais ici se présente naturellement une question : Mahomet n'a-t-il point consigné lui-même par écrit ses révelations? et s'il ne l'a pas fait, n'estce pas qu'il ne savait ni lire, ni écrire? Nous avons traité ailleurs cette question (1); et nous nous contente ron de rappeler ici que l'écriture n'avait été introduite dans le Hedjaz que peu de temps avant Mahomet, et que de son temps elle y était encore d'un usage rare; que, malgré l'opinion contraire de beaucoup d'écrivains, nous sommes portés à croire que Mahomet savait lire, mais qu'il n'avait appris à lire que dans un âge dejà avance; qu'il est certain qu'il avait plusieurs secrétaires, dont il se servait pour mettre par écrit ses révélations, mais que sans doute il avait long-temps négligé cette précaution, et que beaucoup de ses révélations n'avaient point été mises originairement par écrit, ou du moins ne l'avaient point été par luimême, puisque Zaid, le plus intime et le plus habile de ses secrétaires, a eu tant de peine à former sous Abou Bekr, le recueil de l'Alcoran. Ainsi, tout bien considéré, nous nous croyons autorisés à assurer que ce qu'il y a dans ce livre de bon, de beau, de sublime, d'élégant, appartient à Mahomet; qu'une partie des défauts qu'on y observe peut être imputée à la manière dont le recueil a été formé, aux répétitions, aux omissions, aux déplacements qui ont dû avoir lieu : et néanmoins nous ne craindrons point d'assurer que l'Alcoran est bien loin de répondre à l'idec que s'en fait le commun des Musulmans, et que beaucoup d'écrivains parmi nous ont adoptée, sans avoir sans doute jamais lu plus dedeux ou trois pages de ce livre (2). - Revenons maintenant à ce qui con-

cerne la personne de Mahomet. Un reproche dont ses compatriotes et le Coran même offrent les preuves indubitables loin de l'en justifier, c'est l'incontinence. Ce fut le vice dominant de Mahomet; et, ce qui est singulier, c'est qu'il ne le manifesta, ce semble, qu'à l'âge de 50 ans, après la mort de Khadidjah, sa première femme. Ce fut alors qu'il épousa successivement 12 et même 15 femmes légitimes , quoiqu'il n'ait autorisé à en avoir que 4 dans le Coran. Deux de ces semmes étaient mortes avant lui : Khadidjah et Zeīnab, fille de Khozaimah; une autre, Ghaziah, surnommée Omm Schoraic, fut répudiée par lui, après la consommation du mariage. Il y en eut neuf qui lui survecurent : Aichah, fille d'Abou Bekr (V. t. I, p. 340), Safyah, Djovaïrah, et Omm Habibah, dont on a fait mention: Saudah, la première qu'il épousa peu de temps après la mort de Khadidjah, et qui avait été nourrice de sa fille Fathiméh; Hafsah, fille d'Omar; Mahomet l'épousa l'an 3 de l'hégire : il la répudia quatre ans après, et la reprit bientôt pour les motifs que nous rapporterons plus bas. Après Aïchah, c'était la plus considérée des femmes du Prophète: ce fut elle qui, après la mort d'Omar, demeura dépositaire de l'exemplaire de l'Alcoran écrit par Zaid, sous le khalisat et par l'ordre d'Abou Bekr. Elle mourut l'an 27 ou 45 de l'hégire. Hendah, surnommée Omm Salma, était par sa mère, cousine germaine de Mahomet, qui l'épousa la quatrième année de l'hégire ; elle mourut la 50°, année, a 84 ans. Zeinab, fille de Djahach, avait aussi pour mère une tante de Mahomet, qui l'avait fait épouser à Zaid son affranchi et

<sup>(1)</sup> Mémoire sur l'origine et les anciens monuments de la littersture parmi les Arsbes, dans le tous. L. des Mémoires de l'Acad. des Inser. et Belles-Lettres.

<sup>(</sup>a) Ce jugement sur l'islamisme et l'Alcoran est tout entier de M. S. D. S-Y-

an fils adoptif. L'impression que es charmes firent sur le cœur du Prophète, détermina son mari à la répudier pour la lui céder. Mahomet, craignant le scandale, hésita quelpie temps; mais entraîné par sa passion, et s'étant fait autoriser par le 33°, chapitre du Coran, il épousa Lemab, aussitot que le terme du divorce fut expiré. Rien ne pouvait caler la magnificence du banquet auptial. Le Prophète, dérogeant a sa frugalité habituelle, servit à un nombre infini de convives, les viandes les plus délicates, les fruits les plus exquis de l'Arabie et des pays voisins, et les boissons les plus délicieuses. Cependant voyant que ses disciples désapprouvaient hautement un mariage prohibé comme incesmeux par une ancienne loi des Arabes, il fit intervenir un nouveau chapitre du Coran, pour annuler cette loi. Leinab mourut la 20e, année de l'hégire, à l'âge de 53 ans, Enfin Mahomet épousa Maimounah fille d'Alhareth, au retour de son dernier pélerinage à la Mekke. On parle de deux autres femmes avec lesquelles il n'habita pas; l'une parce qu'elle était. lépreuse, l'autre parce qu'elle retumba daus l'idolâtrie. Outre ces épouses légitimes, il eut encore onze concubines, dont la principale fut une fille copte, nommée Marie, que Makaucas, gouverneur d'Egypte, lui avait envoyée. Charmé de sa leauté, Mahomet fut surpris dans ses bras par Hafsah, dont il ne put spaiser la colère qu'en lui jurant de a voir plus aucun commerce avec tette esclave, et en lui promettant me son père Omar gouvernerait les Arabes après Abou Bekr. Mais Hafuh avant raconté cette aventure à Aichah, qui était son amie, quoi-🗫 sa rivale, Mahomet s'aperçut, à

la froideur de ses deux beaux-pères. que son intrigue était découverte. Voulant punir Hafsah de son indiscrétion, il la répudia, après lui avoir fait les plus vifs reproches, et se sépara même de toutes ses femmes pendant un mois, pour ne s'occuper que de ses nouvelles amours : mais craignant d'indisposer Omar, dont le dévouement fanatique lui était si nécessaire, il reprit sa fille peu de temps après, en supposant que l'ange Gabriel lui avait ordonné de récompenser les jeunes fréquents et la piété d'Hafsah. Toutefois, pour éluder la parole qu'il lui avait donnée, il publia le 66<sup>e</sup>, chapitre du Coran, qui permetaux Musulmans de se dégager de leurs serments. Mahomet n'eut d'enfants légitimes que de Khadidjah , qui luí donna quatre fils et quatre filles. Les garçons moururent tous fort jeunes ; c'est de Cassem, qui était l'aîné, que Mahomet prit le surnom d'Aboul Cassem. Les filles furent: Zeïnab, mariée à Aboul As, et morte d'une fausse-couche, causée par une chute de dessus son chameau; ce fut pour expier sa mort, provoquée volontairement, par Al Howaireth, que ce dernier fut un des proscrits , après la conquête de la Mekke : Rakyah et Omm Calthoum, mariées l'une après l'autre à Othman, qui eut, seulement de la première, un fils mort à l'âge de 6 ans. Fathiméh, épouse d'Aly, fut l'unique enfant de Mahomet qui survécut à son père; et c'est elle qui a perpétué, jusqu'à nos jours, la race du célèbre législateur des Arabes. Il eut aussi de Marie, la copte, un fils nomme Ibrahim, mort en bas âge, quelques mois avant son père. Cette privation de postérité masculine était une source continuelle de chagrins et d'humiliations por " Mahomet; car ses envieux lui donnaient le sobriquet injurieux de abtar ( celui à qui l'on a coupé la queue), c'està-dire qui n'a point d'enfants. A l'exception des scheryfs de Medine, et des schéryfs empereurs de Maroc, il ne paraît pas que les descendants de Mahomet regnent aujourd'hui dans aucune des contrées qui suivent la loi du Coran. Il en existe cependant un très-grand nombre disséminés dans tous les pays musulmans, où ils sont désignés par les titres d'émyr, de séid, et de schéryf. Mais cette distinction, et le privilège de porter exclusivement le turban vert, loin de leur donner quelque influence politique, ne servent pas même à les garantir de la misère, des avanies et des supplices. Les auteurs musulmans nous ont transmis, sur leur prophète, une infinité de particularités minutieuses, dont le détail dépasserait les bornes d'une notice. Ils nous apprennent les noms de ses secrétaires, dont les principaux furent Aly et Othman, ses gendres, qui signaient même pour lui. Parmi les autres, on doit remarquer Abdallah, fils de Saad, qui falsifia le Coran (V. Abdallah ibn Saad, au Supplément), Moawyah, fils d'Abou Sofyan (V. Moawyau I), et Zaïd fils de Thabet. Ils nous donnent aussi les noms de ses ministres, de ses généraux, de ses gouverneurs de province, de ses juges, des officiers de sa maison, de ses principaux amis et compagnons, de ses esclaves et affranchis; de ses chevaux, mules, ânes, chámeaux, etc., de ses épées, lances, casques, et autres armes; le nombre des expéditions qu'il fit en personne ou par ses généraux, et qui lui ont valu le surnom de Prophète de la guerre. On conserve à Constantinople, dans une chapelle du sérail, plusieurs reliques de Maho-

met, tels que son grand étendard (t). une robe ou manteau de camelot noir (2); une des dents qu'il perdit à la bataille d'Ohod ; une partie de sa barbe, une pierre qu'on dit porter l'empreinte de son pied, des armes, des vases et autres effets qu'on croit avoir servi à son usage ou à quelquesuns de ses principaux disciples. Les Musulmans s'imaginent que leur législateur possédait la science universelle, et que toutes les lois politiques, civiles et religieures sont contenues au moins en principe, soit dans le Coran, soit dans les paroles ou les exemples du Prophète. Si l'on veut avoir plus de détails sur l'histoire de ce législateur conquérant, et connaître jusqu'aux moindres particularités de tout ce qui le concerne. on peut consulter : I. La Vie de Ma homet, en anglais, par Prideaux 1697, in-8º. II. La Vie de Mahomet, tirée des Annales d'Abon Féda, et publice, par Gagnier, sous

<sup>(1)</sup> Cette Orillamme révérée depuis douze siècles sous les nous d'Obacah, et de Sandjok Kekery, était porté, du temps de Mahomet, par des générantes chef, qui tensient l'et ndard d'une main et combattaient de l'autre, à la tête de l'armée. Elle s'is conservée dans le khalyfat à Damas, Bag' dad et a Caire, d'où elle a passe à la maison othomanne, et selim lev, cousquer nt de l'Egypte. Elle est couvers d'un autre drapeau dont se servait le khalyfe Ousset de égo enserbeppes de talitets. On y a renfereme a petit manuscrit du Coran, de la main d'Obasar, une clef d'argent de la Casiola. Cet étendard, lot de 12 pieds, est surmonte d'un pommeau cerre argent, qui contient un autre Coran cert pac Khalyfe Othman. Il ne sort de Sérail, que lorsque Grand-Seigneur ou le grand vizyr va commande l'armée ethomane, ou qu'il s'agit d'exalter le Lamingroudouts qui jet raient des regards profames saur drapeau sacre!

ce titre: Ismaël Abulfeda de vita et rebus gestis Mohammedis, Oxford, 1723, in-fol. Cette édition, ainsi que la version, étant remplies de fautes, il vaut mieux lire le texte et la traduction dans les Annales muslemici, traduits par Reiske, et publies par Adler, Copenhague, 1789, tome 1er. III. Un autre ouvrage de Gagnier , publié en français, sous ce titre : La Vie de Mahomet ; traduite , etc. , Amsterdam, 1732, 2 vol. in-12. ( V. GAGNIER. ) C'est l'ouvrage le plus étendu qui ait été publié sur le législateur des Musulmans; et tout ce que Gagnier raconte est puisé dans des écrivains originaux. IV. Mahometis, auctoris Alcorani, vita rerumque gestarum synopsis, à la tête de l'ouvrage de Marracci, intitulé Prodromus ad refutationem Alcorani, Rome , 1691 , in - 8º. ( V. Louis MARRACCI.) V. La Vie de Mahomet, avec des Réflexions sur la Religion mahométane, etc., par Boulainvilliers, Londres, 1730, in-8º.; et Amsterdam, 1731. C'est moins une histoire qu'un éloge emphatique et romanesque. VI. Histoire de la Vie de Mahomet, législateur de l'Arabie, par Turpin, Paris, 1773-9, 3 vol. in-12 : livre écrit aussi avec pretention comme tous ceax de l'auteur, et qui ne jouit d'aucune estime. VII. L'Histoire universelle, etc., traduite de l'anglais, t, 111, in-80. La Vie de Mahomet s'y trouve fort complète, écrite avec assez d'exactitude, mais avec un peu trop d'animosité, et surtout sans gout et sans méthode. On trouve un assez bon Abrégé, de la Vie du prophète des Musulmans, dans l'Introduction de la traduction anglaise du Coran, par Sales, 1734, 1751, in-8°.; et à la tête de la version de l'Alcoran , par Du Ryer , édition d'Amsterdam, 1770 ou 1775, 2 vol. in - 8°. Mahomet est le nom que porte l'un des chefs - d'œuvre dramatiques de Voltaire; mais ce poète y a défiguré l'histoire et le caractère du législateur des Arabes. Sacrifiant la vérité aux effets de la scèue, et peut-être au plaisir de déclamer contre ce qu'il appelait le fanatisme, il a fait de son beros un homme obscur, un vil scélérat. pour offrir le contraste de l'extrême bassesse et de l'élévation la plus inesperee. A-T et S. D. S-Y.

MAHOMET Ier., 5e. empereur des Turcs othomans, fils de Bajazet Icr., était trop éloigné pour avoir partage les dangers et le malheur de son père, à la bataille d'Ancyre. Elevé dans la ville d'Amasie, dont le sandjacat ( ou gouvernement ) était son apanage, au milieu d'un pays couvert par des montagnes, et que l'irruption des Tartares de Tamerlan n'avait pas ravagé, il échappa au joug de ce conquérant, qui n'avait fait qu'apparaître dans l'Asie mineure, l'embraser comme une comète et s'éclipser. Mahomet purgea les contrées qui lui étaient soumises. des ramas de Tartares qui n'avaient pas suivi leurs hordes dans la retraite: il gouverna sagement ses sujets, et sut conserver son indépendance et la neutralité dans la grande querelle de ses frères. Mousa, que Tamerlan avait reconnu empercur d'Asie, et Soliman, devenu maître des provinces de la Romélie par le vœu national et l'appui des troupes othomanes d'Europe, se disputèrent le trône, sans que Mahomet prit part à leurs guerres. Il en attendit les résultats avec autant de sagesse que d'utilité: Mousa l'emporta sur son frère qu'il fit périr ; et le prince

d'Amasie se déclara contre lui. Enfin la défaite et la mort de Mousa laissa Mahomet seul possesseur de tout l'empire othoman, et termina, l'an de l'hégire 816 (de J.-C. 1413), l'interregne de douze années qui devait amener la chute du trône des sulthans, ébranlé seulement par les malheurs de Bajazet. Mahomet Icr. . devenu empereur, à l'âge de 30 ans, développa un caractère ferme et sage, eprouve par l'adversité, et tel enfin que les circonstances le demandaient. Il releva et raffermit l'empire othoman, dont il fut le restaurateur. Mustafa, l'un de ses frères, que l'on croyait avoir été tué à la bataille d'Ancyre, ou peutêtre un imposteur, abusant de ce nom, parut en Valakie et dans la haute Thrace, où il se fit un parti considérable, et entrepit de détròner Mahomet. Le sulthan le vainquit, le força de se renfermer dans Thessalonique qui appartenait aux Grecs; et n'ayant pu l'arracher de cet asile, il consentit à ce qu'il fût relégué dans l'île de Lesbos, sous la garantie de l'empereur Manuel qui l'y retint jusqu'au règne suivant. Mahomet soumit les Serviens et les Bosniaques, imposa aux Valakes un tribut; il fut le premier sulthan qui eût une armée navale et qui osât disputer l'empire de la mer à la république de Venise, alors toute-puissante. Cet empereur mourut l'an de l'hégire, 824 (de J.-C. 1421), après un règne d'environ neuf ans. Ferme, juste et clément, il fut aussi respecté de ses ennemis que de ses sujets. Quelque agitée que fût sa vie, il aima et cultiva les lettres. On rapporte qu'au moment de mourir, il envoya le distique suivant à son fils Amurath II, pour l'avertir de venir prendre sa place :

» Zima Guer s'heb'y refth ronzy ressed.
» Gul'y refth gulchen'y furonzy ressed.

« Si notre nuit s'écoule, elle sera suivie d'un jour brillant; notre rose se fane, mais elle sera remplacée par un rosier délicieux ( Mouradjah ). » Le vénitien Sagredo dit que Mahomet Ier, fut élevé chez un luthier : et cet écrivain, d'ailleurs judicieux. en tire une réflexion bizarre, mais qui peint bien l'influence qu'ent le règne de ce sulthan sur la monarchie othomane: La fortuna propitia all' ottomano impero volle che la cetra della monarchia restasse di nuovo riaccordata, e rialzata di tuono dà un facitore di corde.

MAHOMET II, 7me. empereur othoman, fils d'Amurath II, monta sur le trône à treize aus, par la volonté de son père, qui abdiqua l'an de l'hégire 847 ( de J.-C. 1443 ). Le salut de l'empire menacé par Ladislas IV, roi de Hongrie, ayant rappelé Amurath à la tête des armées et du gouvernement en 1444 il se démit encore l'année suivante, de l'autorité suprême, lorsque le danger fut passé; mais quatre mois après, un soulèvement des janissaires, le premier qu'ils eussent ose tenter, et les préparatifs guerriers des princes hrétiens, apprirent à Amurath que les rênes de l'empire étaient confiées à des mains trop faibles. Il remonta sur le trone, en 85d (1446); et le jeune Mahomet rentra docilement dans la foule des sujets La mort de son père le plaça enfir pour toujours au rang des sulthans dans sa vingt-deuxième année: il a vai appris dans cet intervalle à com mander et à se faire obeir. Il com mença de nouveau à régner (févi le 1451); et depuis cette époque il n cessa pas de vaincre. Sa vie ne fu

qu'une suite de triomphes, qui lui ont mérité les noms de Bousrouk. d'Aboul Fethah, de Mahomet-le-Grand, de Mahomet-le-Vainqueur; et la postérité confond, sous le simple nom de Mahomet II, tout ce que la terreur et la gloire peuvent laisser de plus imposant dans la mémoire des hommes. Il débuta par quelques actes de violence dans l'intérieur du sérail; et sous prétexte d'assurer son repos et celui de l'empire, il fit perir son jeune frère, ga'Amurath , en mourant, lui avait recommandé avec les plus vives instances : mais bientôt, pour apaiser les cris et le désespoir de la mère de ce malheureux enfant, il abandonna à sa vengeance l'exécuteur de cet ordre sanguinaire. Ensuite il marcha contre le prince de Caramanie, son oncle, qui menaçait d'envahir les provinces de l'Asie, et l'avant réduit à demander la paix, al s'occupa d'expéditions plus importantes. Mahomet avait juré la paix avec l'empereur Constantin-Dracosès, et il avait même consenti a paver une pension pour l'entretien de son oncle Orcan (fils de Mahomet Ier.), retiré depuis long-temps à la cour de Constantinople. Son inexactitude à remplir cette clause da traité, excita les réclamations de l'empereur ; et la menace imprudente que fit ce prince de renvoyer Orcan, si la pension n'était pas régulièrement payée, servit de prétexte à Mahomet pour rallumer la guerre, et terminer, par une terrible catastrophe, la lutte qui durait depuis tant de siècles entre les Grecs et les Musulmans, Loin de donner satisfaction à Constantin, il bâtit une forteresse dans une bourgade à deux lieues de Constantinople, sur la rive septentrionale du Bosphore, en face

de celle que son aïeul avait élevee sur la rive Asiatique; et l'ayant garnie de troupes et d'une nombreuse artillerie dont faisait partie la fameuse pièce qu'un ingénieur hongrois lui avait coulée en bronze . et qui lançait à plus de mille toises un boulet de 600 livres, il parvint à fermer l'entrée de la mer Noire aux Latins, à ruiner le commerce de Constantinople, et affama Lientôt cette capitale, en portant le ravage jusqu'à ses portes. A fin d'enlever aux Grecs leurs dernières ressources. il envoya une armée attaquer les places qui leur restaient dans le Péloponèse. Sparte fut la seule ville que la force de ses murs garantit de la fureur des Turcs. Dans le même temps, Mahomet soumit les places que les Grecs possédaient sur les bords de la mer Noire et de la Propontide, ainsi que dans la Thrace. Enfin la troisième année de son règne, le 22 raby 1er. 857 (2 avril 1453), à la tête de trois cent mille hommes, parmi lesquels on comptait des soldats de toutes les nations, Grees, Latins, Allemands, Hongrois, Polonais, soutenus par une artillerie formidable et par une flotte de cent vingt voiles, il parut devant Constantinople, emporta cette ville d'assaut au bout de cinquante - cinq jours, et, sous les débris de la capitale et de l'empire grec , il ensevelit le dernier des Paleologues, brave souverain , digne d'un meilleur sort , qui mourut sur la brèche, les armes à la main. (V. Constantin-Dracosés, IX, 484.) Les historiens turcs assurent que Constantinople se rendit par capitulation, et que ses habitants furent épargnés. Les auteurs grecs, au contraire, paraissent avoir exagéré les cruautés des vainqueurs, et surtout celles de Mahomet, du reste il

est certain, c'est que cette ville fut vrée pendant trois jours à la fureur et à l'avarice d'une soldatesque effrence. Mahomet qui voulait en faire la capitale de son empire, avait tout permis, excepté le feu; mais dans le grand nombre de captifs, il racheta les plus illustres, et leur fit trancher la tête. Il fit cesser ensuite le désordre, rendit les honneurs funèbres à Constantin, mit en liberté un grand nombre de prisonniers, et s'occupa de repeupler Constantinople, en accordant aux vaincus le libre exercice de leur religion ; il leur céda la moitié des églises, et donna l'investiture solennelle à leur patriarche, suivant l'ancienne coutume des empereurs grecs. Le sulthan resida trois ans dans sa nouvelle conquête, afin d'y asseoir sa puissance. Pendant ce temps ses généraux subjuguerent presque sans résistance le reste de la Thrace et toute la Macédoine; mais ils échouèrent en Albanie contre le fameux Scander Beg qui les tailla en pièces. (V. Scander Beg. ) Cet échec n'empêcha pas Mahomet de partir, en 1456, pour Andrinople, où les empercurs othomans faisaient alors leur résidence: il y entra comme un triomphateur, au bruit des acclamations publiques, suivi d'une foule d'esclaves, et chargé des plus superbes dépouilles de l'empire grec. Un grand nombre de princes chrétiens s'y étaient rondus pour lui offrir bassement leurs hommages. Ils furent tous soumis à un tribut. Le sulthan vint au mois de juillet de la même année assiéger Belgrade, avec une armée de cent cinquante mille hommes. Le célèbre Huniade, général des troupes hongroises, vole au secours de la place, met en déroute, avec un très - petit nombre de vaisseaux, la flotte turque forte de deux cents voiles, qui devait fermer aux chrétiens le passage du Danube, et entre dans Belgrade avec un renfort considérable de troupes, de vivres et de munitions. ainsi que le légat du pape, qui marchait avec lui. ( V. CAPISTRAN , VII , 68.) Des-lors Mahomet s'épuise en vains efforts pour emporter la place : repoussé dans toutes les attaques . blessé lui-même dangereusement, le 22 du même mois, et sur le point d'être fait prisonnier, on l'emporte dans un village; et la retraite se fait dans un tel désordre, que quarante drapeaux, seize pièces d'artillerie, toutes les munitions et une partie du bagage, demeurent au pouvoir du vainqueur. Ce siége coûta quarante mille hommes au sulthan ; et toute sou armée aurait été détruite . si un excès de prudence n'avait empêché Huniade de poursuivre les infidèles. ( V. Huniade. ) Les conquêtes de Mahamet en Morée, le dédommagèrent de ses revers en Hongrie. Deux frères de Constantin Dracoses régnaient encore dans cette contrée, comme vassaux du sult han . et la désolaient par la guerre civile. Démétrius, l'un d'eux, vaincu par Thomas son frère, implore le secours de son suzerain. Mahomet prend possession de Sparte, épouse la fille de Demétrius, persuade à son beaupère que le repos lui convient mieux que la vie agitée d'un guerroyeur, et le relegue à Andrinople, où ce prince ne tarda pas a prendre l'habit monastique. Mahomet s'empare ensuite d'Athènes, assiége et prend Corinthe en personne, et pénètre plus avant dans la Grèce, dont les différents peuples lui opposent une résistance digne de leurs ancêtres : il soumet tout ce continent à son empire , tandis que ses flottes ravagent l'Archipel, s'emparent de plusieurs îles, et enlevent un nombre prodigieux de captifs. Ce prince qui détruisait les empires. comme les autres conquérants soumettent des provinces, mit hm, en 1461, à celui de Trébizoude. où les Comnenes régnaient depuis Tan 1204. ( V. DAVID COMNENE, X, 558. ) En 1462, il subjugua l'île de Lesbos, par la trahison de Lucius Catilusa , gouverneur de Mételin , qu'il fit étrangler quelque temps après, sous un prétexte frivole. Mahomet se disposait à conquérir les iles voisines, lorsqu'il fut rappelé sur le continent par la révolte du vaïvode de Valakie, tyran perfide et féroce, qui avait refusé de payer le tribut accoutumé, et violé, de la manière la plus horrible, le droit des gens sur des ambassadeurs et des prisonniers othomans, Mahomet le vainquit et le chassa de sa principauté qu'il donna au frère de ce harbare. Il marcha ensuite contre le prince de Bosnie, s'empara de ses états, et l'ayant forcé de se rendre à discrétion, il l'accusa bientôt d'avoir voulu s'enfuir, afin d'avoir un prétexte de se défaire de lui. La mort d'Ibrahim, prince de Caramanie, en 1463, et la mésintelligence de ses deux fils, favorisaient l'ambition du sulthan : après avoir aide Pir Ahmed, l'un d'eux, à chasser du trône son frère Ishak, que les secours du roi de Perse y avaient placé, il le dépouilla luimême de ses états, en 1466. Irrité des défaites continuelles de ses généraux en Albanie, il s'y rendit au printemps de cette année, se flattant d'un plus heureux succès : mais il n'y recueillit que la honte d'avoir échoué au siège de Durazzo et de Croie, par la valeur et l'habileté de

Scander Beg qui mourut l'année suivante, laissant ses états et son fils Jean Castriot sous la protection des Vénitiens. Ce fut pour ces avides républicains, une source de calamités. Fiers de quelques succès maritimes, de la prise d'Athènes, et de quelques conquêtes sur les côtes de la Morée et dans l'Archipel, ils portent leurs ravages en Macédoine, et viennent braver Mahomet jusque dans la Thrace; ils y assiegent la ville d'Eno, l'emportent d'assaut, la livrent au pillage , l'abandonnent aux flammes, après en avoir égorgé tous les habitants, quoiqu'ils fussent chrétiens, et se retirent à Negrepont, chargés d'un immense butin. A cette nouvelle, le sulthan, transporté de fureur, jure une guerre d'extermination à tous les chrétiens. Il reprend les iles d'Imbro et de Mételin, dont il fait passer les garnisons au fil de l'épée, et s'avançant vers celle de Negrepont, en 1470, il met le siège devant la capitale et l'enlève de vive-force, à la vue de la flotte vénitienne qui n'osa la sécourir. Le provéditeur Paul Erizzo ou Arezzo, retiré dans la citadelle et réduit par la famine à capituler. demande la vie sauve pour lui et les siens. Mahomet répond de leur tête sur la sienne; mais à peine est-il maître de la place, qu'il fait scier par le milieu du corps le gouverneur et ses principaux officiers, en disant qu'il n'avait garanti que leurs tetes, et non pas leurs flancs. Les Vénitiens tentent vainement de reprendre Negrepont; ils sont bientôt chassés de toutes leurs conquêtes : mais ils suscitent à Mahomet un nouvel enuemi qui vient suspendre pour quelque temps le cours de ses vengeances. Les succès du sulthan avaient excité l'inquiétude et la

ialousie d'Ouzoun Hassan, roi de Perse : et l'invasion de la Caramanie. avait même dejà donné lieu à quelques hostilités entre ces deux princes. ( V. Ouzoun Hassan. ) Engagé dans une alliance avec les Vénitiens et les chevaliers de Rhodes, le monarque persan envoie dans la Natolie un de ses généraux, qui s'empare de Tocat, l'an de l'hégire 876 (1472 de J.-C.), et taille en pièces une armée othomane. Moustafa, fils du sulthan, et gouverneur d'Iconium, arrête les progrès des Persans et les met en fuite. Au mois de rabi 1er. 877, suivant les historiens persans, ou 878, suivant les historiens turcs, ( août 1472 ou 1473. ) les deux souverains marchent en personne l'un contre l'autre, et combattent dans la plaine d'Arzendjan en Cappadoce. Mahomet ne dut la victoire qu'à son artilleric : satisfait d'avoir humilié son rival, il ne se crut pas en état de le poursnivre, se bornant à favoriser la révolte du fils aîné de ce prince. Enfin, sur la mer Noire, Caffa enlevée aux Génois, en 1475, la Crimée forcée de recevoir un khan de la volonté de Mahomet II ( V. MENGHELY GHERAÏ ); la Géorgie et la Circassie rendus tributaires; la Moldavie, l'Albanie, et les îles de l'Adriatique subjuguées; le Frioul et la Dalmatie envahis; les Vénitiens forcés d'acheter une paix humiliante, en 1478; l'Italie effrayée de l'apparition d'une armée othomane et de la prise d'Otrante, en 1480 : voilà les hauts faits qui, du centre de l'Europe au centre de l'Asie, sur mer et sur terre, fonderent la gloire militaire du sulthan le plus illustre, le plus vaillant, le plus heureux que les Othomans aient admiré, et qu'aient redouté les Chrétiens. On a vu que ses armes ne fu-

rent pas toujours victorieuses: mai sa défaite devant Belgrade, et l levée du siège de Rhodes en r 480 (1 AUBUSSON), ne durent point humi lier l'orgueil de Mahomet II : les fête religieuses instituées, et les réjouis sances publiques célébrées par tout l'Europe, attestent que la chré tienté mettait au rang des triom phes l'honneur de lui avoir resisté Le temps manqua seul à ce conqué rant insatiable; et il est probable que sa mort sauva l'Italie et l'Europe chrétienne. Mahomet fut enlevé à la gloire et à ses ambitieux projets l'an de l'hégire 886 (de J-C. 1481'. Il mourut dans une bourgade de Bi thynie, lorsqu'il menaçait à-la-fois Rome, la Perse et l'Egypte. Jaloux des exploits militaires de Moustafa son fils aîné, il l'avait fait étrangles quelques années auparavant; il laissa deux autres fils , Bajazet et Djem (Zizim), qui gouvernaient à Amasie et à Iconium; le premier fut son surcesseur. Peut-être ce sulthan fameux a-t-il été trop vanté et trop déprimé. Comme guerrier, on peut douter s'il a été aussi habile qu'heureux et brave : c'est avec des forces immenses qu'on l'a vu terrasser, l'un après l'autre, de faibles ennemis. Le courage uni aux talents et à la prudence, a toujours combattu contre lui avec avantage : Huniade , d'Aubusson, Scander-Beg, font foi de cette vérité. Ses vertus et ses vices doivent être soumis au même examen. L'histoire rejette une partie des calomnies qui l'accusent d'une monstrueuse férocité. Mahomet ordonna des crimes que sa politique lui conseillait. Mais est-ce sur la foi du moine Bandelli qu'il faut croire la fable d'Irène dont il était épris, et à qui, dit - on, il trancha la tête de sa propre main, pour apaiser les murmures des janissaires qui se plaignaient que son amour pour cette belle Grecque, lui faisait negliger les soins de son empire? ou celle des quatorze pages éventrés pour découvrir lequel avait mangé un melon? ou enfin celle de l'esclave décapité, pour prouver au peintre Bellini que la tête de son Jean-Baptiste laissait quelque chose desirer? Sans doute, on ne reconnait pas dans Mahomet II les mœurs généreuses et douces que la civilisation et la religion ont accoutumé les peuples chrétiens à pratiquer; mais il ne pouvait pas être cruel et séroce gratuitement, le prince éclairé et instruit, qui visitait la ville d'Athènes par amour et par respect pour les sciences et les arts. Ce n'était point un farouche et brutal Tartare. le sulthan philosophe et lettré qui, en entrant dans le palais des empereurs grees, récita ce distique persan: «L'araignée ourdira sa toile dans » le palais impérial, et la chouette sera entendre son chant nocturne » sur les tours d'Éfrasiab. » Ce n'était pas par un sentiment plus louable. et un plus sage retour sur les vicissitudes humaines, que Scipion l'Africain répétait au milieu du sac de Carthage ces vers d'Homère : « Il » viendra un temps où la ville sacrée » de Troie et le belliqueux Priam et son peuple péziront. » Mahomet II passe chez les Othomans pour un des plus zélés disciples de leur religion : protecteur déclare des lettres, il fut le créateur des plus beaux établissements qui leur sont consacrés. Il fonda une bibliothèque publique, et institua deux Medresse ou académies, l'une attachée à la mosquée dont il fut le fondateur, et l'autre à celle de Sainte-Sophie; il y assismit aux disputes des savants, dis-

tribuant des récompenses aux orateurs et aux poètes les plus distingués. Savant lui-même, on assure qu'il parlait le grec , le latin , l'hébreu, l'arabe, le persan; qu'il savait l'histoire, la géographie, et qu'il s'adonnait à l'astrologie, ce qui suppose quelques notions de mathématiques et d'astronomie. Il fit traduire en turc plusieurs livres grees et latins ; c'est lui qui fit élever à Constantinople le vieux Sérail, et rebâtir le château des Sept-Tours sur les ruines du Cyclobion. On vante sa justice; et l'on cite un jugement qu'il rendit contre un juge prévaricateur, et absolument conforme à celui de Cambyse. Scrupuleux observateur de l'article de la loi mahométane, fondé sur ce passage de la Genèse : Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, Mahomet II cultivait lui-même ses jardins, et employait le produit des fruits qu'il faisait vendre, a acheter d'autres mets destinés pour sa table. Mais les Othomans le voient avec un enthousiasme que ne peut partager l'historien : celuici lui reprochera toujours d'avoir foulé aux pieds, sans scrupule, la foi des nations, et d'avoir souvent puni, dans les vaincus, le dévouement à leurs lois et la fidelité à leurs princes. Enfin , le sentiment que ce sulthan laisse à la postérité , en forçant de le mettre au rang des plus grands hommes, est l'étonnement, mais non pas l'admiration. On a, sous le nom de cet empereur, des Lettres écrites en svriac, en grec et en turc; traduites en latin par Landini, chevalier de Rhodes , Lyon , 1520 , in-40. , et dans la collection d'Oporinus, Bâle, 1554, in-12, réimprimée à Marbourg, 1604, in 80., et à Leipzig,

1690, in-12. On en trouve plusieurs dans le Ms. nº. 79 des Mss. turcs de la bibliothèque du roi, et dont M. Langlès a donné une notice en 1799, dans le tome v des Notices et extraits des manuscrits, p. 668. On trouve aussi trois lettres de Mahomet II à Scander-Beg, dans le Recueil que Melchior Junius, professeur à Strasbourg, fit imprimer à Montheliard, en 1595. Guillet a donné une Histoire de Mahomet II, Paris, 1681, 2 vol. in-12. Chateaubrun, Lanoue et M. Baour de Lormian y ont successivement puisé a suiet d'une traggélie. A m. et S. v.

le sujet d'une tragédie. A-T et S-Y. MAHOMET III, 13me, sulthan othoman, succéda à son père Amurath III, l'an 1003 de l'hégire (janvier 1595 de J.-C.): à peine eut-il ceint le cimeterre d'Othman, qu'il sit étrangler dix-neuf de ses frères, et précipiter dans la mer dix odalisques que le dernier sulthan avait laissées enceintes. De si cruels commencements ne permettaient pas d'espérer un règne plus doux, mais n'empêchaient pas de craindre un règne faible. Agé de 27 ans, Mahomet III avait été élevé dans l'oisiveté, dans l'inexpérience des affaires; suite inevitable de la loi funeste de Soliman-le-Grand, qui avait éloigné du gouvernement les princes othomans, et les avait relégués sans autorité dans le fond des sérails impériaux. Aussi Mahomet rendit-il à sa mère, l'avide et ambitieuse Baffo, toute la puissance qu'elle exerçait sous Amurath III, ( V. BAFFO, III, 209. ) L'empereur Rodophe II, et les princes de Transsilvanie, de Valakie et de Moldavie, se liguerent contre Mahomet. Les conquêtes des Othomans, en Hongrie, leur furent disputées; la ville de Gran fut enlevée par les impériaux; le grand-vezir Sinan pacha, fut battu par Sigismond Battori. Le prince transsilvain assiégea Temeswar. Reveillé par le bruit de ces desastres et les murmures de la nation. l'indolent, mais orgueilleux Mahomet, entra en Hongrie, avec deux cent mille hommes, vint mettre le siège devant Agria, en septembre 1596, et la prit par composition six semaines après. La garnison ayant été massacrée par les janissaires, en sortant de la place, le sulthan fit trancher la tête à leur aga, pour avoir laissé commettre cette horrible violation du droit des gens. Les impériaux, arrivés trop tard pour secourir Agria, livrèrent, le 26 octobre, la bataille de Careste. Les Othomans, d'abord vaincus, durent la victoire signalée qu'ils remporterent, au sang-froid et à la valeur de Cicala pacha, qui ramena la fortune sous leurs drapeaux. Mahomet avait pris la fuite des le commencement de l'action. Ce triomphe inutile n'empêcha pas les impériaux de s'emparer de Raab ou Javarin ( V. Ezan-VILLE ), et d'attaquer Bude. perte de Raab excita une sédition à Constantinople. A la tête des revoltés était Sélim, le seul des frères du sulthan qui cût échappé à la mort. Mahomet l'attire anprès de lui , l'interroge, le reconnaît, et lui fait subir la peine du cordon. L'an 1000 (1600 de J.-C.), Ibrahim pacha se rend maître de la forte place de Canise, après une bataille indécise, à la suite de laquelle les impériaux , commandés par le duc de Mercceur, exécuterent une retraite remarquable. ( V. Mercoeur. ) En 160 r , ils prirent Pest et Albe-Royale, qui fut reprise par les Tures, l'année suivante. Cependant, à Constantinople les janissaires se soulevèrent, accusant la sult hane mère, et les ministres, des malheurs qui accablaient Empire. Le faible Mahomet, mezacé de la déposition, et insulté, jusque dans le Sérail, par les séditieux, leur abandonna les têtes qu'ils demandaient, et ne refusa que celle de sa mère qu'il feignit d'exiler pour un temps. Des échees continuels en Hongrie, des révoltes toujours renaissantes en Asie, ( V. CARA YA-EIDJY, VII, 93), une soldatesque sans cesse révoltée, impunie, et spaisée par des compositions qui décelaient la faiblesse de l'autorité : telle était an-dedans et an-dehors la situation de l'Empire othoman, lorsqu'en rediab 1012 (décembre 1603) Mahomet III mourut de la peste, ou de débanche, au moment où il se préparait à marcher coutre les rebelles de Syrie. C'était un prince sans génie, mais rempli de vanité, qui ne sut ni se faire aimer, ni se faire craindre; qui se livra aux plaisirs, et négligea ses devoirs de souverain, abandonna le gouvernement a ses femmes, et mourut saus laisser un seul regret à ses sujets. Ce sulthan , faible et cruel , avait fait etrangler le jeune Mahomet, son fils zine, dans lequel il vovait dejà un rival, l'espoir des rebelles : il avait en même temps fait condre dans un sac de cuir et jeter vivante à la mer, la mère de ce jeune prince. Il cut pour successeur son second fils Achmet Icr. A-T et S-Y.

MAHOMET IV, 19<sup>mo</sup>, empereur des Turcs, n'était âgé que de sept ans lorsqu'il monta sur le trône, l'an de l'hégire 1059 (1649), après la déposition et le meurtre du sultan Ibrahim, son père. Sa minorité, jusqu'à l'an 1655, n'offrit que le tableau d'une longue anarchie marquée par tous les excès qu'autorise l'im-

punité. Ces excès eurent pour cause l'exécution de la sulthane aieule de Mahomet, accusée d'avoir conspiré contre les jours de son petit-fils. ( V. KIOSEM, XXII, 432.) Dans cet intervalle, on compta six grandsvésirs déposés ou étranglés. Mais , à cette époque, le vieux Méhémet-Koproli fut honoré des sceaux de l'état par la sulthane mère; et les troubles cessèrent bientôt après. (V. Ko-PROLI, XXII, 541. ) Élevé au milieu des meurtres, entouré de cimeterres nus, le jeune prince cut dès son bas âge le sejour de Constantinople en horreur. Son ministre. voulant l'éloigner des affaires publiques, pour lesquelles il n'avait pas d'inclination, lui inspira le goût de la chasse, qui devint une passion désordonnée, et le besoin journalier de toute la vie de Mahomet IV : aussi prit-il fort peu de part aux grands événements qui arrivèrent sons son regne. Lorsqu'il cut atteint sa quatorzième année, son vézir le conduisit à Andrinople, autant pour le montrer aux troupes, qua'fin de l'arracher à la mollesse et à l'oisiveté qui avaient perdu ses prédécesseurs. En 1658, Mahomet se rendit à l'armée de Dalmatie, où il fit ses premières armes. En 1660, Koproli enlève aux Vénitiens les îles de Mételin et de Lemnos: la même année les troubles de la Transsilvanie, y rappellent les Othomans, qui obtiennent des succès décisifs contre les impériaux, et prenuent Peter - Waradin. ( F. RAGOTSKY. ) Achmet-Koproli, fils et successeur de Méhémet, porte la guerre dans la Hongrie en 1663, s'empare de Neuhausel étend ses ravages jusque dans l'Autriche et la Moravie, et perd la bataille de Saint - Gothard, qui amène la paix de Témesvar, en 1664. (V. Léopold Ier., XXIV, 118, et Montecuculli.) Mahomet le laissa, en 1667, aller terminer la fameuse guerre de Candie, qui durait depuis vingt-deux ans: et, pendant que son grandvézir prenait la capitale de l'île, après le siège le plus long et le plus meurtrier (1669), le jeune sulthan chassait dans les forêts de la Macédoine. Il y était même errant et égaré, lorsque la nouvelle du triomphe des armes othomanes vint le chercher à Larisse, Mahomet déclara la guerre aux Polonais, pour defendre les Cosaques qui les avaient abandonnés, et s'étaient soumis à la Porte. Le siége de Caminiek qu'il commanda en personne, l'an de l'hégire 1083 (1672), fut la seule occasion où il prouva, par son activité et son courage, qu'il méritait un nom plus glorieux que celui d'haradj (chasseur), par lequel le mépris des Othomans distinguait un prince dont ils ne connaissaient encore que l'oisiveté. La conquête de Caminiek fut la dernière du règne de ce sulthan, et aussi du règne de ses successeurs. Les causes de la décadence de l'Empire subsistaient depuis la mort de Soliman-le-Grand; des symptômes avant-coureurs avaient paru sous Amurath III. et sous Mahomet III. Depuis l'année 1672, l'Empire othoman ne fit plus que perdre pied-à-pied ses conquêtes; et Mahomet IV vit, à dater de cette époque encore glorieuse, les désastres se succéder. Il n'avait accordé la paix à la Pologne, qu'en lui imposant un tribut annuel. Jean Sobieski, alors grand - marechal, empêche l'exécution de ce traité houteux : les hostilités recommencent; les Othomans sont vaincus l'année suivante, près de Choczim; et bientôt l'élévation de Sobieski au trône de Pologne, les triomphes qu'il obtient sur eux, et la mort du grand-vézir ( V. Koproli, XXII, 542), obligent Mahomet d'accorder une paix plus honorable aux Polonais, en 1676. L'inconstance des Cosaques qui s'étaient soumis à la Russie, occasionna une rupture entre cette puissance et la Porte : cette guerre, la première qui ait eu lieu entre ces deux empires, fut pour les Othomans une suite de revers. présages de ceux qu'ils ne devaient cesser d'éprouver de la part des Russes dans toutes les circonstances. Mahomet obtint la paix en 1680. En 1681, il secourut les mécontents de Hongrie (V. TEKELY), et rompit la trève de vingt ans conclue avec les impériaux, en 1664. Il fit partir avec une armée, Cara Mustafa, qui, en 1683, mit le siège devant Vienne, sans plus de succès que Soliman-le-Grand n'en avait eu en 1527, et se laissa battre par Sobieski. (V. CARA MOUSTAPHA, VII, 02: Léopold Ier., XXIV, 178, et Sobieski.) Le sulthan envoya demander la tête de ce grand-vézir ambitieux, avare et imprudent, dont la mort ne changea rien à la honte imprimée aux armes othomanes, et n'apaisa pas les murmures du peuple. Les impériaux reprirent Gran. la même année de la délivrance de Vienne; ils s'emparèrent de Wivar en 1685, de Bude, en 1686, et furent vainqueurs des Othomans, dans plusieurs batailles. Cependant les Vénitiens, qui s'étaient ligués avec l'empereur et le roi de Pologne, se rendaient maîtres de Corinthe et d'Athènes, dans la Morée, chassaient de la Dalmatie les armées de Mahomet, tandis que les généraux de l'empereur Léopold affranchis-

saient l'Esclavonie. Tant de revers amenèrent le soulèvement général de l'armée de Hongrie. Les Othomans ne distinguent pas les malheurs des fautes: ils demandèrent la mort du grand-vézir Aineji Soliman, qui se réfugia aux pieds de son maitre. Mahomet eut l'imprudence de le soutenir : il ne le sauva pas , et se perdit lui-même. L'an de l'hégire 1099 ( 1687 ), l'armée révoltée marcha sur Constantinople, sous les ordres de Siaus, pacha. Eu vain Mahomet vendit-il la vaisselle et les joyaux de la couronne, et jusqu'aux esclaves du harem, pour payer la solde arriérée des troupes : en vain envoya-t-il aux rebelles la tête de Soliman, et donna-t-il les sceaux de l'Empire à Siaous, leur chef. Siaous. devenu grand - vézir, se rendit suspect, en voulant servir le sulthan, et ne retarda pas l'entrée de l'armée dans la capitale. Les furieux se réunirent à l'Orta Djami, et à Sainte-Sophie : ils procédérent tumultueusement à la déposition de Mahomet IV; et tout ce qu'obtinrent quelques hommes sages à la tête desquels était le caimacan Mustapha Koproli, ce fut que les jours du souverain seraient respectés. Mahoinet fut déposé au mois d'octobre de l'année 1687, après un règne de 38 ans : il vécut encore cinq ans après sa disgrace. Ce prince, qui eut pour sucesseur son frère Soliman II, laissa sept fils, dont eing moururent en as age, et deux réguèrent. De tous les sulthans déposés à Constantinople, Mahomet IV est le seul, avec Othan II, qui mérite quelque intérêt. Le prince fut juste, clément, brave, heureux jusqu'aux quatre dernières années de son règne. Ses défauts furest l'oisiveté, l'aversion du travail, A la passion de la chasse. Il faut

les attribuer à sa mauvaise éducation, et peut-être à la politique secrète du vieux Koproli, qui entretenait ces defauts, et les encourageait, pour gouverner seul. Il faut aussi en chercher la cause dans l'horreur naturelle, que la vie du sérail avait inspirée à un enfant, témoin, à sept ans, de la déposition et du meurtre de son père, et de tous les excès d'une soldatesque effrénée. Mahomet acquit assez de gloire pour ne pas être confondu avec les sulthans qui ont déshonoré le trône othoman ; il eut assez de qualités estimables pour ne pas mériter son déplorable sort. A - T. et S-Y.

MAHOMET V. Voyez MAH-

MAHOMET CODABENDEH, roi de Perse. V. Khoda-bendeh, XXII, 375.

MAHOMET BAGDEDIN. Voyez Bagdedin.

MAHOMET BEN AHMED AL-CATIB. V. IBN-ALKHATHIB, XXI, 145.

MAHOMET - ELMAS, pacha, grand - vézir , ne en Asie , d'autres disent en Bosnie, fut distingué dans son enfance par le sulthan Mahomet IV , et élevé dans le sérail. Sa beaute le fit surnommer , par son maître , Elmas ou le Diamant. Achmet II le sit pacha de Bosnie; et sous Mustafa II, il devint grand - vézir en 1695. Malgré sa jeunesse, il se montra digne du poste qu'il occupa deux années. Actif, pénétrant, prudent. ayant plus de jugement que d'expérience, mais ami de la justice, et plein de désintéressement, qualité rare dans les grands de l'Empire othoman; susceptible néanmoins de haine et de jalousie, il prit souvent le prétexte du bien de l'état pour sacrifier ses ennemis particuliers, sans regarder s'ils étaient innocents ou conpables. Malgré ces reproches, le grand-vézir Elmas-Mahomet-pacha a droit d'être compté parmi les Othomans qui ont fait honneur à l'Empire. Il eut la gloire de tenir tête à Frédéric-Auguste, electeur de Saxe, et de forcer à la retraite Vétérani, un des plus habiles commandants de l'armée impériale. Mais il fut moins heureux contre le prince Eugène. La bataille de Zenta lui fut fatale: il y trouva la mort, mais non pas la honte. Les impériaux attaquèrent au moment où la moitie de l'armée othomane avait passé la Theisse, Le sultan Mustafa envoya, de l'autre rive, ordre sur ordre an grand-vezir de sacrifier les bagages et de se retirer. Il était trop tard : le brave Elmas - pacha refusa d'obeir, et aima mieux mourir les armes à la main que par le fatal cordon. Il n'eut pas même la consolation de périr en combattant ; car avant que l'action s'engageat, les janissaires, furieux des fautes de leurs chefs. tournèrent contre eux toute leur rage, se jeterent sur les pachas et tous les commandants. Le grand-vezir fut le premier qu'ils mirent à mort ( 1er. septembre 1607).

MAHOMET. V. Menemet et Mo-

BAMMED.

MAHON (PAUL - AUGUSTIN-OLIVIER) naquit à Chartres, le 6 avril 1752. Son père, médecin distingué, qui le destinait à l'exercice de sa profession, lui fit étudier les langnes latine, grecque et anglaise, dont il acquit une connaissance trèsétendue. Mahon vint terminer ses études à Paris, et s'y faire agréger à la faculté. Il fut admis dans la société royale de médecine, et il tradussit de l'anglais, et publia des Ob-

servations médicales et politiques sur la petite-vérole. La révolution française, qui survint, avant atteint la classe des médecins, comme toute autre classe, soit par leur dispersion, soit par leur mise en requisition ou par la perte de leurs clients, Mahon se trouva dans la posttion la plus convenable à son état. Trop humble, trop modeste pour porter ombrage, son talent commençait à être assez apprécié pour être employé utilement. Il fut nommé à la place de médecin en chef de l'hospice des vénériens; et lors de l'organisation de l'école de santé, actuellement école de méderine, au mois de frimaire au 111 (1794), il fut chargé de la chaire de médecine legale et de l'histoire de la science. La place de médecin en chef de l'hospice des vénériens lui donna une sorte de célébrité pour les affections syphilitiques; mais elle lui nuisit dans l'exercice de la médecine, et il était peu employe comme praticien. Quant à la chaire qu'il occupait à l'école de médecine, il sut lui donner de l'intérêt, par les vues qu'il y développa sur l'application des connaissances médicales à la jurisprudence. Dans la suite, il fut associé à la continuation de l'Encyclopédie par ordre de matières; et il y a donné plusieurs articles remarquables par l'érudition. Mahon 'achevait de rediger ses leçons sur l'histoire de la médecine, sur la médecine légale, et sur la malade syphilitique des nonveaux-nes, lorsqu'il fut atteint d'une inflammatien de poitrine, à laquelle il succomba en peu de jours, le 25 ventôse an 13 ( 16 mars 1801), à peine âgé de quarante - huit ans. Les ouvrages qu'il a laissés, sont : I. Observations médicales et politiques sur la

petite-verole, et sur les avantages et les inconvénients d'une inoculation générale, traduites de l'anglais, du docteur W. Black, Paris, 1788, in-12. II. Medecine pratique de Stoll, traduction nouvelle. avec une Dissertation du même auteur, sur la matière médicale, ses aphorismes sur les fièvres, etc., 4 vol. in-80., Paris, an 1x (1801). III. Médecine légale et police médicale, ouvrage posthume, avec quelques notes de M. Fautrel, 3 vol. in-80., Paris, an x (1802), IV. Histoire de la medecine clinique, depuis son origine jusqu'à nos jours, et Recherches sur l'existence, la nature et la communication des maladies syphilitiques dans les femmes enceintes. les nouveaux-nes et les nourrices : ouvrage posthume, avec des additions de Lamauve, un vol. in-80., Paris, an xII (1804). N-H.

MAHOUDEAU (JEAN-MATHIEU), jésuite, né en Bretagne, dans le dix - septième siècle, fut élève du P. Hardouin, son compatriote, et le surpassa dans la chronològie (1). Il devint aveugle dans sa vieillesse, et mourut vers 1730. Mahoudeau avait fait, comme son maître, d'immenses recueils, parmi lesquels on cite quatorze volumes in-4º., sur la Chronologie, traitée et expliquée géométriquement. Il a publié : Analyse astronomique de l'hypothèse lunaire du calendrier grégorien. ( Mein. de Trévoux, août et septembre 1728 ). C'est une réponse aux objections présentées contre ce calendrier, par Cassini, dans son Mémoire: Des équations des mois lunaires. (Recueil de l'académie

MAHUDEL ( Nicolas ), savant antiquaire et numismate, ne à Langres, le 21 novembre 1673, dut sa première éducation à un medecin nommé Mariette, homme instruit. mais bizarre, et dont il partagea toutes les opinions singulières. Ses études terminées, il entra au noviciat des jésuites, à Nanci; et il en sortit au bout de huit jours, pour se rendre à la Trappe, où il ne put demeurer une année entière. Il revint à Langres, et se détermina, par l'avis de Mariette, à s'appliquer à la médecine. Il alla suivre à Montpellier les leçons des plus fameux professeurs, prit ses degrés ; et il commençait à pratiquer son art avec quelque succès, lorsqu'il voulut se faire agréger au collège des médecius de Dijon : mais ayant refuse de se soumettre aux conditions qu'on exigeait de lui, il alla s'établir à Lyon. Il y était, en 1709, l'un des principaux acteurs des savantes conférences qui se tenaient chaque lundi chez le trésorier Lavalette, en présence de l'intendant Trudaine qui les avait d'abord établies chez lui. Mahudel y lut un grand nombre de dissertations, dont quelques-unes sont insérées, par extrait, dans le Journal de Verdun ( 1709, 1, 305; 1713, 2, 285). Il vint ensuite se fixer à Paris, où il mena une vie très-laborieuse, partageant son temps entre la pra-

des sciences, année 1704). Maraldi prit la défense de son confrère, dans des Réflexions, insérées au même journal (janvier et février 1730). Le P. Mahoudeau avait terminé un Traité du Calendrier judăi; e; et le P. Hardouin en annonçait la publication dans ses Notes sur Pline; mais cet ouvrage n'a point paru.

<sup>(1)</sup> Le P. Hardouin, s'étant trompé dans ses calculs chronologiques, rectifia par la suite ses erreurs à Poide des lesmières et des observations du P. Mahoudeau (Mél. hist. et philol. de Michault, t. 11, p. 77).

tique de la médecine, et l'étude de l'antiquité. Il fut nommé, en 1716, à une place d'associé de l'academie des inscriptions, et se montra fort assidu aux séances de cette compagnie, où il lut un grand nombre de Mémoires, sur des points d'histoire. Le valet de Mahudel ayant remis au lieutenant de police, des lettres que celui-ci écrivait en Espagne, il fut arrêté, et conduit à la Bastille, où il resta enfermé quelques mois. Il se démit, en 1744, de la place d'académicien; et l'on dit qu'il y fut obligé, à raison de l'éclat qu'avait fait son double mariage. Mahudel mourut à Paris, dans de grands sentiments de piété, le 7 mars 1747. C'était un homme doux, affable, et toujours prêt à communiquer le résultat de ses recherches (Voyag. litter. de Jordan, p. 96 ). Il avait formé une collection d'antiques, et des recueils d'estampes et de portraits, qui ont passé dans le cabinet du Roi. Sa bibliothèque était considérable et bien choisie; il la vendit en 1745, se réservant sculement douze cents volumes, tous d'un petit format. On cite de lui : I. Lettre contenant l'explication d'une inscription antique gravée sur une pierre, trouvée dans la ville de Calahorra, Trévoux, 1708, in-12. II. Dissertation historique sur les médailles antiques d'Espagne, et les monnaies, etc., Paris, 1725, in-40. On la trouve quelquefois réunie à la traduction de l'Histoire d'Espagne, de Mariana, imprimée la même année. III. Lettre sur une médaille de la ville de Carthage ( du cabinet du baron de Schmettau), ibid. 1741. in - 80.; traduite en latin (par J. Richter), sous ce titre: Nova nummi in colonia Kartagine africand percussi explicatio, Leipziga

in-8º. IV. Catalogue historique d'un laraire curieux, ibid., 1746, in-8°. C'est la description de sou cabinet d'antiquités. V. Des Dissertations dans le recueil des Memoires de l'académie des inscriptions. VI. Médailles sur la regence, avec les tableaux symboliques de Paul Poisson de Bourvalais, premier maltotier du royaume, et le songe funeste de sa semme. Sipar (Paris), Pierre le Musca (le Camus), 1716, in-12. ( V. le Dictionnaire des Anonymes, no. 4091, où M. Barbier expose les raisons qui le déterminent à attribuer cet ouvrage à Mahudel. ) VII. L'Histoire des médaillons. Il composa cet ouvrage à la Bastille; et il disait qu'on n'en avait tiré que quatre exemplaires. ( Melanges philol. de Michault, tom. 1er., p. 47.) Mahudel a fait des additions et des corrections à l'Histoire naturelle du cacao et du sucre, par M. de Chélus, Paris, 1719, in - 12; et il est éditeur des Nouvelles lettres de Gui - Patin, tirées du cabinet de Spon, (Amsterdam, 1718, 2 vol. in-12 ), et de l'Utilité des voyages, par Baudelot de Dairval, ( Rouen, 1727, 2 vol. in-12 ); enfin il a laissé en manuscrit une Biblinthèque des illustres Langrois, pleine, dit Michault, d'excellentes re-W-5. cherches.

MAI. Voyez MAY.

MAI CHEL (DANIEL), savant
philologue, né a Stuttgard, en 1693,
fit ses premières études à l'universit
de Tubinque, avec beaucoup de dire
tinetion. Il visita ensuite la Sansac
la France, l'Angleterre, et mit y
voyages à profession son instruction.
Ses many

les object de prode su

sant à Lyon, il sut présenté à une société littéraire qui se réunissait à l'archevêché; et il en fut reçu membre, après avoir lu une curicuse dissertation De Origine rerum possibilium. Il accompagna ensuite deux emes seigneurs en France et en Italie. De retour en Allemagne, il sat nommé, en 1724, professeur de théologie et de philosophie, à Tabingue, et remplit ce double emploi de manière à se concilier l'estime universelle. Il obtint, en 1730, une chaire de droit naturel et polinque, et fut nommé, en 1749, abbe de Königsbrunn. Il mourut le 20 janvier 1752. On citera de lui : Introductio ad historiam litterariam, de præcipuis bibliothecis Parisiensibus, locupletata annotationibus, etc. in duas partes divisa. Cambridge, 1720, in-80. Il s'en fit l'année suivante une seconde édition Leipzig, sans aucun changement. Dans la première partie, l'auteur traite de l'origine et de l'accroissement des bibliothèques du Roi, de Colhert, de Saint-Germain-des-Prés, de Mazarin, de la Sorbonne, de Sainte-Geneviève, des Jésuites, de Saint-Victor, de l'Oratoire, des Aumstius, des Minimes et des Célestins. Dans la seconde partie, après avoir donné quelques avis aux étrangers qui se proposent de fréquenter les Illiothèques publiques de Paris, luaite de l'utilité et de l'importance l'étude de l'histoire littéraire; des eles d'une saine critique, et en fait application au manuscrit de la bi-Toth. Colbert renfermant le traité mortibus persecutorum, qu'il re appartenic à la ctance, contre an de D. Lawnerry ( Voyez ). Il parle CALIFFORD CO. Moire littéhistoire

des antiquités ecclésiastiques: des bibliothécaires et des principaux savants de Paris; enfin de la nécessité d'avoir un but constant dans ses études. Cet ouvrage est rempli de détails intéressants, et il est assez recherché. II. Lucubrationes Lambetanæ queis sistuntur monumenta historico-theologico-litteraria, Tubingue, 1729, in-8°. C'est le recueil des notes qu'il avait extraites des manuscrits de la fameuse bibliothèque de Lambeth, pendant son sejour à Londres. Il promettait l'histoire de cette bibliotbèque, et le catalogue raisonné des principaux ouvrages qu'elle renferme; mais ses occupations ne lui ont pas permis de remplir cet engagement. III. Dissertatio de ingenio Gallorum, ibid. 1736, in 80. Maichel, tout en rendant justice aux Français, y venge les Allemands des injustes dédains de quelques - uns de nos écrivains. IV. Annotationes ad Gravesandii Introductionem ad Metaphysicam, ibid., 1737-38, 2 part. in-4º. V. Oratio de vitá nemini mancipio, omnibus verò usui dandá, ibid. 1739, in-4°. VI. Factum Simsonis ab abroxecpias crimine vindicatum, idem, in - 4º. C'est lui qui a fourni à l'éditeur des Cérémonies et contumes religieuses, les détails relatifs aux églises luthériennes. W-s.

MAIDALCHINI - PAMFILI
(DONA OLIMPIA), s'est rendue fameuse par la faveur dont elle a joui
sous le pontificat d'Innocent X: à
une ambition excessive elle joignait
de grandes qualités; et à des vices
plus grands encore, toute la souplesse de l'intrigue et une fermeté
d'ame que rien ne pouvait ébranler.
Née à Viterbe, en 1594, d'une famille noble, mais pauvre, elle fut
élevée dans un couvent; et c'est au

milieu des jeunes personnes de son age, qu'elle prit cette habitude de domination qui forme le trait principal de son caractère. Consultée par ses parents sur sa vocation, elle déclara qu'elle ne se sentait pas appelée à vivre dans un cloître, et sortit du couvent pour épouser un des cadets de la maison Pamfili, qui ne lui apporta presque aucune fortune. Elle s'occupa cependant dès-lors à satisfaire l'ambition dont elle était tourmentée, et chercha tous les moyens de procurer à la famille qui l'avait adoptée, une plus grande illustration et des richesses. Restée veuve, après quelques années de mariage, elle s'attacha à gagner les bonnes grâces de J. B. Pamtili, son beau-frère, déjà engagé dans les ordres sacrés. et s'empara tellement de son esprit, qu'il la consultait dans toutes ses entreprises. En suivant les conseils de D. Olimpia, il parvint en peu de temps à la dignité de cardinal, et fut enfin élu pape, en 1644, sous le nom d'Innogent X ( Voy. ce nom ). D. Olimpia, abusant de la faiblesse de ce vieillard, usurpa toute l'autorité: elle écarta du trône pontifical tous ceux qui, par leurs talents ou leur caractère, auraient pu gêner ses vues, et n'excepta pas même ses propres enfants. Alors elle mit presque ouvertement à l'enchère les bénéfices et les dignités ecclésiastiques, et amassa, par cet infame moyen, des sommes prodigieuses. Tous les gens de bien voyaient avec peine un tel scandale; le cardinal Panciroli cherchant à le faire cesser, conseillait au pape de choisir , dans le sacré collége, un prélat sur lequel il pourrait se reposer des soins du gouvernement. Innocent X goûta cet avis, et nomma Camille Astalli, cardinalneveu, sans consulter Olimpia, qui s'y serait opposée. Dès qu'elle eu appris cette nouvelle, elle accourul au Vatican, toute éplorée, et reprocha amèrement au pontife ce manque de confiance. Le faible vieillard tenta vainement de l'apaiser mais n'ayant pu en venir à bout il finit par lui interdire sa présence Il ne tarda pas à se repentir de s'être privé des conseils de D. Olimpia : il entretint avec elle un commerce de lettres, et il la rappela en 1653 Dès ce moment, elle reprit une autorité plus grande que celle qu'elle avait eue; et elle la conserva jusqu'il la mort d'Innocent X ( 7 janvier 1655 ). D. Olimpia osa se présente devant Alexandre VI, pour le complimenter sur son élection; mais le nouveau pape la repoussa rudement et lui enjoignit de se rendre à Or viète, pour y attendre le résultal des informations qui seraient faiter sur sa conduite. Elle fut forcée d'obeir : comme elle n'avait point et d'amis pendant sa faveur, personne ne plaignit sa disgrace. Tandi qu'elle attendait la décision des tri bunaux, elle fut attaquée de la fièvo contagiense qui désolait Orviète, c y mourut en 1656. Elle laissa de richesses immenses, en meubles bijoux et objets d'arts; on trouva et outre dans ses coffres neuf cent mille francs en argent; d'autres disen plus de deux millions: la plus grande partie de sa fortune passa au princi Camille Pamfili, son fils unique Gregorio Leti a publié en italien sous le nom de l'abbé Gualdi , li Vie de D. Olimpia Maldachini C'est une satire violente des abus d la cour de Rome, et un tableau tro fidèle des excès dont D. Olimpi s'était rendue coupable, Cette Vie été traduite en français par Renoul! Leyde, 1666, in-12. Cette édition

qui fait partie de la collection des Elzevirs français, est recherchée des curieux. Jourdan en a donné une nouvelle traduction. ( V. Joun-DAN. XXII. 57.)

MAIDSTON (RICHARD DE ), fameux théologicn anglais, ainsi nommedu lieude sa naissance dans le Kentshire, florissait au xIVe. siècle. Après avoir fait ses études au college de Merton (d'Oxford), il prit l'habit du Carmel dans le couvent d'Ailesford, et fut rappelé, au bout de quelques années, à Oxford, pour y professer la théologie. Il avait beaucoup de talent pour la chaire; et l combattit avec succès, par ses prédications, l'hérésie de Wiclef. Richard fut honoré de la confiance du duc de Lancastre, dont il devint le confesseur. Sur la fin de sa vie, il se retira dans le couvent d'Ailesford : et il y mourut le 1er, juin 1396. Il avait composé un grand nombre d'ouvrages, qui sont conservés en manuscrit dans les principales bibliothèques de l'Angleterre. On en tronvera la liste dans la Bibliotheca carmelitana, tome 11, page 682. Le seul qui paraisse avoir été imprimé est le Recueil de ses sermons : Sermones dominicales intitulati: Dormi secure, in-fol., sans date (vers 1480); Lyon, 1494, in - 4°. goth.; et Paris, 1520, même format. On citera encore de lui : Des Commentaires sur le cantique de Moise, sur le cantique des Cantiques, sur les Psaumes de la pénitence; -un Abrégé de la Cité de Dieu, de saint Augustin ; - quelques Traités de controverse; - Precationes metrica; Super concordia regis Richardi et civium Londinensium : c'est un poème à la lonange de Richard II; - Protectorium pauperis, etc.

MAIENNE ( CHARLES DE LOR-RAINE duc DE ), deuxième fils de-François de Lorraine, duc de Guise. naquit en 1554, et fit ses premières armes contre les Turcs, à la tête d'un corps de noblesse française. Il donna, en cette occasion, degrandes preuves de valeur et de prudence, qui lui valurent la qualité de noble Vénitien : il soutint cette réputation dans nos guerres civiles, à la défense de Poitiers, au siége de la Rochelle, à la bataille de Moncontour, et surtout à la prise de Brouage. Sa campagne du Dauphiné le sit appeler le Preneur de villes, comme son exactitude à tenir sa parole lui acquit le surnom de Prince Constant. Le sort des combats lui fut moins avantageux en Guienne; mais sa gloire n'en souffrit aucune atteinte, parce qu'on en rejeta toute la faute sur le roi. Plusieurs mettaient Maienne au-dessus du duc de Guise : il marchait du moins son égal. a Les deux frères, dit De Thou, » avaient peut-être l'ame également » grande; mais le duc de Guise don-» nait beaucoup au hasard : le duc » de Maïenne, au contraire, ne so » conduisait que par les règles de la » prudence ; ce qui venait de la dif-» férence de leurs caractères. L'un » ne formait que des projets hardis; » l'autre était plus modéré..... Celui-» là promettait beaucoup, et tenait » peu. Celui-ci promettait plus rare-» ment, mais ne manquait jamais à » sa parole. Enfin, il était aisé de » voir que l'un se serait plutôt con-» tenté d'une grandeur bornée, que » de troubler l'état pour s'élever à » une puissance supérieure à celle » d'un simple sujet. L'autre au con-» traire ne mettait point de bornes n à ses desirs; et, supérieur aux » lois, il n'imaginait rien dont, à

» quelque prix que ce fût, il ne vou-» lût venir à bout. » Maienne apprit, à Lyon, la mort violente de ses deux frères; il se rendit aussitôt dans son gouvernement de Bourgogne, expédia des commissions de commandant dans les provinces, et fit son entrée à Paris, le 12 février 1589. On le recut avec le plus grand enthousiasme; et il y exerça une autorité presque égale à la puissance royale. Son tableau fut exposé avec une couronne fermée; mais il fut assez sage pour ne vouloir pas monter sur le trône qu'on lui avait dressé. Content de dominer dans le conseil de la Ligue, et d'y faire passer, malgré les seize, tont ce qu'il voulait, il se borna à la qualité de lieutenantgénéral, non pas du roi, car la Ligue n'en reconnaissait plus, mais de l'état et couronne de France: il publia de nouvelles lois pour unir sous une même forme de gouvernement toutes les villes qui étaient entrées dans la Ligue, crea un amiral et quatre maréchaux de France : enfin, il marcha contre le roi à la tête d'une armée considérable : mais il fut battuà Arques et à Ivri (1). La faction des seize, ayant fait pendre pendant son absence le premier président Brisson, avec les conseillers Larcher et Tardif; il se rendit à Paris, et condamna au même supplice quatre de ces furieux : il imposa ainsi à la cabale, contre laquelle il n'était pas lui - même en sûreté. A la mort du cardinal de Bourbon, dont il avait fait un fantome de roi, sous le nom de Charles X, il convoqua les états-généraux à Paris, en 1593, pour pro-

(1) Après cette dernière bataille, où Maienne uvait rempli tous les devoirs d'un grand général, Benri IV disatt de lui : Il n'a péché que dans la cause qu'il

céder à l'élection d'un souverain : mais quand il vit que le choix ne tomberait pas sur lui, parce qu'il était marié, et qu'on voulait un roi qui pût épouser l'infante d'Espagne, il détourna adroitement cette entreprise; et il y a lieu de penser que le fameux arrêt rendu le 28 juin 1503 par le parlement ligueur pour le maintien de la loi salique, fut l'ouvrage de Maienne, ou que du moins il le fit insinuer à ce corps de magistrats, qui n'aurait pas osé se porter de lui-même à un acte aussi décisif. En effet, cet arrêt le consirmait dans la lieutenance-générale du royaume : il écartait le duc de Guise, son neveu, et l'archiduc Ernest, ainsi que tout autre qui aurait pu prétendre au trone en épousant l'infante, née d'Elisabeth , fille de Henri II , et acquérir par-la les droits que cette princesse revendiquait de son chef. au mépris de la loi salique. Enfin. Henri IV lui-même se trouvait exclu pour cause d'hérésie. Ainsi, ce fameux arrêt, qu'on représente comme un monument de la sidélité et de la fermeté des magistrats qui le prononcèrent, loin d'avoir pour base la conservation de la couronne au véritable héritier, ne tendait réellement qu'à exclure tous les rivaux du duc de Maienne. Toute cette intrigue fut développée dans un imprimé qui parut l'année suivante, sons ce titre : Dialogue entre le Maheustre et le Manant etc. Aussi quand la capitale de la France eut ouvert ses portes au roi, Pierre Pithou et Antoine Loysel, chargés de purger les registres du parlement de tout ce que les ligueurs y avaient mis d'injurieux, tant pour la mémoire de Henri III, que contre la personne de Henri IV, enveloppèrent-ils cet arrêt dans la proscription. Après la réduction de Paris, Maïenne soutint encore la guerre en Bourgogne, à la tête d'une armée composée d'Espagnols, et des restes de la Ligue; mais il finit par négocier sa reconciliation avec Henri IV, en 1596. On a dit à cette occasion qu'il n'avait su bien faire ni la guerre ni la paix, parce qu'en traitant plutôt, il aurait obtemu des conditions plus avantageuses pour lui. Ce duc vécut depuis cette epoque dans la plus grande intimité avec le roi, qui le fit gouverneur de l'île de France. Il servit utilement Henri, au siége d'Amiens, en 1597,

Fat le meilleur sujet du plus juste des princes ; Henriade.

et mourut à Soissons, en 1611. —
Henri de Lorraine, duc de Maïenne,
son fils unique, grand-chambellan de
France, et gouverneur de Guienne,
entra dans les factions qui agitèrent
le commencement du régne de Louis
XIII, et fut tué d'un coup de mous
quet dans l'œil, au siége de Montauban, en 1621, à l'âge de 43 ans,
sans laisser de postérité. T—d.

MAIER ( MICHEL ), fameux alchimiste allemand, était né en 1568, a Rindsbourg, dans le Holstein. Il s'appliqua dans sa jeunesse à l'étude de la médecine, et s'établit à Rostock, où il pratiqua son art avec beaucoup de succès. L'empereur Rodolphe le nomma son médecin, et lui fit expedier des titres de noblesse, en récompense de ses services. Cependant quelques adeptes parvinrent a le détourner de la route qu'il avait suivie jusqu'alors; il se passionna pour le grand - œuvre, sacrifiant à de vaines recherches son temps, sa fortune et sa reputation. Après avoir parcouru l'Allemagne, pour conférer avec tous ceux qu'il croyait possesseurs de quelques secrets merveilleux, il finit par accepter la place

de médecin - physicien de Magdebourg; et il mourut en cette ville, en 1622. Les ouvrages de Maier sont rares et recherchés; mais on peut les ranger parmi les curiosités inutiles dont certains amateurs se plaisent à former des collections. On se contentera d'indiquer ici les principaux : I. Arcana arcanissima, hoc est, hieroglyphica ægyptio-græca, etc., sans date, in-40., fig.: Lenglet, Dufresnoy en cite une édition de Londres, 1614, même format. II. De circulo physico quadrato, hoc est, auro, ejusque virtute medicinali, etc., Oppenheim, 1616, in-40. III. Symbola aureæ mensæ duodecim nationum, Francfort, 1617, in-4°. IV. Lusus serius quo Hermes seu Mercurius rex mundanorum omnium judicatus et constitutus est. Oppenheim, 1616; Francfort, 1617, ou 1629, in-4°. V. Jocus severus, hoc est, tribunal æquum quo noctua regina avium, phænice arbitro, agnoscitur, Francfort, 1617, in-4°. VI. Viatorium, hoc est de montibus planetarum septem seu metallorum, ibid., 1618, in-4°. VII. Tripus aureus, hoc est, tres tractatus chimici selectissimi, ibid., 1618, in-4º. Ce volume contient la Pratique de Basile Valentin, l'Ordinal de Th. Norton et le testament de Jean Cremer; trois pièces fort estimées des adeptes. VIII. Atalanta fugiens, hoc est, emblemata nova de secretis naturæ chimica, Oppenheim, 1618, in - 40., fig. de Th. de Bry. Cet ouvrage est le plus curieux et le plus rare de toute la collection des œuvres de Maier, et il s'élève dans les ventes à un très-haut prix. Il a été réimprimé sous ce titre : Scrutinium chimicum, Francfort, 1687, in-4°.; mais les amateurs donnent la préférence à l'édition originale. IX. The-



mis aurea, hoc est de legibus fraternitatis rosea crucis, Francfort, 1618, in-4°. C'est encore un problème de savoir si la société des frères de la Rose-Croix a existé ailleurs que dans l'imagination de quelques fourbes, qui en firent un moyen d'extorquer de l'argent à des personnes trop crédules. On leur attribuait le pouvoir de changer les métaux en or, de se conserver pleins de santé pendant plusieurs siècles, et de se transporter avec la rapidité de la pensee dans tous les pays de la terre. Cette société commença à faire du bruit en Allemagne, au commencement du dix-septième siècle ; et Maier fut certainement un des inities ou plutôt des dupes, puisqu'il a eu la bonhomie de rédiger leurs lois, leurs coutumes, et qu'il a pris leur défense dans un de ses ouvrages. Quelques affidés des frères de la Rose-Croix vinrent à Paris en 1623, et annoncèrent leur arrivée aux adeptes. par des affiches dans lesquelles ils promettaient de découvrir tous leurs scerets à ceux qui voudraient se faire initier: mais on recounut sur-lechamp la fourberie; et Gabriel Naudé acheva de les dévoiler dans un petit écrit devenn rare, intitulé : Instruction à la France, sur la vérité de l'histoire des frères de la Rose-Croix (Vov. G. NAUDÉ). X. Septimana philosophica, fort, 1620, in 40. XI. Cantilenæ intellectuales de phænice redivivo. in triades novem distinctæ, etc., Rome, 1622; Rostock, 1623, in-8º.; fort rare. Cet ouvrage a été traduit en français par L. M. (Lemascrier), Paris, 1758, petit in-8°. XII. Ulysses, id est sapientia seu intelligentia, tractatus posthumus, Francfort, 1624, in-8°. Les autres ouvrages de Maier n'ont pas, comme

ceux qu'on vient de citer, l'attrait de la cariosité; on en trouvera les titres dans la Biblioth. hermétique de Lenglet Dufresnoy, et dans le Dictionnaire de médecine d'Eloy, au mot Mayer. W—s.

MAIER. V. MAYER et MEYER.

MAIGNAN (EMANUEL), celèbre physicien et mathématicien, né à Toulouse, le 17 juillet 1601, d'une bonne famille de robe, embrassa. à l'âge de dix-huit ans, la vie religieuse dans l'ordre des Minimes. Il etudia ensuite la philosophie sons un professeur, partisan zele de la doctrine d'Aristote : mais le jeune élève ne se laissa point imposer par l'autorité de ce grand nom; et il osa contredire des principes admis jusqu'alors dans l'école, sans examen. Il apprit en même temps les mathématiques et la géométrie, sans aucun maître; et il y fit des progrès remarquables. La capacité dont il avait donné des preuves pendant le cours de ses études, engagea ses supérieurs à le charger de l'enseignement des novices; et il s'acquitta de ses fonctions avec tant de succès, qu'il fut appelé en 1636 à Rome, pour professer les mathématiques dans le couvent de la Trinité du Mont, où elles ont toujours été cuseignées depuis par un M.nime français (Voy. JACQUIER, et LESEUR). Il ne tarda pas à se faire connaître par quelques découvertes, et entre autres, une d'optique, dont le P. Kircher lui disputa la priorité. Le P. Maignan. cédant au desir de revoir sa mère, revint dans sa patrie, dont il était eloigne depuis quatorze ans : ses confrères voulant·lui donner une preuve de leur estime, le nommèrent aussitôt provincial pour l'Aquitaine; mais il se hâta de quitter un emploi qui gênait ses goûts, et il reprit ses

étades, qui ne furent plus interrompues que par les voyages qu'il fit pour les intérêts de son ordre. Etant venu a Paris, en 1657, il fut admis ax conférences philosophiques qui e tenaient chez Montmort; et il ent l'occasion d'y faire remarquer sa penetration et sa sagacité. Louis MV, passant à Toulouse en 1660, voulat visiter le cabinet de machines du P. Maignan, et il temoigna le desir de voir fixé à Paris un hom me d'un si rare mérite; mais l'humble religieux montra tant de repugnance à quitter sa cellule, que le roi n'insista point. Il mourut dans sa patrie, le 29 octobre 1676, à l'age de soixante et quinze ans. Son buste est placé au Capitole, dans la salle des hommes illustres qu'a produits Toulouse, avec une inscription honorable. On a de lui : I. Perspectiva horaria sive de horographia gnomonicá, tam theorica quain practica, lib. IV, Rome, 1648, in-fol. C'est un traité de catoptrique, trèsremarquable pour l'époque où il a paru. On y trouve la méthode de polir les verres pour les lunettes astronomiques; talent que le P. Maignan possédait à un degré peu commun. On sait que l'usage, devenu universel, des télescopes à réflexion, et l'invention des lunettes achromatiques, ont fait abandonner ces incommodes lunettes de cent pieds de long ( V. CAMPANI et HUYGENS). II. Cursus philosophicus, Toulouse, 1652, 4 vol. in-8°.; Lyon, 1673, in - fol. Cette seconde édition est augmentée de plusieurs chapitres, entre autres de l'examen de la trompette parlante, inventée par le chevaher Morland. Dans cet ouvrage, le P. Maignan, d'accord avec Descartes et Gassendi sur plusieurs points, les comhat sur d'autres, n'ayant jamais été guidé que par l'amour de la vérité; mais on ne lit plus les uns ni les autres, même dans les écoles. III. Sacra philosophia entis supernaturalis, Lyon, 1662-1672, 2 vol. in-fol. Il y fait des efforts inutiles pour concilier les opinions des Thomistes, et celles de leurs adversaires. Le second volume, publié dix ans après le premier, contient les réponses du P. Maignan aux dissérentes objections présentées contre ses principes. IV. Dissertatio theologica de usu licito pecuniæ, ibid., 1673, 1675, in-12. Il y soutient que le prêt à intérêt ne peut être empêché. L'ouvrage fut censuré par plusieurs évêques. Le P. Saguens, son disciple, a publié en latin un abrégé de la philosophie de ce religieux (Philosophia Maignani scholastica, Toulouse, 1703, in-4º.), précédé de son Eloge. Cette pièce écrite avec prolixité, avait déjà paru séparément, Toulouse, 1697, in-4°., sous ce titre : De vita, moribus et scriptis Emm. Maignani. On pent encore consulter: Projet pour l'histoire du P. Maignan, et Apologie de la doctrine de ce philosophe, en forme de lettre, à tous les savants, particulièrement à ceux de l'ordre des Minimes par le P. H. P. du même ordre, 1703, in 12, et les Mémoires de Niceron, tom. xxx1. W-s.

MAIGRET. V. MEIGRET.

MAIGROT (CHARLES), évêque de Conon (in partibus) et vicaireapostolique en Chine, naquit à Paris en 1652; il y fit toutes ses études, et se distingua dans sa jeunesse par son application et sa piété. Il fut reçu docteur en théologie, de la maison et société de Sorbonne; et, étant entré au séminaire des Missions étrangères, il partit en mars

1681 avec dix-neuf autres missionnaires. Il passa quelque temps à Siam où son zèle ne fut pas oisif, et il s'embarqua en 1683 pour la Chine avec M. Pallu, évêque d'Héliopolis et d'autres missionnaires. Le bâtiment qui les portait, fut forcé par la tempête de relâcher à l'ile Formose, où ils sejournèrent cinq mois; et ils n'entrèrent dans la Chine qu'au commencement de 1684. L'évêque d'Héliopolis était nommé administrateur spirituel de tout ce vaste empire. Avant sa mort, arrivée en octobre 1684, ce prélat, usant du pouvoir qu'il avait recu, nomma M. Maigrot vice-administrateur de toute la Chine et vicaire apostolique de quatre provinces. En 1688, le pape Alexandre VIII érigea deux évêchés titulaires à Péking et à Nanking, assigna pour diocèse à l'évêque de Macao les deux provinces de Canton et de Quang-si, et nomma plusieurs vicaires apostoliques, du nombre desquels fut Maigrot. Celui-ci eut la province de Fo-kien en partage. Dix ans après il fut fait évêque de Conon par Innocent XII, et confirmé dans sa qualité de vicaire apostolique. Les missions de Chine étaient alors troublées par des contestations sur des rits et des cérémonies que quelquesuns croyaient pouvoir tolérer, mais que d'autres jugeaient n'être pas exemptes d'idolâtrie. Maigrot et ses confrères du séminaire des Missions étrangères restèrent quelque temps sans se déclarer ouvertement sur ces questions, et voulurent attendre qu'ils se sussent mis bien au fait de la langue et des usages du pays. Ce ne fut qu'après un examen attentif de quelques années, que Maigrot, qui avait été consulté sur ces rits par divers missionnaires, donna, le 26 mars 1693, un mandement par lequel il

condamnait plusieurs rits et cérémonies observés en Chine. Son mandement essuya de vives oppositions. On contesta même à Maigrot son autorité; et les Jésuites prétendirent qu'il avait perdu sa juridiction par la création des nouveaux évêches pour la Chine; ce qui n'était pas fondé. Le vicaire apostolique, de son côté, soutint sa première démarche, et interdit les missionnaires de son district qui ne se soumettraient pas à son mandement. Quelques Jésuites ayant perdu leurs pouvoirs par cette mesure, des chrétiens qui avaient confiance en cux, mécontents de l'évêque, l'insultèrent le 18 avril 1700, et excitèrent contre lui une sorte d'emeute. Le prélat crui devoir céder en quelque chose; el sans abandonner son mandement, i révoqual'interdit. Cependant il avai envoyé ce mandement à Rome, el avait fait partir un de ses missionnaires, l'abbé Charmot, pour defendre sa cause. On peut voir les détails de cette affaire dans l'Histoire eccle siastique du xvne. siècle, par Da pin, tome iv. Il y est fait mention di quelques écrits de l'évêque de Conon savoir d'une Lettre du 11 janviel 1699 contre le livre du père Lecom te et d'un Mémoire à l'appui de soi mandement. Nous pouvons citer en core quatre Dissertations latines re digées par ce prélat, et qui formen un ouvrage assez étendu : elles son pleines de recherches, de faits e de citations d'écrits chinois; et elle témoignent assez combien l'auteu avait étudié la matière. Son mande ment fut approuvé, en 1700, par un consultation de docteurs de la facult de théologie de Paris; et les direc teurs du séminaire des Mission étrangères écrivirent dans le mêm sens au pape, le 20 avril de la mêm année. D'une autre part les Jésuites accusaient l'évêque d'avoir démenti dans la pratique, la doctrine de son mandement. Clément XI s'étant fait instruire de toute l'affaire par un examen refléchi, et qui dura plusieurs années, approuva, le 20 novembre 1704, les réponses données par la congregation nommée à cet effet : réponses qui confirmaient presque toutes les dispositions du mandement. Le 20 juin 1702, ce pontise avait écrit un bref de satisfaction à M. Maigrot, et il le lui envoya par M. de Tournon, patriarche d'Antioche et son légat en Chine. M. de Tournon, étant arrivé à Pékin, y manda l'évêque de Conon pour conférer avec lui sur les objets des contestations: et peu après, celui-ci fut appele devant l'empereur lui-même; c'était en 1706. L'empereur voulnt lui faire reconnaître que les cérémonies pratiquées en Chine, n'étaient point contraires à la religion chrétienne; ce que l'évêque refusa. Le prince, pour s'assurer s'il était fort instruit dans les lettres chinoises, lui proposa de lire quelques caractères qui étaient au haut de la salle Maigrot répondit qu'il y en avait un qu'il ne connaissait pas, et un autre que l'éloignement l'empêchait de bien distinguer; circonstance qui servit depuis de prétexte pour l'accuser d'ignorance. L'empereur, mécontent, ordonna qu'il restât dans la maison des Jésuites de Pékin: au mois de décembre 1706, ce monarque le fit mettre en prison; et peu après il le bannit de la Chine. Le légat approuva la conduite de l'évêque, et lui ecrivit une lettre d'encouragement et de félicitation. Obligé de sortir de l'empire, Maigrot ne put même entre: à Macao, et se réfugia sur un bâtiment anglais, sans avoir eu le

temps de faire aucun préparatif pour son départ. Avant abordé à Galloway, en Irlande, il écrivit au pape, le 4 mars 1708, pour lui annoncer son retour. Il comptait se retirer au séminaire des Missions étrangères à Paris; mais il y sejourna peu, et se rendit à Rome, où Clement XI l'appela, pour apprendre de lui tout ce qui s'était passé en Chine. Il arriva dans cette capitale en mars 1700, et y fut recu de la manière la plus honorable. Il rendit compte au pape de l'état des choses : et des copies de sa relation furent déposées dans la bibliothèque Casanata. Il continua de résider à Rome. où il jonissait d'une pension que Clément XI lui avait accordée, et qu'Innocent XIII augmenta depuis. Benoît XIII lui témoigna également heaucoup d'estime et de bienveillance. Ce prélat menait à Rome la vie la plus édifiante : simple dans sa dépense, charitable envers les pauvres, il était entièrement livré aux exercices de piété. On lit, dans quelques dictionnaires historiques, qu'il intrigua dans les affaires du jansénisme : cette accusation ne paraît reposer sur aucun fondement solide. Maigrot se montra toujours soumis aux décisions du Saint-Siège; et plusieurs des lettres qu'il écrivit de la Chine, prouvent son éloignement pour tout esprit de secte et de nouveauté. Il fut opposé aux Jésuites de Chine dans un point où il était persuadé qu'ils avaient tort; mais il s'expliquait sur eux avec réserve et modération. C'est du moins le témoignage qu'on lui rend dans un abrégé de sa vie, rédigé à Rome par un religieux qui l'avait connu. Cet abrégé, que nous avons sous les yeux en manuscrit, fait le plus grand éloge de sa picte, de sa candeur et de son zela.

L'évêque de Conon mourut à Rome. le 28 février 1730, à l'âge de 78 ans, et fut enterré sans pompe, comme il l'avait demandé, dans l'église de la Trinité du Mont, où l'on mit une épitaphe en son honneur. Il ne faut point juger de ce prélat par ce qu'en a dit d'Avrigny dans ses Memoires chronologiques et dogmatiques. Cet écrivain, un peu caustique et partial, essaie de jeter du ridicule sur la conduite et le jugement de Maigrot; et Berault-Bercastel, dans son Histoire de l'Eglise, a copié d'Avrigny sur ce point comme sur plusieurs autres. Les décisions subséquentes du pape justifient assez le parti qu'avait pris l'évêque de Conon, sur la question des rits et des cérémonies chinoises; et quant à ses connaissances sur la langue et l'histoire du pays, elles sont attestées par les dissertations dont nous avons parlé. Cet ouvrage qui a pour titre: De sinica religione dissertativnes quatuor, forme, en manuscrit, 4 vol. in-fol., dont on dit qu'il existe plusicurs exemplaires. P-c-T.

MAILLA (1) ou plutôt MAIL-LAG (JOSEPH - ANNE - MARIE DE MOYNIA DE), célèbre missionnaire, d'une ancienne famille du Bugey, naquit, en 1679, au château de Maillac. Après avoir terminé ses études, il entra dans la compagnie de Jésus, et fut envoyé, en 1702, à la Chine. Les missionnaires ayant reçu l'ordre de l'empereur Khanghi de lever la carte générale de la Chine et de la Tartarie, ce travail immensefut exécuté en peu d'années; et le P. de Maillac y eut une grande part(1).L'empereur fut tellement satisfait de son zèle, qu'il le revêtit du titre de mandarin, et le fixa même à sa cour. Khang-hi était alors occupé de faire traduire en mandchou le Thoung-kian-kang-mou, ouvrage historique et moral, tiré des grandes Annales chinoises; et le P. de Maillac profita de cette circonstance favorable pour entreprendre une traduction française de cet important ouvrage. Il communiqua ses premiers essais à ses amis, qui le fortifièrent dans sa résolution; et il eut assez de courage et de patience, pour achever seul un travail qui aurait exigé la réunion de plusieurs savants. Le P. de Maillac fit passer son manuscrit en France, en 1737; et Fréret, ayant pris connaissance de cet ouvrage. offrit d'en être l'éditeur. La mort de cet académicien l'empêcha de rendre ce nouveau service anx lettres. Après la suppression des Jésuites, le manuscrit du P. de Maillac fut trouvé dans la bibliothèque du grand collège de Lyon. Les administrateurs de cette maison le cédérent à M. l'abbé Grosier, sous la condition de faire jouir le public d'un travail attendu depuis si long-temps avec impatience; et ce savant respectable se hâta de remplir sa promesse, en publiant le prospectus et composant la préface de l'ouvrage publié sons ce titre : Histoire générale de la Chine on Annales de cet empire, trad. du Thoung-kian kang-mou, (2) Paris,

<sup>(1)</sup> C'est par une inadvertance inconcevable que les blibbiographes ont continué de l'appeler Moyriac de Mailla, depuis que les éditeurs de son Histoire de la Chine ont rectifie cette faute ( tome 1er., p. XXV ), par une note ad hoc, qui nous apprend gue le nom de sa famille est Moyria de Maillae,

<sup>(1)</sup> Ce beau monument géographique, composé des la Crine, de la Coree en une feuille, de la Tartarie Chinoise en 12 feuilles, et du Tibet en 9 feuilles, de 12 feuilles, de 12 feuilles, de 12 feuilles, et du 12 feuilles, de 12 feuilles, et de 12 feuilles, de 12 feuilles, et de 12 feuilles, de 1

<sup>(2)</sup> Le titre de Thoung - kian kong - mon pe sourait se traduire exactement en français. Thoungkian, (hitéralement miroir d'un usoge universel),

237

1777-83, 12 vol. in-40. avec cartes et planches. Deshauterayes, célèbre onentaliste, fut le principal éditeur, et Colson eut aussi part à la publiration de ce livre important ( Voy. COLSON, IX, 330, et DESHAUTERAYES XI, 182) (1). On y joint quelquefois, comme treizième volume, une Description topographique des quinze provinces de la Chine, de la Tartarie, des îles et des autres pays qui en dépendent, rédigée par M. Grosier, presque uniquement d'après Dahalde, Paris, 1785, in - 40., ou 2 vol. in-8°. (2) L'ouvrage du P. de Maillac forme, avec la collection des Mémoires concernant l'histoire, les sciences et les arts, les mœurs et les usages des Chinois etc. (publiee par Batteux, Brequigny, De Guignes, etc.), Paris, 1775-1816, 16 vol. in-4°. (3), le recueil le plus vaste et le plus précieux qui at encore paru sur la Chine. On connaît encore du P. de Maillac 13 lettres imprimées à la tête du 1er. vol. de l'Histoire générale de la Chine, sur la Chronologie et d'autres sujets; une lettre insérée à la fin du Chou-king de Gaubil, et qui est encore à présent, ce qu'il y a de mieux sur la nature et l'origine des caractères chinois; enfin deux lettres dans le 14°. recueil des Lettres édifiantes. Le P. de Maillac mourut à Péking, le 28 juin 1748, dans la 70°. année de son âge. L'empereur Khian - loung voulut faire les frais de ses funérailles, auxquelles assistèrent plus de sept cents personnes. Voyez son *Eloge* à la tête du tom. 28 des Lettres édifiantes. W-s.

MAILLANÉ (PAUL-JOSEPH DES Porcellets, marquis de ), né à Beaucaire, le 1er. février 1684, descendait de Guillaume des Porcellets. l'un de ces deux Français que leur vertu fit, dit-on, épargner seuls, au massacre des Vêpres Siciliennes. Il a publié des Recherches historiques et chronologiques sur la ville de Beaucaire, 1718, in-80.; et il avait entrepris d'écrire les annales de cette ville; mais cet ouvrage est resté imparfait. Dans ses Recherches, l'auteur compte parmiles hommes remarquables produits par sa patrie, le troubadour Cardinal, le pape Urbain V, et un évêque de Metz, qu'il nomme, Jean de Beaucaire. De ces trois persounages, le premier était né au Puy en Velai : ce fait est attesté par les manuscrits du Vatican, qu'a cités Crescimbeni, et par ceux de Sainte-Palaye, analysés par Millot, dans lesquels ce qui concerne Cardinal est l'ouvrage du secrétaire de ce poète; témoignages plus irrécusables que les assertions généralement si hasardées de Jean et de César Nostradamus, adoptées par le marquis de Maillane. Quant à Urbain V, malgré l'autorité

rquis lintoire. C'est le titre qu'adoptèrent Sse-mah dynate des Soung, redigirent un extrait des rades serabs qui comprenait le temps écoule papa seconnenciement de cette dynatic, c'est-dere jusqu'en géo de notre ère. Le Kang-mon mule en resumés conçus dans le style laconique du Icohan threen de Confucius, qui ont cté ajontes na Timag l'un par le célebre Tchon-hi. Comme on a resulte d'appar le celebre l'chon-in. Comme on a resulte d'apparier en plus gros caractères ces sortes de reunaix, on les a compares aux mailles d'un filet, et cut ce que signifie Rang-mon. Ce titre, au reste, and pa particulier à l'ouvrage de Se-ma-kouang et de Ton-shi. Nous avons le Pen-theso kang-mon, que et un traite d'histoire naturelle avec des kangmint prove.

<sup>1)</sup> Maille avait fait un extrait plutôt qu'une tra-decheu du Thoung-kian kang-mon, et l'ou u'a pu-bre qui n extrait de son manuscrit; mais il a, d'un actre cute, foit eatrer dans sin ouvrage beaucoup de Come strançeres an Thoung - kian kang-mon, et méanumut l'histoire toute entière des dynasties Ming of Thing.

<sup>1)</sup> M. Grosier en publie dans ce moment ( dé-mute: 1810 ) une trousème édition , revue et aug-mute, qui formera 7 vol. in-80.

D Le XVP. volume a été publié par MM. Silves-by de Sacy, et Abel Regnusst, professeurs au collège de France, et membres de l'académie royale dus ins-

de Poldo d'Albenas, de Nicole Gilles, dans ses Chroniques et annales de France, et de l'auteur de la Mer des histoires, il est impossible de ne pas regarder comme certain, avec Duchesne, Baluze et D. Vaissette, que ce pape avait reçu le jour à Grisac, dans le diocèse de Mende, Enfin, suivant l'historien de Nîmes, Ménard, très-versé dans ces matières, l'évêque de Metz, que le marquis de Maillane prétend avoir été d'une extraction tellement obscure que le nom de sa famille est resté inconnu, et qu'il a porté celui de Beaucaire, du lieu de sa naissance, s'appelait non Jean, mais François: Beaucaire était son vrai nom; et il y ajoutait ce'ui de Péguillon d'une terre qui appartenait à son père; il était né en Bourbonnais, et issu de parents nobles. Le marquis de Maillane a suivi de fausses traditions; et le monument dans lequel il dit les avoir puisées et qu'il ne désigne que vaguement, est au moins peu digne de foi. Il mourut à Aix en Provence, en 1745.

V. S. L.

MAILLANE (PIERRE-TOUSSAINT-DURAND DE ). V. DURAND, AU SUP-

plement.

MAILLARD (OLIVIER), né en Bretagne dans le xve. siècle, docteur de Sorbonne, professeur de théologie dans l'ordre des Frères mineurs, prédicateur du roi Louis XI et du duc de Bourgogne, mourut près de Toulouse, le 13 juin 1502. Il fut chargé d'emplois honorables par le pape Innocent VIII, par Charles VIII, roi de France, par Ferdinand le catholique, etc. « Il servit » ce dernier prince en trahissant son » maître, dit le continuateur de » Fleury, lors de la reddition de la » Cerdagne et du Roussillon, qu'il » lui conseilla fortement, supposant

» des ordres exprès de Louis XI, a » lit de mort. » Maillard, avat glissé dans ses sermons des trait piquants contre Louis XI, ce mi narque fit dire au prédicateur qu' le ferait jeter dans la rivière. « L » roi est le maître, répondit-il; ma » dites-lui que je serai plutôt en pa » radis par eau, qu'il n'y arriver » avec ses chevaux de poste, » fai sant allusion aux relais de la post établis par Louis XI. La menace di roi n'eut point de suite. Le cordelie prêcha tant qu'il voulut, et tout o qu'il voulut. Nous avons de lm, et style macaronique : I. Le Precis de sermons qu'il faisait au peuple, la plu part dans l'église de St.-Jean-en-Gré ve , en sa langue maternelle, et dans une plus grande étendue, Lyon, le 21 novembre 1503, in-fol.; Paris, sous ces différents titres : Sermones de tempore, Lyon, 1498, in 4°. -De peccati stipendio et gratia pramio, ibid., 1499. - De adventu, 1500, 1511. — Opus quadragesimale, 1530; Passio D. N. J. C.; alterum opus quadragesimale bipartitum, Passio D. N. J. C., 1515, 1518. — Sermones dominicales, 1500, 1516. - Sermones de sanctis, Paris, 1518; Lyon, 1517; id. 1521, sept parties, 3 vol. in-8°. Henri Estienne s'en est servi avec avantage pour faire connaître les mœurs corrompues du xve, siècle. ( Apologie pour Herodote. ) Il indique, sans les tronquer, les déclamations du cordelier contre la paillardise, les blasphèmes, les larcins, les sophistiqueries, etc. des hommes de loi , des grands et des ecclesiastiques. II. Sermon préché le cinquieme dimanche de careme, en la ville de Bruges, l'an 1500, in 40., en français gothique. Ce volume. rare et singulier, dit Debure, est le

plas recherché de tous ceux de ce fameux prédicateur; c'est le premier, et peut - être le seul livre, où il soit fait mention de l'éloquence tousseuse de ce temps. La singularité de cette édition consiste en ce que l'on v trouve marqué en marge, par des hem! hem! les endroits du sermon, où il était de la bienséance, et même du devoir d'un prédicateur, de s'arrêter pour tousser. III. La confession générale du frère Olivier Maillard, Lyon, 1526, in-8°. gothique. IV. La Conformité et correspondance des SS, mystères de la messe à la Passion de N. S. J.-C. Paris, 1552, in - 8°, gothique, Il faisait aussi des vers français, comme on en peut juger par une de ses ballades qu'a rapportée P. Le Febvre, dans son Grand art de rhetorique. On trouve encore de lui dans un recueil de pièces , in 8º. , gothique ( Catal. de la Vallière, no. 3097), une Chanson piteuse gu'il chantait dans un sermon prêché à Toulouse, vers la pentecôte de l'an 1502, peu de mois avant sa mort; elle est sur l'air de la chanson nommée Bergeronnette savoisienne. L-B-E.

MAILLARD. Voyez Desforces et Tournon.

MAILLE-BREZÉ, illustre et ancienne maison de la Touraine, conune dans l'histoire dès le xie, siècle.

Jacquelin de Maillé, clievalier
du Temple, qui florissait vers l'an
1200, se, signala dans les guerres
contre les infidèles, et, après avoir
vu tomber autour de lui tous ses
compagnons d'armes, aima mieux
mourir en combattant que d'accepter la liberté qui lui fut offerte par
les ennemis, étonnés de sa valeur.
Simon de Maillé, gouverneur d'Anjou,

né en 1515, embrassa la vie religieuse, dans l'ordre de Cîteaux, et devint abbé de Laon : il fut tiré du cloître, pour occuper le siége épiscopal de Viviers, et fut transféré, en 1555, à l'archevêché de Tours. Il accompagna le cardinal de Lorraine au concile de Trente, et, de retour dans son diocèse, tint en 1583, un synode provincial, dont les actes recurent l'approbation du Saint-Siége. Il mourut à Tours, le 11 janvier 1507, à l'âge de 82 ans. Ce prélat était fort instruit; on a de lui : Une Traduction latine de quelques homélies tirées des œuvres de saint Basile, Paris, 1558, in-4°., et un Discours au peuple de Touraine, ibid., 1574, in-16. Son portrait a été gravé par Fr. Stnerhelt, petit format. - Urbain DE MAILLE-BREZÉ, capitaine des gardes du roi, et maréchal de France, fit les campagnes de Piemont, en 1629 et 1630, et fut envoyé; l'année suivante, comme ambassadeur près du roi de Suède (Gustave-le-Grand), alors à Maïence. Il obtint, en 1634, le commandement de l'armée en Allemagne, secourut Heidelberg, et prit Spire: il passa, en 1635, dans les Pays-Bas, défit les Espagnols à la bataille d'Avesnes, mais ne profita pas, comme il l'aurait pu, de cette victoire, pour expulser les Espagnols de la Flandre. Il fut nommé, en 1636, ambassadeur en Hollande, obtint la même année le gouvernement d'Anjou, et, en 1642, la vice-royauté de Catalogne. Il se signala encore depuis dans les guerres de Flandre, où il remporta différents avantages; et il mourut le 13 février 1650, à l'âge de cinquante-trois ans, dans son château de Milly, près de Saumur. Le maréchal de Maillé avait épousé Nicole Duplessis, sœur du cardinal

de Richelieu: mais il était trop fier pour user du crédit de son beaufrère, qui ne se vengea pourtant qu'à demi de ses brusqueries. Le Recueil de ses lettres à MM. de Bouthillier et de Chavigny, formant 4. vol in-fol., était conservé dans la bibliothèque de Bouthillier, ancien évêque de Troyes. On trouve son portrait dans la Collection de Moncornet, in-4º. Bayle lui a consacré un article assez piquant. - Armand DE MAILLÉ -Brézé, duc de Fronsac et de Caumont, amiral de France, était fils du précédent. Né en 1619, il commença en 1638, à se distinguer dans la guerre de Flandre; il obtint l'année suivante le commandement d'une escadre, battit, en 1640, les Espagnols, devant Cadix, et continua de donner la chasse aux bâtiments de cette nation, qu'il parvint à empêcher de secourir les places assiégées par l'armée française. Il fut ensuite chargé de combiner ses opérations avec celles de notre armée en Italie, vint mettre le siége devant Orbitello, et fut tué d'un coup de canon, sur son bord, le 14 juin 1646, à l'âge de vingt-sept ans. Le P. Lemoyne, jésuite, qui avait été son précepteur, déplora sa mort prématurée par une pièce de vers inserée dans ses Peintures morales : plusieurs poètes, à son exemple, publièrent, sur le même sujet, des vers français et latins. Son portrait se trouve aussi dans le Recueil de Moncornet; et Bayle a rapporté dans son Dictionnaire les principales circonstances d'une vie dont la briéveté fut un malheur pour la France. W-s.

MAILLEBOIS (JEAN-BAPTISTE-FRANÇOIS DESMARETS, marquis DE), maréchal de France, et l'un des plus illustres capitaines du dixhuitième siècle, était fils de Nicolas

Desmarets, contrôleur-général, et petit-fils du grand Colbert. Il naquit à Paris, en 1682, fut nomme, à l'âge de vingt-un ans, colonel du régiment de Touraine, et apprit l'art de la guerre sous Villars. Il fut ensuite employé dans la Flandre, et s'étant distingué, en 1708, au siège de Lille, il fut élevé au grade de brigadier. De nouveaux services furent récompensés par de nouvelles distinctions; et il fut enfin créé lieutenant-général, en 1731. Il alla, en 1733, prendre le commandement d'une division de l'armée d'Italie, se signala dans différentes rencontres, et fut nommé, à la paix, gouverneur du Dauphiné. Il fut envoyé, en 1739, dans l'île de Corse, qu'il soumit en moins de trois semaines. Créé maréchal, en 1741, il passa en Allemagne, et sut imposer aux allies avec des forces inférieures : de là, il se rendit en Italie, pour commander l'armée envoyée au secours de l'infant D. Philippe (Voy. PHILIPPE). Par une savante mancenvre, il desit les Autrichiens, et les Piémontais, retranchés sur les rives du Po, entre Valence et Alexandrie. le 17 octobre 1745. L'impératrice Marie-Thérèse, à cette nouvelle, se hâta de siguer la paix avec le roi de Prusse, et fit passer toutes ses forces disponibles en Italie. Maillebois annonça qu'il ne pourrait pas garden le Milanez : mais il recut l'ordre d'y rester; et les événements ne justifièrent que trop sa prédiction. Des places perducs, et des échecs journaliers, affaiblirent son armée, et les Autrichiens l'atteignirent enfin sous Plaisance. Il opina pour ne point attaquer une armée enflée par les succès qu'elle venait d'obtenir; mais on lui montra des ordres positifs de la cour de Madrid,

et il ne songea plus qu'à obeir. Il fit ses dispositions pendant la nuit, et engagea le combat plus de trois heures avant le jour. L'aile droite qu'il commandait, obtint constamment l'avantage sur l'ennemi; mais l'aile gauche, commandée par le géneral d'Arembure, fut enfoncée par la cavalerie autrichienne : le désordre se mit dans les rangs, et, après neuf heures de combat, il fut obligé de se replier sur Plaisance. Cette position n'était pas tenable; et, pour tromper l'ennemi, il fallut combattre en se retirant. Cette manœuvre hardie fut exécutée avec un succès inespéré; et au bout de quatre mois de marche, Maillebois se trouva sur le Var avec onze mille hommes. reste de son armée. Après la paix de 1748, il fut nommé gouverneur de l'Alsace. Ses infirmités ne lui permirent pas de prendre part à la guerre dont l'Allemagne bientôt après devint le théâtre : il mourut à Paris, le 7 février 1762, et fut inhumé dans l'église Saint-Eustache. L'abbé Fresneau, vicaire de cette paroisse, y prononça un Discours, dont les passages les plus remarquables ont eté insérés dans l'Année littéraire, tom. 11, p. 206 et suiv. Le marquis de Pezay a publié : Histoire des campagnes du maréchal de Maillebois, en Italie, pendant les années 1745-46, Paris, imprim. royale. 1775, 3 vol. in-40., et atlas grand in-fol. Cet ouvrage intéressant pour les militaires, est rare et recherché. ( Voy. PEZAY. ) W-s.

MAILLEBOÍS (YVES - MARIE DESMARETZ, comte DE), lieutenant général, gouverneur de Douai, et membre honoraire de l'académie des sciences, était fils du précédent. Né en août 1715, il servit, sous les ordres de son père, dans les guerres d'Italie, contribua, par ses conseils, à la victoire du 17 octobre 1745 (V. l'art. ci-dessus), et à la belle retraite de l'armée sur le Var. Nommé lieutenant-général en 1748, il fut employé dans la guerre d'Espagne, et se signala, sous Richelieu, à la prise du Port-Mahon. Il passa ensuite en Allemagne, où il continua de servir, avec beaucoup de distinction. sous les ordres du maréchal d'Estrées, qui fut remplacé, en 1757, par le maréchal de Richelieu ( Voy. D'Estrées, XIII, 413). On lui reprocha de ne s'être point opposé à la convention de Closter-Seven, dans l'espoir que cette faute perdrait Richelieu, et qu'il prendrait sa place. Le bruit s'était déjà répandu auparavant qu'il avait empêché, par de faux avis, le maréchal d'Estrées, de profiter de la victoire d'Hastembeck, pour achever la ruine des forces alliées. Maillebois pensa qu'il était de son honneur de se justifier : et il publia un Mémoire ( petit in-8°., de 22 pages ), dans lequel il essaya d'établir que les fautes qui avaient suivi cette journée, devaient être uniquement attribuées à d'Estrées. Le maréchal répondit à son tour; et l'affaire ayant été portée devant le tribunal des maréchaux, Maillebois, convaincu de calomnie, fut disgracié et renfermé dans la citadelle de Doullens. Il fut cependant remis en activité, et envoyé, en 1784, en Hollande, avec mission d'y soutenir le parti démocratique contre la Prusse. Il se prononça fortement, en 1789, contre tous les plans de réforme ; il fut denoncé, en 1790, au comité des recherches de l'Assemblée nationale, et décreté d'accusation pour avoir rédigé un plan de contre-révolution, qui devait être appuyé par la cour de

Turin: il s'enfuit dans les Pays-Bas, et mourut d'une goutte remontée, à Liège, le 14 décembre 1791. W—s.

MAILLET (BENOÎT DE), auteur d'un système de cosmologie trèssingulier, naquit à Saint-Mihiel, le 12 avril 1656 (1), d'une famille noble, mais assez peu favorisée de la fortune. Indécis sur le choix d'un état, il passa ses premières années à la campagne, dans une oisiveté complète : il avait trente-six ans lorsque le chancelier de Pontchartrain, protecteur de sa famille, le fit désigner consul général de France en Egypte. Il accepta d'abord avec empressement un emploi qui le tirait de l'espèce d'apathie où il avait vecu jusqu'alors; il s'appliqua ensuite à acquérir les connaissances nécessaires pour le bien remplir, et parvint en effet à donner une nouvelle activité à nos relations commerciales avec l'Egypte. Le roi, sur le compte qui lui fut rendu des services de Maillet, le nomma, en 1702, ambassadeur en Abissinie, avec la commission spéciale de travailler à la conversion des peuples de cette contrée. Effraye d'une tâche aussi difficile, il fit agréer sa démission, et fut envoyé consul à Livourne, où il demeura six ans. Il fut ensuite nommé inspecteur des établissements français dans le Levant, et sur les côtes de Barbarie: et il s'acquitta de cet emploi d'une manière si satisfaisante, qu'à son retour il obtint sa retraite avec une pension considérable. Maillet s'établit à Marseille, et s'occupa de mettre en ordre les matériaux qu'il avait rapportés de ses voyages. Il avait

profité de son sejour en Egypte. pour apprendre l'arabe, et lire les principaux ouvrages écrits dans cette langue : non content d'observer par lui-même, il avait consulté les personnes les plus instruites, et était parvenu ainsi à rassembler des documents intéressants sur l'Egypte, et les mœurs de ses habitants. Il envoya son manuscrit à l'abbé Lemascrier. pour en retoucher le style et le publier. Le succès qu'obtint cet ouvrage, encouragea Maillet à développer le système qu'il avait conçu depuis long-temps, sur la formation des continents, par la retraite des eaux de la mer; système que semblaient confirmer différents passages d'auteurs anciens, et pour lequel il se passionna tellement, qu'il en tomba malade. Il guérit pourtant; et ayant achevé la copie de son manuscrit, il l'envoya comme le précédent , à l'abbe Lemascrier , pour en surveiller l'impression : mais il ne put jouir de la gloire qu'il se promettait de cet ouvrage; il mourut à Marseille, le 30 janvier 1738, à l'âge de 82 ans. On a de Maillet : I. Relation envoyée à M. de Ferriol, ambassadeur à Constantinople. touchant le dessein qu'ont les missionnaires d'entrer en Ethiopie : elle est imprimée à la suite de la traduction française de la Relation d'Abyssinie, par le P. Lobo. On y trouve des détails intéressants sur les difficultés que présente l'établissement d'une mission dans ce royaume, et des particularités assez curieuses sur un intrigant nommé Mourot, qui voulait se faire passer pour ambassadeur du roi d'Ethiopie en France, II. Description de l'Egypte contenant, etc. Paris, 1735, in-4º.; la Haye, 1740, 2 vol. in - 12 ( F. LEMASCRIER, XXIV, 40); traduit

<sup>(1)</sup> D. Calmet, dans la Biblioth. de Lorraine, fait matre de Maillet, à Barle-Duc, en 1559; mas en a prefère suivre Durisel ( Descrip, de la Lorraine), auteur exact, et qui paraît avoir eté mieux instruit.

en flamand, la Haye, 1737, 2 vol. in 4º. Malgré les nouveaux renseignements obtenus sur l'Egypte, on lit encore cet ouvrage avec plaisir, III. Idee du gouvernement ancien et moderne de l'Egypte, avec la description d'une nouvelle pyramide ( de. Saccara), et de nouvelles remarques sur les mœurs et les usages des habitants de ce pays, ibid. 1743, 2 part. in 12, fig. Quoique le titre porte, par M. L. L. M. (l'abbé Le Mascrier), Maillet y parle toujours de lui-même à la première personne : « Je finis , » dit-il (11, 173), par la relation de » mon entrée et de ma réception au " Caire, lorsqu'en 1692 j'y fus en-» voyé en qualité de consul du roi. » IV. Telliamed, ou Entretiens d'un philosophe indien avec un missionnaire français, sur la diminution de la mer, la formation de la terre, l'origine de l'homme, etc., mis en ordre par J. A. G., Amsterdam, 1748, 2. part. in-8°. Cette édition fut publice par J. A. Guer, à qui Lemascrier, occupé de la rédaction de quelques autres ouvrages, confia les manuscrits de Maillet; mais Lemascrier en donna, sept ans après, une nouvelle édition, augmentée sur les originaux de l'auteur, et précédée de sa Vie, Paris, 1755, 2 vol. in-12. Le titre de l'ouvrage est l'anagramme du nom de Maillet : la dédicace est adressée à Cyrano de Bergerac, auteur des Voyages imaginaires dans le soleil et dans la lune; elle est écrite d'un style plaisant, et qui contraste avec le sérieux de l'ouvrage: il est divise en six journées, on dialogues, dans lesquels l'auteur examine successivement la diminution des eaux de la mer et ses causes, et l'origine de l'homme et des animaux. Maillet etablit dans la première partie, que les montagues ont été formées par les

courants de la mer, comme le prouvent les dépôts de substances et de coquillages marins, trouvés sur des montagnes à différentes profondeurs; que la masse des eaux diminue graduellement parce que le globe s'est rapproché du soleil, et qu'il serait possible de calculer le moment où les caux étant totalement évaporées, le globe sera détruit par un embrasement universel. Buffon, dont le nom est si imposant,. a paru adopter cette partie du systeme de Telliamed, et l'étaver de nouvelles preuves (V. sa Théorie de la terre et ses Epoques de la nature. Dans la seconde partie, Maillet revient à son principe que les eaux ont couvert primitivement la totalité du globe, et qu'elles ne l'ont abandonné que peu à peu : il en tire la conséquence que de la mer sont sorties toutes les espèces d'animaux qui couvrent aujourd'hui le globe; et il cite, à l'appui de cette conjecture, les hommes marins, les poissons volants, et tous les êtres fabuleux dont il est fait mention dans les ouvrages d'Obsequens, de Lycosthènes, de Sorbin, et des autres compilateurs anciens et modernes. Maillet n'avait pas le mérite de l'invention d'un système aussi bizarre (Voy. les Dialogues publiés par Lamotte-Levayer, sous le nom d' Oratius - Tubero, cités par Palissot, dans ses Mémoires littéraires, art. Maillet ): mais ce qu'il y a de singulier, c'est qu'il s'est trouvé, dans le milieu du dix-huitième siècle, un écrivain qui a encore enchéri sur lui, dans un ouvrage où il prétend montrer à ses lecteurs comment la nature s'est essayée à former l'homme. ( V. J. B. ROBINET. ) Voltaire s'est moqué avec sa gaîté ordinaire des montagnes formées par des coquilles,

in arday Google

des hommes-poissons; et comme l'idée était plaisante, il y est revenu plus d'une fois: mais ce qu'on aura peine à croire, c'est que les eunemis de Voltaire l'accusèrent d'être jaloux de la gloire de *Telliamed*, et qu'il fut obligé de se justifier. W—s.

MAILLET-DUCLAIRON ( An-TOINE), né à Hurigny, près Mâcou, le 16 novembre 1721, est mort à Paris, le 16 novembre 1809. Commissaire de la marine et du commerce de France en Hollande, retiré en 1777, avec brevet de consul-général honoraire, censeur royal, auteur de plusieurs ouvrages estimés, il fut long-temps en correspondance avec Voltaire, Turgot et Malesherbes. Il rendit d'importants services dans sa place de commissaire de la marine, et fut honoré de l'estime et de la bienveillance du roi Louis XV, et de ses ministres. On connaît de lui : I. Essai sur la connaissance des théatres français, Paris, 1751, in-12. II. Eloge du marechal de Saxe, 1759, in-12. III. Observations d'un Américain des îles neutres, sur la négociation de la France et de l'Angleterre, depuis le 26 mars 1761, jusques au 20 septembre suivant, 1761, in-12. IV. Cromwell, tragédie, 1764, in - 12. V. Gustave Vasa, tragédie, traduite de l'anglais de Brooke, 1766 , in-8°.

MAILLY (FRANÇOIS DE), cardinal et archevêque de Reims, était né à Paris, le 4 mars 1658, d'une ancienne et illustre famille de Picardie (1). Il était frère du comte de Mailly de Nesle, qui épousa une nièce de Mme. de Maintenon. Il fut fait archevêque d'Arles, en 1698, et transféré, en

1710, à Reims, à la place de M. Letellier. Il ne suivit pas les errements de son prédécesseur, et fut un des prélats les plus vifs dans l'affaire du cas de conscience, et dans celle de l'appel. Il fut membre des assemblées du clergé de 1705, 1707, 1711 et 1713. Ses mandements pour ordonner de recevoir la bulle Unigenitus. rencontrèrent une opposition déclarée parmi quelques prêtres de son diocèse, qui refusèrent de s'y soumettre: l'official les déclara interdits, le 17 juin 1715: ils se tinrent tranquilles tant que Louis XIV vecut; mais ils se hâtèrent de profiter de l'esprit qui prévalut sous la régence. et en appelerent au parlement de Paris, qui rendit, le 28 mai 1716, un arrêt en leur faveur. L'archevêque soutint ses ordonnances, prescrivit de nouveau la soumission aux décisions de l'Eglise, et condamna, par des mandements (1716, in-12), le livre des Hexaples, celui du Temoignage de la vérité dans l'Eglise, et un Discours prononcé par le recteur de Montempuys. Le Régent avant donné une déclaration qui imposait le silence de part et d'autre, le prélat lui adressa, le 10 janvier 1718, une lettre pour lui faire des représentations sur cette mesure; il s'y exprimait avec beaucoup de vivacité contre les appelants. Des copies de cette lettre s'étant répandues, elle fut déférée au parlement de Paris, qui n'était pas habitué à ménager l'archevêque, et qui, oubliant toute mesure, condamna, le 19 mars, la lettre au feu. M. de Mailly, loin d'être abattu par un tel traitement. en fit part à son clergé par une circulaire du 24 mars, où il s'en felicitait comme d'un événement heureux pour lui, et annonçait l'intention d'en perpétuer le souvenir par

<sup>(1)</sup> Voyez l'Extrait de la généalogie de la maison de Mailly, Poris, 175°, in fol.

une fondation spéciale. Peu après, les appels avant recommence, l'archevêque de Reims les condamna par un nouveau mandement. Le 14 mai 1719, il écrivit une circulaire à ses collègues sur les affaires de l'Eglise: elle fut flétrie par un arrêt du 22 juin, semblable à celui de l'année précédente. Ces arrêts, et le soulèvement d'un parti nombreux contre l'archeveque, engagerent Clement Al à lui accorder, en dédommagement, un témoignage éclatant de satisfaction et de bienveillance. Il le comprit proprio motu dans une promotion de cardinaux, qui eut lieu le 29 novembre 1719; et il sit son eloge en plein consistoire. Le régent fut d'abord mécontent de cette promotion extraordinaire, l'usage s'étant établi que le pape ne donne le chapeau à des Français que lorsqu'ils sont présentés par le roi. Le prince fit désense à M. de Mailly, de porter les marques de sa dignité : peu après cependant il mitigea cet ordre rigoureux, et le cardinal reçut la barette des mains de Louis XV, le 19 mars 1720, suivant le cérémonial usité. Il n'alla Point au conclave qui suivit la mort de Clément XI, une maladie l'ayant force de renoncer à ce voyage. Il mourut, le 13 septembre 1721, dans son abbaye de Saint-Thierri, près Reims. Ce prelat est fort maltraité dans le Journal de Dorsanne, et dans les Mémoires secrets de Duclos, qui a copie ce Journal. Le père Chalippe prononça son oraison funebre, imprimée en 1722, in-4°.: on en trouve un extrait assez étendu dans les Mémoires de Trévoux, mois d'août 1723. L'orateur loue principalement le courage du prélat, son eloignement pour toute nouveaute, son amour pour la résidence, son désintéressement et sa

eharité envers les pauvres. Le portrait du cardinal a été gravé par · Drevet, d'après Van-Loo.

P-c-ret W-s. MAILLY (Le chevalier DE), littérateur médiocre, était filleul de Louis XIV, qui le tint sur les fonts avec la reine - mère Anne d'Autriche. Destiné par sa naissance à la profession des armes, il cultiva les lettres par goût, avec plus de zèle que de succès, et mourut à Paris, dans l'obscurité, vers 1724, déjà fort avance en âge. On connaît de lui : I. La Vie d'Adam, avec des réflexions; traduite de l'italien de Loredano, Paris, 1695, in-12. ( Voy. Loredano. ) II. Rome galante, ou Histoire secrète sous les règues de Jules - Gésar et d'Auguste, Paris, 1685, 2 tom. in - 12; réimprimée sous ce titre : Amours des empereurs romains, etc., Amsterdam, 1701, in - 12. III. Histoire de la république de Genes, Paris, 1606, 3 vol. in - 12; reimprimee, ibid. . 1742. Cette histoire commence à la fondation de la république (l'an 464 de celle de Rome), et finit en 1693; elle a joui de quelque estime, mais elle est tombée dans l'oubli. IV. Aventures secrètes et plaisantes, Paris, 1698, in-12. V. Aventures et Lettres galantes, suivies de la Promenade des Tuileries, et de l'Heureux naufrage, Paris, 1700, 1718, 2 vol. in-12. VI. Anecdotes ou Histoire secrète des Vestales, ibid., 1701, in-12. VII. Les Entretiens des cafés de Paris, et les accidents qui y surviennent, Trevoux, 1702, in-12. VIII. Diverses aventures de France et d'Espagne, nouvelles galantes et historiques, Paris, 1707, in-12. IX. Nouvelles teutes nouvelles, Paris, 1708; Amsterd., 1710, in-12. X. Histoire du prince

Erastus, fils de Dioclétien, traduc-' tion nouvelle de l'espagnol, ibid., 1700; in-12. XI. La Promenade du Luxembourg, Rouen, 1713, in-12. XII. L'Horoscope accomplie, nouvelle espagnole, Paris, 1713, in-12. XIII. Le Voyage et les Aventures des trois princes de Sarendip, traduit du persan, Paris, 1719; Amsterdam, 1721, in-12, et dans le tome 25 du Recueil des voyages imaginaires. Gueulette en a transporté plusieurs traits dans les Soirées bretonnes; et Voltaire en a tiré le sujet d'un des chapitres du roman de Zadig : le chien et le cheval. (Voy. l'Ann. littéraire, 1767, tom. 1, p. 145. ) XIV. Eloge de la chasse, Paris, 1723; Amsterdam, 1724, in-12. L'auteur eut l'honneur de présenter cet ouvrage à Louis XV: il est écrit en forme de lettres : et ce n'est pas, dit Lallemand, à beaucoup près, un des meilleurs morceaux de littérature qui aient paru. ( Biblioth. des thereuticograph., p. 146. ) (4) W-s.

MAILLY ( Louise-Julie DE Nesle, comtesse de ), née à Paris

parut à la cour avec tous les avantages qu'y donnaient alors l'esprit et la beauté. Les courtisans qui cherchaient à tenir Louis XV éloigné des affaires, lui facilitèrent une première entrevue avec Mme, de Mailly. dont la candeur ne leur permettait pas de craindre l'ascendant qu'elle pourrait prendre sur l'esprit du jeone monarque. Mme. de Mailly se prêta d'autant plus volontiers à leurs vues, qu'elle aimait en secret le roi; mais elle éprouva bientôt la douleur de se voir abandonnée pour Mme, de Vintimille, sa sœur : cependant elle ne quitta pas la cour, et continua de montrer à sa rivale les mêmes soins, les mêmes égards, que si elle n'eût pas eu à s'en plaindre. Mme. de Vintimille mourut en couches, en 1741, et fut remplacée par sa sœur cadette, la marquise de la Tournelle, devenue bientôt après duchesse de Château - Roux, qui, voulant posséder seule le cœur de son royal amant, exigea le renvoi de Mme. de Mailly. Celle-ci, pendant le temps qu'avait duré sa faveur, s'était si pen occupée de sa fortune, qu'elle manqua bientôt du nécessaire; mais le roi, l'ayant su, lui fit passer le brevet d'une pension de quarante mille francs. Elle chercha des-lors à faire oublier les erreurs de sa jeunesse, par une vie régulière : elle ne recevait que quelques personnes dont l'amitie l'avait suivie dans l'infortune, et partageait son temps entre la prière et les pratiques d'une solide piété. Elle ne conservait de son revenu qu'une faible somme, et remettant le surplus au curé de sa paroisse, pour le distribuer aux indigents. Un jour qu'elle entrait dans l'église St-Roch, un homme grossier, choqué qu'on se dérangeat pour lui faire place, dit tout haut : Voilà bien du

le 16 mars 1710, épousa, à l'âge de seize ans, Louis - Alexandre de Mailly, son cousin, Elle succéda, en 1729, à sa mère, dans la place de dame d'honneur de la reine, et (1) Cette liste, quaique asses longue, u'est cependant pas complète. On apprend dans les Nouvelles l'étreraires de l'aunée 1704, que le chevalier de Mailly vennit de publier des Méditations en vers sur le ly venait de publier des Méditations en vert sur le Memento homo, rapportées aux caractères des vices, suivies de différentes pèces dans le même genre. L'anteur y a joint une prétace, dans laquelle il entrepreud de développer le charque de la mort; on jugge par ses capressions qu'il n'est pas satisfait des plaisurs de cette vie, « Le chevalier de Mailly, continue ne je journaitée, a doune en divers temps L'Histoire ne de la Basoche; les Promenades et les Acentures n des Toilerier, etc. Il est aujonalhui dans le goînt de la devotion, il pousse les seutinents de religion avec autant de délicatesse que ceux de galanterie. Il a doune aux seurs du Tiera-ordre de Saint-François, na le Vie de Sainte-Elivaheth, leur potronne, oui il a Vie de Sainte-Elivaheth, leur potronne, oui il a "a double aux sents ou viers-ordre de Saint-i rangois, u la Vie de Sainte-Elisabeth, leur potronno, où il a "repandu beaucoup d'ouction, n ( Pièces fugitives d'histoire et de littérature, aun. 1704, p. 512.)

bruit pour une. . ... — Monsieur, pui répondit-elle, avec douceur, puisque vous la connaissez, priez Dieu pour elle. M<sup>me</sup>. de Mailly mourut en chrétienne pénitente, le 30 mars 1751, à l'âge de quarante-un ans.

W-s. MAILLY D'HAUCOURT ( JOSEPH-Augustin comte DE ), maréchal de France, de la même famille, naquit le 5 avril 1708. Il entra au service en 1726, et commença ses campagnes par le siège de Kehl, en 1733, en qualité de licutenant de la compagnie des gendarmes écossais. Ayant, les années suivantes, pris part à plusieurs affaires importantes, il obtint la croix de Saint-Louis, en 1740; et de nouveaux exploits dans la guerre de 1741, lui valurent le grade de brigidier, en 1743. A Weissembourg. repoussa, avec 150 gendarmes, un corps de cavalerie et d'infanterie, qui avant culbuté deux régiments français. Le roi lui accorda, pour cette action d'éclat, une pension de 3000 livres. Gréé maréchal-de-camp en 1745, le comte de Mailly se sit le plus grand honneur en 1746, dans la campagne d'Italie. En 1747, il fut nommé au gouvernement d'Abbeville, et obtint successivement le grade de licutenant-général, et les places d'inspecteur - général de la cavalerie et des dragons, et de commandant en chef du Roussillon. Il se trouva, en 1757, à la bataille d'Hastembeck, et ensuite à celle de Rosbach. Blessé à la tête, il tomba sans connaissance, et fut fait prisonnier, Quand il eut recouvré sa liberté, il revint à la cour, et eut le courage de déclarer que le maréchal de Soubise avait montré beaucoup de valeur personnelle dans cette journée, si malheureuse pour lui et pour la France. Il fit encore

les campagnes de 1761 et 1762, en Allemagne. A la paix, il se rendit dans son commandement, et fut nommé, en 1771, directeur-général des camps et armées des Pyrénées. ainsi que des côtes de la Méditerranée et des frontières des Alpes. Le Roussillon changea de face sous son autorité paternelle; et cette province était devenue riche et florissante, lorsque la révolution vint tout déranger en France. Il y avait trouvé. en 1748, dans un véritable désordre, non - seulement ce qui tient au militaire, mais à l'administration, dans toutes ses parties. On s'y ressentait encore de l'indolence administrative d'un pays voisin. Il rectisia l'abus du service des places, s'occupa du rétablissement des casernes et des hôpitaux, qu'il mit sur le meilleur pied. Il fonda même une université, et il réunit dans un seul bâtiment tout ce qui était nécessaire à chaque branche de l'enseignement. ainsi qu'une bibliothèque publique, sans qu'une fondation aussi utile fût onéreuse ni à la province, ni au roi, Il serait trop long de détailler tout ce que le maréchal de Mailly fit pour l'éducation en général, dans ce pays, et principalement pour l'éducation militaire. L'école d'instruction formée sous ses auspices pour l'équitation, était à peine ouverte, qu'il abandonna une partie des emoluments de la place émineute qu'il remplissait, afin d'assurer les appointements des maîtres chargés de cet enseignement. Il s'occupa ensuite du commerce, et principalement du commerce avec l'Espagne. La France ayant pris part à la guerre pour l'independance de l'Amérique, le comte de Mailly, chargé de la défense des côtes, ne négligea, dans cette partie des attributions de son commandement, aucune des mesures qui pouvaient seconder les vues du souverain, et servir les intérêts de son pays. On ne peut passer sous silence, en parlant de lui, le rétablissement du Port - Vendres, qui donna lieu d'élever, en signe de reconnaissance, un bel obélisque à la gloire du roi. Il en résulta une grande émulation pour les défrichements : ct elle amena une plantation considérable de vignes, d'autant plus importante, que les vins forment en Roussillon la partie principale du commerce. Le comte de Mailly fut crée chevalier des ordres du roi, et maréchal de France, en 1783. Louis XVI lui confia, en 1790, le commandement d'une des quatre armées, décrétées par l'assemblee nationale, et celui des 14e. et 15e. divisions militaires. Il donna sa démission, le 22 juin de la même année. des que l'on eut connaissance du départ du roi et de sa famille. Malgré son grand âge, il se rendit au château, le 10 août 1792, aussitôt qu'il apprit que la vie du monarque était en danger. Arrivé jusqu'à ce prince infortuné, il tira son épée, mit un genou en terre, et dit à son maître, ces paroles mémorables : « Sire, nous » voulons relever le trône ou mourir » à vos côtés. » Louis XVI l'ayant pressé de se charger du commandement de la troupe qui se trouvait présente, et de la défense du château, il dirigea la courageuse résistance des gardes-suisses et d'un corps de noblesse qui n'attendait que des ordres, contre les brigands que la plus cruelle perfidie avait armes; puis il remonta, et traversa les appartements au milieu des boulets. Il se disposait à redescendre par l'escalier de la reine, pour gagner le Pont-Royal, lorsque, insulté par un peloton d'insurgés,

en même temps qu'un brave officier qui avait servi sous lui, il eut la douleur de voir celui-ci massacré à coups de hache. Lui-même était sur le point de subir un sort pareil : en ce moment un homme du peuple. frappé de son air vénérable et de son grand âge, résolut de le sauver, et y réussit. Le maréchal, ramené dans sa maison par cet homme, voulut reconnaître par un don d'argent ce service signalé : « Non, lui répond » son liberateur, je suis assez re-» compensé par le plaisir d'avoir » sauvé un honnête homme. » Et en finissant de prononcer ces mots, il s'enfuit sans vouloir dire son nom. Ce trait d'humanité est d'autant plus digne d'éloge , qu'il venait d'un particulier confondu parmi les assassins de cette affreuse journée. Le respectable vieillard, tiré d'un aussi grand danger, fut arrêté sept ou huit jours après, et conduit devant sa section, qui se préparait à l'envoyer à l'Abbaye. Un commissaire s'y opposa. Le maréchal de Mailly, la maréchale, et leur fils, encore au berceau, se refugièrent à Mareuil, en Picardie, et échappèrent aiusi aux horreurs du 2 septembre. Mais il était décidé que ce Français fidèle, ce brave guerrier, périrait sous le fer du bourreau. Arrêté de nouveau, le 26 septembre 1793, il fut transféré à Arras, et décapité, le 25 mars 1794, à l'âge de 86 ans. Il monta sur l'échafaud avec le même courage qui l'avait signalé dans les combats, et dit d'une voix forte : a Vive le roi ! Je meurs » fidèle à mon roi , comme l'ont tou-» jours été mes ancêtres. » L-P-E. MAILLY (JEAN-BAPTISTE), historien estimable, fils d'un libraire de Dijon, naquit en cette ville, le 16 juillet 1744. Après avoir fait

d'excellentes études, il fut charge

In arday Google

asseigner les humanités, et ensuite donner des leçons d'histoire au dege Godran. Il s'acquitta de ses sections avec beaucoup de succès, tout pour prix de ses services une mion de retraite, et mourut à bjon, le 26 mars 1794, dans un je peu avancé. Il a publie, avec M. comte François-de-Neufchâteau : vesies diverses de deux amis, Justerdam ( Dijon ), 1768, petit 18". On y trouve quelques pièces mi agréables. Mailly est principament comu par les ouvrages suishits : I. L'Esprit de la Fronde, ans, 1772, 5 vol. in-12. Cet ourage fait suite à l'Intrigue du cainet, par Anquetil, auquel on l'a pelquefois attribué; le style en est a peu diffus, et l'auteur aurait pu apprimer beaucoup de détails qui ramissent la marche des événements. L'Esprit des Croisades, ibid. 1780, 4 vol. in-12. Ce livre, qui renferme beaucoup de recherches, Bas qui ne donne que la première rrosade, a été traduit en allemand, silen a paru un abrégé dans la mime langue. III. Fastes juifs, rumains, et français, Paris (Di-1782, 2 vol. in-8°.; c'est un abrege d'histoire universelle, fait sur le pan de l'Abrège chronologique m president Henault. L'auteur le réaçes pour ses élèves. Mailly a été le Principal rédacteur des Affiches litleraires de la province de Bourgome, pendant les années 1776-77 7 vol. in-40. ); et l'on a encore de les Poésies fugitives, des Lettres, des Discours, des Mémoires dans les journaux du temps ou dans le Recueil de l'académie de Dijon, dont il était membre.

MAIMBOURG (Louis), célèbre paite, né à Nanci, en 1620, d'une amila noble, fut admis dans la Société à l'âge de seize ans, et envoyé à Rome, pour y faire son cours de théologie. De retour en France, il enseigna quelque temps les humanités au collége de Rouen, s'appliqua ensuite à la prédication, et parut dans les principales chaires du royaume. Îl avait dejà passé l'âge de la jeunesse, lorsqu'il commença de publier ses ouvrages historiques, auxquels il dut une réputation qui ne s'est pas soutenue. Ayant pris la défense des libertés de l'Eglise gallicane ( dans son Traite historique de l'Eglise de Rome), cette hardiesse déplut au pape; et il reçut l'ordre de quitter les jésuites. Le roi le gratifia d'une pension, et lui accorda une retraite à l'abbaye de Saint-Victor de Paris, où il mourut d'apoplexie, le 13 août 1686, dans le temps qu'il travaillait à l'Histoire du schisme d'Angleterre. Il n'avait conservé aucune liaison avec ses anciens confrères; et même il s'exprimait sur leur compte avec peu de ménagements (1). Le P. Maimbourg est un écrivain inexact, passionné et irréfléchi; mais, son style n'est dépourvu ni de chaleur ni d'agrément : il savait d'ailleurs donner à l'histoire l'intérêt du roman; et il plaisoit à la malignité par des portraits, dans lesquels, a l'exemple de Mlle. Scudéry, il peignait ses contemporains, sous les noms des anciens personnages qui avaient joué à-peu-près les mêmes rôles. Il a composé un grand nombre d'ouvrages, dont on trouvera la liste exacte dans les Remarques de Joly sur le Dictionnaire de Bayle. Ses Sermons sont oublies depuis

<sup>(1)</sup> On peut voir dans les préfaces de ses bistoires, avec quelle amertune il parle de Boukours, du P. Rapin, etc.

long - temps; ses livres de controverse, quoique bons, ne sont plus guere consultés : mais les Histoires du P. Maimbourg sont trop connues, et citées trop souvent, pour qu'on puisse se dispenser d'en parler avec quelques détails. Le recueil en a été publié à Paris, 1686-87, 14 vol. in-40., ou 26 vol. in-12, dans l'ordre suivant : Histoire de l'Arianisme; - des Iconoclastes: - du Schisme des Grecs; - des Croisades; - de la Décadence de l'Empire, depuis Charlemagne; du grand Schisme d'Occident; du Luthéranisme ; - du Calvinisme; - de la Ligue. - Traité historique de l'église de Rome. -Histoire du pontificat de Saint-Gregoire le Grand. - Histoire du pontificat de Saint-Léon. L'Histoire de l'arianisme, et celle des iconoclastes, furent critiquées par Jacques Lesebvre, qui fit paraître : Entretiens d'Eudoxe et d'Euchariste, sur l'Histoire de l'arianisme, etc. Cette critique, dit Bayle, qui est fort bonne, fut brûlée à Paris en 1674, et réimprimée en Hollande en 1683, L'Histoire des Croisades a passé pour celle que le P. Maimbourg a le mieux écrite. L'abbé de Choisy, en conseillait la lecture; mais on doit se borner maintenant à indiquer celle de M. Michaud, ouvrage qui par le mérite du style, la sagesse du plan, et l'exactitude des faits, est très-supérieur à tous les ouvrages qui ont paru sur le même sujet. - L'Histoire du calvinisme a donné lieu à un grand nombre de réclamations de la part des écrivains protestants : Rou, Jarieu, Rocolles, etc. La critique qu'en fit Bayle est un des morceaux les plus agréables qui soient sortis de sa plume. ( V. BAYLE. ) Le P. Maimbourg eut le bon esprit de ne

point se compromettre avec un adversaire aussi redoutable; et c'est une preuve de jugement qu'on n'a pas assez remarquée. Dans l'Histoire de la Ligue on trouve quelques pièces originales et fort curieuses qui n'avaient point encore paru, entre autres l'acte d'association des grands du royaume contre la maison de Bourbon. Les Histoires du pontificat de Saint-Grégoire et de Saint - Léon sont les deux meilleurs ouvrages de Maimbourg, Bayle, qui a le mieux connu et relevé les défauts de cet écrivain, lui trouvait cependant un talent particulier pour l'histoire. Il y répand, dit-il ( art. Maimbourg), beaucoup d'agrement. plusieurs traits vifs, et quantité d'instructions incidentes. Il y a peu d'historiens, même parmi ceux qui écrivent mieux que lui, et qui ont plus de savoir, qui aient l'adresse d'attacher le lecteur, comme il le fait. Enfin, Voltaire, qu'on n'accusera pas d'avoir été trop favorable aux jésnites, dit, en parlant de Maimbourg : Il eut d'abord trop de vogue, et on l'a trop neglige ensuite. Cette reflexion judicieuse terminera cet article, qu'on aurait pu facilement alonger de différentes anecdotes, si la source n'en avait paru suspecte. - Théodore MAIMBOURG, parent du précédent, quitta la religion catholique, et se fit calviniste. Pour justifier son apostasie, il écrivit au P. Maimbourg, une lettre qui fut imprimée en 1659 : il publia aussi, contre son parent, un examen du traite relatif à l'Eucharistie, Cologne, 1683, in-12. On a de lui une autre Reponse sommaire à la Methode du cardinal de Richelieu : il la dédia à Mose. de Turenne; il y prit le nom de Laruelle, et l'envoya aussi à Samuel

Desmarets, qui la fit imprimer à Groningue, 1664: l'éditeur y insera, en plus de deux cents endroits, des additions qui déplurent à l'auteur, au point qu'il vou ut desavouer l'ouvrage. Il rentra, en 1664, dans le sein de l'église romaine, qu'il abandouna de nouveau; il se retira en Angleterre, et y fut chargé de l'éducation d'un fils naturel de Charles II. Ce fut là qu'il publia une fort méchante réponse à Exposition de la foi, de Bossuet, 1688. Il mourut à Londres, en 1693.

MAIMON (SALOMON), philosophe allemand du dix-huitième siècle, naquit de parents juifs, en 1753, Neschwitz en Lithuanie. Fils d'un rabbin orthodoxe, toutes ses études furent exclusivement dirigées vers le fatras des lois traditionnelles des Israelites. Doué d'une insatiable avidité de savoir, il se vit des l'age de onze ans en possession de toutes les connaissances exigées d'un rabbin, et il se jeta des-lors avec ardeur sur les livres cabalistiques. Ayant parcouru ce ténébreux labyrinthe, et se doutant qu'il existait des sources d'instruction plus abondantes et plus pures, il entreprit, pour y puiser, un voyage considérable, principalement dans la vue de tirer parti de la bibliothèque d'un rabbin distingué dout il avait souvent entendu parler. Reureux d'y trouver des livres de divers genres, et enchanté de la philosophie cartésienne, dont il prit quelque idée dans le traité de physeque de Sturm, il résolut d'aller en Allemagne satisfaire sa passion pour la science, et s'y appliquer à la médecine. Mais chargé de l'entretien d'une lamille, et plongé dans une extrême mligence, il n'aurait pu exécuter re projet sans les secours d'un de ses

co-religionnaires. Quelque faibles qu'ils fussent, il se mit en route; et. après une lutte pénible et souvent dangereuse contre tous les genres de besoins et de difficultés, il se crut, en arrivant à Berlin, à-la-fois au comble de ses souhaits, et au terme de ses souffrances. Mais c'est là que l'attendaient les épreuves les plus cruelles. La réputation de profond et savant rabbiniste l'avait précédé, et lui avait fait un ennemi d'un rabbin haineux et influent. Il fut dénoncé aux anciens de la communauté israélite de Berlin, et l'entrée de la ville lui fut défendue, comme à univagabond suspect. Rien de déchirant comme la peinture qu'il trace, dans ses Mémoires, de sa déplorable situation, et des sentiments qui s'emparèrent de son ame, lorsqu'il vit les portes se fermer devant lui. Il se roula par terre de désespoir, et versa des farmes amères. Attaque d'une fièvre ardente, il fut porté dans un hospice, dont il ne sortit, après une longue convalescence, que pour reprendre le chemin de son ancien domicile, sans autre ressource que celle d'implorer la pitié des passants. Contraint par la nécessité de faire route avec un misérable juif, et de recevoir les directions de ce compagnon de voyage dans l'art de mendier, il lui paya ses leçons en tâchant de tirer son concitoyen de l'état de grossière ignorance où il était plongé à l'égard de la religion et de la saine morale. Leur arrivée en Pologne fut incontinent suivie de la résolution prise par Maïmon, de se soumettre plutôt aux plus dures nécessités, que de continuer le hideux métier de mendiant. A peine eut-ilformé et commencé d'exécuter ce dessein, qu'il fut relevé à ses propres yeux; et presqu'aussitôt, nommé rabbin de première classe,

il se vit passer de l'abime de l'abjection et du malheur, au rang le plus considérable et le plus honoré dans sa nation. Cependant de nouvelles persecutions le déterminerent à se rendre de nouveau à Berlin. Cette fois il y trouva des co-religionnaires compatissants et généreux, dont l'appui lui procura le moyen de continuer ses études. Le hasard avant fait tomber dans ses mains la métaphysique de Wolf, il eut l'idée de communiquer a son compatriote Moise Mendelssohn (V. son article), les doutes que la lecture de ce traité avait fait naître en lui. La subtilité et la profondeur de quelques-unes de ces objections, rédigées en hébreu (il nes'était pas encore rendu familière la langue allemande). frappèrent ce célèbre philosophe, qui encouragea Maimon à poursuivre ses méditations, lui donna de sages directions, et l'introduisit dans cette société de Juifs éclairés et de familles israélites distinguées, à laquelle les vertus et la renommée de Mendels4 sohn ont créé une existence, concilié une estime, donné une consistance, et assuré une considération morale qui, depuis la destruction de l'existence nationale des Juiss jusqu'à ce jour, n'ont été le partage d'aucune autre réunion d'Israélites, dans aucune partie du monde civilisé. Malheureusement, un fonds de légèreté dans le caractère, et le goût des plaisirs, empêchèrent Maimon de tirer, des secours et de la protection de son illustre concitoyen, tout le fruit qu'il aurait pu en recueillir. Il ne suivit pas avec assez de constance le conseil qu'il en avait reçu de se faire une ressource de l'étude de la pharmacie, négligea les avis paternels qu'il lui prodiguait, s'attira, par son inconduite le blâme de ses co-

religionnaires; et lorsque Mendels sohn s'en ouvrit à lui avec franchise il finit par se montrer blessé de se remontrances, et quitta Berlin pour échapper à l'œil et aux exhortations de ses amis. N'étant pas, à Hambourg et à Amsterdam, où il se rendit suc cessivement, sous l'égide de protecteurs considérés qui pussent fair pardonner ses défauts en faveur de ses bonnes qualités et de son talent on ne vit en lui que la bizarrerie, la hardiesse de ses idées spéculatives et l'incompatibilité de ses principe avec les croyances de sa nation. De signé dans la dernière de ces ville à la réprobation générale pour se opinions hérétiques, il retomba dan un tel état de misére, qu'il fut tenté d se detruire. Pour alleger sa situation il se décida enfin à retourner à Ham bourg, et à y faire abjuration du ju daisme. Dans ce dessein, il rédige ses idées sur l'ensemble et les princi paux dogmes de la religion chre tienne. Mais l'ecclésiastique auquel i montra cette profession de foi, mè lée de raisonnements sceptiques , la ayant déclaré « qu'elle ne suffisait pa » pour le faire juger admissible at » baptème », Maimon tâcha de se ti rer d'affaire d'une autre manière en s'appliquant à l'étude des langue modernes. Muni de fort honnes at testations de ses maitres, les profes seurs du gymnase de Hambourg il se rendit d'abord à Breslau, oi une liaison intime s'établit entre lu et le célèbre Kuh, poète juif; et . à l. suite de nouveaux revers, en grand partie fruit de son inconstance, i revint à Berlin, où il subsista d'au mones dans les commencements C'est là que logé dans un triste gale tas, il entreprit l'étude de la Criti que de la raison pure de Kant, e se trouva, par cette lecture, condui i in nouveau système de philosophie transcendentale, qui dévoila tout son talent pour les spéculations de la philosophie la plus abstruse, et fit connaître, en lui, un des plus subtils métaphysiciens, plein d'originalité, mais aussi peu judicieux et aussi obscur que profond et sceptique, fort et adroit dans l'attaque des opinions d'autres philosophes, mais incapable de leur substituer des doctrines aussi cohérentes et aussi plausibles que celles dont il avait indiqué les lacunes ou les erreurs. Maimon est un exemple frappant de l'influence funcste qu'exerce, et qu'a di exercer depuis plus de deux mille ans, sur l'esprit des Juifs, la collection du Talmud, amas de discussions alambiquées, de subtilités absurdes, de distinctions oiseuses et difficiles, de décisions non moins généralement ridicules que fréquemment immorales, précédées de raisomements tantôt inintelligibles à force de finesse, tantôt révoltants pour être en contradiction avec les plas simples notions du bon sens, comme avec les oracles les plus clairs de la conscience. Les dernières années de sa vie furent, sinon vérita-Mement heureuses, du moins semées de quelques douceurs par les soins généreux d'un comte de Kalkreuth, qui lui avait offert un asile, el aupres duquel il mourut en novembre 1800, dans une terre appartenant à son bienfaiteur, et située près de Freistadt en Silésie. Il · laissé des Mémoires curieux, qui Wirent une des auto-biographies les piquantes et les plus instructives. lls ont été publiés à Berlin par un tenvain distingué, Ch. P. Moritz, deux volumes in-18, 1792 et. 1793. Sa vie a fourni la matière de Relegions intéressantes au célèbre

philosophe juif Ben-David, et à M. Biester, dans des articles remarquables, imprimés à Berlin, peu de temps après le décès de Maïmon: elle sera dans tous les temps un sujet de méditations utiles pour le philosophe qui veut appuyer l'étude de notre nature, sur des données exactes et sur l'observation d'hommes remarquables par la tournure de leur esprit et l'étendue de leurs facultés. Elle montrera surtout, dans un exemple mémorable, à quels ésarts, à quelle anarchie, pour ainsi dire, à quel infructueux travail est condamnée une raison forte, est livré un esprit scrutateur doué de pouvoirs intellectuels d'un degré supérieur; lorsque des discussions futiles, des recherches stérilement laborieuses, des institutions et des doctrines perverses, ont faussé la première direction de nos facultés, et entravé leur jeu franc et libre, où chacune d'elles, dans leur coopération harmonique, s'aide, se balance et se rectifie mutuellement. Les idées originales de Maimon ne méritent pas de mention particulière dans un article de biographie : elles sont marquées au coin de cette subtilité, pour ainsi dire, talmudique, à laquelle il s'était habitué. M. de Gérando en a exposé les plus remarquables dans son Histoire comparée des systèmes philosophiques. Les services que Maimon a rendus à la philosophie, sont purement négatifs. Il a signalé, avec beaucoup de sagacité, quelques-unes des principales défectuosités de la nouvelle analyse de l'esprit humain, qu'offre la Critique de la raison pure. Il s'est particulièrement attaché à mettre au jour les défauts de la doctrine des catégories, et le cercle vicieux d'après lequel Kant les fait découler d'abord

des différentes espèces de nos jugements, et les établit ensuite non-seulement comme sources primitives de ces formes mêmes, mais comme législatrices souveraines du monde phénoménique, et dernières bases de toutes nos connaissances réelles; donnant ainsi, par une hypothèse gratuite, une valeur positive, constituante, créatrice, pour ainsi dire, à de simples formes logiques, à des modes d'activité intellectuelle purement subjectifs. Maimon n'a pas attaqué avec le même succès les principes fondamentaux de la morale du philosophe de Kænigsberg. Les reproches qu'il lui fait, s'adressent aussi justement aux bornes de la raison humaine elle - même, et aux limites qu'elle doit nécessairement rencontrer dans la recherche des premières origines et de la racine de nos idées. Tout en rendant justice à l'évidence , avec laquelle Kant a établi-la primauté de la raison pratique sur toutes les forces simplement intellectuelles, il le blâme de n'avoir pas montre comment la raison théoretique, et la raison pratique, c'est-à-dire, la raison législatrice dans le domaine des actions imputables, tiennent à la même souche, et forment au fond la même faculté. Kant n'a jamais nié l'identité fondamentale de ces deux grandes divisions des pouvoirs spirituels de l'homme; mais, après en avoir établi l'incommensurable disparité et analysé les lois absolument hétérogènes, il n'a pas tenté de les rattacher à une tige commune, apparemment parce qu'il n'a pas cru qu'on put en découvrir l'identité et le mode d'identité, autre part que dans le point de vue de l'absolu, inaccessible à des êtres finis qui ne peuvent pas sortir d'euxpièmes pour se voir et se penétrer

au même instant où ils opèrent, et oi leur attention est absorbée par une lutte perpétuelle avec les objets exté rieurs, qui ne cessent de gener, par leur résistance, l'action indéfinie du moi. Le meilleur traité philoso phique de Maimon, et celui où il a déploye le plus de profondeur, est la dernière production de sa plume féconde. 1 est intitule : Recherches critiques sui l'esprit humain, ou Tableau des facultés de connaître et de vouloir, Leipzig, 1797, in-8°. Parmi les autres ouvrages de ce philosophe, dont on a la liste dans Meusel, on distingue un Essai de philosophie trans cendentale, Berlin, 1790, in-80; un Commentaire hebreu sur le More Nebuchim (ou Doctorperplexorum) de Moise Maimonide, ib. 1791 in - 4º.; - un traité de Logique 1794; -une Exposition de la Theo rie des Catégories d'après Aristote id. in-86.; — un Parallèle de Bacon et de Kant, et l'Histoire des progres de la metaphy sique en Allemagne depuis les temps de Leibnitz et de Wolf, 1793, in 8º. Aux Mémoires où il a raconté sa vie, et qui sont, sans contredit, le plus intéressant de ses ouvrages, se rattache l'histoire de ses écrits, en dialogues, publiée après sa mort par M. Bouter wek, dans son journal intitule Nouveau Musée consacré à la Philosophie et à la Littérature, vol. 11 cahier 1, no. 5, et cahier 2, no. 7 (1804). On trouve l'extrait de son auto-biographie dans la Galerie de tableaux historiques du dix-huitieme siècle, par Samuel Baur, tom. v. Maimon a été collaborateur du Magasin psychologique de M. Moritz à dater du volume ix de cet estimable recueil. S-R.

MAIMONIDE, ou MOISE FILE DE MAIMON, le plus célèbre rabbit

gu'aient eu les Juiss, naquit à Cordoue, l'an 1130 suivant le comput le plus probable, en 1131 ou 1136 suivant le calcul de différents rabbins. Il étudia la philosophie et la médecine sous Abou Diafar Ibn Tophail, et ensuite sous le fameux Averroës, qui le prit en amitié, à cause de sa pénétration et de ses heureuses dispositions. Lorsque celui-cieut encouru la disgrace du souverain de Cordoue, et se tint caché pour mettre sa vie en sûreté, Maïmonide, qui seul connaissait le lieu de sa retraite, s'enfuit en Egypte, de peur de succomber à la tentation de le révéler ; et il en recut le surnom d'Egyptien. Après avoir fait pendant quelque temps le commerce des pierreries, il exerça la médecine avec tant de réputation, qu'il fut appelé à la cour du sultan Saladin pour être son premier médecin; charge qu'il remplit également sous les deux successeurs de ce prince. La profession de la médecine ne l'empecha pas de cultiver les autres sciences. Il excella dans la philosophie; il aprofonditla théologie et la jurisprudence des Juifs. Il connaissait les mathématiques, entendait plusieurs langues, et écrivait très - bien l'arabe et l'hébreu. Il mourut en 1209, et fut enterré à Tibériade, conformément à se dernières volontés. Il fut pleuré de tous ses compatriotes, et même des Musulmans, qui avaient souvent recours à ses lumières, et qui le consultaient dans leurs maladies. La synagogue ordonna un deuil et un jeune de trois jours ; et l'année de sa mort fut nommée, dans les annales bébraïques, une année de lamentation. Nous avons de lui : I. Perusch Ha-Mischna, ou Commentaire sur la Mischna, Cet ouvrage, qui anwonca dans son auteur une érudition

immense et un talent extraordinaire. fut commencé en Espagne, et termis né en Egypte; il est écrit en arabe. et orné de savantes préfaces sur des points importants. Plusieurs rabbins en ont donné une traduction hébraique, qui fut imprimée avec la Mischna à Naples, 1492, in-fol. ( De Rossi); à Sabioneta, 1550, in-40. Mantoue, 1561, in-40,; Venise. 1566, in-40., et 1606, in-fol. Guillaume Surenhusius, à qui l'on doit la belle édition de la Mischna, Amsterdam, 1698-1703, 6 vol. in-fol.. y iuséra le commentaire de Maimonide, qu'il avait traduit en latin, au lieu de la traduction hébraïque, pour ne pas trop alonger sa collection. Les préfaces de Maimonide, collationnées sur de bons exemplaires par Edouard Pococke, ont été imprimées en arabe, Oxford, 1655, in-4º., sous le titre de Porte de Moise ( Bab Moussa), avec une traduction latine de sa façon et un appendicetrès-étendu. On cite encore deux traductions inédites du commentaire de Maimonide, l'une en espagnol, par Jacob Abendana; l'autre en latin, par Isaac Abendana, frère du précédent, qu'on dit être conservée manuscrite dans la bibliothèque de Cambridge. II. Iad Chazakah, ou la Main-Forte. C'est un bon abrégé du Talmud, divisé en quatre parties, écrit en hébreu, d'un style trèspur, très-clair, et débarrassé de toutes les rêveries rabbiniques. Tout ce qu'il y avait de plus habile parmi les Juis l'accueillit avec transport; mais les superstitieux le regardèrent comme la ruine des traditions les plus saintes, et accusèrent l'auteur de témérité et d'irréligion. Un rabbin du Languedoc écrivit contre Maimonide dans les termes les plus durs et les plus offensants. La Main-Forte

a été imprimée sans date en 2 vol. in-fol.; ( cette édition est décrite par De Rossi dans ses Annales heb. typ. p. 126 et suiv.); à Soncino, 1490; à Constantinople, 1509; Vienne, 1524, 2 vol. in-fol., avec le cataloque des preceptes affirmatifs et négatifs, distingués en quatorze classes, et avec les remarques d'Abraham Ben David, dont il vient d'être question, et deux commentaires apologétiques à côté du texte; Venise, 1550, avec des annotations et des remarques de Moise Cohen et de Méir de Rothenbourg, 2 vol. in - fol.; Venise, 1574, avec de nouvelles additions , 4 vol. in-fol. ; Amsterdam, 1702, 4 vol. in-fol., édition préférable à toutes les autres par les améliorations d'Athias. Presque toutes les parties de la Main-Forte ont été données séparément en hébreu et en latin, avec ou sans notes, par différents écrivains, dont on peut voir le catalogue et la manière dans la 14º. des Dissertations de Boissi, pour servir à l'Histoire des Juiss. consacrée à Maimonide, Paris, 1787, seconde édition, 2 vol. in-12. III. Moréh Névokim, ou le Docteur des Perplexes. Maimonide composa cet ouvrage en faveur d'un de ses disciples, pour lui apprendre comment il faut entendre les locutions de l'Ecriture-Sainte qui s'éloignent de l'usage ordinaire, et qui ne sont pas susceptibles du sens littéral. Il l'écrivit en arabe, et le divisa en trois livres : on y trouve, des choses admirables, mais un peu obscurcies par les idées des pythagoriciens, des platoniciens et des cabbalistes. Le Docteur des Perplexes, traduit en hébreu, sous les yeux et avec l'approbation de Maimonide, par Samucl Ben Juda Aben Tibbon, fut apporté en France. Les rabbins de Montpellier le condamnèrent, et en firent brûler tous les exemplaires qu'ils purent se procurer. Cependant les rabbins de Narbonne et de Béziers, qui avaient approuvé l'ouvrage, et sur qui retombait ce contre-coup d'un zèle furieux, se prononcèrent hautement contre les instigateurs, et les frappèrent d'anathème. En peu de temps le feu de la discorde s'alluma entre les synagogues de France. La plupart, seduites par les rabbins de Montpellier, et tremblant à la simple apparence d'innovation dans la religion de leurs pères, se déclarèrent contre les partisans du Moréh Névokim, et les excommunièrent. Le fanatisme fut porté si loin, que des Juifs français. voyageant en Palestine, effacèrent ces mots de l'épitaphe de Maimonide: Le choisi entre tous les hommes. pour y substituer ceux-ci: L'excommunie et l'hérétique. Le schisme ne fut éteint que quarante ans après, par l'intervention des synagogues d'Espagne et par les soins de David Kimchi. ( . V son article, XXII , 419.) Le Docteur des Perplexes n'a pas été imprimé dans la langue originale; mais on a plusieurs éditions de la traduction d'Aben Tibbon ; la première est sans date et sans nom de ville. M. de Rossi conjecture qu'elle est antérieure à 1480 et qu'elle peut être de Thessalonique. Depuis il a été imprimé à Venise, 1551; infol.; Sabioneta, 1553, in-fol., édition plus ample que la précédente. La plus récente est celle du R. Salomon Maimon, publiée avec de nouveaux commentaires, Berlin, 1791, in-40. (V. l'article précédent.) En 1520, Justiniani, évêque de Nebbio, fit imprimer, à Paris, une version latine du Moreh Nevokim que Richard Simon croit être très-

ancienne, et qui est très-défectueuse. En 1620. Buxtorf fils en donna une Bile , in-40. ; elle est assez exacte, et aurait pu l'être davantage s'il avait consulté le texte arabe. Thomas Hyde en préparait une d'après reprocedé, pour être mise à côté de l'original; mais elle est restée imparfaite. On en trouve un Specimen arabe et latin , dans son Syntagma , tom II, pag. 433-38. IV. Schelosch Isarah Ikkarim, ou les treize Articles de foi. Maimonide, en redigeant cette formule de foi, n'a pas pretendu y comprendre tous les artides révélés, mais les principaux seulement, ceux qui servent de fondement aux autres, et qui suffisent pour l'instruction des enfants et du peuple. Le symbole de Maimonide fut attape par le rabbin Chasdaï ben Abraham, qui lui opposa une profession de foi à sa façon, en vingt articles, mais moins claire et moins methodique. L'article douze de Maimomde fut spécialement en butte aux traits d'un des disciples de Chasdaï, e rabbin Joseph Albo, parce que es chrétiens s'en servaient avec wantage dans leurs disputes contre es Juis, pour les convaincre de la dessité du Messie. Ces différentes contradictions n'ont point empêché es treize Articles de foid'être adopes universellement, traduits dans outes les langues, et imprimés un rand nombre de fois. Les éditions plus remarquables sont celles de enise, 1517; de Worms, 1529, léna, 1540, in-80., hébreu et win. V. Sepher Mitzvoth, ou le re des Préceptes, écrit en arabe, our expliquer les six cents préptes de la loi; traduit en hébreu Aben Tibbon, et imprimé à Justantinople, 1517, et à Amsdam, 1660, in-40., avec des

notes critiques et explicatives. VI. Igghereth Thechijath Hammethim, ou Lettre sur la Résurrection des morts, écrite en arabe. communiquée seulement à quelques personnes, par l'auteur, à cause de la singularité des sentiments qu'il y professe; traduite en hebreu par Aben Tibbon, et imprimée à Constantinople, 1522; à Venise, 1601, in-40.; à Bâle, 1629, in-40., et à Amsterdam, 1660. VII. Petach Tikvah, ou la Porte de l'Espérance, adressé aux Juifs d'Arabie, pour leur rappeler les signes caractéristiques du Messie. suivant les idées des rabbins, les prémunir contre les imposteurs. et les fortifier dans l'espoir d'une future délivrance. Cette lettre, en arabe, fut traduite en hébreu par le rabbin Nachum, imprimée à Bâle, 1629, et à Amsterdam, 1660, avec la précédente, à la suite du Livre des Préceptes. VIII. Igghéréth Lechcame Marsiliah, ou Lettre aux rabbins de Marseille. Maimonide v démontre la vanité de l'astrologie, et l'incompatibilité de l'influence des astres avec la liberté de l'homme et les préceptes de Dieu : elle a été imprimée à Cologne en hébreu, avec une traduction latine de Jean Isaac Levita, 1555, in-80., et sans traduction dans l'appendice de l'Institution épistolaire de Buxtorf, IX. Igghéréth le rabbi Pinchas ben rabbi Meschullam, ou Lettre au rabbin Pinchas, fils du rabbin Meschullam ( dans l'appendice de l'Ins . titution épistolaire de Buxtorf); Maimonide s'y justifie du reproche qu'on lui faisait d'avoir décrié le Talmud, et promet une plus ample apologie. X. Sepher Higgaion, ou le Livre de la Logique, écrit en arabe, et traduit en hébreu par Moise, fils d'Aben Tibbon : cette traduction, accompagnée de deux commentaires anonymes, a paru à Venise, 1550, in - 40.; à Crémone, 1566, in-4°.; à Bâle, 1527, in-8°., avec une version latine de Sebastien Munster, mais remplie de fautes et de contre - sens. XI. Phitabdir alschat, ou du Regime de la santé, en arabe, traduit en hébreu, mais inédit. Il en a paru une version latine à Augsbourg, 1518, in-4°. XII. Pirke Mosche, aphorismes de médecine, composés en arabe sur les ouvrages de Galien, traduits en hébreu, imprimés en latin sculement, Bologne, 1489, in-4º.; Bale, 1579, in-8º. Maimonide a traduit en hébreu les ouvrages d'Avicenne; mais cette traduction n'a pas été imprimee. Dom de Montfaucon dit en avoir vu un bel exemplaire dans la bibliothèque des Dominicains de Bologne. Les Juifs regardent, avec raison, Maimonide comme le premier écrivain de leur nation. Ils l'appellent la Lampe d'Israël, la Lumière de l'Orient et de l'Occident, le grand Aigle, le Docteur de Justice, le Sage accompli. Pour exprimer leur admiration envers lui, ils ont coutume de dire : Depuis Moise (le législateur ) jusqu'à Moise (ben Maïmon), il n'y a point eu de semblable à cedernier (Mimosché ad Mosché lo Kam ca Mosché). Les chrétiens, moins enthousiastes, lui rendent cependant justice, et savent apprécier ses écrits. Il est souvent désigné sous le nom de Rambam, composé des initiales de ces mots, rabbi Moise, ben Maimon. Outre la dissertation de Boissi, dont nous avons parle, voyez Bartolocci, Biblioth. Rabb.; Wolf, Biblioth. Heb., et la Dissertation que Clavering a mis à la tête du traité de l'Etude de la Loi, Oxford, 1705, in-

4°. M. Michel Berra donné, en 1815, une Notice sur Maymonide, philosophe juif du douzième siècle, in 8°. de 12 pag. L—B—E.

MAIMOUN BEN-KAIS, plus, connu sous le surnom ou sobriquet d'Ascha, poète arabe, contemporain de Mahomet, est auteur d'un poème ou plutôt d'une élégie qui va de pair avec les sept Moallakat, ces poèmes fameux, qui, antérienrement à la conquête de la Mekke par Mahomet, avaient obtenu l'honneur d'être suspendus aux portes de la Caaba. Lo pere d'Ascha, Kaïs ben Djandal, est surnommé par les Arabes hatil aldjoua, c'est-à-dire victime de la faim, parce que, dit-on, étant entre dans une caverne pour s'y reposer à l'ombre, une roche se détacha de la montagne, et boucha l'entrée de la caverne, de manière qu'il ne put en sortir, et y périt de faim. Ascha, sur la fin de sa vie, composa des vers et l'honneur de Mahomet, et se mit en route pour aller le trouver, el faire profession de l'islamisme entre ses mains; mais les Arabes de la famille de Koraïsch, ennemis déclare de Mahomet, l'ayant rencontré, & avant appris de lui le but de sot voyage, lui offrirent un don de cen chameaux, à condition qu'il renoncerait à son projet. Ils craignaieu que la grande renommée d'Aschi ne fortifiat le parti de la nouvell religion, et que les chants du poèt n'enflammassent les Arabes contre le ennemis du Prophète. Ascha accepti leurs offres, et rebroussa chemit mais, comme il retournait chez lu son chameau le jeta par terre. et mourut en un lieu nommé Manfouh où, plusieurs siècles après, on vova encore, dit-on, son tombeau. mort arriva en l'an 6 ou 7 de l'hegir On peut douter si Ascha était ide

lare; car les historiens arabes assuwat qu'il était Kadarite, c'est-àdire qu'il admettait la doctrine du the arbitre, et qu'il la tenait des Ladites, ou Chrétiens arabes de lin, chez lesquels il venait acheter in vin. La crainte qu'inspirait aux boreischites l'accession d'Ascha à la religion de Mahomet, était bien landée, si l'on en croit les récits que la tradition nous a conservés relatimentau pouvoir que ses vers exerment sur tous ceux qui les entendient, et à l'estime dont il jouissait permi ses contemporains. Le trait servant pourra en donner une idée. Ascha avait fait des vers en l'honneur fu prince arabe nommé Asonad; dil en avait reçu, pour prix de ses les, 500 mithkals d'or, 500 habits tre l'ambre. Il retournait chez lui thargé de ces présents; mais craipant d'être dépouille par une tribu trabe dont il devait traverser le terploire, il voulnt se soustraire à ce langer, en mettant ses jours et ses nchesses sous la protection d'un homme puissant. If alla, en consepuence, trouver un Arabe, nommé Alkama, chef d'une tribu, et le pria le le prendre sous sa protection. Allama n'eut garde de s'y refuser; il Fomit de défendre le poète contre les hommes et les génies. Mais Ascha m ayant demandé s'il promettait rassi de le défendre contre la mort, likama ne voulut pas prendre un tel ngagement, La-dessus le poète alla roaver un autre prince arabe, nom-Mamir fils de Tofail, qui s'obligea le le protéger même contre la mort. Comment cela? » lui demanda ischa. « Si tu viens à mourir, lui repondit Amir, pendant que tu seras sous ma protection, je paierai la la famille l'amende qui est le 'P'il du sang. » Ascha, charmé de

cette réponse, composa des vers en l'honneur d'Amir, et une satire coutre Alkama. Ce dernier alors regretta le refus qu'il avait fait d'acceder à sa demande. Le poème d'Ascha, qui est quelquefois compris parmi les Moallakat, a été publié en arabe et en français par l'auteur de cet article dans le tome ve. des Mines de l'Orient, Le poète y chante d'abord la belle Horaïreh, l'objet de ses amours, puis sa propre libéralité, et son goût pour les plaisirs de la table et les divertissements qui accompagnent les festins. A ces objets succèdent la description du chameau qui le porte, et de sa propre intrépidité dans les dangers des déserts, puis le tableau d'un orage dont les caux inondent en torrents les plaines et les vallées. Passant enfin au véritable sujet de son poème, Ascha lance les traits les plus mordants de la satire contre Yezid, fils de Scheiban, l'ennemi de sa tribu; il rappelle les journées où elle a triomphé sur le champ de bataille, et laissé ses plus redoutables adversaires étendus sur la poussière; enfin il défie ses ennemis au combat, et célèbre d'avance leur inévitable défaite. Ce poème respire ce caractère de noblesse et en même temps de férocité, propre aux plus anciennes poésies des Arabes qui soient venues jusqu'à nous. « J'en jure, dit Ascha, » par celui vers le sanctuaire duquel » se dirigent les pas accélérés des » chameaux qui précipitent leur » course, et les troupeaux de lœufs » destinés à de pieux sacrifices; si » vous tuez un de nos chefs, ailleurs » que sur le champ de bataille, nous » en tirerons vengeance, et un sang » non moins précieux sera versé par » nos mains. Oui, (Yezid), si les » destinées te font éprouver notre » yaleur au milieu de la mélée, tu » sauras par toi-même que le sang » des hommes ne nous fait pas recu-» ler.... Sachez, vous que le sang lie » avec nous, que nous livrons au » trépas ceux qui vous ressemblent. » Ascha appartenait à la famille de Dhobaïa, qui est la branche principale de la tribu de Kaïs. Son surnom signifie, un homme qui ne voit pas clair, quand la terre n'est éclairée que par les astres de la nuit.

S. D. S-T.

MAINARDO. V. ARLOTTO.

MAINE ( Louis - Auguste DE Bourbon, duc Du), sils de Louis XIV et de Mme. de Montespan, naquit à Versailles le 30 mars 1670, et fut légitimé le 29 décembre 1673. L'année suivante, il fut pourvu de la charge de colonel-général des Suisses et Grisons. Ce jeune prince annonçait les dispositions les plus heureuses; et le roi se plaisait infiniment à entendre ses saillies enfantines. Mme. de Montespan jeta les yeux sur la yeuve Scarron ( Voy. Maintenon), pour lui confier l'éducation de son fils; et ce dernier prit pour sa gouvernante une telle affection, que, dans la suite, il lui sacrifia les intérêts mêmes de sa mère ( V. Montespan ). Le roi, qui s'attachait de plus en plus à cet enfant, le déclara, en 1682, prince souverain de Dombes, et rétablit, en sa faveur, tous les priviléges attachés à cette terre avant sa confiscation sur le connétable de Bourbon. Il le nomma , la même année , gouverneur du Languedoc, et, en 1688, général des galères; charge dont le prince se démit en 1694, lorsqu'il fut pourvu de celle de grandmaître de l'artillerie. Il servit dans la guerre de Flandre, et s'exposa même à un tel point, à la bataille de Fleurus, que M. de Jussac, son angien

gouverneur y fut tué à ses côté Leducdu Maineépousa, en 160 ne-Louise-Benedicte, petite-Il Grand-Condé, princesse aussi aussi entreprenante qu'il était tranquille, et qui employa tor ascendant sur l'esprit de Louis à l'élévation de sa maison. Le par un édit de 1710, accorda du Maine et à ses autres enfants timés, les mêmes rangs et hom qu'aux princes de son sang déclara habiles à succéder à la ronne, dans le cas où la race m line et légitime des princes du viendrait à manquer. Cet édit registré au parlement, malgré 🍇 fortes oppositions. Le roi accom nouvelles faveurs au duc du M par une déclaration de 1714 confirma par son testament après la mort de Louis XIV. d'Orléans fut reconnu régent royaume; et son premier son de faire révoquer toutes les positions en faveur des prince gitimés. Le duc du Maine cacha mécontentement ; cependant vaincu d'être entré dans les intil du prince de Cellamare, amb deur d'Espagne ( V. CELLA VII, 502 ), il fut arrête, et con à la citadelle de Dourlens, où beaucoup à souffrir de la dure l'officier chargé de sa garde. un an de détention (1720), il il la permission d'aller habiter soil teau de Clagny; et avant fait sa avec le régent, il fut rétabli l'exercice de toutes ses charges refusa long-temps de voir Mu duchesse du Maine, qu'il accusai tous ses malheurs, et à laquell reprochait d'ailleurs un goûtexe

<sup>(1)</sup> Lettre de Mme. de Sévigné, du 19 juillit

pour la dépense. Il finit cependant pir ceder à ses instances, et vint se fixer à Sceaux, dont il ne sortait que pour aller à Versailles et à Paris, quand son devoir l'y obligeait. Sur h fin de sa vie, il fut attaqué d'un cancer au visage, qui lui fit souffrir des douleurs aigues ; il les supporta tourageusement, et mourut en chrétien, le 14 mai 1736. Il laissa, de son mariage, deux fils (Louis-Aupuste et Louis-Charles), qui lui ont succède l'un après l'autre, dans la principauté de Dombes. Saint-Simon 1045 a laissé, du duc du Maine, un portrait si évidemment dicté par la assion, qu'on ne peut se résoudre à a aler même quelques traits ( V. Memoires de Saint-Simon, III, 6 et 67 ). On aime mieux rapporter zimqu'en a fait Mme. de Staal, qu'on repeut soupçonner de flatterie, puispiellen'avait pas eu à se louer de ce stince, et que d'ailleurs elle ne sonpoint à rendre son écrit public. le prince, dit - elle, avait l'espritéclairé, fin et cultivé; toutes les connaissances d'usage, spécialement celle du monde, au souveraia degré ; un caractère noble et sérieux. La religion, peut - être plus que la nature, avait mis en lui Hontes les vertus, et le rendait fidèle la les pratiquer. Son goût le portant a la retraite, à l'étude et au travail. Doué de tout ce qui rend amable dans la société, il ne s'y prétait qu'avec répugnance. On l'y vovait pourtant gai , facile , complaisant, et toujours égal. Sa conversation, solide et enjouée, était templie d'agréments, d'un tour ase et léger; ses récits amusants; ses manières noblement familières et polies ; son air assez ouvert : le foud de son cœur ne se décou-Vrait pas ; la défiance en défendait

» l'entrée, et peu de sentiments fai-» saient effort pour en sortir. » Mmc. de Maintenon, pour se rendre agréable au roi, fit imprimer les lettres et les thèmes du duc du Maine, sous ce titre : OEuvres diverses d'un auteur de sept ans (1678), in-4°. Ce volume publié par Le Bagois et par Mme. de Maintenon, mais tiré à un petit nombre d'exemplaires pour des présents, fut remarqué, à cause de l'épitre dédicatoire où le roi et la favorite sont loués finement et sans bassesse. Dans le temps, on attribuait cette pièce à Mme. de Maintenon; mais on sait qu'elle est de Racine, et on la trouve dans les dernières éditions de ses OEuvres (1). Le duc du Maine cultivait réellement les lettres par goût : après la mort du grand Corneille, il s'était mis sur les rangs pour lui succéder à l'académie française; mais le roi lui refusa son consentement à cause de sa jeunesse. Ce prince a traduit les premiers chants de l'Anti-Lucrece ( V. POLIGNAC ).

MAINE (Anne-Louise-Béné-DICTE DE BOURBON duchesse DU ), petite-fille du grand Condé, naquit en 1676. Mariée a l'âge de seize ans, au duc du Maine (V. l'art. précédent), elle ne parut occupée, des ce moment, que du soin de conserver à son époux, le rang et les honneurs que la tendresse du roi lui avait accordés. Cet intérêt si vif que la duchesse du Maine prenait à la gloire de sa maison, eut bientôt occasion de se manifester. Louis XIV avait à peine fermé les yeux, que l'édit de 1711, et la declaration de 1714, qui donnaient au duc du Maine et au comte de Tou-

<sup>(1)</sup> C'est aussi à Racine qu'appartient l'un des mudrigaux qui suivent cette spilte : veyes, à ce suivet une curiciuse note de M. Brunet ils, su no. 1120 du Cutalogue de M..... (d'Ourches), Paris, 1811, inche.

louse son frère, la qualité de princes du sang, et les déclaraient habiles à succéder à la couronne, furent l'objet des plus vives réclamations de la part des princes du sang : leur exemple fut bientôt suivi par les ducs et pairs, qui présentèrent au roi une requête tendant à faire réduire les princes légitimes au rang de leur pairie. La duchesse du Maine sentit vivement l'outrage de cette dernière prétention, et, cédant au désir de se venger, suscita des ememis aux ducs, dans le corps de la noblesse. Elle les peignit à un certain nombre de gentilshommes, comme voulant faire entre eux un corps particulier : cette espèce de ligue n'eut d'autre résultat qu'un mémoire contre les ducs, que le régent refusa même de recevoir. Six des principaux signataires furent mis à la Bastille; et on fit défense de signer aucune requête en commun. La duchesse du Maine n'avait pas été étrangère à la rédaction de cet écrit; mais elle eut une part encore plus directe à la composition des memoires qui parurent, à la même époque, contre les prétentions des princes du sang. Elle employait une partie des nuits à des recherches laborieuses; au milieu des in-folio qui couvraient son lit, et semblaient près de l'écraser, elle se comparait plaisamment à Encelade abimé sous le mont Etna. Tous ses efforts ne purent empêcher qu'un arrêt du conseil de régence ne déclarât le duc du Maine et le comte de Toulouse inhabiles à succeder à la couronne, et ne les privât de la qualité de princes du sang. On leur en conserva seulement les honneurs, leur vie durant, attendu la longue possession. Cet arrêt qui détruisait toutes les espérances de la duchesse, ranima son desir de vengeance. Elle fit entrer son mari dans

ses projets. Tous deux travaillères à fomenter des troubles dans la Bre tagne, et entretinrent des correspor dances avec l'Espagne. Le prince d Cellamare était alors ambassades de cette puissance. On lui propos de faire demander par son maîti le renvoi du conseil de régence, la convocation des états - généraut On devait faire révolter tout royaume contre le régent, mettre roi d'Espagne à la tête du gouverne ment, et, sous lui, le duc du Main On sait quelle fut l'issue de cet conspiration; la duchesse du Mair fut arrêtée le 29 décembre 1718 et conduite au château de Dijoi n'ayant pour toute société que cel d'une femme qu'on lui avait doi née pour la servir. « C'était, d » Mme. de Staal, se voir étrang » ment réduite, pour une princes » toujours environnée de monde, » qui se croyait seule, quand el » n'était pas dans la presse. » I mai 1710, elle fut transférée à Ch lons, et, au mois d'août, dans château voisin: ce ne fut qu'en avi 1720, qu'elle reparut à la cour. L Mémoires de Duclos, où l'on ne pe se dispenser de prendre des faits, se défiant des observations trop m lignes qui les accompagnent, repr sentent la duchesse du Maine, com une femme vive, ambitieuse, an de l'esprit, et ce qui peut rester jugement à un vieil enfant gate p les louanges de sa petite cour. portrait, qui n'est point flatté, pe être cependant regardé comme u espèce d'apologie, par ceux qu'a raient péniblement affectés la co duite de Mme, du Maine envers s époux, et cet empire absolu qu'e exerça sur lui. On la voit, en eff pour le disculper d'avoir eu par la conspiration de Cellamare, «

clarer que le duc du Maine était trop timide pour qu'elle lui eût jamais confié un dessein dont il aurait été estrayé et qu'il aurait sûrement dénoncé. Il n'est imputation si grave, quine parût préférable à une pareille justification. Il est bien vrai qu'une extrême timidité, beaucoup de modération, et le goût de l'étude, tenaient le duc du Maine éloigné du tourbillon où sa femme semblait donner et recevoir le mouvement. Dès le commencement de son mariage, et avant la mort de Louis XIV, elle avait en dejà occasion de reprocher au prince cette apathie dans laquelle il paraissait plongé. Comme il lui montrait un jour la traduction, qu'il venait d'achever, d'un chant de l'Anti-Lucrèce: « Un beau matin, » lui dit-elle, vous trouverez en vous » éveillant, que vous êtes de l'aca-» démie, et que M. d'Orléans a la » régence. » Cette conduite de la duchesse finit par indisposer contre elle son mari, qui forma le projet d'une séparation. Mais ayant ressenti sur ces entrefaites, les premières atteintes du mal qui le conduisit au tombeau, le duc du Maine tronva dans son épouse des soins si touchants, qu'ils lui firent oublier les torts qu'il avait à lui reprocher. Elle passa une année entière auprès de lui, sans être rebutée par les horreurs d'une affreuse maladie. Duclos observe que ce fut vers le temps de la conspiration de Cellamare, que parurent, pour la première fois, les Memoires du cardinal de Retz; et que cette lecture, au milieu des mécontentements très réels dont l'administration du régent était le sujet, avait jeté dans les esprits des germes de sédition et de révolte. L'ambition de la duchesse du Maine, jointe à son goût pour le plaisir, retraçait assez

fidèlement une héroine de la fronde. Elle réunissait auprès d'elle à Sceaux, une société d'hommes célèbres par leurs connaissances et les agréments de leur esprit. Tous étaient ses tributaires; mais elle ne put leur rendre ses chaines tellement légères, que quelques-uns ne se soient exprimés avec un peu d'amertume, sur la dure nécessité de montrer toujours de l'esprit, et l'obligation d'amuser les loisirs d'un grand. Pour elle, frappée du vide que lui laissait souvent éprouver cette réunion brillante et nombreuse, on lui entendit dire plus d'une fois : a J'ai le malheur de » ne pouvoir me passer des choses » dont je n'ai que faire (1). » Elle mourut en 1753, à l'âge de 77 ans. Elle avait eu deux fils, le prince de Dombes et le comte d'Eu. L-N-x.

MAINE (LACROIX du ). V. LA-

MAINFROI. V. MANFRED.

MAINGRE (LE). V. BOUCIGAUT.
MAINO (JASON), celèbre jurisconsulte, naquit en 1435, du commerce illégitime d'Andreot Maino,
Milanais, avec sa servante, à Pesaro,
où son père s'était réfugié pour se
soustraire aux poursuites dirigées
contre lui. Andreot ayant obtenu la
permission de revenir à Milan, y
amena son fils, et le fit élever avec
ses autres enfants; mais la tache de
la naissance de celui-ci l'exposa aux
mauvais traitements de ses frères et
des domestiques. Dès qu'il eut achevé

<sup>(1)</sup> Dans le nombre des amusements de la petite cour de Sceaux, nous ne devous pas oublirer l'ordre de la Mouche à mied, institué le 13 juin 1793. On peut voir dans les Récréations numismatupes de Tohiesen Duby, pag. 154 de ses Pieces obtidionales, formule du serment que prononçaient les chevaliers, et la medaille frapper à crêt occasion. Cette médies de Offre la tête de la duchesse du Maine, avec la legende L. B.M. D. SC. D. P. D. L. O. D. L. M. A. M., qui siguitent Lautie, baronne de Sceaux, directive perpétuelle de Pordre de la Moncho à miel. Voyes, sussi les Divertissements de Sceaux, par l'abbet causei.

ses humanités, il fut envoyé à Pavie pour y étudier le droit : s'étant laissé entraîner par quelques-uns de ses camarades dans une maison de jeu, il y perdit tout l'argent qu'on lui avait donné, ses livres et jusqu'à ses habits. Les justes réprimandes, que cette imprudence lui attira de la part de son père, firent sur lui une forte Impression; et il s'appliqua dès-lors à l'étude, avec tant d'ardeur, que ses progrès étonnèrent même ses maîtres. De Pavie il se rendit à Bologne pour suivre les leçons d'Imola et prendre ses grades. Nommé professeur à Pavie en 1467, il y expliqua les Institutes jusqu'en 1486 : il alla ensuite à Padoue, où on lui offrit un traitement de huit cents florins: mais cette somme lui ayant paru insuffisante, il partit pour Venise, et v passa toute l'année 1487. Il y reçut des lettres par lesquelles on l'appelait à Pise, et on lui assura un traitement de 1350 florins. Quelques contestations qu'il y eut avec Soccini, l'un de ses confrères, lui ayant rendu le séjour de cette ville désagréable, il revint à Pavie en 1491; et il y reprit ses leçons avec un tel éclat, qu'on accourait pour l'entendre de toutes les parties de l'Italie, de la France et de l'Allemagne. Il fut envoyé à Rome en 1492, par Ludovic Sforce, pour féliciter le pape Alexandre VI sur son avenement au trône pontifical; et le discours qu'il prononça dans cette occasion fut extrêmement goûté de tous les auditeurs. L'année suivante, il alla complimenter, à Inspruck, l'empereur Maximilien, au sujet de son mariage; et ce prince lui témoigna sa satisfaction, en le nommant chevalier et comte palatin. Ludovic Sforce ayant été créé duc de Milan en 1495, choisit Maino pour un de

ses conseillers, et le combla de présents. Une ophtalmie dont il fut affligé, l'obligea quelque temps après de suspendre ses cours; mais il les reprit en 1499, à la prière de Louis XII, roi de France, qui voulut assister à la séance d'ouverture. Maino y prononça un discours dans lequel il soutint que la dignité de chevalier. conférée par un prince à celui qui se signale dans un combat, doit passer du père aux enfants. Lorsqu'il descendit de chaire, le roi l'embrassa. et lui sit présent du château de Pipera; mais il ne put jouir long-temps de cette libéralité. Sur la fin de sa vie, Maino fut dispense d'enseigner, à raison de l'affaiblissement de ses forces; et il mourut à Pavie le 22 mars 1519. On prétend qu'il ne se maria pas, dans l'espoir d'être fait cardinal; en ce cas, il fut trompé dans son attente. Maino était exact et laborieux; on l'accusa de plagiat; il eut à se défendre des attaques de ses confrères, qui ne voyaient pas son élévation sans jalousie. Celui avec lequel il cut les querelles les plus violentes fut Philippe Decio; et l'on assure que les choses allèrent au point qu'ils se battirent un jour dans la rue. On a de Maino : I. Orationes tres latinæ (Milan, sans date), in-49. Ce recueil comprend ses harangues au pape Alexandre VI, à l'empereur Maximilien, et l'oraison funcbre de Jérôme Torti, l'un de ses premiers maîtres. La harangue au pape Alexandre a été réimprimée dans les Orationes clarorum hominum, Venise 1559, iu-4°.; Paris, 1577, in-16; le discours à l'empereur Maximihen, Paris, 1495, in - 40., et dans les Scriptores rerum germanicarum de Freher. La harangue funèbre de Torti, imprimée pour la première fois séparément (Milan, 1484) in4º. de 12 pag., a été insérée par Schelhorn, qui la croyait inédite, dans le tome iv des Amenitates litterar. II. De jure emphyteotico quæstiones cum additionibus ( Pavie) 1476, in-fol.; Toulouse, 1479, même format; deux éditions rares et recherchées pour leur date. III. Des Commentaires sur le Digeste et le Code. IV. Consilia sive responsa cum notis et additionibus. V. Repetitio in L. Quominus de fluminibus, etc. Le recueil des œuvres de jurisprudence de Maino a été imprimé, Venise, 1500; Lyon 1536, en q vol. in-fol. On peut consulter : l'Oraison funebre de Maino, par Marc-Ant. Natta, son disciple ( Pavie, 1522, in-40.); sa Vie par Thom. Diplovatazio; Argelati Bibl. script. medicl.; Niceron, tom. xL; Tiraboschi Istor, lett. etc.

MAINTENON (FRANÇOISE D'AU-BIGNÉ, marquise DE), petite-fille de Théodore - Agrippa d'Aubigné, naquit le 27 novembre 1635 (1), dans les prisons de la conciergerie de Niort, où Constant d'Aubigné, son père, était détenu. Elle fut baptisée par un prêtre catholique, et tenue sur les fonts par François, duc de la Rochefoucauld (2), gouverneur du Poitou, et par Françoise Tiraqueau, comtesse de Neuillant, dont le mari était gouverneur de Niort. Mme. de Villette, sœur de Constant d'Aubigné, l'ayant visité dans sa prison, fut touchée de sa détresse, et emmena ses trois enfants au château de Murçay, où la jeune Françoise fut nourrie. Mme. d'Aubigné redemanda bientôt sa fille : elle lui fut ramence au

Château-Trompette; d'Aubigné venait d'y être transféré. La jeune d'Aubigné passa ses premières années dans cette forteresse; elle racontait que, jouant avec la fille du concierge, qui avait un ménage en argent, celle-ci lui reprocha de n'être pas aussi riche qu'elle. « Cela » est vrai, répondit-elle, mais je » suis demoiselle, et vous ne l'êtes » pas; » laissant dejà entrevoir ce sentiment de sa propre dignité qui a été le fonds de son caractère, et le secret de sa conduite. D'Aubigué sortit de prison en 1630, et ne voulant pas abjurer le calvinisme, comme il avait promis de le faire, il partit pour la Martinique. Ce fut, à ce qu'il paraît, dans la traversée, que la petite d'Aubigné tomba si dangereusement malade, qu'on la crut morte; et l'on était sur le point de l'ensevelir dans les flots, quand sa mère s'aperçut qu'elle couservait encore un reste de chaleur. Mme. de Maintenon racontant au roi cette circonstance de sa vie, l'évêque de Metz lui dit : « Madame, on » ne revient pas de si loin pour peu / » de chose (1). » Les affaires de M. d'Aubigné prirent d'abord à la Martinique une face plus heureuse; mais sa femme ayant fait un voyage en France pour réclamer des biens sur lesquels il avait des droits, il jona, et perdit, pendant son absence, tout

a, Le père de l'auteur des Max mes.

<sup>(1)</sup> Foyez l'extrait de baptème de Mad. de Maintenon, aux pièces justificatives à la suite de ses Mémoiece, et VI, p. 118, , ed. de 1956.

<sup>(1)</sup> Voltaire dit dans le Siècle de Louis XIV, qu'en Amerique la jeune d'Aubigué lut sur le point dère devorce par un serpent. Ce fait qui porte avec lui les apparences du merveilleux, n'a pourtant ren que d'asses, simple, « Mune, de Manistenon n'a reso conte, dit Segrais, qu'etaut à la Martinique à la campagne, et mangrant du lait avec sa mère, un a scripent de plusieurs condées viot pour être de la compagnie; elles ne l'attendrent pas, élles s'enfurarent hien vite, et elles lui laissèrent chacune leur part qu'il avala, » ( Mémoires unocdotes de Segrais, page 150, Amsterdam, 1793.) Les eventurens de ce geure sont, dit-on, fort commune sux Antolies. ( P. le Calimet da penne nominative, tom. Vi.)

ce qu'il possédait en Amérique. Mme. d'Aubigné ne put rien terminer ; et ils furent réduits à subsister des appointements d'une simple lieutenance. Cette femme courageuse, et d'une vertu austère, se livra toute entière à l'éducation de ses enfants. surtout de sa fille, qui dejà donnait d'heureuses espérances. Elle lui faisait lire, dans Plutarque, l'histoire des grands hommes de l'antiquité: souvent elle l'entretenait des exploits d'Agrippa d'Aubigné, et de la familiarité dont Henri IV honora ce héros, faisant ainsi germer dans l'ame de cette enfant le sentiment des devoirs que lui imposaient le nom et les vertus de son aïeul. ( V. D'AU-BIGNÉ. ) Constant d'Aubigné mourut vers 1645: il laissait à sa famille si peu de ressources, que, s'il en faut croire La Beaumelle, Mme, d'Aubigné fut obligée, en repassant en Europe, de laisser sa fille entre les mains d'un créancier, qui se lassa de la nourrir, et la fit ramener en France. Quoi qu'il en soit, aussitôt que Françoise d'Aubigné fut de retour, Mme. de Villette pria de nouveau sa mère de la lui confier. Mme. d'Aubigné, craignant pour la religion de sa fille, n'y donna qu'à regret son consentement; et en effet. elle ent bientôt la douleur de la voir embrasser le calvivisme, dont Mme. de Villette faisait profession. Mlle. d'Aubigné put suivre dans cette maison le penchant qui la portait à soulager les malheureux : elle y distribuait d'abondantes aumônes au nom de sa tante, pour laquelle elle conserva toujours tant de vénération, que pressée d'abjurer l'hérésie, et convaincue sur les principaux articles de la religion, elle résistait encore, et ne promettait de se convertir qu'à la condition qu'on ne l'obligerait pas de croire que sa tante serait damnée. Mme. de Neuillaut, voulant, dit Mme, de Caylus, faire sa cour à la reine-mere, peut-être aussi à la prière de Mme, d'Aubigné, obtint un ordre pour retirer la jeune personne des mains de Mme, de Villette. Aucun moven ne fut negligé pour ramener Françoise d'Aubigné à la religion de sa mère; mais les exhortations comme les conférences furent infructueuses. Mme. de Neuillant résolut de la vaincre par les humiliations. Mllc. d'Aubigné, reléguée avec les domestiques, fut chargée des détails les plus abjects. « Je commandais dans la basse-» cour, disait-elle depuis; et c'est » par ce gouvernement que mon re-» gne a commence. » On sentit enfin l'inconvenance de ce traitement : et Mile. d'Aubigné fut mise au couvent des Ursulines de Niort, où, après une assez longue résistance, elle abjura le calvinisme. Quand elle eut changé de religion, Mmc. de Villette refusa d'acquitter sa pension; les Ursulines ne purent la garder gratuitement : Mme. de Neuillant ne voulut faire aucun sacrifice: et la jenne d'Aubigné revint auprès de sa mère, qui, forcée de plaider contre la famille de son mari, était réduite à chercher sa subsistance dans le travail de ses mains. La douleur de n'avoir obtenu, pour tout dédommagement, qu'une pension de deux cents livres, eut bientôt conduit au tombeau Mme. d'Aubigné. Restée seule, livrée à sa douleur, sa fille se renferma pendant trois mois, dans une petite chambre, à Niort. Mme. de Villette n'existait plus : Mme, de Neuillant ne put se dispenser de recevoir chez elle la jeune orpheline; mais ce fut pour lui faire éprouver toutes les amertumes de la dépendance. Mise au couvent des Ursulines de la rue Saint - Jacques à Paris, Mlle, d'Aubigné y fit sa première communion. Elle avait rencontré chez Mme, de Neuillant, le chevalier de Méré, homme d'un esprit vain, et rempli d'affectation. ( V. Méré. ) Il se chargea de lui apprendre le monde, et les belles manières qui distinguaient alors les précieuses (1). Il fit, le premier, connaître Mile. d'Aubigne, qu'il n'appelait que la jeune Indienne. Mme, de Neuillant, ayant amené sa pupille à Paris, la conduisit chez l'abbé Scarron, où se réunissait tout ce que la ville et la cour présentaient de plus spirituel. Scarron était difforme : des infirmités prematurées l'avaient rendu impotent; mais son esprit n'avait rien perdu de son enjouement; le burlesque, aujourd'hui synonime du ridicule, amusait encore la bonne compagnie : ce poète était d'ailleurs d'une famille de robe, ancienne et considérée. Touché de la pénible situation où il voyait Mlle, d'Aubigné, il lui offrit de payer sa dot, si elle vonlait entrer en religion, ou bien de l'épouser : elle préféra ce dernier parti. Si ce mariage ne lui donnait pas un époux, Mlle. d'Aubigné y trouvait au moins un protecteur et un appui. « Vous » savez, écrivait-elle à son frère, » que je n'ai jamais été mariée. » a C'était, disait-elle ailleurs, une » union où le cœur entrait pour peu de » chose, et le corps en vérité pour » rien. » Mme. Scarron, d'abord timide, se montra bientôt aimable et spirituelle, et donna un nouvel agre-

mentaux réunions qui sefaisaient chez son mari. Les propos en sa présence devinrent plus décents, sans rien perdre de leur gaité. Son maintien modeste et réservé aurait imposé aux plus hardis. « Elle passait ses » carèmes, dit Mme. de Caylus, à » manger un hareng au bout de la » table, et se retirait aussitôt dans » sa chambre, parce qu'elle avait » compris qu'une conduite moins » exacte et moins austère, à l'âge » où elle était, ferait que la licence » de cette jeunesse n'aurait plus de » frein, et deviendrait préjudiciable » à sa reputation. » — « Je n'étais » pas assez heureuse pour agir alors » uniquement pour Dieu, a dit Mme. » de Maintenon; mais je voulais n être estimée: l'envie de me faire un » nom était ma passion. » Scarron appréciait le mérite de sa femme, et reconnaissant en elle un esprit superieur il la consultait sur ses ouvrages: à sa prière, il consentit souvent a en retrancher des passages qui auraient offense (1) les mœurs. La santé de Scarron s'affaiblissait : se voyant près de sa fin, il fit à ses amis de burlesques adieux, sans oublier sa femme, à laquelle il légua le pouvoir de se remarier; pais réflechissant sur la position où elle allait se trouver, il lui dit, avec attendrissement : « Je vous prie de » vous souvenir quelquefois de moi; » je vous laisse sans biens : la vertu » n'en donne pas; cependant soyez » toujours vertueuse. » Il mourut, le 14 octobre 1660, ne laissant à Mme. Scarron que des dettes et quelques amis. Elle avait vingt-cinq ans; sa beauté était dans tout son éclat : l'indigence on elle retombait, ranima l'espoir de ceux qui faisaient

<sup>(1)</sup> Ce mot se prenait encore en houne part. Molière ne mit sur le théâtre, en 1650, que les précienses rédécules; mais le public enveloppe dans une disgrace commune les véritables precieuses aussi bau, que les richendes.

<sup>(1)</sup> Memoires anecelotes de Se rais, p. 227 El

profession de la servir. Le surintendant Fouquet fit mettre sur sa toilette un écrin de grand prix, qui fut renvoyé avec indignation. Villarceaux, Barillon, Guilleragues, et d'autres encore, cherchèrent à lui plaire. On a dit que le premier y avait réussi; l'on cite même un mot de Ninon, qui leur aurait prêté sa chambre jaune; on l'appuye d'un passage défavorable des lettres de MADAME de Bavière: mais s'il existait quelques doutes, ne devraient - ils pas disparaître devant l'amitié sans nuage que Mme. de Villarceaux, femme d'un caractère jaloux, ne cessa de témoigner à Mine, de Maintenon? L'admiration qu'inspirait sa conduite, parvint jusqu'à la reine - mère, qui, touchée de la vertu et du malheur d'une fille de condition, réduite à une aussi grande pauvreté, lui continua la pension qu'elle faisait au mari, en qualité de son malade : elle n'était que de 1500 livres; la reine la porta a 2000, Mme. Scarron écrivait à la marechale d'Albret : « J'ai bien » promis à Dieu de donner aux » pauvres le quart de ma pension; » ces ciuq cents livres, de plus » que n'avait M. Scarron, leur sont » dues en bonne morale. » Retirée au convent des hospitalières de la Place-Royale (1), « elle gouverna si » bien ses affaires, disent des mé-» moires du temps, qu'étant tou-» jours honnêtement vêtue d'étamine » du Lude. . . . bien chaussée, de » beaux jupons, du beau linge uni, » sa pension et celle de sa femme ' » de chambre payées, et ne brûlant

<sup>»</sup> que de la bougie, elle avait en-» core de l'argent de reste. » Elle ne comprenait pas alors, a-t-elle dit depuis, « qu'on pût appeler cette » vie une vallée de larmes. » Mme, Scarron allait souvent à l'hôtel d'Albret. Le maréchal de ce nom l'avait liée avec sa femme : « preuve » certaine, dit Mme, de Caylus, de » la vertu qu'il avait reconnue dans » Mme. Scarron; car les maris de » ce temps-là, quelque galants qu'ils » fussent, n'aimaient pas que leurs » femmes en vissent d'autres dont la » réputation eût été entamée, » Cette maréchale, d'un caractère estimable, manquait absolument d'esprit; mais Mme. Scarron pensait qu'il valait mieux, à son âge, « s'ennuyer » avec de telles femmes, que de se » divertiravec d'autres. » — « Je me » contrariais dans tous mes goûts, » disait-elle plus tard; mais cela me » coûtait peu quand j'envisageais ces » louanges et cette réputation qui » devaient être les fruits de ma con-» trainte: c'était-là ma folie. Je ne » me souciais point de richesses; » j'étais élevée de cent piques au » dessus de l'intérêt : je voulais de » l'honneur (1). Elle rencontrait chez le maréchal d'Albret, Mmes. de Coulanges, de Lafavette et de Sévigné, Mmes. de Thianges et de Montespan, Mlle. de Pons, depuis dame d'Heudicourt, la marquise de Sablé, et le duc de la Rochefoucauld, auquel Mme. Scarron faisait dire par Ninon, en 1666, que « le » livre de Job et ses Maximes » étaient devenus ses seules lectu-» res. » Mme. Scarron fréquentait aussi l'hôtel de Richelieu, où régnait l'abbe Testu; et elle ajoutait encore à l'agrément de ces cercles choisis.

<sup>(1)</sup> Soivant Mme, de Caylus, ce fut aux hospitalières du faubourg Saint-Marceau que Mad. Scarron so retira: mais il est vraisemblable que sa memoire l'a trompée; car Segrais dit qu'il alloit aux hospitalières de la Place-Royare, toutes les six semanes, pour y<sup>es</sup> veir Mad. Scarron. (Foyez les Memoires anecdotes de Segrais, p. 178.)

<sup>(1)</sup> IVe. Entretion.

« Outre qu'elle est belle, et de cette » beauté qui plaît toujours, écrivait » le chevalier de Méré, elle est re-» connaissante, secrète, douce, fi-» dèle à l'amitie, et ne fait usage de » son esprit que pour amuser les au-» tres, » Ce fut en ne paraissant point s'occuper d'elle - même, que Mme. de Maintenon s'attacha les personnes de son sexe : « Les femmes m'aimaient, » disait-elle, parce que j'étais douce » dans la société, et que je m'occu-» pais beaucoup plus des autres que » de moi-même. » Aussi parvintelle, quoique très-jeune, à obtenir la plus flatteuse considération : souvent on voyait ses amis la tirer à l'écart, pour l'instruire de leurs proiets, de leurs craintes, de leurs espérances, ou pour lui demander des conseils qui pussent les diriger dans les occasions difficiles : plus d'une fois Mme, de Chalais, depuis princesse des Ursins, en conçut de la jalousie. Les amis de Mme, Scarron, regrettant de la voir dans une position précaire, cherchèrent à la marier avec un homme de la cour, riche et débauché, dont le nom est inconnu; mais, au risque de leur déplaire, elle refusa la main d'un homme qu'elle ne pouvait pas estimer. La mort de la reine-mère vint, au mois de janvier 1666, renouveler ses malheurs, sans exciter en elle le regret d'avoir rejeté cet établissement: « Je le jure en la présence de Dieu, » écrivait-elle à la duchesse de Ri-» chelieu; quand même j'aurais pré-» vu la mort de la reine, je n'aurais » point accepté ce parti: j'aurais » mieux aime ma liberte; j'aurais » respecté mon indigence..... Si le » refus était à faire, je le ferais en-» core, malgré la profonde misère » dont il plaît au ciel de m'éprou-» ver. » Ninon scule ne la blâma

point : « Assurez ceux qui attribuent » mon refus à un engagement, lui » écrivait Mmc. Scarron, que mon » cœur est parfaitement libre, veut » toujours l'être, et le sera tou-» jours. » On s'éloigna d'elle ; il ne lui resta plus que le maréchal d'Albret et Ninon. L'abbé Testu rédigea pour elle des placets au roi. qui ne furent pas lus : « Oh! si i'e-» tais dans la faveur, écrivait-elle, » le 28 avril 1666, que je traite-» rais différemment les malheureux! » Qu'on doit peu compter sur les » hommes! Quand je n'avais besoin » de rien ; j'aurais obtenu un évêché; » quand j'ai besoin de tout, tout » m'est refuse. » N'espérant plus obtenir en France une existence convenable, Mmc. Scarron écouta la proposition qu'on lui fit de l'attacher à la princesse de Nemours, qui allait épouser Alphonse VI, roi de Portugal : tout était disposé pour le départ; mais avant de s'expatrier. elle pria Mme. de Thianges de la présenter à Mme. de Montespan, sa sœur, dame d'honneur de la reine. « Que je n'aic pas à me reprocher. » écrivait Mme. Scarron le 30 juin » 1666, d'avoir quittéla France sans » en avoir revu la merveille (1). » La dame d'honneur, qui l'avait souvent rencontrée à l'hôtel d'Albret. étonnée de sa résolution, se chargea de présenter un nouveau placet. « Quoi , s'écria le roi , encore la veuve » Scarron! » — « Sire, répartit » la dame d'honneur, il y a long-» temps que vous ne devriez plus en » entendre parler; et il est étonnant

<sup>(1)</sup> Quelques biographes, suivis par M. Auger, reprochent à Mme. Scurron cet empressement pour voir une femme qui viveit dans un double adultere. Ils se sont trompes; la beauté de Mme, de Monteyabla rendait la merveille de la cour : mais si elle (tait aimée du Roi à cette époque, c'etait en secret, il est même très-probable que leur commerce ue commença que deux ans après ( F. MONTESPAN. )

» que votre Majesté n'ait pas encore » écouté une femme dont les aucêtres » se sont ruinés au service des vo-» tres. » M. de Villeroi se joignit à Mme. de Montespan; et la pension fut rétablie. Mme, Scarron, présentée par sa bienfaitrice, vint témoigner sa reconnaissance à Louis XIV, qui, joignant la grâce au bienfait, lui dit : « Madame, je vous ai fait attendre » long-temps; mais vous avez tant » d'amis, que j'ai voulu avoir seul ce » mérite auprès de vous (1). » Le père Bourdaloue étant venu, en 1669, prêcher à Paris pour la première fois, ses sermons firent sur Mme. Scarron une impression profonde: déterminée à s'eloigner peu à peu du monde, elle se mit sous la direction du sévère abbé Gobelin. Celui-ci, voyant que sa pénitente était recherchée dans la société, lui enjoignit de garder désormais le silence. « Il m'a » ordonné, écrivait-elle, de me ren-» dre ennuyeuse en compagnie, pour » mortifier la passion qu'il a aperçue » en moi de plaire par mon es-» prit. J'obeis : mais voyant que je » bâille et que je fais bâiller les au-» tres, je suis quelquefois prête à » renoncer à la dévotion. » Heureusement pour ses amis, Mme. Scarron ne persista pas long-temps dans cette abnégation d'un genre nouveau : l'abbé Gobelin lui permit de redevenir aimable; et, parvenue aux grandeurs, elle se trouva même si importunée des respects que son nouvel état inspirait à ce directeur, qu'elle crut devoir donner sa confiance à un autre. « Je m'adressai. » dit-elle, pendant quelque temps au » père Bourdaloue; mais ce saint et » savant prédicateur me déclara qu'il

» ne pouvait me voir que tous les » six mois, à cause de ses sermons.... » En me privant du père Bourdaloue, » je redoublai d'estime pour lui; car » la direction de mà conscience n'é-» tait point à dédaigner (1), » Alors Mme, de Maintenon donna sa confiance à Godet Desmarais, qui fut évêque de Chartres. Depuis environ deux ans, le roi aimait en secret M<sup>me</sup>, de Montespan : la duchesse de la Vallière, toujours maîtresse en titre, n'était plus l'objet unique de ses affections. La nouvelle favorite, honteuse de ses premiers pas, cherchait à voiler les marques d'une faveur dont elle rougissait encore : if lui fallait une personne tont-à-la-fois capable degarder un grand secret, et de diriger une éducation. Elle se ressouvint de Mme. Scarron ; Mme. de Thianges se chargea de pressentir ses intentions : Vivonne et Mme. d'Heudicourt la pressèrent d'accepter; et le 24 mars 1669, elle répondit à cette dernière : « Si les en-» fants sont au roi, je le veux bien: » je ne me chargerais pas sans scru-» pule de ceux de Mme, de Montes-» pan : ainsi il faut que le roi me l'or-» donne; voilà mon dernier mot. » Elle obeissait au roi; mais elle aurait regardé comme avilissant de se mettre aux gages de Mme, de Montespan. Une prière de Louis XIV leva les obstacles, et Mme. Scarron se chargea des cufants. Le premier naquit en 1669; il ne vécut que trois ans. Mme. Scarron le pleura ; ce qui fit dire au roi : « Elle sait bien aimer : » il y aurait du plaisir à être aime

<sup>(1)</sup> Voltaire , Siècle de Louis XIV , ch. XXVII :

<sup>(1)</sup> VIIIs, Entretien, M. de Château-Giron vieut de faire imprimer un monument de la direction de Muse, de Maintenon, par le P. Bourdalouc : c'est une Iestruction générale donnée le 30 octobre 1088, par le P. Bourdaloue a Mme, de Maintenon, Paris, 1919, in: 38 de 30 p.; précieux opuscule de l'un de 100 plus grauds pred cateurs.

» d'elle. » Le duc du Maine, né en 1670, fut suivi du comte de Vexin, de MIle, de Nantes et de MIle, de Tours. On donna à Mme. Scarron une maison auprès de Vaugirard, des domestiques, des chevaux; et afin de mieux détourner l'attention, elle fit elever chez elle la petite d'Heudicourt, depuis marquise de Montgon. Il n'appartient qu'à Mme. Scarron de faire connaître la vie mystériense qu'elle menait : « Je montais » à l'échelle pour faire l'ouvrage des » tapissiers et des ouvriers, parce-» qu'il ne fallait pas qu'ils entrassent; » les nourrices ne mettaient la main à » rien , de peur d'être fatiguées et » que leur lait ne fût moins bon. » l'allais souvent de l'une à l'autre, à » pied , déguisée , portant sous mon » bras du linge, de la viande; et je » passais quelquefois les nuits chez » l'un de ces cafants malade, dans » une petite maison hors de Paris. » Je rentrais chez moi le matin par » une porte de derrière; et après » m'être habillée, je montais en car-» rosse par celle de devant, pour » aller à l'hôtel d'Albret ou de Ri-» chelieu, afin que ma société ordi-» naire ne sût pas seulement que p j'avais un secret à garder. On le » sut : de peur qu'on ne le pené-» trát, je me faisais saigner pour » m'empêcher de rougir(1). » Mmes. de Coulanges et de Sévigné donnent quelques détails sur cette vie retirée. · Pour Mme, Scarron, écrivait la pre-» mière, c'est une chose étonnante p que sa vie; aucun mortel, sans » exception, n'a de commerce avec » elle : j'ai reçu une de ses lettres . » mais je me garde bien de m'en » vanter à cause des questions infi-

» nies que cela attire (1). » Mme, Scarron conduisait quelquefois les enfants à la cour. Elle raconte qu'étant un jour restée dans l'antichambre, elle fit entrer la nourrice chez Mme, de Montespan, Le roi demanda à la villageoise à qui appartenaient ces enfants? « Ils sont sûrement, » répondit-elle, à la dame qui de-» meure avec nous; j'en juge par les » agitations où je la vois au moindre » mal qu'ils ont. » — « Mais qui » croyez-vous en être le père, reprit » le roi? - Je n'en sais rien, répartit » la nourrice; mais je m'imagine que » c'est quelque duc, ou quelque pré-» sident au parlement. » - « La » belle dame, dit Mme. Scarron, est » enchantée de cette réponse, et le » roi en a ri aux larmes (2), »Peu de mois après (mars 1673), le roi parcourant l'état des pensions, trouva deux mille fr. au nom de Mune, Scarron; il écrivit deux mille écus (3). Quand les enfants furent plus grands, Mme. Scarron les suivit à la cour. Mme. de Montespan l'avait goûtée: vive et pleine de ces saillies qui n'appartenaient qu'aux Mortemar, cette femme spirituelle avait apprécié la raison toujours sûre, l'esprit juste et orné, qui distinguaient Mme. Scarron. Toutes les deux trouvaient dans leurs entretiens un plaisir égal. Le roi, qui savait par Mme, de Montespan que la gouvernante de ses enfants brillait dans les hôtels d'Albret et de Richelieu, où l'esprit n'était pas toujours exempt d'affectation, fut d'abord prévenu contre Mme. Scarron, qu'il regardait comme une

<sup>(1)</sup> Lettre de Mine. de Coulanges, du 26 décembre 1672. Voyez aussi la lettre de Mine, de Sévigué à Mine. de Grignan, du 4 décembre 1673.

<sup>(2)</sup> Lettre à Mme. d'Heudicourt, du 24 décembre 1672.

<sup>(3)</sup> Lettre de Muse, de Coulunges, da 20 mars 1673.

<sup>(1)</sup> XI. Entretien,

précieuse. « Je déplaisais fort au roi » dans les commencements, disait-» elle depuis; il me regardait comme » un bel esprit, à qui il fallait des » choses sublimes, et qui était très-» difficile à tous égards. Mme. d'Heu-» dicourt lui ayant dit sans malice, » au retour d'une promenade, que a Mme, de Montespan et moi avions » parlé devant elle d'une manière si » relevée qu'elle nous avait perdues » de vue; cela lui déplut si fort qu'il » ne put s'empêcher de le marquer, et » je fus obligée d'être quelque temps » sans paroître devant lui (1). » Si le roi faisait mention d'elle à Mme, de Montespan, il ne l'appelait plus que votre bel-esprit. Cependant il revint peu à peu; et il comprit si bien, dit Mme, de Caylus, que l'on pouvait aimer sa conversation, qu'en ayant concu une sorte de jalousie, il exigea de Mme, de Montespan de ne point causer avec elle, le soir, après qu'il l'aurait quittée. Mme. Scarron voyant qu'on ne lui répondait plus que par des monosyllabes : « J'entends, dit » elle en se retirant; ceci est un sa-» crifice. » Charmée de sa pénétration, Mme. de Montespan la retint, et les entretiens n'eurent plus de terme. Mme. Scarron, chargée plus particulièrement du duc du Maine que des autres princes, le conduisit incognito à Anvers, au mois d'avril 1674. Une jambe du jeune duc avait éprouve un raccourcissement auquel on croyait qu'un médecin hollandais pourrait remédier. Il n'y parvint pas; et l'année suivante Mme. Scarron mena son élève aux eaux de Baréges, où il n'obtint que peu de soulagement. Cet enfant donnait chaque jour des preaves plus surprenantes d'un es-

prit prématuré. Le roi l'ayant trouvé raisonnable : « Il faut bien que je le » sois, repondit le jeune prince; j'ai » une dame auprès de moi, qui est la » raison même. - Allez lui dire , re-» prit le roi, que vous lui donnerez ce » soir cent mille francs pour vos dra-» gees (1). » Au retour d'Anvers, Mme, de Montespan pria le roi d'admettre Mmo. Scarron dans son cercle particulier. Louis XIV, par complaisance pour sa maîtresse, ne s'y refusa pas. Humilie de ce que sa premiere education avait été négligée, il craignait de rencontrer dans les autres, surtout chez une femme, une supériorité qui l'offensait. Ici commencent les brouilleries qui firent longtemps le malheur de Mine. Scarron. Mme. de Montespan, impérieuse et inegale, voulait être obeie dans tout ce qui touchait à l'éducation des enfants: Mme. Scarron, ne reconnaissant que le roi pour maître, voulait être traitée comme une amie; et elle demandait avec instance qu'on lui permit d'aller, loin de la cour, retrouver le repos. Chaque jour il fallait réconcilier deux femmes qui . comme l'a dit La Beaumelle, ne pouvaient ni vivre ensemble ni se séparer. Fatigue de ces tracasseries domestiques, Louis XIV finit par dire à Mme. de Montespan : « Si elle vous » deplaît, que ne la chassez-vous? » n'êtes-vous pas la maîtresse? (2) » Ce mot humiliant, que Mmc. de Montespan se garda hien de taire. jeta Mine, Scarron dans le désespoir : elle déclara qu'elle allait se retirer. puisque le roi la livrait aux caprices de Mmc. de Montespan. Celleci craignit de la perdre; et il fallut que le roi se chargeât lui-même

<sup>(8)</sup> XIc. Entresien.

<sup>(1)</sup> Lettre 1re, à Mme, de Saint-Geran,

<sup>(2)</sup> Mémoires de La Fare.

du soin d'apaiser Mme. Scarron : il n'y parvint qu'en lui promettant qu'à l'avenir elle rendrait compte à lui seul de l'éducation des jeunes princes. Conservant toujours le désir de quitter la cour (1), Mmc. Scarron acheta, des bienfaits du roi, au mois de décembre 1674, la terre de Maintenon, qui fut érigée en marquisat, en 1688. Le roi, peu de jours après, l'appela Mme. de Maintenon; et depuis elle n'a plus porté d'autre nom. « Il est vrai, écrit-elle à Mme. de Coulanges, que le roi m'a nommée » Mme. de Maintenon, que j'ai eu » l'imbécillité d'en rougir, et tout » aussi vrai que j'aurais de plus grandes complaisances pour lui que celle de porter le nom d'une » terre qu'il m'a donnée (2). » Le roi et Mine, de Montespan, effrayés par les prédications de la semaine sainte de l'année 1675 (3), résolurent de se séparer ; et Mme. de Montespan quitta la cour ( V. Mon-TESPAN ). Le roi fit appeler Mme. de Maintenon, pour connaître jusqu'aux plus légères circonstances de ce départ. Celle-ci joignit ses efforts à ceux de Bossuet et de Montausier : elle exposa au roi, avec une éuergie respectueuse, combien de semblables attachements nuisaient à sa gloire. « Il vient un temps, lui dit-elle, où » de longs regrets succèdent à de » courtes passions : jetez les yeux » sur les Carmélites, et voyez comme on s'en punit. » Louis XIV avait

déjà commencé à revenir des préventions qui l'avaient indisposé contre Mme, de Maintenon; les lettres, tout-à-la-fois simples et spirituelles, que celle-ci lui avait écrites à l'occacasion du duc du Maine, avaient appris au roi que cette femme tant redoutée était l'ennemie de l'affectation : cette conversation acheva de l'en convaincre, et la courageuse liberte de Mme. de Maintenon inspira au monarque un sentiment profond d'estime mêlé de respect. De ce moment, il rechercha les occasions de lui parler; et il paraît que de son côté, Mme, de Maintenon crut qu'elle avait recu mission d'en - haut pour travailler à la conversion du roi : « Quand je commençai, disait-elle, à » voir qu'il ne me serait peut-être pas » impossible d'être utile au salut du » roi, je commençai aussi à être » convaincue que Dieu ne m'y avait » amenée ( à la cour ) que pour » cela, et je bornai là toutes mes » vues (1). » L'année suivante, Mme, de Montespan alla aux eaux de Bourbon; et Mme. de Maintenon resta auprès du roi. Laissons Mme. de Sévigné faire elle-même le tableau de la nouvelle situation de celle qu'elle désigne comme l'amie de l'amie. « Parlons de l'amie, elle est encore » plus triomphante; tout est soumis » à son empire ; toutes les femmes-» de-chambre de sa voisine ( Mme. » de Montespan ) sont à elle ; l'une » lui tient le pot à pâte, à genoux » devant elle ; l'autre lui apporte ses » gants ; l'autre l'endort ; elle ne » salue personne (2). » Au retour de Bourbon, toutes les résolutions s'étant évanouies, Mme. de Montespan crut avoir repris son premier em-

<sup>(1)</sup> Elle écrivait à l'abbé Gobelin, le 6 août 1674: « Je demeure ferme dans le dessein de les quitter à la » En de l'annee, »

<sup>(3)</sup> Quand sa faveur fut plus déclarée, les courtisses l'appelèrent Madame de maintenunt. ( V. la Lettre de M<sup>me</sup>. de Sévigué, du 18 septembre 1080.)

<sup>(3)</sup> Ce ne fut pas en 16-6, comme Rulhière a cherch à l'établir. ( V. l'Hittoire de Borsuet , par M. Le cardinal de Bausset , 1: 11, note de la page 53, M. Le note de la lettre 360 de mon edition des Lettres de Mms. de Sérigné , in-80., 2: 111, p. 259.)

<sup>(1)</sup> Xle. Entretien.

<sup>(2)</sup> Lettre à sa fille, du 6 mai 1676.

pire; mais sa beauté, jointe aux agréments de son esprit, ne faisait pas oublier Muc. de Maintenon, avec Saquelle le roi continua d'avoir de fréquentes conversations : souvent il venait chez la maîtresse pour y causer avec l'amie, et il avait de la peine. à dissimuler son regret, s'il ne l'y rencontrait pas. L'empressement de Louis n'était plus le même; les soins qu'il donnait encore, étaient plutôt l'effet de l'habitude que l'expression d'un sentiment qui, une fois éteint, ne sait plus renaître. Mme. de Ludres, et ensuite Mlle. de Fontanges, avaient trouvé le moyen de plaire: Mme, de Montespan ne cessait de tourmenter le roi par les accès d'une jalousie inquiète; et souvent Mme. de Maintenon, appelée pour rétablir le calme, devenait bientôt elle-même l'objet des hauteurs et des emportements de la maîtresse irritée. Chaque jour voyait renaître des scènes nouvelles, qui faisaient regretter à Mme, de Maintenon de n'avoir pas suivi plus tôt le parti de la retraite. « Je ne saurais comprendre, écri-» vait-elle à l'abbé Gobelin, que la » volonté de Dieu soit que je souffre » de Mme. de Montespan. Elle est » incapable d'amitie, et je ne puis » m'en passer; elle ne saurait trouver » en moi les oppositions qu'elle y » trouve, sans me hair; elle me re-» donne au roi comme il iui plaît, wet m'en fait perdre l'estime : je suis avec lui sur le pied d'une bi-» zarre qu'il faut ménager. Je n'ose » lui parler seule, parce qu'elle ne ne le pardonnerait pas; et quand » je lui parlerais, ce que je dois à » Mme, de Montespan ne peut me » permettre de parler contre elle : » ainsi, je ne puis apporter aucun n remède à ce que je souffre (1). »

Les traitements de Mme, de Montespan prirent encore un caractère plus grave. « Il se passe ici , dit » Mme. de Maintenon, des choses » terribles entre Mme. de Mon-» tespan et moi : le roi en fut hier » temoin. » Cette lettre parait se rapporter à une scène dont parle Mme. de Caylus. Elle dit que Louis XIV. ayant trouvé Mme, de Montespan et Mme. de Maintenon fort échaussées , voulut connaître le sujet de leur discussion. « Si Votre Majesté veut » passer dans cette autre chambre. » dit froidement Mme. de Maintenon. » j'aurai l'honneur de le lui ap-» prendre. » Le roi y alla; et elle lui peignit vivement l'injustice et la dureté de Mme, de Montessan envers eile. Mais Louis, qui aimait encore son ancienne maîtresse, tâcha de l'excuser, et calma cet orage. Il suffirait de ces querelles, sans cesse renouvelées, pour justifier Mme. de Maintenon du reproche que ses ennemis lui ont fait d'avoir engagé Mme, de Montespan à employer le ressort d'une dévotion mêlée de galanterie pour mieux s'assurer du cœur du monarque. ( V. Montes-PAN. ) Au mariage de Mgr. le Dauphin (jauvier 1680), le roi nomma Mme, de Maintenon seconde dame d'atours de Mme. la Dauphine. De ce moment, libre du joug de M<sup>me</sup>, de Montespan, elle eut à la cour une existence indépendante ; et son crédit continua d'augmenter. » On me mande, écrit Mme. de Sé-» vigné, que les conversations de » sa Majesté avec Mme. de Main-» tenon ne font que croître et em-» bellir; qu'elles durent depuis six » heures jusqu'à dix; que la bru y » va quelquefois faire une visite as-» sez courte; qu'on les trouve cha-» cun dans une grande chaise, et

e qu'après la visite finie, on reprend le fil du discours. Mon amie (Mme. de Coulanges) me mande s m'on n'aborde plus la dame sans rainte et sans respect, et que les ministres lui rendent la cour que bles autres leur font ( 1 ). "-» Nul autre ami, écrit-elle encore. n'a tant de soins et d'attentions que · le roi en a pour elle; et, ce que j'ai dit bien des fois, elle lui fait conpaître un pays tout nouveau; je » veux dire le commerce de l'amitié » et de la conversation sans chicane et sans contrainte (2), » Mme, de Montespan, voyant que le cœur du roi lui échappait, engagea le vieux duc de Villars à demander la maiu de Mme. Je Maintenon; et piquée du refus de celle-ci, elle se réunit, pour la perdre, avec Louvois, Marsillac ( depuis duc de la Rochefoucauld ) et la duchesse de Richelieu. Il l'accusèrent auprès de la reine de chercher à devenir la maîtresse du roi. « Il en aurait donc trois, dit un p jour Mone, de Maintenon. - Oui, répondit Mme. de Montespan, » moi de nom, cette fille (Mlle. de Fontanges ) de fait, et vous de oceur (3). » Tous les efforts de cette cabale furent inutiles. La reine estimait Mme, de Maintenon; elle lisait hautement qu'elle n'avait jamais été si bien traitée que depuis que cette amie du roi était en faveur. La famille royale, écrivait Mme. de Maintenon, vit dans une union tont-à-fait édifiante; le roi s'entretient des heures entières avec · la reine ; le don qu'elle m'a fait de son portrait est tout ce qu'il y a

» eu de plus agréable pour moi depuis que je suis à la cour: c'est » dans mon esprit une distinction » infinie. Mme. de Montespan n'a » jamais eu rien de semblable (1). » La reine mourut, le 30 juillet 1683, dans les bras de Mme. de Maintenon. Celle-ci se retirait, lorsque le duc de la Rochefoucauld, plus occupé de la douleur de son maître que de la haine qu'il portait à la dame d'atours, la poussa dans l'appartement du roi, en disant : « Ce n'est » pas le temps de le quitter; il a » besoin de vous. » Elle ne resta que pen d'instants avec Louis XIV, et revint auprès de Mine, la Dauphine, qu'elle suivit à Fontainebleau peu de jours après. « Ce fut pendant ce » voyage, dit Mme, de Cavlus, que » la faveur de Mme, de Maintenon » parvint au plus haut degré : je vis » tant d'agitation dans son esprit, » continue-t-elle, que j'ai jugé de-» puis, qu'elle était causée par une » incertitude violente de son état, » de ses pensées, de ses craintes et » de ses espérances; en un mot son » cœur n'était pas libre, et son es-» prit était fort agité... Le calme suc-» céda à l'agitation, et ce fut à la fin » du même voyage. » Serait-il permis de chercher, à l'aide de ce peu de mots, à pénétrer dans les sentiments secrets de Mme, de Maintenon? Son amour pour les grandes choses avait trouvé à se satisfaire jusque-là dans l'amitie du roi, la reconnaissance de la reine, l'estime de la France. A la mort de la princesse, l'ambition, que la Rochefoucauld qualifie d'ardeur de l'ame (2), se reveilla dans Mme. de Maintenon:

<sup>(1)</sup> Lettre à sa fille, juin 1680. Voyez aussi les

<sup>(</sup>x) Lettre à la même, du 17 juillet 1680.

<sup>(3)</sup> Maximes , 301.

<sup>(1)</sup> Lettre à Mme, de Saint-Gerau, du 1et. novembre 1082.

il ne lui restait qu'un pas à faire; toutes ses pensées furent dirigées vers les movens de le franchir. Les illusions la séduisirent; elle crut, parce qu'elle le desirait, que Dieu lui envoyait cette inspiration pour maintenir le roi dans la piété. Son imagination lui peignit les amis qu'elle pourrait servir, les malheureux qu'elle soulagerait; et elle ne vit plus qu'une œuvre méritoire dans une action dont le mobile était la vanité. Deslors elle recut avec complaisance l'aveu de la tendresse du roi; n'accorda rien à une amitié qui chaque jour prenait davantage la teinte de la passion, mais elle fit entendre qu'elle ne refuserait pas d'écouter des propositions qui pourraient se concilier avec la vertu. « A quarante-cinq ans, » écrivait-elle à Mme. de Frontenac, n il n'est plus temps de plaire; mais » la vertu est de tout âge... Il n'y a » que Dieu qui sache la vérité... Il » me donne les plus belles espé-» rances.... Je le renvoie toujours » affligé, et jamais désespéré. . . . » Ce dernier mot peint Mme. de Maintenon : si elle cut fait taire l'ambition, elle se fût retirée de la cour pour ne pas rester plus longtemps exposée à la plus séduisante des tentations. Le roi l'aimait ; il le bu dit: ils se donnèrent de mutuelles espérances; et satisfaite ensin de l'avenir qui s'ouvrait devant elle, Mme, de Maintenon retrouva la tranquillité. La place de dame d'honneur de Mme, la Dauphine étant devenue vacante en 1684, le roi voulut y nommer Mme, de Maintenon; elle refusa cet honneur, et elle pria même le roi de ne point en parler: mais Louis XIV en instruisit la cour des le soir même. Ce refus fit beaucoup de bruit ; et comme le dit Mme. de Caylus: « on y vit plus de gloire

» que de modestie. » Le roi avait résolu de ne point se remarier ; il ne voulait ni garder le célibat, ni vivre dans un état qui avait long - temps trouble sa conscience: une union legitime, mais secrète, avec Mme, de Maintenon , lui parut pouvoir concilier des intérêts si opposés. Il fit part de son projet à Louvois, qui, se jetant à ses pieds, le conjura d'y renoncer. Louis XIV, mécontent, lui ordonna de se retirer : on croit qu'il ne laissa pas ignorer cette circonstance à Mme. de Maintenon qui a non-» seulement pardonna à ceministre, n dit Voltaire, mais apaisa le roi » dans les mouvements de colère n que l'humeur brusque de Louvois » inspirait quelquefois à son mai-» tre (1). » On a dit que les époux avaient reçu la bénédiction nuptiale dans un des cabinets du roi, la nuit des mains de M. de Harlay, archevêque de Paris, en présence du pere Lachaise. Il paraît que les témoins furent Montchevreuil, le chevalies de Forbin et Bontemps. Louvois dit-on, n'y fut pas appelé. L'époque de cette célebration est aussi incertaine que les circonstances qui l'accompagnèrent. Saint-Simon e Mmc. de Caylus pensent qu'elle eu lieu dans l'hiver qui suivit immédia tement la mort de la reine. Il es plus probable que ce ne fut qu'es 1685 : Louis XIV n'eût pas offer à une femme qui lui aurait été unie une place qui l'aurait mise dans l dépendance de Mme, la Dauphine Voltaire recule cette date jusqu'a mois de janvier 1686. Ce marias restera au nombre des faits dont o ne peut douter, quoiqu'il soit impo sible d'en rapporter les preuves. I ce moment, Mme. de Maintend

<sup>(1)</sup> Siècle de Louis XIV, ch. XXVII-

eut, dans le particulier, les prérogatives et les honorables distinctions qui ne pouvaient appartenir qu'à l'épouse du roi. Elle occupait, au haut du grand escalier de Versailles, un sppartement de plain-pied avec cehui de Louis XIV, et se plaçait, à la chapelle, dans la tribune réservée à la reine. Le roi ne l'appelait que Madame ; et , par le respect qu'il lui témoignait, il en donnait l'exemple à tous. Il passait chez elle une partie de la journée; et elle v conservait un fauteuil en sa présence: à peine se levait-elle un instant quand Mgr. le Dauphin, ou le duc d'Orléans, frèredu roi, venaient la rendre visite. Mais, en public, Mac, de Maintenon ne prenait aucun rang : elle n'était plus qu'une personne de la cour. « Je l'ai vue à Fontaineblean, dit Saint-Simon, en grand habit chez la reine d'Angleterre, cédant absolument sa place, et se reculant partout pour les femmes titrées, pour les femmes même d'une qualité distinguée... polic, affable, parlant comme une personne qui ne prétend rich, qui ne montre rien, mais quien imposait fort (1). » Mme. de laintenon garda soigneusement le lence sur son état, dont elle ne pait trahir le secret que dans une seule ceasion : s'étant présentée à la ille des Grandes-Carmélites qu'il appartenait qu'aux reines de France · franchir, la supérienre lui dit : Madame, vous savez nos usages ; c'est à vous à décider, » - « Ourrez tonjours, ma mère, répondit Mae. de Maintenon, ouvrez toujours, » Elle n'usait cependant pas, cela, des droits de reine; car un

bref donné par le pape Innocent XII. le 28 octobre 1692, l'autorisait à entrer dans tous les monastères de France. Quant au roi, maître de son secret, il le laissa quelquefois échapper : Monsieur, étant entré chez lui, le trouva sur son lit, vêtu avec beaucoup de négligence, quoique Mme. de Maintenon fût présente. a Mon frère, dit-il, à la manière » dont vous me vovez devant Ma-» dame, vous pouvez bien penser ce » qu'elle m'est. » Mignard avait peint Mme. de Maintenou en sainte Françoise romaine (1): il chargea Mine. de Feuquières, sa fille, de demander au roi s'il pouvait mettre au portrait un manteau doublé d'hermine; ce qui était la marque d'une haute dignité. « Oui, répondit le » roi; sainte Françoise le mérite » bien. » Par un retour naturel sur elle-même, les premières pensées de Mme, de Maintenon se portèrent sur les demoiselles nobles et sans fortune. Elle en avait recucilli, en 1670. un certain nombre à Ruel dans un asile modeste. Le roi lui donna, en 1683, la maison de Noisy, dans le parc de Versailles; et en 1685, voulant prendre part à une aussi belle œuvre, il fit construire, à Saint-Cyr, la maison de Saint-Louis, la dota de revenus considérables, et la fonda pour y élever deux cent cinquante filles nobles et pauvres. Ce bel établissement a subsisté jusqu'à la révolution. Mme, de Maintenon recut un brevet de fondatrice; et elle fut déclarée par le roi et par l'évêque de Chartres supérieure perpétuelle de cette communauté, pour le tempore l comme pour le spirituel , seulement elle obtint du roi de n'être pas nom-

Memoires de Saint-Simon, t. II, p. 70, éd.

<sup>(1)</sup> Voyes la Lettre de Mad. de Coulanges à Mad. de Sevigne, du 29 octobre 1694.

mée dans la médaille qui fut frappée pour consacrer le souvenir de cette fondation (1). Elle-même rédigea le réglement des dames de Saint-Louis, qui a paru sous le nom et avec l'autorité de l'évêque de Chartres : elle se réserva un appartement dans cette maison, et souvent elle venait s'y reposer des fatigues de la cour. Elle aimait à surveiller l'éducation des demoiselles; quelquefois même elle s'en occupait, et ne craignait pas de descendre dans les plus petits détails. « Rien ne m'est plus cher que » mes enfants de Saint-Cyr, disait-» elle; j'en aime tout , jusqu'à leur » poussière. Je m'offre avec tous » mes gens pour les servir; et, je » n'aurais nulle peine à être leur » servante, pourvu que mes soins » leur apprennent à s'en passer (2), » Racine, à sa prière, composa pour Saint - Cyr , Esther et Athalie ( V. RACINE ). Devenue l'épouse de Louis XIV , Mme. de Maintenon fut admise dans les secrets de l'Etat. Le roi travaillait chez elle avec ses ministres; les plus grandes affaires étaient discutées et se décidaient en \* sa présence; souvent même le roi lui demandait son avis, en ces termes: » Qu'en peuse votre Solidité? » ou s'il n'était pas d'accord avec son ministre, il disait en se retournant vers Mme. de Maintenon: « Con-» sultons la Raison. » Elle eut ainsi sur les affaires publiques une influence qui n'a pas toujours été heureuse: elle se livra trop facilement au penchant de la reconnaissance ou de l'amitié; et, à sa recommandation, des emplois importants ont pu être confiés à des hommes plus estimables qu'habiles. Elle ne sut pas se tenir constamment à l'abri des préventions : des malheurs en furent la suite. Chamillard, porté de l'administration de Saint-Cyr au double ministère des finances et de la guerre; Villeroi remplaçant Catinat disgracie, peuvent en être des exemples: mais si elle fut trompée, si Louis XIV crut que d'un homme ordinaire il formerait un ministre habile; que de son cabinet de Versailles, il pourrait diriger au loin les opérations de ses généraux, il v aurait de l'injustice à imputer à Mmc. de Maintenon les résultats d'un faux système, et à lui reprocher des calamités publiques comme des fautes personnelles. Qui pourrait d'ailleurs assurer qu'elle n'ait pas souvent donné de bons conseils qui ne furent point suivis? La tendresse presque maternelle que Mme, de Maintenon portait au duc du Maine l'entraîna trop loin : elle l'aveugla sur les véritables intérêts de l'Etat : la cause des princes légitimes lui parut être celle de la France, et elle engagea Louis XIV à faire un testament qui ne put lui survivre. Les protestants accuserent Mme, de Maintenon d'avoir contribué à la révocation de l'édit de Nantes : l'Europe a retenti de leurs plaintes; et encore aujourd'hui la mémoire de cette femme illustre est l'objet des malédictions des descendants des religionnaires réfugiés. Elle desira sans doute. comme la plupart de ses contemporains, de voir tous les Français retinis dans l'exercice d'une même religion , à l'ombre du même sceptre. De même que Louis XIV, elle ajouta une foi trop facile aux nombreuses conversions que les gouverneurs de provinces ne cessaient d'annoncer : mais il fut toujours loin de sa pensée qu'il pût être permis d'employer la violence pour arracher des conversions

<sup>(1)</sup> Xe. Entretien.

<sup>(2)</sup> Lettres des 22 juillet et 24 octobre 1686.

et elle a été la première à blâmer ces dragonades qui accuseront éternellement Louvois. On la voit arrêter le zele inconsidéré de son frère. Vous maltraitez les huguenots, » lui écrit-elle ; ayez pitié de gens » plus malheureux que coupables : sils sont dans les erreurs où nous » avons été nous-mêmes, et d'où la » violence ne nous aurait jamais ti-" rés... Il faut attirer les hommes » par la douceur et par la charité. » Elle écrit à Mme. de Saint-Geran, le 13 août 1684 : « Il ne faut point précipiter les choses ; il faut convertir, et non pas persécuter. » Elle prit même la défense des huguenots; mais le roi lui ayant dit qu'il semblait qu'un reste d'attachement pour son ancienne religion la fit agir, elle reconnut que ses efforts seraient impuissants. « Ruvigny (1) est intraitable, écrit-elle à Mmc. de » Frontenac ; il a dit au roi que j'é-» tais née calviniste, et que je l'a-» vais été jusqu'à mon entrée à la cour. Ceci m'engage à approuver des choses fort opposées à mes sentiments. » Rulhières porte la prevention jusqu'à accuser Mme. de Maintenon d'avoir excité le roi à persécuter les huguenots, afin que M. d'Aubigné son frère (2) pût acheter des terres à meilleur marché (1). Pour étayer cette calomnie, il ne craint pas de rapprocher des lettres qui n'ont entre elles aucun rapport. Après avoir écrit, en 1676, à l'abbé Gobelin que résolue à quitter la cour, elle tâchait d'obtenir encore quelque bienfait du roi , Mme. de Maintenon ajoute en plaisantant : « Je » deviens la plus intéressée créature » du monde, et je ne songe plus qu'à » augmenter mon bien. » Cinq ans après (le 22 octobre 1681 ) elle écrit à son frère, à qui elle venait de faire obtenir une somme importante sur la ferme générale : « Cent huit » mille livres que vous toucherez me

» vôtre. C'est une aventure personnelle.... qui ne se » communique point. » D'Aubigné fut successivement gouverneur de Belfort, de Cognac, du Berri et d'Aigne-Morte, après la mort du marquis de Vardes, Mme, de Maintenon lui obtint le cordon de l'Ordre du Saint-Esprit, à la promotion de 1688 : toutes ces grâces ne lui suffisairent point, il aurait voului être marechal de France, Mme, de Maintenon lui écrivait à ce sujet, le 27 septembre 1685 : a Je ne pourrait à vous faire countelable, quand je le voudrais; et » quaud je le pourrais, je ne le voudrais; et » quaud je le pourrais, je ne le voudrais; et » quaud je le pourrais, je ne le voudrais; et » quaud je le pourrais, je ne le voudrais; et » quaud je le pourrais, je ne le voudrais; et » quaud je dois tout. » M. d'Aubigné épousa, en 1678, Geneviève Pietre, fille d'un procureur du roi de la ville de Paris, il cut de ce mariage, une fille, que Mme, de Maintenon éteva comme la sienne. Elle la maria, en 1698, au comte d'Ayen, depuis maréchal de Noailles. Ce fut à cette occasion qu'elle donna à sa nièce sa terre de Maintenon, qui appariient escore aujourd'hui à la maison de Noailles. Spiriluel, mais inconsequent, le comte d'Aubigné fisiast continuellement souffrir sa sœur par les plus ridicules incarlades. Saint-Sulpice, où l'on travailla sans fruit à lui qu'ils ertierrait dans la communauté de Saint-Sulpice, où l'on travailla sans fruit à lui donner une dévotion à laquelle il u'etait nullement appelé. On voit, dans le journal manuscrit de Daugeu, que d'Aubigné mourut à Vichi, le 22 au mi 703.

(1) On reproche à Mme. de Maintenon d'avoir

(1) On reproche à Mme, de Maintenou d'avoir écrit à son frère, le 19 décembre 1681, de lui envoyer une jeune parente qu'elle voulait couvertir, ajoutant : « Il n'y a plus d'autre moyen que le vione lence. On sera si ailligé dans la famille, de la conversion de Muccay, qu'on ne me confiera plus personne. Il faudrait douc que vous obtinssées d'elle n'écrire qu'elle veut être catholique. Vous m'enverriez cette lettre; j'y répondarsi par une lettre de cachet, etc. n Quelle violence que celle qui aurait été précédée d'une prière de la part de la personne contrainte! N'est-l pas d'ailleurs très-maturel que Mme, de Maintenon, persuadée qu'il n'y a de salut que dans la religion catholique, c'herribe à convertir une jeune parente? et ne faut-il pas se reporter à l'esprit réligieux du Xville, siècle, pour

juger samement de cette ection ?

<sup>(</sup>t) Heari, marquis de Ruvigny, depuis comte de Gilloway, avait « té député à la cour par les protestants du royaume. ( Foy. GALLOWAY, t. XVI, p. 375.)

<sup>(3)</sup> Charles d'Aubigné, frère de Mme, de Mainteton, auquit en 1634; il n'eut avec sa serur d'autre
ripport que celui d'une commune origine. Aimant le
plante et la dissipation, il dépensait follement les
feutfaits que as serur obtenuit pour lui de la bouté du
rei, une cupidite insatiable lui faissit saus crese former des desses qui ne pouvaient être satisfaits. «Il y
a dis sus, lui errivait-elle, que nous étions bien
eloigné l'un et l'autre du point où nous sommes aujourd bui. Nos experauces étaient si peu de chose,
y que nous bornions tous nos vous à trois mille livres
de rente. Nous en avoiss à présent quatre fois plus,
et nos souhaits ne seraient pas eucore remplis .-> Nous avous le nécessaire et le commode; tout le
l'reté e cet que cupidité. » « Que non état present,
el meri-elle ailleurs, pe trouble point la felicité du

» consolent : vous ne sauriez mieux » faire que d'acheter une terre en » Poitou; elles vont s'y donner par la » fuite des huguenots. » Et d'après ces deux passages, dont le second a été écrit quatre ans avant la révocation de l'édit de Nantes, Rulhières peint Mme. de Maintenon comme une femme qui, non contente de vendre son crédit, cherche, pour une spéculation atroce, à sacrisier un million de Français. Ce brillant écrivain a plus d'une fois altéré des dates, et fait des rapprochements forcés, dans l'intérêt du système qui l'avait séduit. Me. de Maintenonaccueillit d'abord Mme. Guyon à Saint-Cyr; mais cette dame v ayant répandu ses opinions sur le quiétisme, la fondatrice rompit tout commerce avec elle. (V. Guyon.) On a aussi reproché à Mme, de Maintenon d'avoir facilement abandonné ses amis. (V. FÉNÉLON et RACINE. ) A l'égard du premier, si la soumission qu'elle devait comme épouse, l'obligea de ne plus voir un homme qui avait encouru la disgrace du roi, elle n'en prit pas moins une part bien vive à son malheur. « Vous savez, dit-elle, » les peines que j'ai eues sur M. de » Cambrai; j'en eus un si grand . » chagrin, que le roi, quoiqu'il m'en » eût su d'abord mauvais gre, ne » put s'empêcher de me dire, en » voyant mon affliction: - Eh bien, » Madame, il faudra donc que nons » vous voyions mourir pour cette af-» faire - la (1)! » Saint - Simon reproche comme un crime à Mme. de Maintenon d'avoir cherché à se faire déclarer reine. Ce desir semblait dicté par la vanité ; mais il pouvait aussi provenir de la crainte qu'éprouvait Mme. de Maintenon qu'on ne la

MAI

mît au rang des concubines : reste, rien n'est moins prouvé que l'assertion de Saint-Simon, Nous ferons, à cet égard, connaître un document qui n'est pas sans quelque prix. C'est une réponse d'une dame de Saint-Cyr à La Beaumelle, qui l'avait priée de consulter sur ce point les traditions conservées dans la maison de Saint-Louis. La voici d'après le manuscrit original: « Il n'a jamais v paru que Mme, de Maintenon ait eu » le moindre desir d'être déclarée » reine; l'attirail de la majesté lui au-» rait déplu ; la jalousie et la haine » des princes auraient été pour elle » un plus grand tourment : elle aura » pu avoir quelques scrupules ; mais » elle aura été tranquille aussitôt que » ses directeurs les auront dissipés... » Se promenant un jour avec la mère » de Glapion dans un endroit rabo-» teux du jardin : - Vous n'êtes » point délicate, lui dit cette mère: » vous vous fatiguez volontiers, vous » n'êtes point comme les grands. — » C'est que je ne suis pas grande, » reprit Mme, de Maintenon ; je suis » seulement elevée (1). » Il est difficile de croire que Mme. de Maintenon, qui a mis tant de soins à détruire toutes les preuves de son mariage; qui, en 1713 (2), a brûlé, dans cette seule vue, toutes les lettres que l'abbé Gobelin lui avait écrites, ait été capable des basses intrigues que lui prête Saint-Simon. Arrivée au comble des grandeurs . elle dut éprouver quelques jouissances : sa vanité dut ensin se trouver satisfaite: mais l'ennui et l'assujetissement lui firent bientôt regretter le

<sup>(1)</sup> VIIe. Entretien.

<sup>(1)</sup> On trouve aussi cette réponse dans le III«. Entretien.
(2) Cette date nous est donnée par une note que

<sup>(</sup>a) Cette date nous est donnée par une note que Muse, de Glapion avait écrite à la tete du manuscrit de l'instruction de Bourdaloue. L'éditeur a placé cette note curieuse en tête de l'opuscule.

281

calme et la liberté d'une vie privée. · Je n'en puis plus ; je voudrais être morte, » disait-elle à son frère, mi lui répondait par ce mot si connu: « Vous avez donc parole d'épouser » Dieu le père ? » Elle a bien peint l'état de son ame dans une lettre adressée à Mme. de la Maisonfort, et qui suffirait seule, a dit Voltaire, pour désabuser les ambitieux : « Oue » ne puis-je vous faire voir l'ennui » qui dévore les grands!... Ne voyezvous pas que je meurs de tristesse » dans une fortune qu'on aurait en » peine à imaginer, et qu'il n'y a que » le secours de Dieu qui m'empêche » d'v succomber? J'ai été jeune et » jolie : j'ai goûté des plaisirs ; j'ai » été aimée partout dans un âge un » pen plus avancé : j'ai passé des » années dans le commerce de l'esprit : je suis venue à la faveur, et » je vous proteste que tous les états a laissent un vide affreux, une in-» quiétude, une lassitude, une envie o de connaître autre chose, parce » qu'en tout cela rien ne satisfait entierement. » - a Je vous envie » votre solitude, votre tranquillité, » écrit-elle à Mme. de Saint-Geran; et je ne suis plus surprise que la » reine Christine soit descendue du » trône pour vivre avec plus de li-» berté. » Le roi vieillissait; tous les plaisirs étaient usés pour lui; et souvent Mme, de Maintenon ne savait comment le distraire des chagrins qui l'accablèrent sur la fin de son regne. « Quel supplice, disait-» elle quelquefois, d'avoir à amuser un homme qui n'est plus amu-» sable ! » Regardant à Marly des carpes qui étaient languissantes : « Elles sont comme moi, dit-elle » à Mme, de Caylus, elles regretv tent leur bourbe. » Louis XIV, au lit de mort, appela le duc d'Or-

léans, et il lui recommanda Mme, de Maintenon, à laquelle il adressa les adieux les plus tendres : « Je ne re-» grette que vous, lui dit-il; je ne » vous ai pas rendue heureuse, mais » tous les sentiments d'estime et » d'amitié que vous méritez, je les » ai toujours eus pour vous : l'u-» nique chose qui me fâche, c'est de » vous quitter; mais j'espère vous re-» voir bientôt dans l'éternité (1). » Le roi perdit connaissance le 30 août 1715; et Mme. de Maintenon, d'après les conseils du maréchal de Villeroi, se retira à Saint Cyr. On lui a justement reproché d'avoir quitté le roi avant qu'il eût expiré. Le maréchal de Villeroi craignit sans doute que Mme, de Maintenon ne devint l'objet des outrages d'un peuple qui osa, peu de jours après, insulter les restes de Louis XIV (2). Un courrier du maréchal faisait connaître, d'heure en heure, à Mme. de Maintenon , l'état du roi. Enfin, le dimanche 1er, septembre 1715, Mile, d'Annale entra chez elle, et lui dit : « Madame, toute la maison » consternée est à l'église. » Mme. de Maintenon s'y rendit aussitôt; et elle assista à l'office des morts. Peu de jours après, le duc d'Orléans, régent du royaume, vint lui rendre visite; elle lui promit de ne plus s'employer qu'à prier Dieu pour le bonheur de la France. Le régent lui continua la pension de 48,000 liv. que le feu roi lui faisait sur sa cas-

(x) « Il n'y avait pas de sûreté pour elle à Paris, » dit Mine, de Baviere..... Vers les derniers temps, » elle n'osait p'us y aller dans son equipage, »

<sup>(1)</sup> Boulduc, premier apothicaire du roi ( Yoyez BOULDUC), répandit coutre Mme, de Maiutenon, une calomnie atroce, dout on ne paterait pas ici, si elle u avait été répetee par Saint-Simon. Il préteudit qu'après ces dernières paroles du roi, Mme, de Maintenon se retourna du coté des courtisans, et dit : « Voyez Je beau rendez-rous qu'il me donne : cet abbancait du la comme de fait de la comme de la co » boinme-là n'a jamais aimé que lui-même. » Ce fast n'est ni prouvé ni vraisemblable.

sette : et il fit inserer dans le brevet que son rare désintéressement lui avait rendu cette pension nécessaire. Madame, mère du régent, vint aussi la voir; circonstance qui suffirait seule pour prouver le mariage. La reine d'Angleterre s'y rendit également dans le plus grand denil. Retirée à Saint-Cyr , Mme. de Maintenon fit vendre ses chevaux; elle renvoya ses domestiques, ne gardant que deux femmes pour la servir. Elle suivit tous les exercices religieux, se contenta de l'ordinaire de la maison, et se soumit, comme une simple dame, à l'autorité de la supérieure. Sa pension devint le patrimoine des pauvres. Pierre-le-Grand étant venu en 1717 à Paris, rendit visite à Mmc de Maintenon. Elle le recut étant sur son lit : le czar ouvrit les rideaux, afin de la mieux considérer ; et il lui fit adresser la parole par son interprète. Mmc. de Maintenon mourut au milieu des dames de Saint-Louis, le 15 avril 1719. Elle a été inhumée à Saint-Cyr, dans un caveau que le duc de Noailles a fait construire au milieu du chœur. L'épitaphe qui a été gravée sur sa tombe, est l'ouvrage de l'abbé de Vertot. Aucun éloge funèbre ne fut alors prononcé; et ce ne fut qu'en 1786, à l'occasion de la fête seculaire de la maison de Saint-Cyr, que des hommages publics furent rendus à sa mémoire (1). Le tombeau de Mme, de Maintenon, détruit pendant la révolution, a été rétabli, en 1802, par les soins des chefs du prytanée de Saint-Cyr. Les circonstances qui ont environne la jeunesse de Mme, de Maintenon eurent une grande influence sur le reste de sa vie. Douée d'une ame ferme, grande et élevée, elle ne recut d'une naissance illustre que l'avantage d'un beau nom et d'anciens souvenirs : des ses premiers pas dans le monde, elle éprouva le besoin de relever ce nom que la fortune avait abandonné. De là cet amour-propre d'autant plus irritable, qu'il avait plus souffert; cette inebranlable volonté de sacrifier les distractions et les amusements au plaisir de s'entendre louer : ce soin, porté jusqu'à l'affectation, de respecter les bienséances, d'en créer même pour elle seule. « Il n'est rien, » disait-elle, que je n'eusse été ca-» pable de tenter et de souffrir » pour acquérir le nom de femme » forte (1). » Cette soif de considération, est le trait distinctif du caractère de Mme, de Maintenon; elle lui dut plusieurs de ses vertus, et elle y puisa tous ses défauts. On a pu remarquer en elle un mélange de religion, d'honneur, d'orgueil et d'ambition; et, pour nous servir d'une expression de M. Auger : « La considération a été tout-à-la-fois » sa fin et son moyen. » Il semble que cette maxime de son premier entretien l'ait toujours dirigée : a Rien » n'est plus habile qu'une conduite » irréprochable. » Voici comment elle la développe elle-même : « Je ne » voulais pas être aimée en particu-» lier de qui que ce fût; je voulais » l'être de tout le monde, faire pro-» noncer mon nom avec admiration » et avec respect, jouer un beau per-» sonnage, et sur-tout être approuvée » par les gens de bien: c'était-la mon » idole. J'en suis peut-être punic » présentement par l'excès de ma

<sup>(1)</sup> Eloge de Mme, de Maintenon; discours prononcé à Saint-Cyr, le second jour de la fête seculaire, en 1786; par M. François, prétite de la mission, Paris, cher la veuve Hermant, 1787, in-80, de 78 pages.

<sup>(1)</sup> IVo. Entretien.

a faveur, comme si Dicu m'eût dit a dans sa colère : Tu veux de la s gloire et des louanges; eh bien, tu en auras jusqu'a en être rassa-» siée (1). » Mme, de Maintenon embrassa de bonne heure la pratique des vertus religieuses : on ne peut lire ses lettres, ses entretiens, et les écrits que Bourdaloue et Godet des Marais lui adressèrent, sans demeurer convaincu qu'elle était dirigée par une véritable pieté. On la vit alors blamer les motifs qui l'avaient d'abord fait agir, comme une autre aurait déploré de premiers écarts. Y a-t-il rien de plus opposé à la » vraie vertu, disait-elle, que cet » orgueil dans lequel j'ai usé ma » jeunesse? C'est le péché de Luocifer, et le plus séverement puni » par ce Dieu jaloux qui se plaît à » resister aux superbes (2). » Telle a ete Mme, de Maintenon : mais elle a'obtint justice qu'auprès d'un petit nombre de ses contemporains. Son tonnante fortune froissa les uns, humilia les autres, lui créa partout des ennemis. Mme. de Montespan et société; les femmes qui prétendaient encore au cœur du roi ; les princes jaloux de la confiance qu'on lui accordait; les princesses humihées de ses réprimandes ; les ministres choqués de voir leur crédit partagé et souvent traversé; la maison d'Orleans, qui lui attribuait la défaveur marquée dans laquelle son chef était tombé , et qui regardait la fortune du duc du Maine comme son ouvrage : protestants , jansénistes et quiétistes , tous réunis contre elle, lui reprochaient les maux et les revers qu'éprouvait la France. Mme. de Bavière, Saint-Simon et La Fare, furent les échos de ces préventions, et ils rem-

plirent leurs écrits des accusations que la haine leur dictait. Saint-Simon cut sur l'opinion une influence d'autant plus grande, que ses écrits conservés long-temps dans le secret semblaient contenir des vérités dont on redoutait la publication. Une réputation méritée d'honneur et de vertu donnait plus de poids à ses assertions : et ce qui n'était que causticité, s'attribuait à la sévérité de ses mœurs. Duclos et Marmontel le lurent sans précaution : ils adoptèrent trop souvent des récits que la prévention avait envenimés, Voltaire, toujours judicieux, quand il n'a pas intérêt à cesser de le paraître, fut plus juste envers Mme. de Maintenon: il la représente « ne s'em-» pressant jamais de parler d'affaires » d'état , paraissant toujours les » ignorer, rejetant bien loin tout ce » qui avait la plus légère apparence » d'intrigue et de cabale ; beaucoup » plus occupée de complaire à celui » qui gouvernait, que de gouverner; » ménageant son crédit, et ne l'em-» ployant qu'avec une circonspection » extrême. » Voltaire avait vécu avec les contemporains de Mme. de Maintenon: les Mémoires de Saint-Simon ne lui étaient pas inconnus; mais il se défia prudemment de la prévention d'un écrivain que la passion dominait tellement, qu'à ses yeux Fénélon n'est lui-même qu'un homme fin et adroit, qui n'arriva qu'à l'aide de l'intrigue (1). La Beaumelle a publié les Lettres de Mme, de Maintenon, qui sont les meilleurs mémoires de cette femme célèbre : elles présentent, dit Voltaire, « un carac-» tère de naturel et de vérité, qu'il » est presque impossible de contre-

<sup>(1</sup> IVe. Entretien.

<sup>(1)</sup> Bud.

<sup>(1)</sup> Voyen l'article Fénélon , t. x , des OEuvres de Saint-Simon , p. 2 , ed. de 1791.

» faire (1). » Il ne faut pas y chercher le genre d'agrément qui distingue les lettres de Mme. de Sévigné: cette dernière paraît causer plutôt qu'elle n'écrit ; elle aime à raconter, et multiplie les récits. Mme. de Maintenon fait peu de narrations; elle se contente d'indiquer une anecdote que connaît son correspondant : mais brève, claire et précise, elle se fait remarquer par des réflexions justes et profondes, que souvent l'auteur des Maximes n'aurait pas désavouées. La première édition de ses lettres a paru en 1752. Nanci, 2 vol. in-12. C'était une sorte d'essai. La Beaumelle en donna une beaucoup plus étendue, Amsterdam, 1756, 9 vol. in-12. Une nouvelle édition a été publice en 1807, chez Leopold Collin, 6 vol. in-12: elle est précédée d'une excellente notice par M. Auger. L'éditeur a rétabli des altérations que La Beaumelle s'était permises, et qui auraient été deja signalées, en partie, par l'abbé Millot, dans ses Mémoires politiques et militaires. Cette édition contient un assez grand nombre de lettres non encore imprimées; mais l'éditeur en a néglige d'autres qui avaient paru dans l'édition d'Amsterdam. Une nouvelle édition donnée en 1815, en 4 vol. in - 80. ou in - 12., n'est que la réimpression partielle de celle de 1807. A la suite des Lettres, on trouve quelques opuscules de Mme, de Maintenon. Elle a aussi composé l'Esprit de l'Institut des filles de Saint-Louis: elle sit paraître ce petit ouvrage vraiment admirable, sous l'approbation de Godet des Marais, évêque de Chartres, 1699, in-12, et 1711; reimprime par M. Renouard, in-18 et in-12,

en 1808. Les dames de Saint-Cyr nous ont conservé quelques uns des Entretiens de Mme, de Maintenon, Ils donnent d'elle une idée juste; on y voit à quel point elle était désabusée des grandeurs que d'abord elle avait ambitionnées : ils sont écrits avec ce ton de vérité que l'on ne saurait contrefaire. Il faut placer Mme. de Caylus au premier rang des écrivains qui nous ont fait connaître Mme. de Maintenon. Ses Souvenirs sont un des tableaux les plus vrais de la cour de Louis XIV; et elle y a retracé tout ce qu'elle avait recueilli en conversant avec sa tante. ( V. CAYLUS. ) La Beaumelle publia aussi, en 1755, les Mémoires de Mme, de Maintenon. Amsterdam, 6 vol. in-12. Cet écrivain a cherché à répandre sur son ouvrage un intérêt romanesque, qui discrédite l'histoire: son style vif, coupé, et semé d'épigrammes, tient son lecteur dans une juste défiance. Il est cependant certain que La Beanmelle a eu sous les yeux des matériaux importants, et que les dames de Saint-Cyr avaient mis à sa dispotion des manuscrits précieux. S'il est prudent de ne pas s'en rapporter aveuglément au témoignage de cet écrivain, il ne faut cependant pas le dédaigner entièrement. Ces Mémoires firent mettre feur auteur à la Bastille. (V. BEAUMELLEN) Caraccioli donna en 1786 une Vie de Mme. de Maintenon, 1 vol. in-12. C'est un panégyrique plutôt qu'une histoire. Mais il était réservé à une femme de nous donner l'ouvrage qui fait le mieux apprécier Mme. de Maintenon: Mme. Suard, après avoir mis au jour. en 1808, une Lettre sur Mme, de Maintenon, écrite par une semme à une amie (in-80., de 44 pag.), a publić, en 1810, Mme. de Maintenon peinte par elle-même. Ses

<sup>(1)</sup> Siecle de Louis XIV.

lettres, ses entretiens, quelquefois ses mémoires, sont mis à contribution, et présentent la série des principaux événements de sa vie : on éprouve seulement le regret de voir que l'auteur de ce livre s'est renfermée dans une continuelle apologie. M. Lafont d'Aussonne a donné une Histoire de Mme, de Maintenon, Paris, 1814, 2 vol. in 80. On n'en parle ici que pour ne rien omettre. Mme, de Genlis a fait de Mme, de Maintenon le sujet d'un roman historique, Paris 1806. Cet ouvrage agréable a tous les défauts inséparables de ce genre; et l'on ne peut que regretter qu'un aussi beau talent n'ait pas craint de mêler à l'histoire, des récits fabuleux, que des esprits légers sont trop facilement portés à confondre avec la vérité. M. Regnault Warin a aussi fait un roman dont Mme, de Maintenon est l'héroine.

MAINVIELLE (PIERRE), né en 1765, fils d'un riche marchand d'Avignon, était associé dans une maison de commerce de soierie, en 1789. Sans esprit, sans talent, il n'avait pour tout mérite qu'une figure agréable et une taille avantageuse. La révolution développa ses inclinations perverses. Deux partis s'étaient formés dans sa patrie : l'un désirait la réunion de ce pays à la France; l'autre voulait rester sous la domination papale. Celui-ci, moins nombreux, ayant succombé dans une fusillade (10 juin 1790), à la suite de laquelle le vice-légat retourna en Italie, l'autre parti se subdivisa endeux factions: l'une composée de forcenés démagogues, l'autre plus modérée. Mainvielle devint un des chess de la première. Il s'était lié, peu d'années auparavant, avec Duprat le cadet (V. DUPRAT, XII, 310), qui, joignant un esprit plus cultivé à un tempérament doux et flegmatique, montra toujours plus de modération. Mainvielle devint tout - à - coup un autre homme : sa timidité se changea en audace; sa voix grêle devint criarde, et sa démarche efféminée prit une attitude soldatesque et menacante. Ce fut chez Duprat que se tinrent les conciliabules, où l'on prépara tous les projets tendants à plonger le Comtat dans l'anarchie et le deuil. Duprat rédigeait les adresses et les proclamations; Tournal, rédacteur d'un journal, les insérait dans sa feuille, et Mainvielle dirigeait l'exécution. Elu successivement officiermunicipal, et membre d'une assemblée électorale, qui offrit dès-lors, en petit, le modèle de la tyrannie conventionnelle, on le vit figurer dans toutes les scènes désastreuses de la révolution. Il fut un des instigateurs des pendaisons du 11 juin 1791, et joua le premier rôle dans le vol de l'argenterie des églises. Carpentras, rivale d'Avignon, tenait pour l'ancien gouvernement; et les diverses communes de la province s'étaient prononcées pour l'une ou l'autre de ces deux villes. La guerre contre Carpentras ayant été résolue par l'assemblée électorale de Vaucluse. on forma une armée de déserteurs et de gardes nationales, dont on donna le commandement à un chevalier Patrix, homme obscur, dont Mainvielle fut le lieutenant, ainsi que Rovère et Duprat l'ainé. Patrix avant été massacré dans une émeute, les meneurs lui donnèrent pour successeur Jourdan Coupe-tête, homme stupide et grossier , qu'ils s'étaient flattés avec raison de gouverner à leur gré, et qui, tout-à fait dépourvu de jugement et de capacité, n'était susceptible d'une certaine énergie féroce que dans l'état d'ivresse, où il se trouvait fréquemment (V. Jour-DAN, XXII, 57). Les exploits de ces braves brigands, comme ils se nommaient eux-mêmes, se bornèrent à ravager les campagnes des environs. Carpentras leur résistait sans peine; et la majorité des habitants de cette ville, tout en refusant de s'allier aux Avignonais, avait voté pour la réunion à la France. Quoique plusieurs communes eussent imité son exemple, une assemblée représentative cumulait tous les pouvoirs dans le haut-comtat, où elle agissait en sens inverse de l'assemblée électorale. Une scission s'étant opérée dans celle-ci, la plupart de ses membres allèrent siégerdans un bourg voisin d'Avignon; et une faible minorité, restée dans cette ville, se réunit à la municipalité, qui, ayant toujours désapprouvé une guerre funeste et non moins ridicule, rappela le détachement qu'elle avait été obligée de fournir, refusa d'envoyer son contingent de munitions et d'argent, exclut de son sein Mainvielle, Duprat le cadet, Lescuyer, secrétaire de la commune, et destitua quelques autres fonctionnaires qui figuraient parmi les chefs de l'assemblée électorale ou de l'armée de Jourdan. Mainvielle, et Tournal son ami, furent alors députés pour aller solliciter des secours auprès des départements voisins. Arrêtés à Tarascon, avec des lettres pour les commandants des gardes nationales de Nîmes et du Gard, ils furent bientôt relachés. Enfin, après quatre mois de brigandages et d'atrocités, la paix fut rétablie momentanément dans le malheureux Comtat, lors de l'arrivée des médiateurs envoyés par la France (V. LESCÈNE - DESMAISONS, XXIV, 276). Rentré dans Avignon, Mainvielle se montra le plus ardent persécuteur de la municipalité. Il excita une insurrection, pour l'obliger à payer aux soldats de Jourdan, une indemnité de quarante sous par jour; et le 20 août 1701, accompagné de Tournal, et de Duprat, alors commandant de la garde nationale, il força l'hôtel-de-ville, enleva les registres, afin d'annuler la délibération qui l'avait expulsé de la municipalité, fit arrêter plusieurs de ses membres, et un grand nombre d'autres citoyens, qu'il envoya prisonniers dans le palais dont Jourdan venait de s'emparer à la tête d'une troupe de brigands. Le départ des commissaires français et des troupes qu'ils avaient requises, laissa le champ libre aux assassins. Tandis que Duprat jeune et Rovère se rendaient à Paris, pour y intéresser leurs amis les jacobins, les autres chefs se livrèrent à tous les excès. Ce fut dans cette circonstance, que Mainvielle porta un coup de sabre au contrôleur de la poste aux lettres, qui avait refusé de lui remettre les dépêches à une heure indue. Cependant de nouveaux commissaires venaient, au nom du roi, mettre à exécution le décret de l'assemblée constituante . qui avait réuni Avignon et le Comtat à la France. Les anarchistes, voyant avec peine leurs victimes à la veille de leur échapper, répandirent le bruit qu'une malle contenant des bijoux déposés au mont-de-piété, avait disparu. Cette nouvelle alarma la populace. Un attroupement se forma, le 16 octobre, dans l'église des Cordeliers. Lescuyer, que ses collègues voulaient sacrifier, est accusé sourdement d'être un des auteurs du vol. Il se rend au lieu du rassemblement, pour se justifier, et ne peut se faire entendre au milieu du tu-

multe et des cris d'une foule de femmes en furie. On l'arrache de la chaire; on l'assomme à coups de chaises et de tabourets, et ce crime est le signal des plus terribles désordres. Aussitot les brigands sonnent le tocsin, et ferment les portes de la ville : de nombreuses arrestations sont faites: et dans la même nuit 60 infortunés de tout âge, de tout rang, de tout sexe sont massacrés à coups de sabre et de barres de fer dans la conciergerie des prisons du palais, et précipités d'une hauteur de plus de 100 pieds, au fond d'une tour antique, où le lendemain, morts ou respirant encore, on accabla leurs corps de pierres et de chaux (1). Maiuvielle, Tournal, Doprat l'aîné, ont été accusés par la voix publique d'avoir présidé à ces horribles exécutions, et d'avoir désigné les victimes. Le juge Raphel inscrivait les noms, interregeait pour la forme, et prononcait la sentence de mort : un apothicaire, beau-père de Duprat jeune, prépara et distribua lui-même aux bourreaux, une potion enivrante, afin de les animer au carnage. Parmi ces derniers se distinguèrent Jourdan et le fils Lescuyer, à peine âgé de 15 aus. Les assassins, ayant fait couvrir d'un plancher, le fond de la tour . se flattaient d'avoir ainsi fait disparaître toutes les traces de leurs forfaits; mais quelques prisonniers, échappés à leur fureur, se réfugièrent auprès des commissaires français, qui accueillirent leurs plaintes V. MULOT et LESCÈNE - DESMAIsons ). Mainvielle, et la plupart de ses complices, furent incarcérés: leurs crimes étaient constatés; un tribunal spécial devait les juger: un nombre infini de témoins avaient été entendus : mais les Duprat étaient libres, l'un à Marseille, l'autre à Paris. et tous les deux intriguaient pour obtenir une amnistie que l'assemblée legislative leur accorda le 10 mars 1792. Ce décret sauva la vie et rendit la liberté à une trentaine de scélérats. Au mois d'avril, Mainvielle. Jourdan, les Duprat, et tous leurs compagnons, furent ramenés en triomphe dans Avignon par deux administrateurs des Bouches - du-Rhône, et par une armée de gardes nationales de ce département. Quelques mois plus tard, Rovère et Duprat jeune furent nommés députés à la Convention nationale : Mainvielle, n'étant que suppléant, n'alla siéger dans cette assemblée qu'en avril 1793, après la démission de Rebecqui, En arrivant à Paris, il fut arrêté avec son frère, par ordre du comité de sûreté générale, et sur une dénonciation de Duprat l'ainé, qui les accusait d'avoir voulu l'assassiner. Mainvielle écrivit à la Convention pour réclamer son inviolabilité: mais, le croira-t-on? le parti de la Montagne, où siégeaient les Marat, les Danton, les Robespierre, rejeta sa réclamation, et rougit d'avoir pour collègue un assassin. Bazire prétendit même que Mainvielle avait avili la représentation nationale, en disant qu'il aurait préfére la place lucrative de directeur des charrois à celle de député. Duprat le jeune defendit son ami, et fut puissamment soutenu par Guadet, et par les membres du côté droit, dont la plupart avaient, l'année précédente, provoqué le décret d'amnistie. Enfin, sur la proposition de Barbaroux, on décida que la conduite de Mainvielle serait examinée. Le 16 juin, un nouveau décret l'ayant mis en li-

<sup>(1)</sup> Cette tour était contigné à la glacière du pairais de la sont venues les denominations d'assassint et de massacres de la Glaciere.

berté, il vint prendre place à la Convention: mais les Girondius ses protecteurs étaient disperses, et il eut à peine le temps de montrer sa nullité. Sur le rapport d'Amar, il fut décrété d'arrestation le 31 juillet, comme complice de Barbaroux, et coupable de correspondance avec les fedéralistes du midi. Décrété d'accusation et traduit avec les Girondins devant le tribunal revolutionnaire, il fut condamné à mort, le 30 octobre, non pour ses crimes d'Avignon, mais parce que le hasard l'avait mis en relation avec des hommes un peu moins féroces que lui, et dont le plus médiocre lui était infiniment supérieur. Il fut executé le lendemain, et montra, ainsi que son ami Duprat, un enthousiasme qui tenait du délire. En allant à l'échafaud, ils ne cessèrent de chanter la Marseillaise. -Joseph MAINVIELLE, frère du précédent, et qui avait en part à toutes ses intrigues et à tous ses crimes, hérita, après sa mort, d'une fortune considérable, fruit de leurs communes rapines, et dont il ne jouit pas longtemps. Le dérangement de ses affaires, et peut-être les remords de ses crimes, le portèrent à se précipiter dans le Rhône, d'où l'on parvint à le tirer. Mais, peu de temps après, il se brûla la cervelle.

MAIOLO ou MAGGIOLI (LAU-RENT), d'Asti, exerçait avec un grand succès la médecine à Gênes, où il mourut en 1501, après avoir été professeur à Padoue, Pavie et Ferrare. Plusieurs grands hommes, et même des princes, célèbres par leur savoir, l'honoraient de leur amitié; entre autres Jean Pico, comte de la Mirandola, et Albert, seigneur de Carpi, qui assistèrent à ses leçons, suivant Augustin Giustiniani, qui, dans ses Annali di Genova, pag. 257, dit : E mori quest' anno (1501), Lorenzo Magioli, medico e filosofo eccellente, come che avesse letto più anni nei principali studi d'Italia, in Padoa, Pavia e Ferrara : e il Gioan Pico conte della Mirandold, e Alberto signor di Carpi, l'hanno avuto in pregio, e sono stati auditori delle sue lettioni: e ha lassato alquante opere in Logica, e era studioso delle lettere Greche. Des différents ouvrages qu'il avait composés, nous ne connaissons que les deux suivants : I. Epifilides (hoc est opusculum de forma syllogistica antiquorum); et de conversione propositionum secundim peripateticos, Venise, Alde, 1597, in-4º. II. De gradibus medicinarum, Venise, apud Octavianum Scotum. 1497, in-4°., et à la suite de l'Averrois, quæstio in librum priorum, imprimé la même année à Venise. aux frais d'André d'Asola.

MAIOLO (Simon), savant canoniste et compilateur, ne vers 1520. dans la ville d'Asti, en Piémont, embrassa l'état ecclésiastique, et vint se fixer à Rome, où ses talents lui méritèrent la protection de quelques prelats. Il fut pourvu, en 1572, de l'évêché de Volturara, dans la Capitanate, et gouverna son diocèse avec beaucoup de sagesse : il se demit de son évêché, en 1597, à raison de son âge avancé, et mourut peu de temps après. On doit à Maiolo une édition revue et corrigée du Commentaire de Guill. Durand, sur les actes du concile tenu à Lyon, en 1274 (Fano. 1569, in-4°.) On cite encore de lui : I. De irregularitatibus et aliis canonicis impedimentis, etc., Rome, 1576, in-4°. Ce traité a eu plusieurs editions. II. Historiarum totius orbis omniumque temporum decades XVI pro defensione sacrarum ima-

girum, ibid., 1585, in-40.; ouvrage pleiu de recherches, mais dans lequel on desirerait plus de critique. III. Dies caniculares , etc. , imprimé plusieurs fois en Allemagne; traduit en français par Rosset, sous ce tilre : Les Jours caniculaires , c'està-dire, vingt-trois excellents diseours des choses naturelles et surnaturelles , etc., Paris , 1610; troisième édition, revue et corrigée, ibid., 1643, in-4º. Cette compilation eut beaucoup de succès. George Draud en donna une continuation tres ample ( Francfort, 1612, infol. ), et abregea ensuite l'ouvrage. F. DRAUD, XII, 15.) W-s.

MAIONE DE BARI, grand-amiral de Sicile, dans le xue, siècle, naquit à Bari, au sein de la classe la plus obscure, et parvint, par l'intrigue et la bassesse, à obtenir le plus grand crédit auprès de Guillaume Icr., roi de Sicile, surnomme le Mauvais. Des l'année 1155, il fut élevé à la charge de grand-amiral duroyaume: et il devint l'objet de la jalousie de tous les barons, contre lesquels il eut plusieurs guerres à soutenir. Son avarice et sa cruauté le rendaient odieux: mais il avait un vrai talent pour la guerre, et il triompha presque toujours des rebellions suscitées contre lui. Son frère. Etienne, dont il avait fait son lieutenant, remporta, en 1158, une grande victoire sur la flotte des tirees; et tandis que le lâche Guil aume était plongé dans de honteux plaisirs, l'amiral de Sicile faisait ncore respecter au-dehors la moarchie. Mais au-dedans, les barons la royaume ne pouvaient supporter i tyrannie de cet homme sans naisruce et sans vertu: ils pretendirent ne Maione voulait s'emparer de la o monne; et, l'ayant surpris, en

1160, comme il revenait d'une visite à l'archevêque de Salerne, ils le massacrèrent. Le peuple de Palerme accabla son cadavre d'outrages, et livra au pillage sa maison et celles de tous ses amis.

S. S—1.

MAIRAN (JEAN-JACQUES DOR-Tous DE ), physicien, mathématicien et littérateur distingué, né à Béziers, en 1678, perdit son père des l'age de quatre ans; et à seize, il se trouva maître de sa fortune, par la mort de sa mère, femme respectable, qui avait pris le plus grand soin de son éducation. Il alla continuer ses études à Toulouse; et il y fit de si grands progrès dans les langues auciennes, qu'à sa sortie du collège, il traduisait le grec à livre ouvert. Il vint à Paris vers cette époque, et il v demeura environ quatre aus, qu'il employa principalement à étudier la physique et les mathématiques. De retour dans sa patrie, il continua de s'appliquer à ses études favorites. n'accordant à la société que les mements qu'il n'aurait pu lui enlever avec bienséance. En 1715, il remporta un prix à l'académie de Bordeaux, par un Mémoire sur les variations du baromètre ; et les deux années suivantes, il y obtint de nonveaux trioruphes, par deux Dissertations sur la glace et sur les phosphores. Ces Dissertations furent publices à Paris, la même année 1715, in-12. L'académie, voulant exclure de ses concours un athlète si redoutable, s'empressa de l'admettre parmi ses membres. Mairan se fixa pour lors à Paris, où il était déjà connu avantageusement; et à son arrivée, l'académie des sciences s'empressa de lui ouvrir ses portes (decembre 1718). Il se montra fort assidu aux séances de cette savante compagnie; et y lut différents mé-

moires qui ajoutèrent encore à l'idée qu'on s'était faite de ses talents. Il fut chargé, en 1721, avec Varignon, de donner une nouvelle méthode, pour le jaugeage des navires, qui prevint les plaintes du commerce et les fraudes des marchands: et les deux académiciens visitèrent ensemble, pour cet objet, les ports principaux de la Méditerranée. Le procédé de Mairan fut grossièrement critiqué par Deslandes, qui, après quelques débats, finit par faire une réparation publique, tant à lui qu'à l'académie. A son retour, Mairan s'arrêta dans sa ville natale, où il jeta les fondements d'une académie, destinée principalement à répandre dans les provinces méridionales le goût des sciences exactes; et il eut la satisfaction d'en voir approuver les statuts par le roi. Arrivé à Paris, il reprit ses travaux avec une nouvelle ardeur; et les nombreux mémoires qu'il publia sur différentes questions d'astronomie, de géométrie, de physique et d'histoire naturelle, prouvent la variété et l'étendue de ses connaissances. Mais il n'était pas seulement savant : Mairan possédait la théorie de la musique; il jouait également bien de plusieurs instruments; il parlait en homme de goût des chefs - d'œuvre de la peinture et de la sculpture; il était très-versé dans la chronologie ct l'antiquité; et, comme Fontenelle, il avait l'art d'embellir, des grâces du style, les théories des sciences les plus abstraites : seulement sa touche était plus austère. Il fut nommé, en 1740, pour remplacer ce même Fontenelle, dans la charge de secrétaire de l'académie: mais son âge assez avancé lui faisant éprouver le besoin de la retraite, il n'accepta que sous la condition qu'il pour-

rait se demettre au bout de troi ans ; et il sit agréer Grandieu de Fouchy pour son successeur. L vieillesse ne fut point pour Maire un temps de repos; il publiait d nouvelles éditions, corrigées et au mentées, de ses premiers ouvri ges, et en composait d'entièreme neufs. Il continuait d'assister regi lièrement aux séances de l'academi et y faisait de fréquentes lecture Un rhume, suite du froid qu'il ava éprouvé en allant diner chez prince de Conti, pendant les vacan ces de Noël 1770, le força de garde la chambre: ce rhume se change en une fluxion de poitrine, qui le devint funeste; et Mairan fut enles aux sciences et à l'amitié, le 20 ! vrier 1771, à l'âge de 03 aus. Mu ran était membre de l'académie fra çaise ( où il succeda, en 1743. Saint-Aulaire, et où il fut remplat par l'abbé Arnaud ): il l'était egal ment des sociétés royales d'Edir bourg et d'Upsal, de l'academie Pétersbourg et de l'institut de l'A logne. Grandjean de Fouchy, 54 ami et son élève, prononça su Eloge à l'académie des sciences. Mi ran était un homme doux, hosne et obligeant. On l'accusa d'égoisme mais ce reproche n'est nuleme fondé: il se montra au contrat tomours disposé à aider de ses col seils et de son crédit les jeunes get qui annonçaient du talent et le di sir de le cultiver. Le duc d'Orleau régent du royaume, lui légua montre, comme une preuve de sa estime particulière; et il recut prince de Conti et des plus grand seigneurs des preuves constant d'estime et de bienveillance. Il els lié avec Voltaire, qui le consuita V. la Correspondance générale professait pour lui des sentimes

destime qui ne se sont jamais démentis. Outre un grand nombre de Memoires dans le Recueil de l'academie des sciences (1), et dans le Journal des savants, dont le chancelier d'Aguesseau l'avait nommé président (2), on a de Mairan : I. Dissertation sur la glace, dont la melleure édition est celle de Paris, 1:40. in-12. On a deja dit qu'elle fut couronnée, en 1716, par l'académie de Bordeaux; mais l'auteur la revit depuis, et l'augmenta de plusieurs observations importantes : elle a été traduite en allemand et en italien. II. Traite physique et historique de l'aurore boreale , Paris , imprimerie rovale, 1731, in-40.; revue et augmentée de plusieurs éclaireissements. ibid., 1754, in-4º. Mairan attribue ce phénomene à l'atmosphère du soleil : mais on le regarde aujourdhm comme une emanation electrique ( Lalande ). III. Lettres au P. Parrenin, contenant diverses questions sur la Chine, nouvelle édition, angmentée, Paris, 1770, in-80., on, sous le titre de Lettres d'un missonnaire à Pekin, ibid., 1782, in-8º. Les lettres de Mairan, au nombre de trois, sont suivies de renarques extraites des réponses imprimées ou manuscrites du savant missionnaire ( V. PARRENIN ). Mairan peuse que les arts et les sciences

ont été portés dans la Chine, par une colonie d'Egypte; et cette obinion a été partagée par de Guignes. On trouve à la suite de ces lettres quelques Opuscules de Mairan, sur l'origine de la fable de l'Olympe, qu'il explique par les aurores boréales; sur la Balance des peintres de Depiles; deux lettres à Caylus, sur une pierre antique, représentant l'horoscope d'Auguste, et quelques pièces relatives à un problème de mecanique connu sous le nom de la roue d'Aristote. IV. Eloges des académiciens de l'académie royale des sciences, Paris, 1747, in-12. Ce volume contient les éloges du médecin Petit, du cardinal de Polignac, de Boulduc, Halley, Bremont. Privat de Molières, Hunault, le cardinal de Fleury, Bignon et Lemery. Mairan sut réussir dans ce genre d'éloge, sans imiter Fonte nelle, par le talent de caractériser ses personnages, d'apprécier leur mérite, et de le faire valoir, sans dissimuler leurs défauts.

MAIRAULT ( ADRIEN-MAURICE DE), littérateur estimable, né à Paris en 1708, était fils d'un procuren général du grand-conseil : il fit d'excellentes études, et s'appliqua eutièrement à la culture des lettres. Lié avec l'abbé Desfontaines, il prit part à la rédaction des Observations et des Jugements sur les écrits modernes. Il avait une instruction solide et variée, de l'esprit et du goût; mais sa modestie l'empêcha de mettre son nom à aucun de ses ouvrages. Il mourut à Paris, le 15 août 1746, dans sa 38e. année. On connaît de lui : I. Relation de ce qui s'est passé dans le royaume de Maroc, de 1727 à 1737, Paris, 1742, in-12. II. Les pastorales de Nemésien et de Calpurnius, trad. en français,

<sup>(1)</sup> Parmi es mémoires, on distingue ceux sur la ceuxe du froid et du choud, sur la reflexion des corps, ser la notation de la lune, sur les forces menueces (susprimes orparement, 1741, in-12) etc., il orincipalement ses belles experiences sur la longiment du pendule à secondes. La toise en fer dout il fit usage pour cette determination, et qu'il tout services avec les orécantions les plus minufencies, servit resuite d'étabu pour la mesure du meroden executée dans l'Etat romain ( V. Bosco-1808, et MAIRE), et à cucore éte cuiployée dans les éreusers travais de ce geure (Delambre, Bases du pateme métrique).

<sup>(5)</sup> Paruzi les morcraux qu'il a insérés dans ce preseil, mous enterous sculement son Mémoire sur le sceellée vu on présumé de l'émis, et sur la cause és ses longues dispuritious, août 1762.

avec des remarques et un discours sur l'églogue, Bruxelles (Paris), 1744, in-8°. Cette traduction, la seule de ces deux auteurs que nous avons dans notre langue, est fort estimée. La préface contient des recherches intéressantes sur leur vie; et on trouve, à la fin de chaque églogue, des notes courtes, mais instructives et pleines de goût. ( V. CAL-PURNIUS et NEMÉSIANUS. ) III. Une Lettre dans laquelle l'auteur répond aux critiques qu'on avait faites de sa traduction de Calpurnius, etc., in-12 de 38 pag. ( V., pour les critiques, une lettre d'un professeur de Juilli, dans les Jugements sur les ouvrages nouveaux, tom. vii.) W-s.

MAIRE (Christophe), jésuite et habile mathématicien, était né en Angleterre. Il était recteur du collége des Anglais à Rome, lorsque le cardinal Valenti le choisit, en 1750, pour accompagner le P. Boscovich, dans le voyage entrepris pour mesurer deux degrés du méridien en Italie. Cette opération, qui éprouva beaucoup d'obstacles de la part des habitants des Apennins, ne fut terminée qu'au mois de septembre 1753. Les deux voyageurs s'occupèrent alors, chacun de son côté, à rédiger leurs observations; et c'est de la réunion de leurs memoires que se compose l'ouvrage intitulé : De litteraria expeditione per pontificiam ditionem etc. (V. Boscovica, tom. V, 216). La relation de ce voyage est divisée en cinq livres, dont le second et le troisième appartiennent au P. Maire. On a encore de lui trois observations d'éclipses (de 1749 et 1750), insérées, en latin, dans la Storia letteraria d'Italia, tom. XL, p. 373 et suivantes. Ce savant astronome retourna en 1758 en Angle: terre, où il mourut en 1760. W-s.

MAIRE (CHARLES-ANTOINE), itsuite, né le 7 février 1604, au village de Sept-Fontaines, dans la Franche-Comte, fut admis dans la Societe à l'âge de seize ans , et charge de l'enseignement de la rhétorique. Il s'appliqua ensuite à la prédication, et parut dans les principales chaires des provinces méridionales de France. Le pieux évêque de Marseille (M. de Belsunce) desira d'attacher le P. Maire à l'administration de son diocèse, et, avant obtenu du pape la levée de ses vœux, lui donna un canonicat. Le P. Maire ne laissa pas cependant de défendre ses confrères avec beaucoup de zèle; et, après la dissolution de la Société, il se réfugia dans Avignon, où il lança dans le public plusieurs écrits destinés à repousser les imputations dont on flétrissait les jésnites. Le parlement de Provence le décréta d'accusation; et l'ordre etat donné de l'arrêter, lorsqu'il mount subitement en 1765. On a de lui Oraison funebre de M. Henri Francois Xavier de Belsunce, eveque da Marseille, 1755, in-4°. C'est le P. Maire qui est le véritable anteur di l'Antiquité de l'église de Marseille ouvrage plein de recherches . mai dans lequel on desirerait plus di critique. ( V. Belsunce, IV, 138.

MAIRE (LE), chirurgien et vova geur français, suivit en 1682 Dan court, directeur de la compagni d'Afrique, dans la visite qu'il fit de la côte, depuis le Sénégal jusqu'à la Gambie. A son retour du Sénégal, remit à Saviard, son ami, le ma nuscrit de sa relation. Celui-ci u voulait la publier qu'après le reton de le Maire, qui était allé courir d nouvelles aventures; mais privé de ses nouvelles depuis quatre ans, il fit paraître sous ce titre: Les vo. 4

ses du sieur le Maire aux îles Canaries, Cap-Verd, Senegal et Gambie, Paris, 1605, 1 vol. in-12. avec une carte de la rade de Brest, et des figures. Cette relation est exacte, et donne, sur les mœurs des nègres de la Sénégambie, des détails qui avaient échappé aux précédents écrivains. Le Maire est le premier Francais qui les ait bien décrites. Il a des notions fort erronces sur les serves de ces contrées, ce qui tient en partie à la confusion des noms : les Européens appliquant souvent la dénomination de Niger au Sénégal, nommé fleuve Noir par les nègres. les figures de ce Voyage ont plus d'une fois été copiées dans ceux qui out snivi.

MAIRE (LE). V. LEMAIRE.

MAIRET (JEAN), le premier poète qui ait composé en France des ouvrages dignes du nom de tragédic. et dont la Sophonisbe forme une époque à jamais remarquable dans les annales de notre théâtre, naquit Besançon, le 4 janvier 1604, de parents nobles, originaires de la Westphalie, que son bisaïeul avait thandonnée par attachement pe ir a religion. Il perdit fort jeune son re et sa mère, et alla continuer ses todes à Paris, au collége des Grasins, Il venait d'achever sa philosobie, lorsqu'il fit jouer Chryseide et frimand, pièce préférable, pour le tyle et la conduite, à toutes celles e Hardy : il donna l'année suivante 1621) la Sylvie, qui eut encore lus de succès. Une sièvre maligne, ai désolait alors Paris, ayant fait rmer les écoles, Mairet alla visiter cour à Fontainebleau, et reçut accueil distingué du duc de Montorenci, grand amiral de France. accompagna ce seigneur dans son pedition contre les protestants qui

s'étaient emparés des îles de Ré et d'Oléron, et se signala dans deux combats qui furent livrés, à peu de jours l'un de l'autre (1625), sur mer et sur terre. Le duc de Montmorenci. charmé de sa bravoure et de ses talents, le retint au nombre de ses gentilshommes, et lui assigna une pension de 1500 livres, somme considérable pour le temps. Mairet continua de travailler pour le théatre, et fit représenter successivement plusieurs pièces, dont la plus célèbre est la Sophonisbe, qui fut jouée en 1620. C'est la première tragedie où la règle des unités ait été observée. Les comédiens, persuades qu'une pièce régulière ne pouvait qu'être ennuyeuse. refuserent de s'en charger; et il fallut entrer en négociation avec eux pour les amener à jouer une pièce dont le succes, toujours croissant, s'est soutenu pendant plus de quarante années. La disgrace du duc de Montmorenci n'entraina point celle de Mairct : le cardinal de Richclieu lui pardonna de rester fidèle à la mémoire d'un homme qui l'avait comblé de bienfaits; il fit plus : il se déclara son protecteur, et lui assigna une pension. Mairet était l'ami de Corneille, connu alors seulement par des ouvrages où l'on apercevait à peine quelques étincelles de génie; mais le succès du Cid, au lieu d'exciter en lui une noble émulation, le rendit jaloux. Il écrivit contre Corneille avec un emportement que ce grand homme n'imita que trop dans ses réponses. Le cardinal de Richelieu se crut obligé d'interposer son autorité pour mettre fin au scandale : il fit défendre à Mairet de continuer d'écrire contre le Cid; et les deux rivaux se réconcilièrent franchement. Fatigué de la vie de la cour, Mairet accepta la proposition d'un de ses amis, la

marquis de Belin, et le suivit dans le Maine, où il passa plusieurs années, uniquement occupé des agréments que lui offrait la campagne. Il cpousa en 1647 Jeanne de Cordonan, d'une ancienne famille de cette province, et revint avec elle habiter Paris, où il avait conservé des amis puissants. Il obtint par leur crédit, 1649, un traité de neutralité pour la Franche-Comté, qui pouvait deveuir le théâtre de la guerre, et il réussit encore à le renouveler en 1651. Le parlement de Dole (1), pour lui témoigner la satisfaction du zèle qu'il avait montré dans cette circonstance, le nomma son résident à Paris; mais il n'occupa cette place que peu de temps: l'eloge qu'il fit de la conduite du roi d'Espagne, son souverain, deplut au cardinal Mazarin, qui l'exila à Besaucon ( septembre 1653), Mairet adressa un memoire au Cardinal pour se justifier : mais il ne put obtenir son rappel; et ce ne fut qu'après la signature de la paix des Pyrénées (1659), qu'il ent l'autorisation de retourner à Paris. Il y fut reçu avec une distinction particulière : admis à l'audience de la reine-mère, il présenta à cette princesse un sonnet sur la paix, pour lequel elle lui fit compter mille louis d'or (2). Cependant il ne tarda pas à s'apercevoir que, depuis son éloignement de Paris, les choses avaient bien changé. Ses tragédies, éclipsées par les chefs-d'œuvre de Corneille,

avaient disparu du thestre, ou reparaissaient plus que rarement comprit qu'il était prudent de sen à la retraite, et il revint à Besand en 1668. Mairet, attaché à la Fra par tant de liens, ne put voir s plaisir la Franche - Comté pa sous le sceptre de Louis-le-Gra mais, malgré les allégations de qu ques-uns de ses compatriotes, re fidèles à l'Espagne, rien ne pru qu'il ait pris part à cet événeus Il monrut à Besançon, le 31 vier 1686, âgé de 82 ans, et fut hume dans l'eglise des Dominical où l'on voyait son épitaphe. Il ! vait point eu d'enfant de son ma ge : et sa famille est éteinte de plus d'un demi-siecle. Mairet a beaucoup de talent et d'imaginata il connut le premier les verite règles du théâtre, et les mit en ] tique; la plupart de ses pièces frent des situations neuves et al chantes: il parle quelquefois le gage des passions. Si son style, ] naturel et plus correct que celui ses prédécesseurs, est pourtant figure par des pointes et des jeut mots pitoyables, on doit se rap ler que les poètes italiens et es gnols étaient alors nos maitres nos guides ; que , loin de copier le défauts, comme il n'arrive que t souvent, il les a quelquefois ent et qu'enfin Corneille, doué d'an nie supérieur, a laissé percer d ses meilleures pièces des traces de mauvais goût, qui était celui du! cle. Mairet, dit Voltaire, ouvrit carrière dans laquelle entra Rotri et ce ne sut qu'en les imitant Corneille apprit à les surpasser. Rotrov.) On a de Mairet de pièces de théâtre : Chry séide et mand, tragi-comédie, jouée en ili imprimée à l'insu de l'auteur, Roll

<sup>(1)</sup> Le parlement de Dole remplissait alors les fonctions de gouverneur de la province de Franche-Courté; et il partagoait l'autorite avec le lieutenantgeorral comne par le roi d'Espagne.

<sup>(</sup>a) Cette anecdote a trouvé beaucoup d'incrédules; mais M. de Frasue raporte dans la Fie de Mairet, le sounet un la pax des Dyrénes; et il en avait entre les unios la tenunte, au revers de laquelle Mairet avait érrit que cett-pièce bui avait valu une gratification de mille louis. M. de Frasue fait observer une le louis d'or ne valait que doune francs. C'etait encore beaucoup pour une pièce de vers tres-médiores.

1630, in-80. Le sujet est tiré de 'Astree d'Urfe. Cette piece, quoique faible, est pourtant supérieure à toutes celles qu'on représentait alors. - La Sylvie, 1621. Le style, dit Laharpe, en est déparé par les pointes et le phébus que les poètes italiens avaient mis à la mode; elle fit cependant courir tout Paris, pendant quatreans; mais c'est que l'on n'avait pas encore la moindre idée du style qui convient à la tragédie. ( Cours de litterat., tom. IV.) Il en parut douze a treize éditions dans quelques années. Mairet ne faisait pas plus de cas de cette pièce que de la précédente; et il les nomme delicta juventutis. On en trouve l'analyse dans le Conservateur, octobre 1757. la Sylvanire on la Morte vive, tragicomedie pastorale, 1625, Paris, 1631, in-40., avec le portrait de l'auteur, et des figures de Michel Lasne. Cette pièce est encore tirée de l'Astree. Mairet l'a fait précéder d'une Dissertation sur la nécessité d'étudier les anciens, et de se conformer aux regles qu'ils ont établies. Elle est regulière et ennuveuse. - Les Galanteries du duc d'Ossone, comedie, 1627, Paris, 1636, in-4°. : elle est toute d'invention; le style, quoique faible, est passable pour le temps: elle offre des tableaux trop libres pour le théâtre, que Mairet se flattait d'avoir rendu décent. -La Virginie, tragi-comédie, 1628, Paris, 1635, in-4°. Ce n'est point le sujet de Virginie, traité depuis par Laharpe et Alfieri. Cette pièce est entièrement de l'invention de l'auteur, qui , par cette raison , la preserait à ses autres ouvrages. C'est pourtant une de ses plus faibles productions. - La Sophonisbe, tragédie, 1629, la meilleure des pièces de Mairet, et la première de nos tragédies qui offre un plan régulier et assujéti aux trois unités. Elle se soutint au théâtre, même après que Corneille eut traité le même sujet : c'est qu'elle contient des beautés vraies, surtout dans les deux derniers actes, et que, si le style en est faible et défectueux, on y trouve des sentiments, du pathétique et de l'élévation (Laharpe, Cours de littérature, t. iv ). Mairet avait emprunté au Trissino le sujet de la Sophonisbe; mais il y ajouta des beautés qui assurèrent le succès de l'ouvrage et qu'il ne devait qu'à luimême ( V. la préface de la Sophonisbe de Corneille). Voltaire a essayé, en 1760, de remettre ce sujet au théâtre, en conservant à-peu-près le plan de Mairet. Il donna son travail sous le nom de Lantin. Clément a publié un Examen des Sophonisbe de Mairet, de Corneille et de Voltaire, dans le Tableau annuel de la littérature (nº. 1v). C'est un excellent morceau de critique, auquel on renvoie les amateurs de l'art dramatique. La pièce de Mairet a été imprimée à Paris, 1635, in-4°. On la retrouve dans la plupart des recueils des meilleures pièces du Theatre-Français. - Marc-Antoine ou la Cléopatre, tragédie, 1630, Paris, 1637, in 40.; ibid., 1658, in-12. Elle est assez bien conduite; la versification a quelque noblesse, et elle peut avoir eu du succès. - Le grand et dernier Soliman, ou la Mort de Mustapha, tragédie, 1630. C'est une imitation d'une tragédie italienne de Bonarelli; elle offre de l'intérêt, du mouvement et des caractères bien tracés : elle a été imprimée, Paris, 1639, in-4º., et insérée dans les Recueils des meilleures pièces. - Athenais, tragicomédie, Paris, 1642, in 40., 1645, iu-12. Le sujet de cette pièce, tiré de l'Histoire de l'empereur Théodose le jeune, a été traité depuis par Lagrange - Chancel. - Le Roland furieux, tragi-comedie, 1636, Paris, 1640. in-40.; sujet tire de l'Arioste. mais traité sans goût. On y trouve cependant les principales situations de l'opéra de Roland de Quinault .-- L'illustre Corsaire, tragi-comédie, 1637, Paris, 1640, in-40; sujet d'invention. - Sidonie, tragi-comédie héroigne, 1637, Paris, 1643, in-40.; encore un sujet d'invention. Mairet regardait cette pièce comme son meilleur ouvrage; et c'est un des plus médiocres sous le rapport de la conduite. Le style en est passable. On a encore de Mairet : I. Des Ocuvres poétiques, imprimées à la suite de la Sylvie et de la Sylvanire. On y distingue une Ode sur la prise de l'Île de Ré, et des Stances intitulées : Le Courtisan solitaire. II. Lettre ù \*\*\* (sous le nom d'Ariste), in-8°, de 8 pag.; c'est une critique du Cid. III. Epitre familière au sieur Corneille , sur la tragi-comédie du Cid, avec une réponse à l'ami du Cid sur ses invectives contre le sieur Claverel, Paris, 1637, in-8°. IV. Apologie du sieur Mairet, contre les calomnies du sieur Corneille, etc., Paris, 1637, in-4º. Mairet est l'éditeur des Nouvelles Of uvres de Théophile. son ami, etc., Paris, 1642, in-80. On peut consulter, pour plus de détails , l'Histoire du Theatre francais, et la l'ie de Mairet, par M. de Frasne, dans le tome 1er. du Recueil des Mémoires de l'acad, de Besancon. L'article des Memoires de Niceron, t. xxv, ne peut être utile que pour le catalogue de ses ouvrages. En 1819, quelques Francs-Comtois, amis des lettres, ont ouvert une souscription pour le buste eu marbre

de Mairet; qu'ils destinent à orner la bibliothèque publique de Besançon. L'exécution en est confiée à M. Maire, jeune sculpteur de cette ville, élève de M. Lemot. W—s.

MAIROBERT ( MATHIEU-FRANçois Pidanzat de ), né à Chaonree, en Champagne, le 20 février 1727, fut amene de bonne heure à Paris. et des son enfauce éleve chez madame Doublet ( V. DOUBLET de Persan . t. XI, pag. 600). Il ne cessa pas d'être admis dans la société de cette dame, et coopéra, plus que personne, au journal manuscrit qu'on y rédigeait. Il était grand amateur de toutes les nouveantes littéraires : aussi ne manquait-il jamais les pièces de théâtre à leur première représentation; et ne négligeait-il rien pour avoirtoutes les brochures des leur apparition. It cultivait aussi lui-même la littérature et fut pourvu d'une place de censeur royal. Il avait encore celle de secrétaire des commandements du duc de Chartres ( depuis membre de la Convention), et le titre de secrétaire du roi. Il eut successivement la confiance et l'oreille de MM, de Malesherbes, de Sartine, Albert, Lenoir, Lecamus de Néville, En 1779, il fut compromis dans les affaires du marquis de Brunoy (1'. PARIS DE MONTMARTEL), et se tronvait son créancier par billet pour une somme considérable. On croit que Mairohert était le prête-nom d'un grand personnage : mais il n'en fut pas moins blâmé par arrêt du 27 mars 1779. Mairobert fut si sensible à ce deshonneur, que le soir même il alla chez un baigneur, se mit dans le bain, s'ouvrit les veines avec un rasoir, et, craignant que cette mort ne fût pas assez sûre, s'acheva d'un coup de pistolet: on voulut lui refuser la sépulture ; mais un ordre

du roi fut obtenu par le duc de Chartres, et signifié au curé de Saint-Eustache. Avant que les scellés ne fassent mis chez Mairobert, on avait 40ssi, par ordre du roi, enlevé tons ses papiers. On a de lui : I. La Ouerelle de MM, de Voltaire et de Maupartuis, 1753. II. Discussion som maire sur les anciennes limites de l'Acadie, 1753, in-12. III. Les Propheties du grand prophete Monet, 1753, in-8°. IV. Lettres sur les véritables limites des possessions anglaises et françaises en Amérique, 1755, in-12. V. Réponse aux ecrits anglais sur les limites de l' Amerique anglaise, 1755, in-12. VI. Lettre à Madame de \*\* ou Réflexions politiques sur l'usage qu'on peut faire de la conquête de Minorque, 1756, in-12. VII. Quelques Mémoires concernant la compagnie des Iudes. VIII. Correspondance secrète et familière du chancelier de Maupeou avec Sorhouet, 1771-1772, in-12; reimprimée sous le titre de Maupeouana, 1772, 2 vol. in-12, le plus mordant des pamphlets qui parurent à cette époque et dans l'affaire des parlements. Il ne faut pas confondre ce Maupeouana avec le recueil en six volumes in-80., qui porte le même titre de Maupeouana, on Recueil complet des écrits patriotiques publiés pendant le règne du chancelier Maupeou. IX. Les OEufs rouges de monseigneur Sorhouet mourant, à M. de Maupeou, in-8°. X. L' Observateur anglais, on Correspondance secrète entre mylord All'eye et mylord All'ear, 1777-1778, 4 vol. in-12; mémoires très - piquants sur les affaires du temps. Le succès en fut tel, qu'après la mort de Mairobert un atonyme publia six antres volumes, mais qui ne sont pas, comme on l'a dit souvent, un extrait des Mémoires secrets. Cette suite fut très-bien accueillie du public, et les 10 vol. ont été réimprimés plusieurs fois sous le titre de L'Espion anglais, 1780-1785; un vol. de supplément forme le ouzième vol. ( V. LANJUINAIS, t. XXIII, p. 375.) Un abrégé des 10 vol. a été publié sous le même titre d'Espion anglais, 1800, 2 vol. in-8º. XI. Quelques vol. des Mémoires secrets, depuis la mort de Bachaumont ( V. BACHAUMONT, t. III. p. 171). La mort de Mairobert est annoncée dans les premières pages du quatorzième volume. A. B-r.

MAIROT DE MUTIGNEY ( JAC-QUES-PHILIPPE-XAVIER), poète latin, né à Besançon en 1700, d'une famille de robe, embrassa l'état ecclésiastique, fut pourvu d'un canonicat à la cathedrale de cette ville, et partagea sa vie entre les devoirs de son etat, et la culture des lettres, qu'il regarda toujours comme le plus noble délassement. Il mourut à Besançon, le 11 mars 1784. Outre plusieurs Hymnes insérées dans le bréviaire du diocese, publié par M. le cardinal de Choiseul, on connaît de lui : I. De diversis carminibus lyricis Horatii diversisque metris opusculum. C'est un traité complet de prosodie latine; il est placé à la tête du Nouveau dictionnaire poétique, Lyon (1740), in -80, : l'auteur y a joint deux odes, l'une à un ami cului adressant cet opuscule, et l'autre sur le mariage du Dauphin, père de Louis XVI. On les retrouve à la tête du Gradus ad Parnassum, dans la plupart des éditions. II. Religioni dicat auctor (Besançon 1768), in-8°, C'est un poème en vers saphiques, divise en deux parties, dans lequel Mairot a réuni les preuves les plus convaincantes de la vérité de la religion chrétienne. On y trouve, dit un critique, des strophes dignes de Santenl; mais le mêtre adopté par l'auteur est peu favorable au développement et à la discussion de la matière qu'il se proposait de traiter.

MAISEAUX. V. DESMAISEAUX. MAISONNEUVE ( Louis-Jean-BAPTISTE SIMONNET DE ), poète dramatique, né à Saint-Cloud vers 1750, ne jouit pas de toute la célébrité qu'il mérite, parce qu'il s'est plus occupé de soigner ses ouvrages que sa réputation. Il y avait quinze ans que sa tragédie de Roxelane et Mustapha était reçue par les comédiens; et il avait renoncé tout à fait à l'espoir de la voir jouer, lorsqu'on vint lui annoncer qu'elle était à l'étude. Effrayé alors de voir son ouvrage exposé an jugement du parterre, il demanda, mais en vain, la permission de le retirer : la pièce, donnée en 1785, eut un succes prodigieux. Vingt représentations trèssuivies suffirent à peine à l'empressement du public ( V. Laharpe, Correspondance Littéraire, v, 16): la reine honora le spectacle de sa présence, et adressa au modeste auteur, étonné de son triomphe, les éloges les plus flatteurs. Il donna, trois ans après (1788), une seconde tragédie! Odmar et Zulma, qui fut bien accueillie. Maisonneuve avait une simplicité de mœurs, étonnante pour le temps où il a vécu: étranger aux intrigues de toute espèce, il ne vit qu'avec esfroi le vaste champ que leur ouvrait la révolution, et se condamna dès ce moment à l'obscurité. Les succès passagers des méchants développèrent en lui un penchant naturel à la satire; et il composa beaucoup de vers en ce genre, qui annon-Lent à-la-fois un vrai poète, et un honnête homme : mais il se contentait de les lire à ses amis, et il n'en a public aucun. Dans ses dernières années, il cut à souffrir des douleurs aignes, qu'il supporta avec la résignation d'un philosophe chrétien. Il est mort à Paris, le 23 février 1819, emportant les regrets de tous ceux qui l'avaient connu. On a de lui : I. Le d'oit de mainmorte aboli dans les domaines du Roi, poème, 1781, in-80. II. Lettre d'Adelaide de Lussan, au comte de Cominges, héroide, 1781, in-80. III. Roxelane et Mustapha, 1785. Ce sujet avait deja été traité par Belin et Chamfort (V. ces noms). Il y a beaucoup d'art dans la conduite de cette pièce; et le style en est simple, naturel et plein de sentiment. IV. Odmar et Zulma, tragédie, 1788. Le sujet est d'invention : les caractères parurent calqués sur ceux des principaux personnages d'Alzire; et on le reprocha durement à l'auteur, dont la pièce n'a pas reparu, quoique semée de beaux vers. V. Le Faux insouciant, comédie en 5 actes, et en vers, 1702. Les représentations de cette pièce furent interrompnes par la funeste journée du 10 août. Maisonneuve n'a jamais voulu laisser intprimer ses pièces de théâtre. Il est l'éditeur de la Nouvelle Bibliotheque de campagne (Paris, 1777, 24 vol. in-12), et a eu part à l'Almanach Parisien (1784, et ann, suiv, ) On a encore de lui différentes pièces dans l'Almanach des Muses. Un des amis de Maisonneuve a publié en 18:0. une courte Notice sur cet écrivain . dans le nº. xxxi du Conservateur. - Etienne DE LA MAISONNEUVE romancier du xvie. siècle, a traduit en français le premier livre de l'Histoire de Gerileon d'Angleterre, Paris, 1572, in-8°. W-s.

MAISTRE (GILLES LE), petit fils de Jean le Maistre, avocat-géneral au parlement de Paris sous Louis XI, naquit à Montlhéri, où son père exerçait la charge de prevôt. Son ambition, autant que ses talents, le porta aux premiers honneurs de la magistrature, François Ier. l'avait nommé avocat-général en 1541. Il se servit de son crédit sur la duchesse de Valentinois, dont il ctait la créature, pour faire disgracier le chancelier Olivier, afinque Bertrandi, destiné à remplacer ce vertueux chef de la magistrature, dans la place de garde des sceaux, lui laissat celle de premier président; ce qui arriva en 1550. Aussi opina-t-il toujours en faveur de la cour. Il était retenn au lit par une maladie, lorsqu'un corps de l'armée du prince de Condé, qui assiégeait Paris en 1562, pénétra dans son quartier : il crut, au bruit du vacarme excité par la retraitedescatholiques, que les religionnaires, dont il était un des plus ardents persécuteurs, en voulaient à sa vie; la frayeur que lui cansa cette méprise, rendit sa maladie mortelle, et il expira peu de jours après, avec la réputation d'un magistrat vertueux et savant. On a imprimé ses œuvres de jurisprudence, Paris, 1653 et 1680 , in-4º. On y distingue un Traité des criees, on Commentaire sur l'édit du 5 septembre 1551, qui est un des meilleurs livres de jurisprudence da xvie, siècle; un traite des Appellations comme d'abus : un des régales; un des fiefs, hommages et vassaux, etc. Ce magistrat était trèssavant dans la jurisprudence française; mais on lui reproche d'avoir trop abondé dans son sens. T-D.

MAISTRE (LE). V. LEMAISTRE

el SACY.

MAITLAND (JEAN), chancelier

d'Écosse, né en 1545, étudia le droit en France, et, revenu dans sa patrie, parut au barreau avec tant d'éclat. qu'il parvint bientôt à différents emplois élevés. Il fut nommé, en 1584. secrétaire d'état de Jacques V1, et. l'année snivante, lord chancelier. Durant un séjour qu'il fit, vers 1580. en Danemark, où il avait suivi le roi lors de son mariage avec la princesse de Danemark, il ent occasion de se lier intimement avec Tycho-Brahé, Il fut créé lord Maitiand de Thyrlestane, en 1500, et mourut le 4 octobre 1505, fort regretté de son souverain, et avec la réputation d'un homme d'honneur, de savoir et de talent. On a de lui des poésies écossaises, publiées dans le recueil de Pinkerton, et des épigrammes latines, dans le 2e, vol. des Delicie poëtarum scotorum, Amst. 1637. William MAITLAND, antiquaire écossais, né vers 1693, à Brechin dans le comté de Forfar, ne fut d'abord qu'un simple coiffenr (hair merchant), et parcourut la Suède, le Danemark et l'Allemagne, en exerçant cette profession; mais dominé par le goût de l'étude, surtont celle des antiquités de son pays , il s'établit pour s'y livrer plus tranquillement. à Londres, où il publia successivement l'Histoire de cette ville, in-fol., 1730; l'Histoire d'Edimbourg, infol., 1753, et l'Histoire et les Antiquités de l'Ecosse, 2 vol. in-fol., 1757. Il mouruta Montrose, le 16 juillet 1757. L'histoire de Londres, son meilleur ouvrage, a été considérablement augmentée par d'autres écrivains, 1756, 1772,

MAITRE DE CLAVILLE (LE),

F. LEMAITRE.

MAITREJEAN (ANTOINE), naquit à Mery-sur-Seine, dans le xvue. siècle. Il vint à Paris, étudier la chi-

rurgie, et fut le disciple du célèbre Dionis, et du sayant Méry, dont il devint l'ami et le correspondant. Retiré dans sa patrie, il y exerça la son art avec une haute distinction. particulièrement en s'adonnant au traitement des maladies des yeux. Maîtrejean ne se borna point à l'étude pratique des maladies des organes de la vue; il fit d'utiles recherches sur la partie anatomique et physiologique de ces organes, dont il a laissé une description excellente sous ce double rapport. Il poussa aussi fort loin des recherches sur les causes et le siége des maladies de l'ail; et il démontra, l'un des premiers, que dans la cataracte, c'est le cristallin qui devient opaque, et non les membranes de l'œil, ainsi qu'on le croyait. Toutefois de nouvelles recherches d'auatomie pathologique ont prouvé, de nos jours, qu'il existe des cataractes dans lesquelles la membrane cristalloïde est seule affectée d'opacité : mais ces cas sont assez rares. Maitrejean a fait aussi des recherches au sujet de la génération; et il a composé, sur la conception, une théorie spéculative, qui n'est, ni neuve, ni démontrée. Dans son opinion, la femelle recèle le germe de l'embryon; l'action du male ne fait qu'imprimer la vie à l'œuf, chez tous les animaux. Maitrejean, qui communiquait ses travaux à l'académie des sciences de Paris, fut élu correspondant de cette compagnie; il obtint aussi le titre de chirurgien du roi. Nous avons de lui : l. Traité des maladies de l'ail et des remèdes propres pour leur guerison, Troyes, 1707, in-4°. Cet ouvrage contient une excellente description des organes de la vue: il a obtenu un très-grand nombre d'éditions, tant à Paris que dans les

pays étringers; et il a été tradnit dans toutes les langues savantes de l'Europe. II. Observations sur la formation du poulet, Paris, 1722, in-12, avec des figures dessinées par l'auteur.

MAITTAIRE (MICHEL), l'un des plus savants et des plus célèbres bibliographes du dix-huitième siècle, était né en France, en 1668, de parents protestants, que la revocation de l'édit de Nantes obligea de chercher un asile en Angleterre. Après avoir achevé ses études à l'école de Westminster, avec une rare distinction, il visita la Hollande, et s'arrêta quelque temps à la Haye, chez les freres Vaillant, fameux imprimeurs, dont il recut des preuves multipliées de bienveillance. Pressé du desir de revoir la France, il obtint la permission de se rendre à Paris; et il y fut accueilli des savants, avec des égards qui le touchèrent vivement. Son cœur était resté étranger à tout sentiment de haine ; et quoique l'exil de ses parents n'eût pu qu'être prejudiciable à sa fortune, jamais on ne l'entendit blamer cette funeste mesure. Long - temps après son retour à Londres, il ne parlait de sa patrie qu'avec attendrissement ; et dans plusieurs circonstances, il a louéles qualités de Louis XIV, et rendu justice à ses intentions, avec une franchise et une loyauté vraiment française. Maittaire, exempt de toute ambition, et satisfait de sa médiocre fortune, passait les journées entières à lire et à écrire dans son cabinet : il était très-versé dans les langues anciennes, et on lui doit un grand nombre d'éditions des auteurs classiques, grecs et latins, très-remarquables par leur correction, et par des index d'un usage si com= mode, qu'il sussit de se rappeler un

mot pour retrouver le passage dont on a besoin. Il fut nommé l'un des maîtres de l'école dans laquelle il avait étudié; il partagea dès-lors son temps entre ses elèves et ses livres, et mourut à Londres, le 7 août 1747, à l'âge de soixante-dix-neuf ans, Maittaire, d'un caractère doux, modeste et obligeant, eut beaucoup d'amis: il était en correspondance avec les plus illustres savants d'Angleterre, de France, des Pays-Bas et d'Allemagne. On a de lui : I. Græcæ linguæ dialecti, Londres, 1706, 1742, in-8°.; la Haye, 1738, in-8º. Cette édition a été revue et augmentée par J. F. Reitz: Mr. F. G. Sturz en a donné une nouvelle, que l'on regarde comme la meilleure de toutes, Leipzig, 1807, in - 8º. II Opera et fragmenta veterum poët arum latinorum, etc., Londres, 1713, 2 vol. in-fol.; édition fort estimée, et dont les exemplaires, en grand papier, sont très-rares. Les exemplaires qui portent la date de 1721, ne different des autres que par le changement de frontispice. On trouvera, dans le Répertoire bibliogr. de M. Peignot ( pag. 232 et suiv. ), la liste des auteurs que contient cette précieuse collection. III. Stephanorum historia vitas ipsorum ac libros complectens, Londres, 1709, 2 part. in-80.; ouvrage savant et plein de recherches intéressantes: il est très-supérieur à celui qu'Almeloveen avait publié sur les mêmes imprimeurs ( V. Almelo VEEN, t. I, p. 603), quoique d'ailleurs susceptible d'améliorations (1).

IV. Historia typographorum aliquot Parisiensium vitas et libros complectens , Londres , 1717 , 3 part. in-8º. L'auteur a dédié cet ouvrage au duc d'Orléans, régent du royaume, par une épître remplie des sentiments les plus nobles. Ce volume contient les vies de Simon de Colines (1), de Michel Vascosan, Guillaume Morel , Adrien Turnebe , Frédéric Morel et Jean Bienné : il se trouve souvent réuni au précédent. V. Epistola de maledicentia P. Burmanni, Cette lettre, adressée à Capperonnier, contre P. Burmann Ier. ( V. BURMANN, VI, 328), se trouve dans l'Hist. litter. de l'Europe, 11, 302. VI. Annales typographici ab artis inventæ origine ad annum 1557 (cum Appendice ad annum 1664), la Have, Amsterdam et Londres, 1719-41, 5 tom. ou 9 vol. in-4°. Cet ouvrage est assez important pour qu'il nous soit permis d'en parler avec quelques détails. Le tome 1er. (la Haye, 1710) contient le catalogue des livres imprimes avec ou sans date, de 1457 à 1500, précédé d'une savante Dissertation de antiquis Quintiliani editionibus; le tome 11 (ibid. 1722) est divisé en deux parties, et contient la suite de 1501 à 1536 ; le tome iii ( ibid. , 1725 ), également divise en deux parties, s'étend de 1537 à 1557, et renferme en outre

d'un Appendix librorum sub Stephanorum nominibus impressorum, qu'inanque aussi dans beaucoup d'exemplantes. Ce morcean, de 7 pag., est date 4 id. noveudr. 1799.

<sup>(1)</sup> On doit trouver à la fin de la première partie, pag. 561, un appendice de quatre pages, qui manque dans la plupart des exemplaires. Il content accurete notice sur Turrèbe, G. Morel, J. Bienné, Freed, Morel, Cl. Morel, Martin le jeune et A. Vitre, tarve de la Caille et de l'Anti-Bullet de Menage. La deuverne partie et de même suivie, après la pag. 135,

venur. 1769.

(1) A Part. COLINES (IN., 247) on a jeté du doute sur un fait rapporte par la Caille (Histoire de l'imprimerre): il issuire, d'après Maittaire, que Colones exerça son art le Meaux; et effectivement on a peine à le croire. Mais la verité oblige de dire que le Bibliothèque de l'esqueson possède un exemplaire de l'ouvrage de Jacqu'Letvre d'Lataples, Comunitat, in quature conspellu, cite par la Coille, et qui Meaux y est orisque au frontepice, comme le irea de l'impression.

l'Appendice de 1558 à 1664 : le tome iv (Amsterdam, 1733), divisé en deux parties, contient les nouvelles recherches de Maittaire sur les éditions du quinzième siècle, et forme un supplément au premier volume; mais l'imprimeur hollandais, au lieu de se conformer à l'intention de Maittaire, l'a intitulé tome 1er., et l'a indiqué comme une nouvelle édition, revue et augmentée. qui rendrait inutile le volume imprimé en 1719, tandis que, comme on le voit, ce n'en est gu'une suite : le tome v (Londres, 1741), divisé en deux parties, renferme les tables générales de l'ouvrage, et de nouvelles additions (1). Il est presque incrovable qu'un homme seul soit venu à bout d'executer un travail aussi étendu, et qui suppose tant de recherches, de critique et de patience, L'ouvrage de Maittaire, sans doute bien imparfait, est cependant encore le meilleur que nous ayons : Mercier de Saint-Léger, excellent juge en pareille matière, dit que ce n'est qu'en le perfectionnant et l'améliorant, qu'on peut espérer d'avoir ensin une bonne histoire de l'imprimerie. Plusieurs bibliographes se sont attachés à relever les erreurs de Maittaire ; on se contentera de citer Lamonnoye (2), Prosper Marchand ( Diet. historiq. ), Mercier ( Suppl. à l'hist. de l'imprim.), Rive (Chasse aux bibliographes), Laire (Index libror.), etc. D'autres bibliographes ont essave de glaner après Maittaire en suppléant a ses omissions; les plus connus sont : Schelhora , Loescher, Seelen, Leich, Haeberlin , Mencke , Denis , Nverup , Panzer, etc. La plupart de ces savants ont, dans cette Biographie, des articles qu'on peut consulter; on peut voir aussi, pour plus de détails, Struvius, Biol. histor. litterar. , pag. 2238 et suiv., ou le Répertoire deja cité de M. Peignot, pag. 265 et surv. VII. Miscellanea græcorum aliquot scriptorum carmina, cum versione latina et notis, Londres, 1722, in-40., imprimé aux frais du docteur Freind. Ce Recueil contient les poésies qui portent le nom de Mercure-Trismegiste; les Oracles des Mages, depuis Zoroastre; un hymne à Hygie par Ariphron de Sicyone : les Hymnes de Proclus; ceux d'Aristote à la Vertu, d'Homère à Apollon, etc. VIII. Marmora Oxoniensia, gr. et lat., etc., ibid., 1732, in-fol.; édition rare, supérieure à celle de Prideaux, et qu'on recherche encore, parce qu'elle contient différentes remarques omises par Rich, Chandler ( V. CHANDLER. VIII, 39). On doit trouver à la fin du volume une pièce de trente pages. intitulée : Antique inscriptiones duæ, græca altera, altera latina, cum brevi notarum et conjecturarum specimine. L'inscription greeque est relative à un temple consacré à Bacchus par les habitants d'Héraclée, près de Tarente, et que Mazocchi a décrit avec un plus grand détail: l'autre contient un réglement sur la police intérieure de Rome. IX. Carmen epicinium augustissime Russorum imperatrici sacrum. 1739. X. Senilia sive poëtica aliquot in argumentis varii generis

<sup>(1)</sup> Mailtaire a exposé le plan de ce vaste index dans une Lettre latine à Desumiseaux, inserce dans le tome VI de la Bibliothèque raisonnée.

<sup>(</sup>a) Les observations critriques de Lamonnove sont consignes dans une lettre (Epistola ad Mich. Maitainima, in qual mas in cius Annales typographicos, et Historiam Stephanerum animalicersones exponit), qui Auguste l'exer fit imprimer à Dresde, 2-23, in-26, ac 24 pag 34 taire y repondit par une Lettre è Desmaissans, inserve dans la Bibliothèque Liriannique, tome 341, ire, partie, pag 1/2; di pèce les objections qualquelins inimiteuses de son adversare, les approuve ou les rebits avec cette caudeur, estle bonne-foi qui le caracter asc.

tentamina, ibid., 1742, in-40.; remeil rare et recherché. XI. Quelques biographes lui ont mal-à-propos attribué le Catalogus bibliothecæ Harleiane, Londres, 1743-45, 5 vol. in 8°. ( V. HARLEY, XIX, 439). Il n'en a composé que l'Epître dédicatoire, comme il le dit luimême, page 2º. La collection des Classiques latins, publice par Maittaire, de 1713 à 1722 (Londres, Tonson ), forme 27 vol. in-12. On trouve la liste des auteurs dont elle se compose, à la fin du Manuel du libraire, par M. Brunet. Parmi les éditions dues aux soins de cet infatigable philologue, on citera encore celles des Apophtegmes des rois et des princes, etc., ( par Plutarque ), Londres , 1741 , in-4°. ( V. PLU-TARQUE), et des Poésies d'Anacréon, ibid., 1725, in-40., tirées à cent exemplaires, dans chacun desquels Maittaire prit le soin de corriger luimême, à la plume, le petit nombre de fautes échappées à l'impression; et il avait pris le même soin pour les 304 exemplaires de sa belle édition de la Batrachomyomachia, 1721, in-So. Cet Anacréon fut réimprimé 🖽 1741, au même nombre, outre six exemplaires en papier superfin. W-s.

MAIUS. V. MAY.

MAIZEROY (PAUL-GÉDÉON JOLY DE), célèbre tacticien, né à Metz en 1719, entra au service à l'âge de pinze ans, et fut nommé lieutenant lans un régiment d'infanterie; il fit a campagne de Bohème sous les rdres du comte de Saxe, passa' entite avec ce général en Flandre, et saista aux batailles de Raucoux et e Laufeld. Ses talents et sa valeur élevèrent au grade de lieutenant-blonel; et ce fut en cette qualité a'îl servit dans la guerre de 1756.

A la paix qui la termina, Maizeroy s'appliqua entièrement à développer les principes de tactique qu'il s'était formés d'après l'étude des anciens et sa propre expérience. La traduction qu'il publia des Institutions militaires de l'empereur Léon (V. Leon VI) lui ouvrit, en 1776, les portes de l'académie des inscriptions. Ses travaux allaient être récompenses par le grade de brigadier des armées. lorsqu'il mournt le 7 février 1780. Son éloge, par Dupuy, est inséré dans le tome xuv des Mem. de l'acad. Maizeroy était persuadé que la science de la tactique repose sur des principes invariables, quoique les armes et la manière de combattre puissent changer: en conséquence il appuie tous ses raisonnements, de l'autorité des anciens écrivains militaires, dont il avait fait une étude spéciale. Ses ouvrages théoriques eurent de la vogue un instant, mais sont aujourd'hui enticrement abandonnés. Nous croyons cependant devoir en donner la liste complète, parce qu'on ne la trouve encore dans aucun dictionnaire: I. Essais militaires, Amsterdam (Paris), 1763, Nanci, 1767, in-80.; trad. en angl., par Th. Mant, 1771, in-8°. II. Traité des Stratagemes permis à la guerre, ou Remarques sur Polyen et Frontin, avec des Olservations sur les batailles de Pharsale et d'Arbelles, Metz, 1765, in-8°, de 106 pag., fig. 111. Cows de tactique, théorique, pratique et historique, Paris, 1766, 2 vol. in 8°. - Traité de tactique, pour servir de supplément, etc., ibid., 1767, 2 vol. in-8°. — La tactique discutée et réduite à ses véritables principes pour servir de suite et de conclusion au Cours, etc., 1773, in-So.; nouvelle édition refondue et augmentée,

1785, 4 vol. in 8º. Cet ouvrage trouva des partisans et des adversaires. Le chevalier de Chastellux en a critique quelques principes dans des Observations insérées au Journal encyclopedique, et auxquelles Maizeroy répondit dans le même journal. Il a été traduit d'après la première édition, en allemand, par le comte de Bruhl, Strasbourg, 1771-72, 3 vol. in-8°. IV. Traite des armes défensives, 1767, in - 80.; nouvelle édition corrigée et augmentée, à la suite du Mémoire sur les opinions qui partagent les militaires, 1773, in-8°. L'auteur s'y attache particulièrement à réfuter les principes de tactique de Gnibert. V. Institutions militaires de l'empereur Leon, traduites en français avec des notes; suivi d'une Dissertation sur le seu grégeois, et d'un Traité des machines de guerre des anciens; Paris, 1770, 2 vol. in-89.; idem ; 2º. édit. , 1778. Cette traduction est estimée, VI. Lettre à un officier general sur l'ouvrage intitulée : L'ordre profond , etc. (par Dacoudray), Paris, 1776, in-12. VII. Traite des armes et de l'ordonnance de l'infanterie, ibid., 1776, in-8º. VIII. Theorie de la guerre, avec l'application des principes à la grande tactique, suivie de demonstrations sur la stratégie, etc., Lausanne, 1777, in-8º. IN. Traité sur l'art des sièges et les machines des anciens, etc., 1778, in - 80. X. Tableau général de la cavalerie grecque, précédé d'un mémoire sur la guerre, considérée comme science, ibid., 1781, in-4°. XI. Melanges contenant différents memoires sur le choix d'un ordre de tactique, la grande manœuvre, etc., et une Traduction du Traite du général de cavalerie, par Xenophon, ibid.,

1785, in-8°. XII. Trois Mémoires sur la science militaire des anciens d'aus le Recueil de l'académie des inscriptions. XIII. Mémoire relatif au livre de M. Guischardt, intitulé: Mémoires critiques et historiques sur plusieurs points d'antiquités militaires (dans le Journal de savants, juillet, 1775, pag. 470-479). On lui a quelquefois attribué l'Histoire raisonnée des opérations militaires et politiques de la dernière guerre. Liège, 1783, in-8°. Cet ouvrage est de Joly de Saint-Valier. W—s.

MAIZIÈRES (PRILIPPE DE), CH latin Mazerius, chevalier et chancelier du roi de Cypre, naquit en 1312, au château de Maizieres, diocèse d'Amiens. Ayant lu dans l'Iristoire que c'était Pierre l'ermite . son compatriote, qui avait déterminé Godefroi de Bouillon à faire la guerre aux infidèles, il se persuada que Dieu exigeait qu'un habitant du même diocèse suscitat de nouveaux ennemis aux Musulmans Enflammé par cette idée, il partit (vers 1343), pour la cour de Hugues de Lusignan, roi de Cypre, et parvint à lui communiquer son ardeur guerrière. Ce prince mourut en 1352. dans le voyage qu'il avait entrepris pour engager les princes d'Occident à relever la bannière de la croix. Il ent pour successeur Pierre Ier. . son frère, qui nomma Philippe de Maizières, son chancelier, et s'empara par son avis, de Satalie (l'ancienne Attalie), située vis à-vis la pointe occidentale de l'ile de Cypre, Enfie de ce premier succès, Pierre se rendit à Venise février 1362, ou, comme l'on compte aujourd'hui, 1363 \ pour solliciter des secours : il s'était fait accompagner de Philippe, qui harangua le doge d'une manière trèseloquente. Une nouvelle croisade fat

resolue; et Jean, roi de France, sorti depuis peu des prisons d'Angleterre, fut nommé le chef de cette sainte entreprise. Philippe fit un rovage à Rome, pour recevoir les instructions du pape; et il accompagna ensuite le roi de Cypre en Allemagne, pour déterminer l'empereur à entrer dans la coalition. la mort du roi Jean (1364) laissa la conduite de la guerre au roi de Cypre. La flotte des croisés mit enfin à la voile dans le courant de septembre 1365, et parut, le 9 octobre, devant Alexandrie, dont on s'empara lelendemain: mais la discorde s'étant glissée parmi les chefs chrétiens, le roi de Cypre se vit forcé d'abandonper sa conquête, et de retourner dans ses états. Philippe dont ce revers n'avait point ébranlé la fermeté, tenta par tous les moyens de ranimer l'ardeur des princes; mais le moident de l'enthousiasme religieux ctait passé sans retour, et ses démarches furent inutiles. Pierre mouraten 1370; et son successeur envoya Philippe complimenter Grégoire XI sur son avénement au trône pontiical. Le pape faisait alors sa résidence dans Avignon: Philippe s'acquitta de sa mission, et profita de cette circonstance pour engager le Pape à établir la fête de la présentation de la Vierge, qu'on célébrait deja dans l'Orient. De la il se rendit à la cour de Charles V, où sa réputation l'avait précédé : il y fut aceneilli avec distinction, et se démit de sa place de chancelier de Cypre, pour accepter celle de conseiller d'état. Charles V le nomma gouverneur de son fils, et l'employa utilement dans différentes circonstances. En recompense de ses services, Maizieres obtint des domaines considérables, et une pension annuelle

de 2000 francs d'or. Las de la vie des cours, il se retira en 1370 dans la maison des Célestins de Paris, nouvellement fondée, et à laquelle il légua tous ses biens. Il y mourut le 26 mai 1405, et sut inhumé au milieu du chapitre des Celestins, revêtu de l'habit de l'ordre. Le docteur Jean Petit, dans son Apologie de Jean sans peur, duc de Bourgogne, a calomnié Philippe de Maizières d'une manière atroce : mais comme il n'appuie ses accusations d'aucune preuve; il n'a pu parvenir a faire planer le moindre soupçon sur sa mémoire (V. J. Petit). L'abbe Lebeuf a publié une Notice sur la vie de Phisippe de Maizières, dans le Recueil de l'académ. des inscript. tom. xvii, et le Catalogue rai. sonné de ses ouvrages, dans le même Recueil, tom. xvi (1). On en présentera ici une liste succincte, mais plus complète: I. Nova Religio militiæ passionis Jesu-Christi, pro acquisitione S. Civitatis Jerusalem et Terræ sanctæ, C'est le recueil des statuts d'un ordre de chevalerie, que l'auteur desirait qu'on instituât pour la délivrance des lieux saints. II. Vita B. Petri Thomasii; c'est la vie du B. P. Thomas. carme français, patriarche de Constantinople : elle est imprimée dans les Acta sanctorum, sous la date du 29 janvier. III. De laudibus B. Mariæ virginis super Salve sancta parens. IV. Cy est le livre appelé le songe du vieil Pelerin, adressant au blanc Faucon à bec et pieds dorés. Cet ouvrage a été composé vers l'an 1382: il en existait, dans la bibliothèque des Célestins de Paris,

<sup>(1)</sup> Le P. Becquet, dans son Histoire des Célestins, rapports, sur le vie de Philippe de Maizières, differents traits contestés par Lebeuf, dont le récit aous a inspiré plus de conbance.

une copie faite sur la minute originale de l'auteur, l'an 1471, par l'ordre de P. Guill. Roumain, alors prieur. Une belle copie sur vélin a passé de la biblioth. de d'Urfé dans celle de la Vallière, où elle a été vendue à un prix assez élevé, malgré l'imperfection de deux feuillets. Le but de l'auteur est de donner des avis pour la réformation des états chrétiens, et de la France en particulier. Le blanc Faucon, à qui l'ouvrage est adressé, désigne Charles VI, qui est aussi quelquefois nommé le Cerf volant (1). Le vieil pélerin, s'étant endormi, est transporté en songe dans une chapelle dédiée à la Vierge. Il y voit une dame venérable, qui est Providence-Divine, appuyée sur Amoureuse-Pitie et Inflexible-Equite, ses deux suivantes. Elle annonce au pélerin, que Charité et sa sœur Sapience ont abandonné le monde, depuis que de faux alchimistes ont fabrique des besans de mauvais aloi, qu'ils ont eu le secret de faire préférer aux hons besans; et que, puisqu'il est dans l'intention de présenter un bon besan au jeune Faucon, il doit se faire accompagner dans son pelerinage, par les trois reines de la vraie alchimie. Tel est en substance le prologue de l'ouvrage, qui est divisé en trois livres. Dans le premier, le pélerin qui a pris le nom d'Ardent-Desir, s'en va, accompagné de sa sour germaine Douce - Esperance, dans les déserts de l'Égypte trouver l'ermite Arsène, qui lui indique la montagne où demeurent les trois reines, Charité, Vérité, Sapience. Le pélerin les supplie de revenir au

monde; et Charité, vaincue par ses prières, consent que Verité sa sœur y retourne avec dame Aventure, accompagnées chacune de deux chambrières. Cette illustre compagnie visite les trois parties de la terre connues au temps de l'auteur. Les descriptions qu'il en donne sont assez intéressantes; mais c'est surtout de Rome, qu'il parle avec le plus de détails. Les sentiments qu'il exprime sur l'autorité du pape, le scandale de sa cour, l'abus qu'on y fait des choses saintes, sont conformes à l'opinion, alors généralement établie en France, et dans les pays de l'obédience du pape d'Avignon. Dans le second livre, Vérité arnive à Paris, et va siéger au parlement en présence des états du royaume, dont ses suivantes découvrent les vices; Vérité présente à chacun des ordres, un miroir, pour y voir ses défauts. Le troisième livre concerne le roi seul, Verite l'avant mande au parquet des reines, le fait asseoir entre Humilité et Patience, et lu donne de sages instructions sur ses devoirs: elle le place ensuite au milieu des quatre vertus cardinales, de chacune desquelles l'auteur en fait dériver quinze ; ce qui fait soixante quatre, nombre égal à celui des cases de l'échiquier, dont Vente donne l'explication au jeune roi. Ca que l'auteur dit, dans ce dernier livre, de la juridiction ecclésiastique, paraît être copié de la dispute qu'à vaient eue, quelque temps auparavant, Pierre de Cugnières, et !! cardinal Bertrand, eveque d'Autui (V. BERTRAND et CUGNIÈRES) (1) On trouve dans cet ouvrage d'autre

<sup>(1)</sup> On sait que ce prince prit à la chasse un cerf portant un collier avec ces mots: Hoc me Cassar domart; et qu'il adopta depuis pour devise un cerf volusi.

<sup>(1)</sup> On peut voir l'analyse de cet ouvrage par les net, dans les Libertés de l'église gallicane provié et commentées, etc. (par Durand - Maillans), Lyu 1771, tom. 111, pvg. 312 et suit.

particularités, qui ne sont pas moins uneuses : l'auteur parle (liv. 1, chap. 19), de la pêche du hareng puil avait vue dans la mer Baltique. lecardinal Duperron faisait, dit-on, unt de cas de ce livre, qu'il allait e relire chaque aunée, dans la binothèque des Célestins. La ressemlance du titre a fait attribuer à hilippe de Maizières le Songe du ergier, ouvrage non moins fameux V. Louviers et RAOUL de PRESLES). . Oratio declamatoria et trageica in quatuor partes divisa. C'est a recueil d'allégories et de tropogies, tirées de la Bible et des Pères. 1. Le Poirier fleury, en faveur un grand prince. VII. Le pelerinage du poure (pauvre) Pélerin, le reconfort de son père et de sa ere: esquels sont les aventures du ure Pélerin des sa jeunesse. Ge raier ouvrage, cité par le P. Becsel (Hist. des Célestins), a échappé toutes les recherches de l'abbé beuf; ce qu'on doit regretter d'aunt plus qu'on y aurait sans donte suve de nouvelles particularités r la vie de Maizières. W-s. MAJOR, ou LE MAIRE (JEAN), vant docteur de la maison de Narre, vit le jour à Haddington en 1955e, dans le comté de Lothian, selon d'autres, à Gloghoen, près Noech-Barwick, d'où il vint fort ne faire ses études à Paris, au cole de Sainte-Barbe, puis à celui de itaigu. Il prit le bonnet de docren 1506, professa long-temps la losophie et la théologie à ce derr collége, quoiqu'il fût de la maide Navarre ; il retourna ensuite sa patrie, où il enseigna la slogie à l'université de St.-André. mourut en 1550, âgé de 82 ans. ut le protecteur et peut-être le tre de Buchanan. Ses principaux

ouvrages sont : I. Un Commentaire sur le Maitre des Sentences, imprimé à plusieurs reprises, au commencement du seizième siècle. C'est. selon Dupin, le livre le plus savant et le plus complet qu'on eût encore vu en ce genre. II. Un Commentaire sur les Evangiles, mélé de controverse, contre les hérétiques, Paris, 1529, in-fol. III. Une exposition litterale sur St.-Mathieu. Paris, 1518. IV. Historia majoris Britanniæ et Scotiæ, en six livres. qui se terminent au mariage de Henri VIII avec Catherine d'Aragon, Paris, 1521, in-fol.; ouvrage superficiel et sans critique. V. Plusieurs Traités de philosophie, Lyon, 1514. On lui attribue encore le grand Miroir des exemples, Douai, 1603, peu fait pour donner du lustre à son auteur. Major, dans ses écrits, paraît trèszele pour la doctrine de l'université de Paris sur la puissance ecclésiastique. T-D.

MAJOR (JEAN-DANIEL), savant médecin et antiquaire, naquit à Breslau en 1634. Après avoir fait ses premières études à Wittemberg, il visita les principales universités de l'Allemagne et de l'Italie, et recut en 1660 le doctorat à Padoue. Il reprit ensuite la route de la Silésie par l'Autriche, retourna à Wittemberg, et y épousa une fille du célèbre médecin Sennert. Il eut le chagrin de perdre sa femme, après quelques mois de mariage; et ne pouvant rester dans ane ville où tout servait à entretenir sa douleur, il se rendit à Hambourg, où il fut nommé médecin des épidémies. Les succès qu'il obtenait, comme praticien, étendirent bientôt au loin sa réputation. Le résident de Russie fut chargé, par sa cour, de lui faire les offres les plus honorables pour l'engager

à se fixer à Moscou : mais son attachement pour son pays détermina Major à les refuser. Il fut en partie dédommagé de ce sacrifice par sa nomination, en 1665, à la chaire de médecine de l'université de Kiel, nouvellement créée. Il contribua plus que personne à procurer de l'éclat à cette école par ses soins ; il y ouvrit un cours d'anatomie, donna, en outre, des lecons de botanique, et y établit un jardin des plantes. Major fut appelé à Stockholm pour donner des soins à la reine de Suède; mais il tomba malade à son arrivée en cette ville, et y mourut le 3 août 1693. Il joignait à des connaissances tres - étendues dans son art, une vaste érudition ; et il en a laissé des preuves dans de nombreux écrits dont on se contentera d'indiquer les plus importants : I. Lithologia curiosa sive de animalibus et plantis in lapidem conversis, Wittemberg, 1662, in-4°. II. Historia anatomica calculorum insolentioris figuræ, magnitudinis et molis, in renibus repertorum, Leipzig, 1662, in-4°. III. De cancris et serpentibus petrefactis, Iéna, 1664, in-4º. IV. Prodromus à se inventæ infusoriæ, sive quo pacto agonisantes quidam, pro deploratis habiti, servari aliquandiù possint, infuso in venam sectam liquore particulari, Leipzig, 1664, in-8°. L'auteur y assure que cette transfusion avait été mise à l'épreuve plus de vingt ans auparavant avec succès sur des chiens. Quelques médecins nièrent la possibilité d'employer ce moyen d'une manière utile dans aucun cas. Major leur répondit par un petit écrit, (Kiel, 1667, in-40.), où l'on trouve plus de raisonnements que de faits ; et en pareille matière les faits seuls sont concluants. V. De plantá mons-

tro: d Gottorpiensi, etc., Sleswig 1665, in - 40., fig. VI. Histori anatomiæ Kilionensis primæ, Kie 1666, in-fol. VII. De fortuna mi dici, ibid., 1667, in-4°. VIII. De liciæ hybernæ, sive inventa nov tria medica, ibid., 1667, in-fo Major, qui n'abandonnait pas facil ment ses idées, y revient encore st la possibilité de la transfusion; il traite ensuite des maladies qui s'alla blissent par la communication, de celles que l'on peut guérir par cautérisation. 1X. Programma rei herbariæ cupidos, ibid., 160 in-12. C'est le plan et la distribution de son cours de botanique. X. Con sideratio physiologica quorumda occurrentium in duabus epistal Burrhi: De cerebro et oculis, ibil 1669, in-4º. XI. Collegium media curiosum, ibid., 1670, in-4º. XI Seefahrt nach der neuen, etc. c'e à-dire : Navigation vers le nouve Monde, sans vaisseau ni voile, flat bourg, 1670, in-40.; ibid., 168: in-12: rare. XIII. Summarium m dicæ biblicæ, Kiel, 1672, in-fi C'est le plan d'un ouvrage qui po vait être fort curieux, mais que l'a teur n'a jamais terminé. XIV. I concipienda anatome nova cons lium breve, ibid., 1677, in-4 XV. Genius errans sive de ingeni rum in scientiis abusu, ibid., 167 in-4°. XVI. Medicinæ practice ! bulæ sciagraphicæ xxvII, ibid 1677, in-4º. XVII. Consideral ferri radiantis, Sleswig, 167 in-4º. XVIII. De inventis à thermis artificialibus succinat ibid., 1680, in-4°. XIX. De ran Rehdigerianis publico bono cont buendis desiderium, cum brevi claratione eorum quæ in studie nummariæ supplenda adhuc dentur, Kiel, 1681, in-4°, XX

numis regis Oddonis saxonici conjectura, ibid., 1682, in-40. XXI. Roma in numis augustal bus germamans, ibid., 1684, in-4°. XXII. De numorum ærugine consultatio epistolica ad F. Spanheim, ibid., 1684, in-4°. XXIII. Serapis radistus medicus ægyptiorum Deus ex metallo et gemma, ibid., 1685, 10-4°. XXIV. De numis græce inscriptis epistola, ibid., 1685, in-40. ll s'y propose principalement de listifier le sentiment de Henr. Chr. Hennin, contre l'introduction des recents dans la langue grecque ( V. HENNIN, XX, 60 ). On a encore de Major une traduction latine de la Mécanique de Descartes, Kiel, 1672; Memoria Sachsiana, sive de vita et with Phil. Jac. Sachsii, Wratislamensis medici, à la fin de la 5e. anredes Miscell, acad, natura curios... 1676; et un grand nombrede thèses et eprogrammes, publies séparément et ecueillis ensuite dans des collections e pièces de ce genre. - Son père Elie LAJOR, poète lauréat, professeur de ikilosophie et recteur du gymnase le Breslau sa patrie, où il mourut le juillet 1660, âgé de 82 ans, est nteur ou éditeur de plusieurs ourages dont le plus connu est son commentarius de versibus leoninis, ma été inséré dans les Dissertaiones anthologicæ de Ge. Chr. Geauer (Leipzig, 1733, in-8°.) Ce ernier a mis en tête une curieuse otice, intitulce: Vita et scripta liæ Majonis, filiorumque Eliæ, Joh. Danielis. Guill. Ulric Waldthmid a aussi publié un panégyrique in laudem et memoriam Joh. an. Majoris, dans les Miscellanea sturæ curios. ann. 1697, Append., ц. 185.

MAJOR (Isaac), peintre et graour, naquit à Francfort-sur-le-Mein, en 1576. Il apprit la gravure de Gilles Sadeler; et on lui attribue même plusieurs paysages qui ont paru sous le nom de son maître : on reconnaît cependant les ouvrages de Major, en ce que l'ensemble de ses compositions offre un accord moins parfait que celles de Sadeler, et qu'il y manque quelques-unes de ces finesses de l'art qui décèlent le génie de l'artiste. Il avait gravé, d'après Savery, un Saint-Jerôme dans sa grotte. Cette pièce, sur laquelle il fondait sa fortune et sa réputation, est un des plus grands paysages qui aient été gravés au burin. C'est un site montagneux embrassant une vaste étendue de pays, et offrant d'immenses détails. Mais malgré tout le soin et toute la finesse d'exécution, il n'eut aucun succès. Major grava, depuis, une suite de neuf paysages représentant les Sites les plus sauvages des montagnes de la Bohème. Ces pièces, d'une exécution plus large et plus pittoresque, d'un effet plus piquant que la première, ne réussirent pas davantage: et l'artiste, réduit par l'abandon de ses contemporains à la plus profonde misère, mourut à Vienne, en 1630; et ce ne fut qu'après sa mort, que l'on rendit justice à son' mérite. On connaît encore de lui : I. Un Portrait de l'empereur Rodolphe II, sur un char de triomphe tiré par des aigles et des cygnes. II. Une autre suite de six paysages représentant des Sites sauvages de Bohème, d'après Stephani. — Thomas Major, graveur à la pointe et au burin, né en Angleterre, vers 1715, fut l'émule des plus habiles artistes de son temps. La manière dont il a gravé le paysage, dénote une grande intelligence; et le travail de son burin est plein d'adresse et de délicatesse. Après avoir exécuté en Angleterre la plupart de ses gravures, il vint à Paris pour se perfectionner encore. Ses ouvrages eurent une telle vogue, que Basan en copia ou en fit copier une vingtaine sous le nom de Jorma, anagrammo de Major, pour l'œuvre de David Teniers; mais l'ouvrage qui a fait connaître particulièrement ce graveur, c'est une suite de vingt-quatre planches, d'après les dessins de Jean-Baptiste Borra, représentant les Ruines de Pæstum. Il la publia en 1768, à Londres, sous le titre suivant: The ruins of Paestum, otherwise Posidonia in magna Græcia, by Thomas Major engraver to his majesty. Cet ouvrage, qui a été traduit en français, (par M. Dumont, Paris, 1769, in-40.,) contient trois parties : la première est une exposition sommaire de l'état de Pæstum dans les temps anciens et modernes ; la seconde, une description des édifices dont il donne la gravure, et la troisième renferme un traité des medailles posidoniennes, etc. Les autres estampes qu'on doit à cet habile artiste, sont des paysages d'après Le Guaspre, Teniers, Wouwermans, Berghem, Claude Lorrain. Le Manuel des amateurs donne la description des vingt - cinq planches qui composent l'œuvre de Major.

MAJORAGIUS (ANTOINE-MARIE CONTI, connu sous le nom de), naquit le 26 octobre 1514, dans le Milanez, au territoire de Mariaga, d'où il prit le nom de Maioragio, qu'on vient de voir latinisé par lui-même. Les premières années de sa vie furent troublées par les guerres qui agitaient alors la Lombardie; sa famille y perdit tous ses biens; son père fut fait prisonnier,

et il n'échappa lui-même qu'a peine aux désastres publics. Réli à Côme, auprès de son cousin Pi Conti, qui y était professeur de be lettres, il recut de lui ses premi lecons, Revenu à Milan, il s'y pliqua davantage à l'étude, sous plus habiles maîtres, parmi lesq il comptait le fameux Cardan; et progrès devinrent si rapides, 26 ans il y fut nommé profesi public d'éloquence. La guerre s'é rallumée dans ce pays, il s'enfi Ferrare, où il suivit les lecons Vincent Maggi et d'André Alcizt s'y lia avec Barthelemi Ricci. Al trois ans de sejour en cette ville revint à Milan, où il reprit sa chi d'éloquence, et vit se soulever cot lui une foule d'envieux qui l'ac saient d'hétérodoxie, en lui rep chant d'avoir changé ses noms ch tiens en des noms profanes : ca se faisait appeler Marcus-Antoni Obligé de se disculper en présence sénat, il y prononça une très belle rangue latine, dans laquelle il pro qu'écrivant en la langue d'une nat qui n'avait jamais connu le noin Maria, il avait dû en prendre qui lui appartînt, et rendre rom celui d'Antoine. Son éloquence, charmes de sa latinité, bien p que ses raisons , lui donnérent s de cause. Il conserva ses noms sa chaire. Les bonnes études luid rent un surcroît de vie, l'acaden des Trasformati une nouvelle gueur; et il sit, quoiqu'il n'y reus pas, tout ce qu'il put pour qu' eût à Milan une bibliothèque blique. On a lieu de croire, d'apt une lettre d'André Camozzi, qu' 1550 il fut promu à quelque diga ecclésiastique, et qu'il en jouit je qu'à sa mort, arrivée cinq a après. Les dernières aunves de

vie furent agitées par une guerre littéraire très-vive entre lui et Mario Muzoli, au sujet du livre des Paradores de Cicéron, qu'il attaqua, (Antiparadoxon libri tres, Lyon, 1546, in-80.), et qui fut très-âcrement defendu par Nizzoli, admirateur enthousiaste de l'orateur romain. A l'apologie que Nizzoli en lit, Majoragius repliqua par un écrit intitulé: Ant - Apologia; une seconde réplique fut publiée par lui, sous le titre de Reprehensionum libri duo contra Marium Nizolium. a quoi Nizzoli riposta par un écrit amer , intitulé : Antibarbarus philosophus, imprimé à Parme, en 1553. Il n'y ent que la mort de Majoragius, le 4 avril 1555, qui mit fin à cette querelle devenue scandaleuse. Ce qu'il y a de singulier, c'est que précédemment il s'était montré zélé partisan de Cicéron, en ecrivant contre Celio Calcagnini, qui avait critiqué le livre de Officiis. Conti Majoragio va de pair pour l'eloquence, comme pour l'érudition, avec les meilleurs esprits du scizième siecle. Quand on reflechit qu'il ne vécut que quarante-un ans, on est surpris de la grande quantité d'ou-Vrages sortis de sa plume. Argelati, dans sa Biblioth. script. Mediolan., en a donné un long catalogue. On y trouve des harangues, des préfaces, des opuscules sur divers sujets et en grand nombre, des poésies latines et italiennes ; un Commentaire trèsstendu et très-savant sur les œuvres le Cicéron relatives à l'éloquence et la rhétorique (Venise, 1587, vol. in - 4°.); un autre sur pluleurs ouvrages philosophiques d'A-1stote; un troisième sur Virgile, lans lequel il fit usage de ce que lierre Vettori avait dejà dit à ce met, en avouant toutesois, avec

franchise, qu'il s'était beaucoup servi des ouvrages de ce savant écrivain. Sa harangue, devant le sénat, fut imprimée à Milan, en 1541, et une seconde fois, en 1547, sous ce titre: De mutatione nominis, etc. Oratio coram senatu habita, in-4°. On a encore de lui plusieurs traités, entre autres: De senatu romano. — De risu oratorio et urbano. — De nominibus propriis veterum Romanorum, etc. Il a été publié in 80., à Leipzig, en 1628, un Recueil de harangues latines et de quelques autres productions de cet auteur, où l'on admire l'élégance de sa latinité , ainsi que l'étendue de son érudition. Son Epistola ad J. Moronum cardinalem, sur la reprise de Verceil, par le préfet Nic. Sicco, en nov. 1553 (Milan, 1553, in-fol., trèsrare), ne se trouve pas dans ses œuvres. J. A. Ranza l'a fait réimprimer à la fin de ses Poesie e Memorie di donne letterate de' stati del rè di Sardegna, Verceil, 1769, in-8°. On trouve une notice sur la vie et les écrits de Majoragius, dans les Quæstiones epistolicæ, publiées en 1731, par le professeur Kohl.

MAJORIEN (Julius-Valerius), empereur romain d'Occident, était fils d'un officier attaché au général Aëtius, sous le règne de Valentinien III. La femme d'Aëtius, qui convoitait secrètement l'empire pour son fils Gaudence, prit ombrage des grandes qualités qu'annonçait Majorien, et le sit exiler de la cour. Rappelé après la mort d'Aëtius, il s'attacha à la fortune de ce fameux Ricimer, qui disposait d'un sceptre dont il dédaignait de s'emparer. En 457, après la mort d'Avitus, et un interrègne de dix mois, Majorien fut fait général, et bientôt proclamé 312

empereur. L'année suivante, Genseric fit attaquer la Campanie; mais Ricimer tailla en pièces l'armée des Vandales. Majorien lui - même, en 459, defit dans la Gaule, et contraignit à la paix Théodoric, roi des Visigoths. Gependant Majorien méditait la perte des Vandales, ces cruels ennemis de Rome et de l'Italie, et nourrissait l'espoir de les détruire au sein même de l'Afrique. Pour bien connaître les chances du succès, il se déguisa, passa en Afrique, parut devant Genseric, en qualité d'ambassadeur, examina ses trésors, ses arsenaux, ses troupes, remarqua les côtés faibles de cette puissance éphémère, revint en Italie, plein d'espérance, fit de grands préparatifs, et se dirigea de nouveau vers l'Afrique, où la trahison déconcerta des projets si bien combinés, et livra une partie de ses vaisseaux à Genseric. Majorien; sans se décourager, revint en Italie réparer ses pertes. Mais Genseric avait senti à quel ennemi il avait affaire; il offrit une paix tellement favorable aux Romains, que Majorien n'hésita point à l'accepter. La gloire et les qualités de ce prince allaient peutêtre relever le trône abattu des Césars, lorsque Ricimer, qui ne cherchait dans les empereurs de son choix que d'obscurs esclaves, redoutant l'élévation d'un personnage aussi distingué, se hâta de fermer une carri re qu'il trouvait déjà trop éclatante. Maître d'une partie des troupes, il sut les disposer à la révolte; Majorien fut, par son ordre, arrêté dans le Milanez, déposé et mis à mort cinq jours après, le 7 août 461, après un règne de trois ans et quelques mois. Courageux, actif, vigilant, éclairé, humain pour son peuple, redoutable à ses ennemis, il

publia des lois pleines de sagesse, et confia le gouvernement des provinces et l'administration à des hommes recommandables par leurs talents et leur probité. La vigueur, la sagesse et l'élévation de ses projets pouvaient ranimer la puissance romaine daus l'Occident, si les efforts d'un seul homme cussent été capables d'arrêter une chute rapide et aussi générale. On a des médailles de Majorien, en or, en argent et en cuivre, petit module; celles d'argent sont les plus recherchees. L—s—E.

MAKO (Paul), savant physicien et mathématicien, était ne à Jasz-Apath en Hongrie, le 9 juillet 1723. Après avoir terminé ses étu des, il entra chez les jésuites et fut chargé de l'enseignement des humanités dans différents colléges. La suppression de la Société l'ayant laissé sans fonctions, il accepta la place de professeur de mathématiques à l'académie Thérésienne, et fut ensuite nommé directeur de la faculté de philosophie à l'université hongroise, lorsqu'elle fut transférée de Tyrnau à Pesth. Il mourut à Vienne, le 19 août 1793. On citera de lui : I. Compendiaria physicæ institutio, Vienne, 1762 - 3, 2 part. in - 8°. II. Carminum elegiacorum libri tres, Tyrnau, 1764, in-80. III. Compendiaria matheseos institutio, Vienne, 1764, in-8". IV. Compendiaria logices institutio, ib., 1765; quatrième édition, 1773, in-8°. V.. Compendiaria metaphy sices institutio, ibid., 1766, in-8°.; réimprimee plusieurs fois. VI. Dissertatio de figura telluris, Olmutz, 1767, in-4°. VII. Calculi differentialis et integralis institutio, Vienne, 1768, in-4°. VIII. De arithmeticis et geometricis æquationum resolutionibus, ibid., 1770, in-4°. IX. Desciptio provinciæ Moxitarum in regno Peruano, Bude, 1791, in-8°.;
relation intéressante rédigée d'après
les papiers du père Fr.-Xav. Eder,
qui avait été, pen-lant quinze ans,
missionnaire chez les Moxes. X. Des
Dissertations, en allemand, sur la
foudre et les paratonnerres, sur
l'aurore boréale, sur l'équilibre des
corps, etc., imprimées séparément
et dans les journaux scientifiques de
Vienne. W—s.

MAKRIZI, célèbre écrivain arabe, du vine. et du 1xe. siècle de l'hégire. portait les noms et surnoms de Tahy-eddin, Abou-Ahmed, Mohammed. Le surnom de Makrizi, sous lequelil est plus connu, était commun. à sa famille ; et on le lui avait donné parce qu'elle résidait dans un faubourg de Baalbec, nommé Makriz. Aussi Taky - eddin est-il surnommé tantot Makrizi, tantot Ibn Almaknu, c'est-à-dire, fils de Makrizi. Pour lui, il naquit au Caire, entre l'an 760 et l'an 770 de l'hégire ( 1358 et 1368 de J.-C. ) Quelques auteurs fixent la date de sa naissance à l'annec 769 (1367-8); mais Aboul Mahasen assure que Makrizi lui - même lu avait dit être ne peu d'années après l'an 760. Sa famille prétendait, a ce qu'il paraît, descendre d'Ali, par la branche qui a donne le jour ux khalifes Fatimites; et en effet, Makrizi se montre assez souvent fa-Torable aux prétentions de cette famile souveraine, et surtout à la legimité de son extraction. Il fit ses tudes an Caire, et suivit d'abord s opinions de la secte des Hanéites ou disciples d'Abou-Hanifa; lais ensuite il abandonna cette secte, t embrassa celle de Schafei, à lauelle il resta constamment attaché. la ne nous a pas fait connaître la ause de ce changement: il est vraisemblable qu'il cut sa source dans quelque désagrément que Makrizi éprouva de la part des Hanéfites; car les écrivains qui témoignent le plus d'estime pour ses talents et ses vertus, lui reprochent une excessive partialité contre les docteurs de la secte d'Abou-Hanifa, Makrizi, se livrant avec ardeur à l'étude, acquit de bonne heure de vastes connaissances, et contracta un goût très-vif pour une vie retirée: aussi s'occupa-t-il, jusque dans ses dernières années, à écrire et à composer des ouvrages nombreux et presque tous historiques. Il fut cependant revêtu, à plusieurs reprises, de la charge de mothésib, ou commissaire de police du Caire, et exerça divers autres emplois relatifs à la religion. On lui offrit la place de kadhi de Damas; mais il la refusa. Makrizi vécut environ quatre-vingts ans ; il mourut au mois de ramadhan 845 (janvier ou février 1442). Ses ouvrages sont en grand nombre; ils attestent la variété de ses connaissances, et son goût pour les recherches d'antiquité. La plupart et les plus importants ont pour objet l'histoire d'Egypte; et il est à regretter que plusieurs ne nous soient connus que de nom. Les ouvrages auxquels il doit la réputation dont il jouit parmi nous, sont : 1. Sa Description historique et topographique de l'Egypte, et particulièrement de Misr ou Fostat et du Caire; et II. Son Histoire des sultans Ayyoubites et Mamloucs, c'est-à-dire, de Saladin et de ses successeurs. Il y faut joindre : III. Son Traite des Monnaies musulmanes; et IV. Celui des poids et des mesures légales des Musulmans. Ces deux derniers out été publiés en arabe et en latin par M. Ol. Gerh. Tychsen, professeur en l'université de Rostock. M. Sil-

vestre de Sacy en a donné des traductions françaises qu'on trouve dans le Magasin encyclopédique, et qui ont aussi été tirées à part. Les deux premiers ouvrages ont beaucoup servi à Renaudot, d'Herbelot, de Guignes, Berthereau, et à MM. Langles, Silvestre de Sacy et Quatremère, etc. Un petit Traité sur les souverains musulmans établis en Abissinie, a aussi été publié en arabe et en latin, par M. Th. Rinck, Leyde, 1797. Makrizi avait entrepris un Dictionnaire des hommes célèbres del'Egypte. Ce recueil, intitulé Mokfa, paraît n'avoir jamais été achevé : il devait former environ 80 volumes. La bibliothèque du Roi, à Paris, possède un volume autographe de ce recueil. Les manuscrits de la Description historique et topographique de l'Egypte, et de l'Histoire des Ayyoubites, sont très-communs en Europe : ceux des autres ouvrages de Makrizi sont rares, ou mauquent tout-à-fait dans nos collections de hvres orientaux. La Description historique et topographique de l'Egypte est une mine inépuisable d'anecdotes et de détails , relatifs à l'histoire religieuse, politique, administrative et commerciale de contrée, depuis sa conquête par les Arabes; aux costumes, aux dignités et à l'étiquette de la cour des khalifes et des sultans; aux coutumes, aux mœurs, aux usages socianx, aux préjugés et aux superstitions des diverses nations qui peuplaient ce pays; aux monuments de l'antiquité, et aux édifices de tout genre, construits par les Arabes, et qui sont euxmêmes aujourd'hui devenus des antiquités d'une seconde classe. On " pourrait, avec raison, appeler l'auteur de cet ouvrage, le Varron de l'Egypte musulmane. Les lumières

qu'on peut tirer des recherches de Makrizi, ne sont pas même bornées à l'Egypte; et quelquefois elles se réfléchissent sur toute l'histoire mahométane. Il ne faut pas cependant se faire une idée exagérée du mérite de cet écrivain, exact il est vrai, quelquefois même minutieux dans ses recherches et dans ses descriptions, mais plus souvent, ami du merveilleux, compilateur sans goût et sans critique, et surtout peu instruit de tout ce qui est antérieur à l'islamisme. Il est superflu de parler de son style, puisqu'il ne sort jamais des limites de la plus grande simplicité, du moins dans les ouvrages que nous connaissons, et que le plus souvent, dans la Description de l'Egypte, Makrizi se contente de transcrire et d'accumuler les textes des écrivains qu'il a consultés. Un mérite plus réel, c'est le soin qu'il prend quelquefois d'expliquer le sens de certaines expressions, ou propres aux Arabes d'Egypte, ou usitées dans cette province avec des acceptions inconnues ailleurs. Il est fort à regretter qu'il n'ait pas toujours pris cette peine; car, quoique l'époque à laquelle il écrivait ne soit éloignée de nous que de quatre siècles, ses ouvrages présentent heaucoup de termes dont nous ne saurions déterminer avec certitude la signifieation, et qui sont inconnus aux habitants actuels de l'Egypte. Nous croyons superflu d'entrer ici dans l'énumération des ouvrages de Makrizi, et d'en donner les titres avec une rigoureuse exactitude; les personnes que ces détails peuvent intéresser, les trouveront dans la Chrestomathie arabe de M. de Sacy, t. 11. Ce recueil offre plusieurs extraits et un grand nombre de citations des ouvrages de Makrizi. S. D. S-Y.

MALACHIE, le douzième et dernier des petits prophètes, était contemporain de Néhémie , suivant l'opinion la plus accréditée et la plus vraisemblable. Jahn place le temps où il a prophétisé, depuis 412 jusqu'à 408 avant J-C. Le nom de Malachie, qui signifie ange du Seigneur, a fait penser à quelques anciens Pères, que c'était réellement un ange qui exerçait le ministère prophetique sous la figure d'un homme. L'obscurité qui environne la personne de ce prophète a fait conjecturer à d'autres qu'il était Esdras envoye de Dieu (Malachie), non plus pour gouverner le peuple, mais pour découvrir l'avenir. Toutes ces conjectures s'évanouissent au flambeau du raisonnement et d'une saine critique, d'après l'opinion même de Rosenmuller et de Jahn. La prophétie de Malachie n'a que trois chapitres. Le style en est prosaïque, et quelquefois dur. On y trouve les mêmes tropes et les mêmes allégories que dans les anciennes prophéties. Tout ce qu'il y a de remarquable, suivant le célèbre Jahn, c'est que le Messie y est désigné sous les noms de Maitre du Temple, d'Ange du Testament (Appendice à l'Hermeneutique). Du reste, le prophète s'élève avec beaucoup de véhémence contre la corruption du peuple juif. Il reproche aux prêtres et aux lévites d'éluder la loi du Seigneur, et d'immoler des holocaustes souillés. Il accuse la masse de la nation de contracter des mariages illégitimes, de se plaindre sans raison que Dieu traite trop favorablement le pays d'Edom. Il déclare que le Messie ne viendra point pour perdre les gentils, mais pour les sauver, et pour les engager à offrir au Tres-Haut une oblation sans tache. Il annonce l'arri-

vée du précurseur qui marchera devant le Messie et lui préparera la voie. Parmi les commentateurs de Malachie, on distingue saint Jérôme, Théodoret, Jonathan ben - Uziel, Kimchi, Aben - Ezra, Mélanchton, David Chitrée, Gabriel Acosta, Edouard Pococke, Jean - Frédéric Fischer, dom Calmet, Charles-Frédéric Bahrdt, Augustin de Quiros et Rosenmuller.

MALACHIE (SAINT), l'un des plus illustres prelats de l'Irlande, était né l'an 1094, à Armagh, d'une famille noble et ancienne; il renonça, jeune, aux avantages que lui offrait le monde, pour se mettre sous la direction d'un pieux reclus nomine Imac. Cet exemple fut suivi par quelques jeunes gens; et il se forma autour de la cellule du solitaire, un monastère, dont Malachie devint le modèle par sa douceur, son humilité et son application à l'étude des saintes lettres. Il fut ordonné prêtre à l'àge de vingt-cinq ans, et se chargea de différentes prédications auprès des pauvres habitants des campagnes, qui en étaient privés depuis longtemps. Il alla ensuite trouver Malchi, évêque de Lismore, pour apprendre de lui les règles de l'ancienne discipline ecclésiastique; et à son retour il fut placé à la tête de l'abbaye de Bangor, où il établit la réforme. Il passa de cette retraite sur le siége épiscopal de Connor; mais cette ville avant été ruinée par le roi d'Ulster, il revint dans Armagh, dont il fut elu archeveque en 1127. Il ne prit possession de ce nouveau siége, qu'après la mort de Maurice, prélat intrus, qui s'en était emparé par violence. Il s'attacha d'abord à faire revivre l'aucienne discipline dans ce diocèse, pourvut les paroisses de pasteurs, autant que le malheur des temps pouvait le permettre, et sit agréer, en 1135, Gelase pour son successeur. Il retourna pour lors à Connor, y établit un évêque, et alla lui-même habiter Down, où il fonda un nouveau siége épiscopal. Les besoins de l'église d'Irlande le déterminèrent à faire le voyage de Rome: il passa par Clairvaux, pour voir saint Bernard, dont la hante éloquence avait causé plus d'une fois son admiration; et, à son retour d'Italie, il s'arrêta près de lui pendant quelques mois. Malachie revint à Clairvaux, en 1148, pour conférer avec le pape Eugène III, sur les nécessités de son église ; mais , à peine arrivé , il tomba malade, vit avec resignation sa fin prochaine, et expira, le 2 novembre, entre les bras de saint Bernard. L'église célèbre sa fête le 3 du même mois. La Vie de saint Malachie a été écrite en latin par saint Bernard, et traduite en italien par le P. Maffei. On en trouve l'analyse dans Baillet, et les autres hagiographes. Jean Germano a publié : Vita, gesti e predittioni del patre san Malachia, Naples, 1670, 2 vol. in-4°. On a, sous le nom de saint Malachie, une Prophètie sur les Papes, depuis Célestin II, élu en 1143, jusqu'à la fin des siècles. On sait que c'est l'ouvrage d'un fanssaire qui fabriqua cette pièce pendant la tenue du conclave, en 1500: elle a été publiée pour la première fois, en 1595, par un bénédictin de la congrégation du Mont - Cassin ( V. Arnould Wyon); on l'a insérée, avec des notes explicatives, dans plusieurs recueils, notamment dans le Dictionnaire de Moreri, éd. de 1750. Le P. Cl. Fr. Menestrier a donné au public : La Réfutation des prétendues prophèties de saint Malachie,

Paris, 1689, in 4°. Ce petit onvrage, écrit avec beaucoup de solidité, a reparu dans le Recueil des pièces curieuses, tom. m et 1v. Dom Feijoo, qui réfute également ces prétendues prophéties dans son Teatro critico, en cite d'autres, attribuées au même saint, et qui sont relatives aux rois d'Espagne, mais qui ne sont pas connues hors de ce royaume. V. le Journal des Savants de 1745, p. 490.

MALAGRIDA ( GABRIEL ) , jésuite, naquit en 1689, à Mercajo, dans le Milanez, et passa en Portugal, où il paraît avoir fait profession. On dit qu'il y exerça le ministère de la prédication avec succès. Avant été envoyé dans les missions du Brésil, il prêcha la foi dans cette grande contrée, et pénétra dans le Maragnan et dans d'autres parties soumises à la domination portugaise. Rappelé en Europe par ses supérieurs , il se livra de nouveau à la prédication en Portugal, et obtint de l'influence par ses travaux et ses vertus, selon les uns; et selon les autres en feignant des révélations et des faveurs extraordinaires du ciel. Les jésuites se trouvèrent bientôt, en Portugal, dans un état de crise violente. Leur crédit portait pentêtre ombrage à un ministre ambitieux, et qui voulait que tout pliat sous sa volonté. Le marquis de Pombal provoqua contre eux les mesures les plus sévères, et profita de son crédit sur l'esprit du roi, pour les perdre entièrement. Il leur interdit l'entrée du palais, fit publier des écrits contre eux, et sollicita et obtint de Benoît XIV, sous des prétextes fort équivoques, un bref pour la réforme des abus introduits dans la Société. Sur ces entrefaites, le roi de Portugal revenant en voiture de son

château de Belem, le 3 septembre 1758, recut, à onze heures du soir, plusieurs coups d'armes à feu. Beaucoup de gens crurent que les assassius n'en voulaient point au prince, mais à un de ses officiers ou au premier ministre lui-même que l'on sup posait seul dans la voiture. Cette idée fut confirmée par la manière dont le gouvernement portugais parut d'abord envisager l'affaire. Ce ne fut qu'au bout de plus de deux mois que l'on parla d'une conspiration, et que commencèrent les emprisonnements. Les ennemis de Pombal représentent sa conduite en cette occasion comme un moyen de satisfaire ses propres ressentiments. On arrêta le duc d'Aveiro, la marquise de Tavora et quelques autres personnes d'un rang distingué ( F. Avetro ). Les jésuites furent investis et gardés dans leurs maisons; trois d'entre eux, Malagrida, Alexandre et de Matos, furent mis en prison. On prétendit qu'ils avaient eu connaissance du complot, et même qu'ils en avaient conscillé l'exécution: cependant ils ne furent pas compris dans l'exécution du jugement du conseil souverain de Lisbonne, qui, le 12 janvier 1759, condamna à mort onze personnes prévenues d'avoir trempé dans le complot. Le 3 septembre suivant, les jésuites furent tous chassés du royanme, déclarés traîtres et rebelles, et leurs biens furent confisqués. On les embarqua, au nombre d'environ six cents, pour l'Italie. Les trois, nommés ci-dessus, restèrent en prison. Malagrida avait été condamné à mort, le 12 janvier; mais on avait suspendu l'exécution, à raison des priviléges des ecclésiastiques. Ce religieux fut livré à l'inquisition comme faux prophète, et jugé sur deux écrits qu'il avait composés, et qui avaient pour titres, l'un : Vie héroïque et admirable de la glorieuse sainte Anne, mère de la sainte Vierge, en portugais; et l'autre, en latin: De la vie et de l'empire de l'Ante-Christ. Ces écrits sont pleins de discours ridicules; et l'auteur raconte fort sérieusement les entretiens qu'il a eus avec la sainte Vierge, et avec sainte Anne : les folies et les détails puérils semés dans ces entretiens, ne prouveraient que le dérangement d'une tête affaiblie par l'âge et par une longue détention. Ce fut toutefois sur ces pièces que le procès s'instruisit. L'inquisiteur général, dom Joseph de Bragance, frère du roi, avant, dit-on, refusé, ainsi que ses assesseurs, de condamner le jésuite, on créa un nouveau tribunal, présidé par le frère du ministre. Les interrogatoires de Malagrida, devant ce tribunal, sont aussi extravagants que ses écrits. Toutefois il fut jugé hérétique et visionnaire, et livré, comme tel, au bras séculier. Il y avait avec lui, dans les prisons du saintoffice, cinquante-quatre personnes prévenues de divers crimes; elles furent acquittées, on condamnées à des peines plus douces: Malagrida paya pour les autres. Le 20 septembre 1761, jour fixé pour l'autoda-fe, le roi et toute sa cour se rendirent au lieu marqué; on amena Malagrida, on lui lut sa sentence, on le promena par toute la ville, et on le dégrada. La cérémonie, dit un journal du temps, dura tout le jour ; et, le 21 septembre au matin, le vieillard fut étrangle, et son corps jeté au feu. Voltaire, qui raconte cet événement dans son Précis du siècle de Louis XV, et qui n'y ménage pas les jésuites, ne peut s'empêcher d'ajouter : Ainsi l'excès du ridicule et

de l'absurdité fut joint à l'excès de l'horreur (OEuvres complètes de Voltaire, édition de Kehl, in-80., tom. xxII, p. 351 ). La Bibliothèque des sciences et des arts, rédigée à la Haye, par des protestants, s'exprimait ainsi : « L'on verra avec . » surprise que l'infortuné jésuite a » été étranglé et brûlé pour de pré-» tendues hérésies, que tout autre » tribunal que celui de l'inquisition » aurait regardées comme les délires » d'un vicillard fanatique, plus di-» gue de compassion que de châti-» ment. La postérité aura de la peine » à croire que dans le dix-huitième » siècle on ait envoyé un septuagé-» naire au supplice, pour avoir dit, » entre autres extravagances, que la » sainte Vierge, en lui ordonnant » d'écrire la vie de l'Ante-Christ, » lui avait dit....; ici suivent deux » pages de folies, extraites de la » sentence. » ( Bibliothèque des sciences, 1762, tom. xvii, 1re. partie, p. 263.) D'un autre côte, on publia en France plusieurs relations sur les affaires des jésuites du Portugal; elles étaient rédigées, à ce qu'il parait, par un père Norbert, capucin, qui, après avoir quitté son couvent, et avoir promené son humeur inquiete dans disserents états, était venu, sous le nom de l'abbé Platel, offrir ses services à Pombal, et debitait à Lisbonne, sous l'autorisation du ministre, force pamphlets contre la Société. On y donnaît de grand éloges à toutes les opérations du ministre, et même à l'inquisition: un tribunal qui avait condamné les jésuites n'avait plus rien d'odieux, et il n'était pas permis de révoquer en doute la sagesse et l'équité de son jugement. Nous avons sous les yeux une de ces relations où la sottise et la méchanceté

vont de pair : il y est dit, qu'on croit que, si Malagrida n'avoua pas en mourant qu'il fût coupable, et préféra de mourir du supplice auquel il avait été condamné par l'inquisition, c'est qu'il voulait, par cet expédient, priver le roi de la satisfaction de le faire périr comme chef de la conspiration contre lui. Il faut convenir que ce jésuite était bien raffiné dans ses expédients, et bien malicieux, de priver le roi de Portugal d'une telle satisfaction. Outre divers ouvrages ascétiques, on connaît du P. Malagrida, trois pièces dramatiques à l'usage des colléges: La Fidelité de Léontine, Saint-Adrien, et Aman; cette dernière n'avait peut-être pas peu contribué à la haine que Pombal avait vouée à l'auteur. Le P. Cordara, dernier historien des jésuites, avait écrit une apologie de son confrère : Estratto del processo del P. Malagrida, con una chiara dimostrazione della sua innocenza, cavata dal processo medesimo. Cette piece, après avoir couru long-temps en manuscrit, fut imprimée avec quelques augmentations, sous ce titre: Il buon raciocinio dimostrato in due scritti, ossia saggi apologetici sul famoso processo e tragico sine del su P. Gahr. Malagrida, Venise, 1782 et 1784. ( V. LONGCHAMPS ). P-C-T. MALALA ou MALELAS (JEAN D'ANTIOCHE, surnommé), mot grec qui désigne un rhéteur ou un sophiste, ne doit pas être confondu avec Jean, moine d'Antioche, auteur d'une Chronique depuis Adam, dont il ne reste que des Fragments. conservés dans un des ouvrages de Constantin Porphyrogenète, et publiés, d'après un manuscrit du savant Peiresc, par Henri Valois, avec

des notes, Paris, 1634, in-4°, On a

de Malelas une Chronique en grec, qui s'étend depuis la création du monde jusqu'à la mort de l'empereur Justinien Îer., en l'an 566; elle a été publiée par Edm. Chilmead sur un manuscrit de la biblioth. Bodleienne, avec une version latine et des notes, Oxford, 1691, in-80. Cette histoire est partagée en dixhuit livres; mais le temps a détruit le premier, et une partie du second, que le savant éditeur a suppléés, à l'aide d'une autre chronique du même temps. Humfred Hody a fait précéder cette édition, de recherches sur l'auteur, qu'il conjecture avoir vecu au commencement du ixe. siècle; mais Cave suppose, avec plus de vraisemblance, qu'il florissait à peu près au temps de Justinien. (V. Cave, Script. eccles. Histor. ) La Chronique de Malelas a été réimprimée à la suite de celle de Joseph Genesius, dans l'édition des Ecrivains de l'histoire Byzantine, Venise, 1733, in-fol.

MALARTIC ( ANNE-JOSEPH-HIP-POLYTE, comte DE ), d'une ancienne samille de l'Armagnac, naquit à Montauban, le 3 juillet 1730. Il entra au service en 1745, dans le régiment de la Sarre, et passa en 1749 dans le Canada avec celui de Béarn, dont il était alors aide-major. Il fit toute la guerre du Canada, reçut la croix de Saint-Louis pour avoir été blessé en enlevant, à la tête de son régiment, les abatis du fort Carillon (Ticonderago ) le 8 juillet 1758, et fut encore blessé aux deux batailles du 13 septembre 1759 et du 28 avril 1760. Revenu en France, Il fut fait, en 1763, colonel de Vermandois, fut envoyé, en 1767, dans les Antilles, et nommé, en 1769, commandant en chef de la Guadeloupe avec le grade de brigadier. A son retour, devenu maréchal de camp, il fut constamment employé jusqu'en 1791, que le roi le nomma lieutenant-général et gouverneur des établissements français à l'est du Cap de Bonne-Espérance. La fermentation des esprits dans ces colonies, qui eut pour triste suite le meurtre de M. de Macuemara, rendait ce poste aussi important que périlleux. Malartic arriva au mois de juin 1792, et réussit à tout pacifier. Il paraît qu'il sollicita en récompense le cordon rouge qui lui était promis depuis 1781 : mais lorsque sa demande arriva au ministère, l'ordre de Saint-Louis n'existait plus. Cependant la révolution marchait; et les décrets de la Convention nationale, sur la liberté des noirs, inondaient de sang les colonies d'Amérique. Malartic, voyant que la mèrepatrie était hors d'état de les protéger, ne s'occupa plus que du salut de la colonie dont le roi l'avait particulièrement chargé. Il profita habilement de l'influence et de l'autorité que lui donnait la confiance générale qu'il avait su se concilier. Se réservant l'exécution des lois, qui appartenait à sa qualité de gouverneur, il organisa une assemblée coloniale, qui, bien dirigée, prit la résolution de ne reconnaître, comme obligatoires, les lois émanées de la France, qu'après les avoir examinées et sanctionnées. Aucun décret révolutionnaire ne fut publié ni exécuté dans les îles de France et de Bourbon. On pourvut, par les ressources de la colonie, à sa défense; et l'île de France heureuse et paisible résista constamment aux attaques des Anglais. Le Directoire voulut voir une révolte dans cette indépendance que la colônie s'était momentanement attribuée. En juillet

1796, il y envoya deux agents nommés Baco et Burnel, pour y faire publier les lois non reconnues, et destituer le gouverneur. Au moment de leur débarquement, ces deux envoyes annoncèrent maladroitement leurs desseins sur la personne de M. de Malartic. Conduits à l'assemblée coloniale, ils eprouverent, sur l'objet avoué de leur mission, un refus positif, quoique fort adouci par les plus sincères protestations de respect et d'attachement pour la mèrepatrie; sentiments que la colonie n'avait jamais cessé de professer. Mais leurs resolutions secretes avant transpire, le peuple s'assembla; et, pour soustraire Baco et Burnel à son indignation, il fallut les faire embarquer sur une corvette, qui les ramena en Europe. Les relations qui parurent alors, disent que le gouverneur, âgé de 66 ans, fut ramené en triomphe au palais du gouvernement, porté sur les épaules de ce peuple qui se felicitait d'avoir conservé un chef à la sagesse duquel on devait la paix et le bonheur. Depuis cet événement, malgré les plaintes et les réclamations d'envoyés malhabiles, la tranquillité de l'île ne fut pas troublée. Malartic mourut le 28 juillet 1800. Les regrets furent universels. L'escadre anglaise, alors en croisière devant l'île, proposa une suspension d'armes; et pendant que la colonie rendait les derniers devoirs à son gouverneur, les vaisseaux ennemis pavoisés de deuil honoraient, à l'égal d'un de leurs chefs, celui qui, depuis plus de six ans, leur faisait une guerre meurtriere. Les habitants lui ont élevé au haut du Champ-de-Mars, un monument funebre, avec cette inscription: Au Sauveur de la Colonie. L-P-E.

MALAS, sculpteur grec. Voy.

MALASPINA, famille illustre d'Italie, feudataire immédiate de l'Empire, fut souveraine de la Lunigiane pendant huit siècles; elle fait remonter son origine au moins jusqu'au neuvième siècle. — Albéric, marquis Malaspina, assista en 8-6 au concile de Pavie : des-lors ses descendants ont occupé le revers des Alpes Appuanes, et le pays situé le long de la mer, entre la Ligurie et la Toscane. — Parmi eux , Obizzo MALASPINA se distingua, au milieu du douzième siècle, par son alliance avec les villes lombardes, pour maintenir la liberté de l'Italie, et repousser les invasions de Frédéric Barberousse. Il fut compris, avec les républiques italiennes, dans la paix de Constance conclue avec l'Empire en 1182. Ces premiers exploits attachèrent la maison Malaspina au parti guelfe; et elle lui est des-lors demeurée fidèle. - Spinetta Malas-PINA, un des successeurs d'Obizzo, fut dépouillé, vers l'an 1320, de ses fiefs dans la Lunigiane, par Castrucio Castracani. Malgrel'assistance des Florentins et de toute la ligne guelfe, il ne put les recouvrer tant que Castruccio vécut; mais il y rentra vers l'année 1328, après la mort de ce grand capitaine. Le principal fief du marquis Malaspina était la principauté de Massa-Carrara, qui, par l'extinction de la branche aînée de cette famille, passa, au commencement du seizième siècle, dans la maison Cibo (V. Cybo); mais la branche cadette est restée jusqu'à nos jours en possession des fiefs de la Lunigiane. Cette province, divisée et sous-divisée entre les Malaspina, a formé pendant un temps l'apanage de vingthuit petits princes. S. S-1.

MALASPINA (ALBERT DE), troubadour, d'une illustre maison de Lombardie, florissait vers la fin du douzieme siècle; il a été mis, par les historiens italiens, au nombre des melleurs poètes de son temps. Les manuscrits annoncent que le marquis de Malaspina fut vaillant, libéral, courtois; cependant une tenson assez curieuse, dans laquelle Albert figure avec le troubadour Rambaud de Vaqueiras, lui refuse ces belles qualités, et l'accuse positivement d'être le dernier des hommes en mérite et en valeur. Quoiqu'on ait conservé tette pièce comme ayant été compasee par Albert, il y a tout lieu de croire qu'elle est de quelque troubadour également ennemi des deux interlocuteurs. Les manuscrits recueillis en Italie par Sainte-Palaie, renferment un dialogue plein de naiveté entre Albert de Malaspina et sa maîresse. P-x.

MALASPINA (RICORDANO), le plus ancien historien de Florence, tait né dans cette ville au commentement du treizième siècle, d'une amille noble, et qui subsiste encore norablement. Il s'appliqua, avec eaucoup d'ardeur, à la recherche les antiquités de sa patrie, et en mposa l'histoire depuis la fondaion de Florence jusqu'à l'année 251, qu'on croit être celle de sa 10rt : elle fut continuée par Giahetta Malaspina, son neveu, jusl'année 1286. La première pare est un tissu de fables ridicules : la emière mérite plus de foi ; et la nveté du style la fait lire avec relque plaisir. ( Ginguené, Hist. tter. d'Italie, ch. vi. ) Elle a été abliec sous ce titre : Historia anca dell'edificazione di Fiorenza, c. Florence, Giunti, 1568, 1598; avec la Chronique de Jean Morelli, 1718, in-4º. Ces trois editions, citées toutes trois par l'académie de la Crusca, sont également recherchées des curieux. Muratori a inséré l'histoire de Malaspina dans le t. vin des Scriptor, rerum italicar.; mais c'est à tort qu'il dit dans la préface que cet écrivain est le premier qui ait composé une histoire en langue italienue, honneur qu'il avait dejà lui-même attribué à Math. Spinelli. Villani a beaucoup profité de l'histoire de Malaspina pour rédiger la sienne; et cependant il ne le cite pas une seule W-s.

MALASPINA (SABAS), chroniqueur sicilien, de la même famille que Ricordano, florissait aussi dans le xiiie, siècle; il était engagé dans l'éclat ecclésiastique, puisqu'il prend le double titre de doven de Malte (decanus Melitensis), et de secrétaire du pape, charge qui le rendait on ne peut moins propre à écrire l'histoire de son temps. Ses récits portent l'empreinte de l'esprit de parti le plus aveugle, et ne s'accordent presqueen aucun point avec ceux de Nicolas de Jamsillà, auteur contemporain, mais gibelin déclaré (1). Aussi, après avoir lu ces deux historiens, il est presque impossible de démêler la vérité au milieu des nuages dont ils l'ont obscurcie. chronique de Malaspina est divisée en vi livres, et s'étend depuis l'an

<sup>(1)</sup> Nicolas de Jamsillà est entièrement inconnu; on a ignoré long-temps qu'il fait l'anteur de la chrosique qui porte maintemant son nom : elle comperent les règnes de l'empereur Frédéric II, et de Carad et de Manfred, ses fils, rois de Sicole, et s'étent de 1210 à 1258. En cop ste s'était avis d'y coudré un supplément tire de la Chronique d' Malaspina; mans les dernières editeurs l'out fait disparaitre. L'ouvrage de Jansillà a ete publié par Ughelli dons l'Italia anciera, tome 18°, par Carus», dans la Bibl. histor. nicola, tome 11°, et par Varatori, dans les S. riptor, rerson italicar, tome 11°, et par Varatori, dans les S. riptor, rerson italicar, tome 11°, et par Varatori, dans les S. riptor, rerson italicar, tome 11°, et par Varatori, dans les S. riptor.

1250 jusqu'à 1276; elle a été imprimée pour la première fois dans le tome v1 des Miscellanea de Balèze, sans nom d'auteur: Muratori l'a insérée, d'après un manuscrit plus complet, dans le tome v111 des Scruptor. rev. italicar. W—s.

MALATESTA, famille souveraine de Rimini, et d'une grande partie de la Romagne, dans le moyen age, et qui s'est alliée avec les plus illustres maisons souveraines d'Italie, était une branche de la famille des comtes de Carpegna, d'où sont sortis aussi les Montefeltro ducs d'Urbin. L'un de ces comtes. qui était surnommé Malatesta (mauvaise tête), et qui était seigneur de la Penna dei Billi, a transmis son surnom à ses descendants vers le commencement du douzième siècle. La maison de Carpegna, d'où les Malatesta et les Montefeltro étaient sortis, fut, des le douzième siecle, une des plus anciennes et des plus illustres d'Italie. Les Guelfes bolonais, acharnés à poursuivre les Lambertazzi, firent choix, en 1 275, de Malatesta, seigueur de Verrucchio, et le plus distingué parmi les gentilshommes guelfes de Rimini, pour conduire leur armée contre les villes de Faenza et de Forli. Malatesta avait pour adversaire le comte Guido de Montefeltro, le plus habilegénéral de son siècle : il se laissa surprendre par lui au pont de San-Procolo; et dans sa déroute, il perdit quatre à cinq mille hommes tués et autant de prisonniers. Cette défaite ne diminua point son crédit: un malheur éclatant est aussi un moyen de célébrité, et Malatesta continua d'être le chef des Guelfes de la Romagne. Obligé en 1268 de sortir de Rimini, où le parti gibelin avait prévalu , il laissa ses gufants maitres des deux forte-

resses de Sant-Arcangelo, et de Monte-Scutolo, En 1200, il rentra dans sa patrie; et le 19 décembre 1295, il se fit proclamer seigneur par le peuple, après avoir chassé de Rimini Parcitade, chef des Gibelins, dont il avait cependant épousé la nièce. Malatesta de Verrucchio conserva la souveraineté qu'il avait acquise, jusqu'à sa mort, survenue en 1312. Il avait cu de ses trois lemmes, quatre fils tous également vaillants, qui le secondaient dans le gouvernement, et qui conduisaient ses armées. Les factions régnaient alors en Romagne dans toute leur violence: il fallait sans cesse combattre, et se tenir en garde contre les surprises. Guido de Montefeltro, le redoutable chef du parti gibelin, ne laissait pas un instant de repos aux Guelfes; et Malatesta, pour défendre sa reputation et son ponvoir contre un tel adversaire, avait besoin des rares talents et de la grande activité qu'il déploya pendant tout son règne. -MALATESTINO, son fils aine, que lui succéda, fut un des seigneurs de cette famille les plus cheris par le peuple: sa valeur, sa prudence et sa générosité le distinguaient entre tous les princes d'Italie; mais la violence de son esprit de parti, et la hance extrême qu'il avait vouée aux Gibelins , contribuèrent , pent-être plas encore que ses vertus, à le rendre cher aux Guelfes. La famille des Malatesti n'était point favorisée par la nature; Malatestino était borgue; son frère Jean était boiteux et tresdifforme : ce dernier avait épouse Françoise, fille de Guido le vieux de Pollenta, seigneur de Ravenne. Fran çoise fut séduite par Paul son beau frère, le seul entre les quatre frere Malatesta dout la figure fût elégatit Jean le boiteux les surprit ensemble les lua tous deux. L'amour et le natheur de Françoise de Rimini ont té célébrés par le Dante, dans le bant ve. de l'Enfer; et cet épisode st peut - être ce qu'on trouve de las tendre et de plus délicat dans oute la poésie italienne. Jean le boiex et son fils moururent peu après e tragique événement. Paul avait isse un fils duquel vint la branche o comtes de Ghiazzolo. Malaestino en 1314, s'était emparé de cene, dont il réunit la seigneurie celle de Rimini. Il mourut en 317, laissant un fils nommé Ferintino. Cependant ce fut son frère andolfe qui lui succéda. S. S-1. MALATESTA (PANDOLFE Ior.), igneur de Rimini et de Césène, ait le quatrième fils de Malatesta de errucchio, et régna de 1317 à 26. Les Guelses de Rimini, desint avoir un chef capable de les minander, préférèrent Pandolphe son neveu Ferrantino, et lui démèrent la seigneurie. Pandolfe, sur affermir sa domination et le édit de sa maison, voulut être fait evalier avec tous ses cousins, qui aient alors en grand nombre, et os remplis de valeur et d'audace. cour plénière qu'il tint à cette ocsion, au mois de mai 1324, fut une plus brillantes qu'eût vue l'Italie. ordre de chevalerie fut conféré a-seulement à tous les Malatesti, is encore à un grand nombre de nces et de gentilshommes qui s'éat rassemblés à Rimini, pour le fête. La maison Malatesti, et s les habitants de la Romagne. taient guere moins célèbres en lie par leur perfidie, que par leur eur et leur magnificence. Panfe se défiait du comte de Ghiazo, son neveu; il l'accusait d'être re dans quelques intrigues pour lui enlever Rimini: il l'invita cependant au château de Roncofreddo, à un festin qui devait être consacré à leur réconciliation ; trois bâtards de la maison Malatesti étaient cachés dans le château : dès que le comte de Ghiazzolo se présenta dans la salle du festin, ils se jetèrent sur lui, et le tuèrent ; ils mirent ensuite son corps dans un sac, et allèrent le porter sur la place du marché de Brandi, pour que chacun pût savoir à quelle vengeance il s'exposait, s'il attaquait les Malatesti. Pandolfe Ier. mourut au mois d'avril 1326. — Son neveu, Ferrantino MALATESTA fut reconnu pour seigneur par le peuple de Rimini. Mais chacun des membres de sa famille, non moins ambitieux que lui, croyait aussi n'avoir pas un moindre droit à régner. Rambert Malatesti, l'un des fils de Jean-le-Boiteux, annonça, au mois de juillet 1326, qu'il voulait donner un grand festin à toute sa famille. Tous ses parents se rendirent chez lui, à la réserve de Malatesta Malatesti, qui, se défiant de tous ceux de son sang, s'était retiré à Pesaro, dont il avait usurpé la seigneurie. Rambert, au milieu du repas, se leva de table, et passa dans une salle voisine où ses gardes étaient assemblés : il les introduisit au milieu des conviés, qu'il fit tous arrêter. Pollentesa, femme de Malatestino II, fils de Ferrantino, chercha vainement à émouvoir le peuple de Rimini, pour délivrer son mari et son beau-père, qu'on avait enfermés au château de Sant-Arcangelo; une épée nue à la main elle courait les rues, appelant les citoyens aux armes et à la vengeance : mais comme on ne doutait pas que Rambert ne se fût déjà défait de tous ses prisonniers, personne ne voulut

prendre les armes en faveur des victimes. Malatesta de Pesaro, fils de Pandolfe, le dernier seigneur, accourut à son tour à Rimini, moins pour délivrer ses parents, que pour recueillir leur héritage. Rambert ne se trouva pas de force à lutter avec lui ; il fut obligé de s'enfuir : alors les habitants de St.-Arcangelo rendirent la liberté à tous leurs prisonniers; et Ferrantino rentra dans la seigneurie avec son fils Malatestino. Rambert, réfugié dans ses châteaux de Ciola et de Castiglione, cherchait à tout prix à se réconcilier avec sa famille ; il avait dejà employé la médiation de plusieurs amis communs; il avait envoyé des présents au seigneur de Rimini ; celui-ci les avait reçus, et en avait envoyé d'autres : enfin, Rambert demanda la permission de rencontrer Ferrantino ou son fils, à la chasse, et elle lui fut accordée. Il vint, en effet, en 1330, attendre ce dernier dans son château de Ponzano: et comme Malatestino rentrait dans la salle, Rambert se jetant à ses genoux, lui demanda pardon de son offense passée. Tandis qu'il le suppliait ainsi, Malatestino tira son couteau de chasse, et l'étendit mort à ses pieds. Cependant Bertrand de Poiet, légat du pape en Italie, avait résolu de faire rentrer sous la domination directe du Saint-Siége, toutes les villes occupées par de petits princes. Il somma les Malatesti de lui rendre Rimini Cesène. Pesaro, et leurs nombreux châteaux. Ferrantino et Malatestino II abandonnèrent en effet les villes au légat; mais ils se retirerent dans leurs forteresses des montagnes. Au bout de quelque temps, Ferrantino passa dans le Frioul à Porto Buffoledo, chez Biaquin de Carnino, son gendre, tandis que Malatestino II se

chargea de défendre les châteauxe forts qui lui étaient demeurés. Tous les autres gentilshommes de cette famille se soumirent au légat et le servirent même dans ses armées, Lorsque celui-ci fut défait à Gonsandoli, par les marquis d'Este, le (j février 1333, Malatesta et Galeotto Malatesti se trouverent au nombre des prisonniers auxquels les marquit d'Este accorderent leur liberté, sous condition qu'ils exciteraient une revolution en Romagne. En effet, ces deux seigneurs, après avoir recouvré plusieurs châteaux occupés par les troupes de l'Eglise, et après s'eire réconciliés avec Ferrantino et Mala testino, surprirent Rimini, le 24 septembre 1333, et dépouillerent la garnison que le légat y avait laisses Malatesta et Galeotto, l'un et l'autre fils de Pandolfe I, excitaient la defiance de Ferrantino et de son fils c'étaient eux qui avaient fait la re volution, et ils voulaient aussi en re cueillir les fruits. Les deux seigneun de Rimini résolurent enfin de faint assassiner leurs parents; mais in furent prévenus : Malatesta et Ga leotto firent prendre les armes à leurs partisans, au mois de mai 1335. la surprirent Ferrantino avec son ill et son petit-fils; les deux dernier moururent peu après, dans les pre sons de Fossombrone, où ils furent conduits. Ferrantino, qui trouve moyen d'échapper, continuala guer re pendant cinq ans encore, ave l'aide des Gibelins, du comte de Montefeltro, et de la république di Perouse; enfin n'ayant plus d'espe rance de défendre ses châteaux, M de recouvrer sa principauté, il pass dans la Terre-Sainte, en 1340. Pes combattre les infidèles. Presque tot ceux qui l'avaient suivi, furent tod dans une défaite qu'il éprouva

ant Smyrne. Il revint ensuite à Rinoi, où ses parents le laissèrent eminer en paix sa longue carrière. mourut, agé de 95 ans, le 12 ovembre 1353. S. S-1. MALATESTA (BATTISTA), l'une s semmes de son siècle les plus istinguées par ses talents, était fille Antoine, comte de Monteseltro. he harangua en latin, dans des octsions solennelles, l'empereur Sismond, le pape Martin V, et les embres du sacré collège : elle engna publiquement la philosophie, descendit fréquemment dans l'ane avec les professeurs les plus erces, qu'elle obligea chaque fois : reconnaître sa supériorité. Elle nusa, en 1405, Galeotto Mala-Ma (1), seigneur de Pesaro; et rest venve cinq ans après (2), elle tra dans un couvent de l'ordre de sate-Claire, où elle acquit, dit aguené, une réputation de saintegale à celle qu'elle s'était faite is le monde par ses talents. On 10re l'époque de sa mort; quelis écrivains conjecturent qu'elle at encore en 1455. Si ce fait était ii, il en faudrait conclure que lista parvint à une extrême vieilie; et on s'accorde à dire qu'elle urut jeune. Léonard Bruni lui lédie son traite : De studiis et eris. On a de cette semme cére des poésies, parmi lesquelles distingue une Canzone, pleine lergie et de force, adressée aux princes italiens. Le recueil intitule, Laude fatte e composte da più persone spirituali ad onore di Dio, etc., Florence, 1485, in-4°., contient une pièce de Battista. Sa Harangue à l'empereur Sigismond, a été publiée par D. Mittarelli dans la Bibliotheca Codicum Mss. monasterii S. Michaëlis, etc., Venise, 1779, in-fol. Annibal degli Abbati Olivieri a publié, en 1787, Notizie de Battista de Montefeltro, ouvrage dans lequel il a relevé quelques erreurs échappées aux écrivains qui avaient parlé de cette dame. - Constance de Va-BANO, petite fille et élève de Battista, morte en 1460, à l'âge de trentedeux ans, se distingua aussi par son éloquence. — Une fille de Constance, nommée Battista, comme sa bisaïcule; les surpassa toutes deux dans la même carrière; elle mourut à vingt-sept ans, en 1472. Il ne subsiste rien, dit Ginguene, des productions d'un talent si rare; et c'est dans son oraison funèbre, par le célèbre Campani (In funere Urbinatis ducissae oratio ), qu'il faut aller puiser le petit nombre de faits qui recommandent son nom à l'historien des femmes illustres. W-s.

MALATESTI (MALATESTA II et GALEOTTO ), fils de Pandolfe Ier. Malatesta, régnèrent conjointement à Rimini, depuis 1335. Ces deux frères furent proclamés ensemble par le peuple, après l'expulsion de Ferrantino : ils gouvernèrent Rimini, de concert, et ils ajoutèrent à leur petit état Fossombrone, Fauo et plusieurs autres villes. Tous deux avaient acquis une assez grande reputation militaire; et ils furent chargés, à diverses reprises, du commandement des troupes florentines. Cependant ils s'acquittèrent toujours mal des commissions que leur donna

M. Gingnené p'ace le mariage de Battista en ou a preferé suivre Tirahoschi, qui s'est corlemente, d'après la Notice d'Aunibal degli

Les principales circonstances de la vie de Batseat bien peu commes. Annibal degli Abbati 19 di que cette dame se fit religiruse du vivant hari, et qu'elle mourut un an après son enscourrent de Sointe-Lancie de Folique. Il est a que est cervain n'sit pas precise davantage se de su mert.

la république de Florence. Malatesta ne réussit point, en 1342, à introduire dans Lucques, assiégée par les Pisans, les secours qu'il était chargé d'y conduire. Galeotto fut renvoyé en 1363, avec plus de blâme encore, après s'être fait soupçonner de trahison. Mais les deux frères eurent plus de succès dans leurs propres guerres, que dans celles qu'ils faisaient pour un service étranger. Ils s'emparèrent d'Ancone, en 1348. Ils contraignirent Gentile de Mogliano, seigneur de Fermo, à leur céder une partie de ses états; ils se rendirent ensuite maîtres d'Ascoli: déjà la plus grande partie de la Romagne dépendait d'eux, et, après les Visconti, on pouvait les considérer comme les plus puissants seigneurs de l'Italie. A cette époque, le cardinal Albornos fut envoyé à Rome par Innocent VI, avec la commission de recouvrer tous les états de l'Eglise, occupés par les princes que le pape nommait des tyrans. Albornos eut l'adresse de semer la division parmi tous ces sonverains : les Malatesti, à cause de leur fidélité au parti guelfe, se flattèrent d'être plus ménages que les autres : ils différèrent trop long temps de se réunir à la ligue formée pour la défense commune, et ils perdirent courage dès que Galeotto eut été fait prisonnier par le cardinal, dans un combat livré près de Recanati, en 1355. Ils se hâterent alors de conclure leur paix avec l'Eglise, en abandonnant leurs confédérés : ils rendirent presque toutes leurs conquêtes; mais par la concession d'Albornos, ils conserverent la souveraineté de Rimini, Pesaro, Fano, et Fossombrone, avec leur territoire. Malatesta II, dit Malatesti, mournt le 27 août 1364, laissant deux fils, Pandolfe II et Malatesta

Unghero. Ce dernier avait pris ce nom, parce qu'en 1347 il avait et armé chevalier par le roi Louis de Hongrie, lorsque celui-ci marchait la conquête de Naples. Pandolfe 11 qui commandait les armées florentines, en 1359, acquit assez de gloire par sa belle défense contre le comité Lando et la compagnie des aven turiers allemands; mais il souilla si réputation en 1363. Il s'efforça de faire battre les Florentins qu'il com mandait, afin de se frayer ainsi un chemin à la tyrannie. Il mourut et 1373. Malatesta Unghero, son frère se distingua au service de l'empereu Charles IV, qu'il défendit vaillamment à Sienne. Il mourut le 17 juil let 1372. Galeotto survecut à se deux neveux; il sut éviter de se com promettre dans la guerre que le Florentins susciterent à l'Eglise, et 1375. Il en profita, pour augmente ses états, auxquels il ajouta les ville de Gésène et de Cervia ; il conquit l dernière en 1383. Enfin, il mouru en 1385, laissant deux fils, Pan dolfe III et Charles, qui lui succi derent conjointement. S. S-1.

MALATESTI (CHARLES et Par DOLFE III), le premier, seigneur d Rimini et d'une partic de la Roma gne, le second de Brescia et de Ber game, régnérent de 1385 à 1427 é 1429. Charles, fils de Galeotto et d Gentille de Varano, princesse d Camerino, était né le 5 juin 1368 et son frère Pandolfe, le 2 janvie 1370. Ces deux princes commer cèrent à régner ensemble en 1385 tandis que leur cousin Malatesta fils de Pandolfe II, avait reçu en pa tage Pesaro et Fossombrone, Charl était un des souverains les plus a complis de l'Italie : il avait un go vif pour les lettres ; et connaissa bien l'antiquité, il s'etait propu

les héros de la Grèce et de Rome pour modèles de sa conduite. Autant on avait reproché d'ambition et de perfidie à ses ancêtres, autant il montrait de désinteressement et de lovauté dans toutes ses actions. Il ctait brave, et ne manquait pas de talents pour la guerre : cependant il fat malheureux dans presque toutes ses expéditions. Son frère Pandolfe avait plus d'habileté, plus d'ambition et moins de vertus. Comme il se trouvait trop à l'étroit dans l'héritage de ses pères, il prit du service chez Jean Galeaz Visconti, premier duc de Milan, et il acquit bientôt la reputation d'être un de ses meilleurs généraux. Les deux frères Malatesti, après avoir remporté, le Saoût 1393, une victoire sur les Ordelasti, seigneurs de Forli, les contraignirent à une paix désavantageuse : l'année suivante ils prirent Todi et Narni, et ils ravagèrent le territoire de Spolète et de Terni. En 1397, Charles Malatesti, qui avait contracté une alliance avec les républiques de Florence et de Bologne, et avec les seigneurs de Padoue, Ravenne, et Ferrare, pour reprimer ambition du duc de Milan, fut mis à la tête de l'armée de la ligue. Il fut battu, le 14 juillet, à Borgoforte, sur le Po; mais il se releva Lientôt de cette disgrace, et, le 24 août, il remporta trois victoires consécutives près de Governolo, sur trois armées du duc de Milan. Une trève de dix ans, conclue par la ligue le 11 mai 1398, lui fit poser les armes; et dans la guerre suivante qui se ralluma trois ans après, Charles Malatesi se mit au service du duc. Il se distingua dans l'armée qui, au mois d'oclobre 1401, arrêta Robert roi des Romains, à son entrée en Italie; et lorsque, l'année suivante, Jean Galeaz mourut presque subitement, Charles et Paudolfe Malatesti se trouvèrent, dans son testament, nommés parmi les tuteurs qu'il donnait à ses fils. Charles Malatesti négocia en effet, pour ces jeunes princes, une paix avantageuse avec le pape, Pandolfe songea davantage à ses propres intérêts : on lui devait beaucoup de soldes arriérées; il se fit, en 1404, ceder en paiement et comme récompense de ses services, la ville de Brescia, par la duchesse mère. Bientôt aprèse les révolutions de Milan, et la mort de cette duchesse, le rendirent tout-àfait indépendant. En 1408, Bergame lui fut aussi vendue par Jean Soardi qui en était seigneur, Cependant, le duc de Milan , pressé par de nombreux ennemis, s'était mis sous la protection des deux frères Malatesti. Charles et Pandolfe se rendirent à Milan, et prirent sa défense : ils remportèrent une grande victoire sur Ottobono Terzo, et ils affermirent l'autorité du jeune duc. Mais Jean-Marie Visconti qu'ils servaient ainsi, était le plus vicieux et le plus féroce des tyrans d'Italie : ils ne purent pas demeurer long-temps à sa solde, et ils le quittèrent l'un après l'autre. Pendant le schisme, Charles Malatesti avait entrepris de protéger le pape Grégoire XII contre ses compétiteurs; il le reçut à Rimini, au mois de mars 1412. Dans le même temps il avait été appelé par les Vénitiens pour être leur général; et il les avait défendus avec beaucoup de valeur contre Sigismond, empereur et roi de Hongrie. Blessé le 9 août 1412, il fut obligé de se retirer à Rimini ; mais son frère Pandolfe prit sa place et la remplit avec honneur. Charles Malatesti se trouva ensuite (le 4 juillet 1414) an concile de Constance, comme fonde de procuration

du pape Grégoire XII ; et ce fut lui qui, au nom de ce pape, renonça au pontificat, pour rendre la paix à l'Eglise. De retour à Rimini, Charles Malatesti y trouva les ambassadeurs de Pérouse, qui venaient implorer sa protection contre Braccio de Montoue : ce général formait déjà le siège de leur ville, dont il fut ensuite souverain. Charles rassembla en effet une armée considérable, et il se présenta devant Pérouse : mais il avait affaire au plus habile guerrier de son siècle; et, le 7 juillet 1416, après un combat de sept heures, il fut complètement battu, fait prisonnier, et force, après plusieurs mois de captivité, de payer soixante mille florins pour sa rauçon. Pendant ce temps, Pandolfe Malatesti n'était guère p.us heureux : quoique Philippe-Marie , duc de Milan , l'eût reconnu pour souverain de Brescia et de Bergame, il ne renonçait point au desir de lui reprendre ces deux villes, qui avaient appartenu à son père. Déjà Carmagnola, général du due, avait dépouillé les autres tyrans de Lombardie : Pandolfe Malatesti . feur allié, avait éprouvé plusieurs echecs: enfin Bergame lui fut enlevée le 24 juillet 1419. Tons les châteaux-forts du Bergamasque et du Bressan, furent soumis successivement par l'armée milanaise; et Paudolfe, ne pouvant obtenir aucun secours, ni des Venitiens, ni du pape, fut contraint de remettre Brescia au duc de Milan, le 16 mars 1421, pour 34,000 florins. Il se retira auprès de son frère, qui l'avait vainement secouru de toutes ses forces, et qui partagea de nouveau avec lui la souverameté de Rimini. Les Florentins, attaqués par le duc de Milan, trouverent les deux Malatesti irrités contre ce prince, et tout prêts à embrasser leur querelle : ils les engagerent tous deux à leur service, et ils leur donnèrent une armée à commander pour chasser les Milanais de la Romagne. Mais Auge de la Pergola, général du duc, les battit devant Ragonava le 27 juillet 1427. Pandolfe ne s'echappa qu'avec peine, et Charles, fait prisonnier, fut conduit à Mi an. Le duc, dont il avait été autrefois tuteur, le reçut avec une générosité inattendue : il lui rendit la liberté, le combla de présents, et l'engagea ainsi à entrer dans son alliance. Paudolfe Malatesti mourut à Fano, le 4 octobre 1427, laissant trois bâtards, Robert, Sigismond et Malatesta IV, qui succédèrent à son frère Charles, lorsque ce dernier mourut avssi sans laisser d'enfants, le 14 septembre 1429. Charles avait porté la maison Malatesti à son plus haut période de gloire: l'élégance de sa cour, la munificence avec laquelle il protégeait les arts et les lettres, et le nombre de gens distingués qu'il avait attirés auprès de lui, contribuèrent autant que ses exploits et ses vertus à étendre sa réputation dans toute l'Eu-S. S-1. rope.

MAL

MALATESTI (MALATESTA), seigneur de Pesaro et Fossombrone, fils de Pandolfe II, régua de 1373 à 1429. Lorsque Pandolfe II, dit Malatesti, mourut en 1373, son oncle Galeotto abandonna la souveraineté de Pesaro et de Fossombrone au fils de Pandolfe, nommé Malatesta : ainsi se forma une nouvelle principaute pour la branche cadette de cette famille; et Pesaro montre encore les restes de l'antique maguificence de ces petits souverains. Malatesta, dit Malatesti, gouverna pendant cinquante six ans son petit ctat, sans avoir de guerre avec ses parents, mais sans leur montrer

non plus aucune confiance. Il mourut le 19 décembre 1429. — Son fils Charles MALATESTI lui succeda : celui - ci avait fait le métier de condottiere, comme tous les petits princes d'Italie, afin d'acquérir par les armes, une importance que ses états ne ponyaient lui donner. En 1427, il avait commandé la plus forte armée que le duc de Milan eût jamais mise sur pied : les plus habiles généraux de l'Italie, Sforza, Piccinino, la Pergola et Torello lui étaient subordonnes; mais il avait pour adversaire un général plus habile encore, le célèbre François Carmaguola, et il fut honteusement battu a Macalo, le 11 octobre 1427. Il y demeura prisonnier avec huit mille gendarmes. Charles Malatesti succéda à son père le 19 décembre 1429, presqu'à l'époque où son oncle Charles Malatesti de Rimini mourut aussi. Il réclama, sans pouvoir l'obtenir, l'héritage de la branche ainée de sa maison, qui passait à des bâtards : son mauvais gouvernement le priva même quelque temps de ses propres états; des insurgés le chasserent de Pesaro, le 18 août 1432; il ne put y rentrer que le 24 septembre 1433. Il mourut le 14 novembre 1438. - Galcazzo MALATESTI, son fils, lui succeda dans la souveraineté de Pesaro et Fossombrone, et se trouva de bonne heure exposé aux entreprises de son ambitieux cousin Sigismond Pandolfe, seigneur de Rimini. La Romagne était à cette époque sans cesse dévastée par les troupes des condottieri qui vonlaient se former des souverainctés aux dépens de l'Eglise : les petits princes avaient peu de chances pour maintenir leur indépendance; et Galeaz qui n'avait point d'enfant, maria sa nièce Constance à Alexandre, frère du comte François Sforza, auquel il vendit en 1445 sa souveraineté, pour le prix de vingt mille florins. La principauté de la branche cadette des Malatesti passa ainsi à la branche cadette des Sforza.

S. S—1.

MALATESTI ( GALEOTTO RO-BERT), seigneur de Rimini, de 1429 1432; SIGISMOND PANDOLFE 1, seigneur de Fano, et ensuite de Rimini, de 1429 à 1468, et MALA-TESTA IV, seigneur de Cesène et Cervia, de 1420 à 1465, étaient fils naturels de Pandolfe III, et d'après le vœu de leur père et de leur oncle Charles, ils devaient succéder conjointement à la souveraineté de la maison Malatesti: mais leur cousin, le prince de Pesaro, réclamait ces états, en qualité de plus proche héritier légitime; et le pape Martin V, comme seigneur direct d'un fief du Saint - Siége, prétendait que ce fief était échu à l'Eglise par l'extinction de la ligne légitime. Ce pape réunit en effet an domaine de Saint-Pierre, Borgo-San-Sepolero, Bertinoro, Osimo , Cervia , la Pergola et Sinigaglia ; mais il laissa aux trois jeunes Malatesti, les villes de Rimini, Fano et Gésène, qu'il partagea entre eux. Le gouvernement des jeunes Malatesti fut aussi troublé par plusieurs séditions dans les trois villes qui leur avaient été laissées; mais les anciens partisans de leur famille remportérent enfin la victoire sur ceux qui voulaient changer le gouvernement. L'aîne des frères, Galcotto Robert, mourut le 10 octobre 1432. Sa piété, et la douceur de son caractère, le firent universellement regretter; les deux survivants se partagèrent ses états: bientôt après tous deux se marièrent. Sigismond Pandolfe épousa, le 7 février 1434, Genièvre, fille de Nicolas III, marquis d'Este; et le 8 novembre de la même année, Malatesta IV épousa Violante de Montefeltro, fille de Gui, comte d'Urbin. Dejà les princes songeaient plus à se distinguer par leur magnificence que par leurs exploits; et ces deux mariages furent célébrés avec une pompe qui donna aux meilleurs artistes du quinzième siècle, l'occasion de déployer tous leurs talents. Les Malatesti cependant n'avaient pas renoncé au métier de condottieri : Sigismond Pandolfe fut, l'année suivante, créé gonfalonier de l'Eglise; et en cette qualité il reprit possession de Bologne , qui s'était révoltée contre le pape. En 1437, il passa au service de la république de Venise, pour combattre le duc de Milan. Dans cette guerre, la fortune lui fut presque toujours contraire; elle le fut plus encore a son frère, qui demeura, le 14 novembre 1439, prisonnier des Milanais. Genièvre d'Este étant morte le 3 septembre 1440, Sigismond épousa, le 29 avril 1442, Polixene, fille du comte François Sforza: contractant de cette manière une alliance plus intime avec ce grand général, il ent part à toutes les guerres et à toutes les intrigues de la Marche et de la Romagne. Il avait eu l'espérance de s'emparer de Pesaro et de Fossombrone, qui appartenaient à Galeazzo Malatesta, chef de la branche cadette de sa maison; mais ce prince qui n'avait point d'enfants, vendit ces deux villes au comte François Sforza, qui en investit son frère Alexandre. Ce marché inattendu brouilla Sigismond avec son beau-pere. Pour se venger de lui, il s'allia au duc de Milan et au roi de Naples, qui lui faisaient la guerre : il sit révolter contre Sforza, toute la Marche; et pendant deux ans l'état de Rimini,

celui d'Urbin, et celui du comte Sforza, furent désolés par une petite guerre, où l'on livrait peu de batailles, mais où les habitants étaient en proie au vol, à l'incendie et aux dévastations. Enfin, les deux Malatesti, les deux Sforza et le comte d'Urbin conclurent au mois de mars 1447, une trève, qui fut suivie de la paix. Cependant Sigismond Malatesti avait signalé sa valeur et son habileté dans cette guerre; aussi futil recherché avec empressement comme condottiere, d'abord par les Florentins, et ensuite par les Vénitiens. Pour passer au service de ces derniers, il abandonna, en 1449, Alphonse d'Aragon, roi de Naples, avec lequel il s'était précédemment engage. Alphonse s'en vengea en faisant ravager l'état de Rimini, où il prit cinquante-sept châteaux. Sigismond n'obtint la paix en 1450, qu'en cédant la Pergola au comte d'Urbin, et Sinigaglia au pape, et en payant quarante mille florins au roi de Naples. Sigismond ne se soumit pas long-temps à une paix aussi désavantageuse : dès l'année suivante, il attaqua le pape; il envahit aussi les Abruzzes, en 1461, de concert avec Jean, duc d'Anjou, prétendant au trône de Naples : mais il s'attaquait à des ennemis trop puissants; il fut défait, le 14 août 1462, aux portes de Sinigaglia, qu'il venait de reprendre. L'année suivante, le comte de Monteseltro, avec lequel il était toujours en guerre depuis plus de vingt ans, lui enleva Fano, Sinigaglia, la Pergola, et plusieurs châteaux; enfin, il se vit réduit à la scule ville de Rimini , qu'il était encore sur le point de perdre, lorsque, par la médiation des Vénitiens, il obtint la paix au mois d'octobre 1463 Il ne lui resta plus, par ce dernier traité, qu'un rayon de ciuq milles de territoire autour de Rimini. Réduit à une si grande pauvreté, il ne put se résoudre à vivre dans l'abaissement sur l'ancien theàtre de sa puissance: il demanda du service aux Vénitiens, qui l'envoyèrent en Morée, combattre les Turcs. Malatesta IV, frère de Sigismond, était loin d'ayoir son activité; sa santé était très-delabrée, et son esprit affaibli. Au mois de mai 1463, il avait vendu aux Vénitiens la ville de Cervia avec ses salines, et il ne lui restait plus que Cesène et Bertinoro: comme il n'avait point d'enfants, il avait déclaré qu'à sa mort ses états retourneraient au Saint-Siège. Lorsqu'il mourut, en 1465, Robert Malatesti, fils légitime de Sigismond, qui gouvernait Rimini en son abscuce, réclama contre l'abandon que son oncle faisait de ses droits: il s'empara même de Césène et de Bertinoro; mais il fut obligé bientòt après de les restituer au pape. Pendant ce temps, Sigismond Malatesti combattait les Turcs, en Morée; il y avait assiégé Misitra, en 1464: mais une querelle qu'il eut avec le provéditeur Dandolo, l'empêcha de prendre cette ville. Il revint a Rimini, en 1465, et il y mourut, le 22 octobre 1468. Aucun des princes dela maison Malatesti n'avait déployé tant de talents pour la guerre, tant d'activité, et des vues si étendues : mais entouré de princes plus puissants que lui, il fut souvent victime de leur politique ou de leurs vengeauces; et ses sujets payèrent chèrement la peine de son excessive ambition. Les écrivains ecclésiastiques ont accusé Sigismond d'orgueil, de luxure et de cruauté; ils citent peu de faits cependant à l'appui de cette inculpation. Sigismond aimait

les lettres et les arts ; il s'entourait de savants et de philosophes, avec lesquels il se plaisait à disputer en écolier plutôt qu'en prince: il encourageait leur contradiction, même sur la guerre ou sur la politique, qu'il devait entendre mieux qu'eux. Son épargne était toujours ouverte aux gens de lettres; il consacra des sommes considérables à fonder des bibliothèques (1), et à orner Rimini de temples, de palais, de statues et de tableaux. On conserve en manuscrit quelques-unes de ses poésies dans la bibliothèque de Norfolk; et la Lettre qu'il écrivit au sultan Mahomet II, est insérée dans les Miscellanea de Baluze. On trouve aussi un sonnet de Pandolfe Malatesti dans le Catalog. de la bibliot, Riccardiana, p. 273. Il laissa d'une maîtresse deux fils, Robert II et Salluste, qu'il avait fait légitimer, en 1450, par le pape Pie II. S. S-1.

MALATESTI (ROBERT), seigneur de Rimini, fils naturel et successeur de Sigismond-Pandolfe, régna de 1468 à 1482 : il était au service du pape Paul II, lorsque son pèro mourut, laissant sa veuve Isotta chargée du gouvernement. Isotta, née dans une basse condition, ne se sentit pas en état de supporter seulo

<sup>(1)</sup> Sortont la bibliothèque des Cordeliers de Rimini, dont parle Petrarque (Enist. ceniles, XIII, n. c., et doul la majeure partie, trans-orte à Rome, a éte réunie à celle du Vatican. Il parait. d'arcès la Disionario istorico (de Bassano), que la fameuse bibliothèque des Malatest, fondee chez les mineurs conventuels de Cesena, aur les dessins de Math. Nuti, de Eano, habile architecte, doit son origine à Mislatesta IV, appelé aussi Dominique Malatesta Novello. P. Candido Decembrio en parle avec éloge dans une lettre à Joon II, roi de Castille, insérée par Bandini, dans le Catal. cod. mes, latin. hiblioth, Laur. (II, 702.) Voyes le Catalogus codicum mis, existentium in Malatestiand bibliotheed variis admotationibus illustratus, etc. accedint complura exequidem bibliotheex codicibus prompta, etc., Cesine, 1784, a vol. in-fol, par le P. Jos. Marie Muccioli, Voyez aussi les Observations de Mervier, abbid des suvants, de janvier 1786, p. 32-40.

le poids de l'administration; elle appela en 1469, à Rimini, Robert le fils de son mari, qui devait lui succéder, et elle lui remit l'autorité suprême. Robert est représenté par les historiens comme un prince vaillant, courtois, et doué des plus belles qualités. Il chercha d'abord à s'assurer l'alliance du comte Frédéric d'Urbin, son plus proche et son plus puissant voisin; et il épousa une de ses filles. Il s'allia ensuite à Ferdinand, roi de Naples, pour repousser les attaques d'Alexandre Sforza, seigneur de Pesaro, et du pape qui ne voulait pas lui permettre de succéder à son père. Robert secondé par les Florentins, le comte d'Urbin et le roi de Naples, remporta le 23 août 1469, sur l'armée pontificale, une grande victoire, à la suite de laquelle il recouvra quarante châteaux du territoire de Rimini; et il obtint enfin de Paul II, la paix qu'il demandait, et l'investiture de sa principauté. Robert Malatesti s'occupa ensuite du soin de réparer les désastres des guerres passées, et de réformer l'administration de ses états : pour se faire respecter de ses voisins, il crut convenable de faire, comme ses ancêtres, le métier de condottiere, afin d'avoir toujours des troupes à ses ordres, sans être obligé d'accabler ses sujets pour les entretenir. Il se mit, en 1478, au service des Florentins, dans leur guerre contre Sixte IV et Ferdinand de Naples; et en 1479, il remporta une victoire sur Mathieu de Capoue, lieutenant du duc de Calabre. La paix ayant été conclue en Toscane, Robert passa en 1482, au service des Vénitiens, à cette époque alliés du pape. Il s'avança dans l'état de l'Eglise au secours de Sixte IV, qui était pressé par les armes d'Alphonse duc de Calabre; et il remporta sur celui-ci une grande victoire, à Campo-Morto près de Velletri, le 21 août 1482. Mais s'étant ensuite rendu à Rome pour témoigner au pape son respect, il fut atteint d'une dysenterie, dont il mourut le 10 septembre, âgé de quarante ans. Ou soupconne qu'il avait été empoisonné par le nonce du pape , Jérome Riario, qui était jaloux de sa réputation. Robert n'avait point d'enfants légitimes: mais il avait appelé à lui succéder Pandolfe IV, son fils naturel; et le pape confirma cette disposition testamentaire. — PANDOLFE IV MA-LATESTI, n'avait point hérité des vertus de son père; ses débauches et ses cruautés le rendirent de bonne heure odieux à ses sujets. En 1480. il épousa Violante, fille de Jean Bentivoglio, prince de Bologne. On n'a conservé le souvenir d'aucun évenement de son règne, consacré uniquement au plaisir. Lorsque César Borgia entreprit, en 1499, la conquête de la Romagne, les Vénitiens déclarèrent qu'ils retiraient à Pandolfe leur protection: et Rimini fut occupe par Borgia, sans coup ferir. Cependant après la mort de ce monstre, Pandolfe rentra, en 1503, dans sa capitale; mais il la vendit presqu'immédiatement après aux Vénitiens, qui lui assurèrent en échange un fief dans l'état de Padonc. Pandolfe avait un fils nommé Sigismond, qui, à plusieurs reprises, tenta de recouvrer l'héritage de ses pères. Il rentra dans Rimini en 1522, lorsqu'Adrien VI fut élevé au poutificat; mais, avant la fin de l'annee, il fat obligé de rendre cette ville aux troupes du pape. En 1527, le même Sigismond profita des malheurs de Clément VII, alors enfermé dans le château Saint-Ange, pour revenir

à Rimini, et s'en faire proclamer seigneur; mais il en fut chassé de nouveau à la fin de l'année 1528. Dès-lors Rimini est toujours demeuré sous la domination de l'Eglise; et cette ville qui, sous les Malatesti, était le siège du goût et de la magnificence, est aujourd'hui presque déserte et ruinée. Cependant la famille de ses anciens maîtres n'est pas éteinte; et ses descendants subsistent encore aujourd'hui en France. S. S—1.

MALAVAL (François), écrivain mystique, naquit à Marseille, le 27 décembre 1627. Un accident le priva de la vue au berceau; mais comme il avait beaucoup de mémoire, il n'en apprit pas moins le latin, et devint même fort habile, au moyen des lectures qu'on lui faisait. Sa pieté naturellement vive s'accrut encore par des méditations continuelles; et il finit par adopter les principes d'une spiritualité raffinée, tels, à peu près, qu'ils sont contenus dans les ouvrages de Molinos. Il les publia sous ce titre: Pratique facile pour élever l'ame à la contemplation (Paris, 1670, in-12): cet ouvrage fut mis à l'index à Rome, par decret du 1 cr. avril 1688 (1); et Malaval s'empressa de souscrire à cette décision en publiant une rétractation de ses erreurs. On peut voir à ce suiet sa lettre à l'abbé de Foresta-Colongue, Marseille, 1695; cependant cette lettre est aussi mise à l'index, par décret du 17 janvier 1703. Malaval écrivit au pape, aux évêques de France, au roi et à la Sorbonne, pour témoigner de la sincérité de sa sou-

MALAVAL (JEAN), né à Lézan, diocèse d'Alais, le 2 mars 1669, exerça la chirurgie à Paris, et se rendit fameux dans les petites opérations de cet art; mais il ne se borna pas à la pratique: membre de l'académie de chirurgie, il fournit aux Mémoires de cette société plusieurs observations, dont le célèbre Louis a relevé l'importance et le mérite, dans l'Éloge de l'auteur. Le docteur Hecquet faisait aussi grand cas des

mission. Il était en correspondance avec les personnes les plus illustres de son temps, par leur piété et leurs lumières, entre autres le cardinal Bona, qui lui fit obtenir une dispense pour recevoir la cléricature, malgré sa cécité. Il mourut à Marseille le 15 mai 1719, à l'âge de 92 ans. Outre l'ouvrage déja cité, on a de Malaval : I. Des Poésies spirituelles . divisées en six livres, Paris, 1671; Cologne (Amsterdam), 1714, in-80 .: elles renferment beaucoup d'idées mystiques; la seconde édition est corrigée et augmentée. II. Des Vies de Saints, entre autres, celle de Saint-Philippe Beniti, fondateur des Servites, Marseille, 1672, in-12. Il y est parlé de plusieurs anciennes maisons de Provence. III. Discours contre la superstition populaire des jours heureux et malheureux, inséré dans le Mercure du mois de juin 1688. Ge petit écrit est fort solide, IV. Plusieurs Opuscules ascetiques. Il en a laissé un grand nombre en manuscrit, dont on trouvera la liste dans le Dictionnaire de Moréri, édit. de 1759. Laroque, l'un des rédacteurs du Mercure, compatriote de Malaval, avait le projet de publier le Recueil de ses lettres latines et françaises, avec les réponses des savants; et l'on regrette qu'il ne l'ait pas exécuté.

<sup>(1)</sup> L'ouvrage de Maloval a élé réfute par un amnyme, sous ce tirre : Le Quiétiste ou la nouvelle oraston de quiétade, Paris, (68, 7, 10-2); et Bosnet l'a condamne expressément dans sa Lettre pastorale da 16 inim 1695. Notre auteur est mal noume Malovel, dans le Dictionnire des anonymes; et cette faute, qu'on reut rejeter sur l'imprimeur, n'a point et resctible dans l'Audie.

lumières et de l'habileté de Malaval, et n'estimait pas moins son caractère; il ne lui trouvait d'autre défaut que d'être protestant: mais ce médecin janséniste mit à en guérir son ami, un zèle qui fut enfin couronné du succès. Malaval tomba de bonne heure dans l'enfance, et perdit la raison, sans perdre entièrement la mémoire. Des que son oreille était frappée d'un mot qui avait fait autrefois quelque impression sur son esprit, dans une tirade de vers ou dans un morceau de prose, il récitait à l'instant tout le passage où ce mot se trouvait place. Il mournt à Paris, V. S. L.

le 16 juillet 1758. MALCOLM Ier., roid'Ecosse, fils de Donald III, fut le successeur de son cousin Constantin III, qui, ayant abdiqué en 938, mourut en 943. L'état de faiblesse dans lequel les pertes éprouvées durant les dernières guerres, avaient plongé le royaume, engagea Malcolm à vivre en paix avec ses voisins. Cependant il fournit des secours à Edred roid'Angleterre, pour arracher le Northumberland anx Danois. Il s'occupa ensuite du châtiment des perturbateurs de la paix publique; mais dans ce temps de barbarie, ils étaient trop puissants pour que les lois pussent les atteindre: ils assassinèrent Malcolm à Ulrine, dans le comté de Murray. Ce prince eut pour successeur Indalph, fils de Constantin III, qui mourut en combattant glorieusement contre les Danois en 961, laissant la couronne à Duff, fils de Malcolm, et le Cumberland à Culen, son propre fils. — MALCOLM II, fils de Kenneth III, ne put parvenir au trône à la mort de son père, quoique les États l'eussent déclaré successeur immédiat. Constantin IV, fils de Culen, et Grim, petit-fils de Duff, l'occupèrent avant

lui. Enfin il l'obtint en 1004. Il fut heureux dans ses guerres contre les Danois, qui faisaient sans cesse des incursions en Ecosse. Les historiens contemporains rapportent que, dans une bataille livrée près du ruisseau de Lochty, un jeune guerrier nommé Keith se signala tellement, que le roi lui donna en récompense la baronie de Lothian; c'est de ce Keith qu'est descendue la famille des maréchaux héréditaires d'Ecosse. On a prétendu à tort que Malcolm avait dépouillé la couronne de ses domaines, pour en revêtir la noblesse à titre de fief, ne se réservant que la qualité de roi, et une colline dans la ville de Scone pour y rendre la justice. Comment, en effet, ses successeurs eussent-ils pu accorder des revenus considérables aux églises et aux monastères qu'ils fondaient? Malcolm avait pardonne généreusement aux parents et aux amis des hommes qui l'avaient tenu si long-temps éloigné du trône; cependant ils ne s'occuperent pas moins, sans relâche, des moyens de lui ôter la vie. Ils y réussirent en 1034, avant pénétré dans le château de Glamis. Les meurtriers essaverent de se sauver en traversant le lac de Forfar sur la glace; elle se brisa sous leurs pas: ils furent pris et pendus. Malcolm eut deux filles. Beatrix mère de Donald VII ou Duncan Ier, qui fut le successeur de son grand père, et Doada mère de Macbeth. - MAL-COLM III, surnommé Caumore, ou Grosse-tête, fils de Donald VII, fut obligé de se réfugier en Angleterre après la mort tragique de son père, en 1040 ( V. MACBETH ). Enfin il recouvra la couronne en 1057. Quelques partisans de Macbeth , proclamerent roi, apres sa mort, son fils Lulach, espèce d'idiot; ils furent défaits, et passés au fil de l'épée.

Comme Macbeth et Lulach étaient du sang royal, on les enterra dans les tombeaux de leurs ancêtres à Colm-Kill, où depuis l'on n'inhuma plus personne. Des révoltes éclaterent en divers lieux : Macduff, comte de Fife, et Walter, petit fils de Banquo, rétablirent l'ordre. Le roi recompensa les services du dernier, en le créant sénéchal (Stuart) du royaume; le nom de cet emploi devint celui de sa famille. Malcolm voulait ne plus songer qu'à donner de bonnes lois à son royaume; mais il ne tarda pas à se trouver cuveloppé dans des guerres avec l'Angleterre. L'Ecosse était devenue le refage de tous les Anglais qui avaient abandonné leur pays, après la conquete que Guillaume en avait faite en 1068. Une première brouillerie durant laquelle Malcolm avait soutenu une insurrection dans le Northumberland, s'arrangea sans beaucoup de difficulté; mais ayant ensuite acmeilli Elgar - Atheling avec sa famile, et même donné, en 1070, sa main à Marguerite, sœur de ce prince (V. EDGAR-ATHELING, XII, 475), Guillaume craignit que ce mariage De produisit des résultats funestes, en suscitant en Angleterre des complots et des soulevements en laveur d'Edgar. Il banuit en conséquence les personnages d'un certain rang, qui lui étaient le plus suspects. Ils se retirèrent en Ecosse, où Malcolm gratifia plusieurs d'entre ux de terres considérables. Les astoriens écossais et anglais ne sont as d'accord sur les causes des gueres qui éclatèrent entre Malcolm et es rois d'Angleterre Guillaume Ier. t son fils Guillaume le Roux. Les inglais prétendent que Malcolm fit nccessivement hommage de son oyaume à ses deux rivaux. Les Ecossais soutiennent que rien n'est moins authentique que les actes allégues par leurs antagonistes, et que les chartes qu'ils citent sont fausses. En 1093, Malcolm se rendit à Gloucester, où il devait avoir une entrevue avec Guillaume II, pour arranger de nouveaux dissérents, Guillaume déclara qu'il ne verrait pas Malcolm, à moins que celui-ci ne consentit à lui rendre hommage dans sa cour. Malcolm, indigné de cette arrogance, quitta Gloucéster, conduisit son armée dans le Northumberland, et mit le siège devant Alnwick. Le 13 novembre, il fut tue avec son fils Edouard, dans une bataille sauglante : son corps resté au pouvoir des Anglais, fut enterré dans un couvent à Tinmouth. Sa veuve, Marguerite, princessed'une vie exemplaire, mourut de douleur trois jours après lui. La piété de Malcolm, ses largesses envers les églises et les monastères, lui méritèrent après sa mort, le nom de Saint. Il avait cherché à faire fleurir les sciences, après avoir établi la paix et l'abondance dans son royaume, si long-temps dévasté par des guerres intestines. Il eut huit enfants : Edouard qui périt avec lui, Edmond qui embrassa la vie religieuse en Angleterre, Ethelred mort en bas age, Edgar, Alexandre, David, qui régnèrent successivement: Mathilde devint reine d'Angleterre, et Marie comtesse de Boulogne. Donald VIII lui succéda, au prejudice de ses enfants. E-s.

MALCOLM IV, roi d'Écosse, monta sur le trône en 1153, à l'âge de 13 ans, après la mort de David Ier, son aïeul. Ce fut un prince d'une piété exemplaire, mais d'un caractère indolent. Tout entier aux pratiques de la religion, il négligea le gouvernement de son royaume. Une

maladie pestilentielle y causa d'affreux ravages: des révoltes en tronblèrent la tranquillité. Elles venaient d'être apaisées, lorsque Henri II, roi d'Angleterre, profitant de la faiblesse de Malcolm, le fit consentir, dans une entrevue qu'ils eurent à Chester, à lui rendre le Cumberland et le Northumberland, dont David s'était emparé, et dont la possession lui avait été confirmée par Mathilde, mère de Henri, ainsi que par ce prince lui-même avant son avenement au trône. Il eut ensuite l'adresse d'engager Malcolm à l'accompagner dans la guerre qu'il faisait au roi de France. Malcolm y montra tant de bravoure que Henri l'arma chevalier à Tours; honneur qu'il lui laissait desirer depuis long-temps. A son retour en Ecosse, en 1159, Malcolm fut reçu très-froidement : on était singulièrement irrité de ce qu'il avait honteusement rendu les territoires que ses prédécesseurs tenaient en fief du royaume d'Angleterre, et de ce qu'il s'était joint à Henri contre le roi de France, l'ancien et fidèle allié de la nation écossaise. Le mécontentement alla au point que les mutius assiégèrent Malcolm dans la ville de Perth. Ce prince mit dans le discours qu'il leur tint, plus d'adresse et de dignité que l'on ne s'y serait attendu : « Je » n'ai agi que par contrainte, dit-il; » mais au lieu de m'adresser des re-» proches sur ma conduite, ne feriez » vous pas mieux de vous venger en » tournant vos armes contre l'auteur » de ces actions blâmables, plutôt » que de porter votre ressentiment » contre vos amis et vos compa-» triotes innocents de ce qui s'est » passé, mais qui veulent défendre » leur souverain que l'on offense? » Ce discours produisit un si bon effet que la guerre contre l'Angleterre fut

résolue à l'instaut; on obtint d'abord du succès. Cependant Malcolm, dont l'humeur était toute pacifique, s'efforça d'en venir à un accommodement avec Henri. La paix fut conclue. Malcolm renonça entierement au Northumberland ; Henri consentit a ce qu'il gardât le Cumberland et le comté d'Huntingdon. Ces conditions furent loin de satisfaire les Ecossais. Deux rebellions successives menacerent Malcolm de lui ravir la couronne. La tranquillité intérieure fut entin rétablie en 1162. Depuis longtemps on pressait le roi de se marier; sa dévotion lui fit sans cesse éluder ces propositions : il vécut toujours dans la continence la plus rigoureuse, ne songeant qu'à fonder et enrichir des couvents. Attaque d'une maladie de langueur, il mourut à leibourgh, en 1165, et fut enterré à Dumferline. Guillaume son frère lui succéda.

MALCOLM (JAMES PELLER), gravenr et antiquaire, était petit-fils. par sa mère, d'un de ces Anglais qui suivirent William Pennen Amerique, et se fixèrent, vers 1689, sur les bords de la Delaware; mais cet aieul quitta ensuite la secte des quakers pour se conformer à la doctrine anglicane, dans laquelle James fut clevé à Philadelphie. Il fut transporté en Angleterre, au moment de l'insurrection, n'ayant alors que huit ans, et ne retourna dans sa ville natale qu'en 1783. Le goût qu'il montrait pour les beaux-arts, détermina à l'envoyer à Londres, où il fut admis comme élève, à l'académie royalede peinture. S'étant attaché à la gravure, il parcourut diverses parties de l'Angleterre pour en dessiner les vues, qu'il gravait ensuite. La société anglaise des antiquaires le reçut parmi ses membres. Il trouva un ami utile

etgénéreux dans l'antiquaire Gough. Il mourut le 5 avril 1815. On a de lui, en anglais : I. Londinum rediviwin, ou Histoire ancienne et Des. cription moderne de Londres, etc., vul. in-4°., 1802-1805. II. Correspondance de Jacques Granger avec plusieurs des hommes de lettres les plus distingués de son temps, in-80., 1805. III. Premières impressions, ou Esquisses d'après l'art et la nature, in-80., 1806. IV. Anecdotes sur les mœurs et coutumes de Londres, pendant le XVIIIº. siècle, 11. 4., 1808. V. Anecdotes sur les mœurs et coutumes de Londres, depuis l'invasion des Romains jusqu'à l'an 1700, in-40, 1811 : ces deux ouvrages furent reimprimés, en 5 vol. in-80., en 1811. VI. Anecdates diverses, servant à faire mieur connactre les mœurs et l'histoire de l'Europe pendant les règnes de Charles II, Jacques II, Gullaume III et la reine Anne, 18-89., 1811. VII. Soixante - dix vues prises dans l'espace de douze milles autour de Londres, 1811, in-8º. VIII. Esquisse historique de l'art de la caricature, in 40., 1812. Le Gentleman's Magarine lui dut plusieurs articles et gravures; et il a redigé l'index de l'Histoire du Leicestershire.

MALDACHINI. Voy. MAIDAL.

MALDONADO (LAURENT-FERten), navigateur et géographe, vilait vers la fin du seizième siècle et acommencement du dix-septième. In savait, par la Bibliothèque espanole de Nicolo Antonio, que Laumt-Ferrer Maldonado avait emtrasse l'état militaire, et qu'il avait trit un traité de cosmographie, de éographie et de navigation, ainsi u'une relation de la découverte du

détroit d'Anian. « Je vis, dit ce bi-» bliographe, cette relation manus-» crite chez don Jérôme Mascare-» gnas, a présent évêque de Ségovie. » L'auteur dit avoir fait cette expé-» dition en 1588. Il fut, à ce que » rapporte Antoine Léon dans sa Bi-» bliotheca indica, du nombre de » ceux qui firent espérer à nos séna-» teurs qui dirigeaient les affaires » des Indes, de trouver une bous-» sole, ou un aimant qui ne fût point » sujet aux variations ordinaires, et » la méthode de déterminer, par le » moyen de certaines mesures et ob-» servations, les degrés de longitude » dans la navigation : mais le resul-» tat ne répondit point aux peines » qu'on s'est données ni aux dépen-» ses qu'on a faites. » Voilà tout ce qu'on savait de Maldonado, lorsque M. Charles Amoretti découvrit dans la bibliothèque ambrosienne de Milan, dont il était le conservateur, un manuscrit espagnol contenant un mémoire, vrai ou supposé, de Maldonado au conseil de Lisbone, lequel dirigeait tout ce qui avait rapport à la marine, pendant que le Portugal n'était qu'une province de l'Espagne. Dans ce mémoire, Maldonado expose les avantages qu'obtiendrait la monarchie espagnole, si les sujets de S. M. C. allajent directement aux Philippines par le nordouest, et s'ils pouvaient empêcher les autres nations de s'y rendre par cette voie. Pour mieux indiquer les moyens de réussir dans cette navigation, il donne le détail de ce qu'il a vu lorsqu'il fit lui-même ce voyage en 1588 et parvint par le nord de l'Amérique et la mer Glaciale, dans un détroit qui sépare l'Amérique de l'Asie, et qu'il conjecture être le même que les géographes nomment détroit d'Anian. M. Amoretti mit au jour (Mi-

lan, 1811, in - 40.), une traduction italienne du manuscrit espagnol de ce mémoire, qui n'est pas l'autographe de Maldonado, mais seulement une copie assez fautive. M. Amoretti en fit aussi une traduction française qui fut imprimée à Plaisance, iu-4º., en 1812, sous ce titre : Voyage de la mer Atlantique à l'Ocean Pacisique, par le nord-ouest de la mer Glaciale, par le capitaine Laurent-Ferrer Maldonado, l'an 1588, traduit d'un manuscrit espagnol, et suivi d'un discours qui en démontre l'authenticité et la véracité. Le discours, ou plutôt la dissertation de M. Amoretti, renferme des recherches savantes sur l'histoire des navigations au nord-ouest, et tend à prouver la réalité des voyages de Maldonado. Cette dissertation est accompagnée de cartes nécessaires à son intelligence et à celle de la relation qu'elle accompagne. Cet ouvrage attira l'attention des géographes; mais presque tous se sont accordés à le considérer comme supposé. On peut lire les discussions qui ont eu lieu là-dessus, dans le journal de Weimar, et ce qu'a écrit Krusenstern: le baron de Lindenau a publié une dissertation sur ce sujet, imprimée à Gotha, en 1812. On doit consulter encore les réponses de M. Amoretti dans le Magasin encyclopedique, 1813, tom. 111, pag. 420, et les nouvelles objections de l'auteur du Quarterly review, no. 31, February, 1817, vol. xvi, art. 8, pag. 144 à 172 (1). Les principales

objections contre la réalité de voyage, sont que, suivant cette lation, une route de 290 lieues m rines aurait étésfaite à 75 degres. mars, c'est-a-dire, en hiver et qua le jour n'a que cinq heures, la les glaces obstruent la mer en é que Maldonado compte 144 deg de longitude, entre la baie de B fin et le détroit d'Anian, ou de l ring, tandis que cette distance n' que de 82 degrés; qu'il place ce mê détroit à 60 degrés de longitude. il est réellement à 66 degrés ; q Maldonado dit avoir vu dans ce o troit des forêts, des fruits et me des raisins, tandis que Cook et S rytschews'accordent a dire qu'ont aperçoit pas un arbre ni un boisso que Maldonado y a vir des cochon des buffles et des cerfs , dont ni Co ni Sauer, ni Sarytschew n'ont par tandis que ces voyageurs y ont tro vé des chevaux marins et des ou blancs, dont Maldonado ne dit rie Les dernières tentatives que l'on vie de faire pour découvrir un passage nord-ouest dans le Grand-Ocean o encore augmenté le discrédit où et tombée la relation de Maldonad M. J. Burney, qui a récemment p blié une histoire chronologique d voyages et découvertes au nord-s dans le but de prouver que le detre de Bering ne sépare pas l'Asie l'Amérique, mais qu'il n'est que l'e trée d'un golfe sans issue, et que p conséquent l'Amérique est jointe

port Saint-Michel; preuve, dit-il, que ce veyage supposé et n'est pas de l'an 1588, comme on lei teud; cer, ditidi, en 1588, la ville d'Arkhaugel e nommée Saint-Nicholas, et ville Khomolgar, elle consistait qu'en neul maisons. Ce ne fat qu'en le que la ville fut brûlee et rebâtie, et qu'elle gran nou d'Arkhaugel du nom du monastère voisis de l'Archauge saint Michel. En consultant les cai d'Ortelins, l'auteur de l'extrait aurait, po se vaincre que dès 1575, les geographes désignaient ce port par le nom de Saint-Michel.

<sup>(</sup>t) L'auteur de cet extrait se trompe sur plusicurs points essentiels : ainsi, par exemple, il pretend que jamais le capitaine Climy n'a cru à l'existence d'un possage au nord-onest; et dans l'Encyclopédie méthodique, nous lisous l'extrait d'une correspondance de cet Auglais avec le géographe Robert (qui n'est pas Robert de Vangoudy), laquelle prouve le contraire. L'auteur de l'extrait dit que dans la relation de Maldonado, il est question d'Arkhangel, sous je nom de

l'Asie, n'a pas même daigné faire mention de Maldonado, dont le voyage, s'il était prouvé, suffirait seal pour réfuter l'opinion qu'il veut etablir. L'exemple de la relation de Arco Polo, si long-temps regardée comme fabuleuse par les savants; es erreurs et les contradictions qui strouvent dans les relations des premers navigateurs, telles que celles de Salamosto, de Christophe Colomb, Americ Vespuce: les changements arvenus dans les dimensions des l'asseaux qui rendent peut - être les uvigations dans les mers glaciales, o détroits et les bas-fonds, impratables ou du moins plus difficiles 1 plus périlleuses; toutes ces raisons plusieurs autres nous font penser pe les savants ont tort de rejeter Fec autant de dédain la relation de laldonado. Par la naïveté et la simdicité du style, et par diverses cironstances qui s'accordent avec les ecouvertes faites par terre, elle semble mériter quelque conauce. On peut consulter, au reste, f que nous avons dit à cet égard à article Fuentes ou Fonte (tom. VI, pag. 146). Il est incontestable de dans le seizième siècle presque nates les nations d'Europe s'efforient de cacher les découvertes de urs navigateurs, et voulaient à invi accaparer le commerce des atrées lointaines. Plusieurs voya-5 sont, par cette raison, restés connus: nous ajouterons ici, pour qui concerne Fonte ou Fuentes, ion a mal - à - propos nie l'exisace d'un navigateur de ce nom. itsen, dans son ouvrage sur la irlarie, écrit en hollandais (1), fait mention d'un fameux Portugais nommé de Fonta, qui, en 1649, visita la terre du Feu, et la terre des Etats. Witsen cite la description que Fonta fait de ces lieux; et nulle part ailleurs on ne trouve aucune mention de ce voyage : ainsi cette relation, que Witsen a lue en manuscrit, est aujourd'hui perdue ou ensevelie dans la poussière de quelque bibliothèque. Remarquons que la date du voyage réel ou supposé de Fuentès ou Fonte, en 1640, coïncide assez bien avec celle de Fonta, dans Witsen, en 1649, pour faire penser qu'il est question du même navigateur. La supposition ou la réalité des voyages de Fuentès et de Maldonado ne pourra être démontrée que lorsque nous connaîtrons parfaitement la géographie des contrées dont ces deux voyageurs ont parlé. W-R.

MALDÓNAT (JEAN), célèbre jésuite, naquit, en 1534, à Las-Casas de la Reina, dans l'Estramadure. Il étudia à Salamanque, avec beaucoup de distinction, et y enseigna ensuite le grec, la philosophie et la théologie. En 1562, il entra chez les jésuites de Rome, et y fit profession. En 1564, il ouvrit au collége de Clermont, à Paris, un cours de philosophie, dans lequel il obtint les plus brillants succès, quoiqu'il n'eût encore que trente ans. Quelques années après, il professa la théologie dans le même collège, et ses succès ne furent pas moindres. Les bibliothécaires de la Société racontent que son auditoire était si nombreux, que ceux qui voulaient l'entendre accouraient de toutes parts, trois heures avant qu'il montât en chaire, de peur de ne point avoir de place ; et que souvent même il se vit obligé de faire sa leçon dans la cour ou dans la rue, parce qu'il n'y.

i) Witsen, Nord en oost tatarye, édit. 1905, k. p. 190. — Burney, Chronological history of discoveries of south sea., t. 111, p. 184.

avait pas assez de bancs pour la foule des curieux. Ils assurent aussi que les protestants et leurs ministres montraient le même empressement, La considération qu'il s'était acquise empêcha seule, selon de Thou, le parlement de se prononcer contre les jésuites. En 1572, il se rendit à l'invitation du cardinal de Lorraine. qui voulait, par la présence d'un si célèbre professeur, donner de l'éclat et du lustre à l'université de Pontà - Mousson , nouvellement fondée. Le duc de Montpensier le décida à passer par Sédan, afin de ramener à l'unité la duchesse de Bouillon, sa fille. Pendant son sejour dans cette ville, Maldonat entra en conférence avec vingt-trois ministres qu'il terrassa, disent Génébrard et les auteurs de l'Imago primi seculi, p. 341, et dont il convertit deux des plus distingués, mais qui ne professerent ouvertement le catholicisme que cinq ans après. De retour dans la capitale, Maldonat commença un nouveau cours de théologie, plus vaste et plus profond que celui qu'il avait dicté auparavant. Mais il était bien dissicile, dit Richard Simon, qu'un homme de ce mérite, et qui faisait profession de dire librement ses sentiments, sans s'arrêter aux préjugés des autres, plût à tout le monde. En 1574, il fut accusé d'avoir enseigné qu'il n'était point de foi que la Sainte - Vierge cût été conçue sans péché originel; et que les peines du purgatoire ne durent pas plus de dix ans. Le recteur de l'université convoqua les quatre facultés pour prendre connaissance de cette accusation, L'assemblée résolut, à la presque unanimité, de dénoncer Maldonat devant Pierre de Gondi, évêque de Paris. Bien loin de faire droit à la dénonciation, le prélat

déclara, en 1575, Maldonat absous de toute censure, et excommunia le doyen et le syndic de la faculté de théologie, parce qu'ils déclamaient contre son jugement. Les jésuites ne manquèrent pas alors de publier et de faire afficher cette sentence , en faveur de leur confrère ; ils l'insérèrent même dans la préface de son Commentaire sur les Evangiles. Vers le même temps, on intenta un proces en matière criminelle à Maldonat : il fut accusé d'avoir tiré du président de Montbrun Saint-André tous ses meubles et acquêts, par une confession pleine d'avarice et d'imposture, de laquelle M. de Pibrac appela comme d'abus en pleine audience, (Plaidover d'Arnauld contre les Jésuites.') Que Maldonat ait été déclaré innocent par arrêt du parlement, comme il paraît certain, ou qu'il ne l'ait pas été, ainsi que le pré tend Bayle d'après Arnauld, ce sa vant homme crut devoir ceder l'orage qui grondait sur sa tête. I aima mieux abandonner ses leconi de théologie, que de fournir à ses ad versaires l'occasion de lui susciter di nouvelles traverses; et il se retira ac collége de Bourges. Vers cette époque il crut voir, pendant quelques muts un homme qui l'exhortait à conti nuer vigoureusement son Commen taire sur les Evangiles, et qui l'as surait qu'il l'achèverait, mais qu'i ne survivrait guère à sa conclusion En disant cela, cet homme marqua un certain endroit du ventre, qui fut le même où Maldonat sentit le vives douleurs dont il mourut. Il tels songes, que le sceptique Basi était loin de revoquer en donte embarrassent plus les esprits - fer qu'ils ne le témoignent. Grégor XIII ne tarda pas d'appeler à Rom le docte jésuite, pour lui confier l'

lition de la Bible grecque des Seplante. Montaigne, qui le vit dans son lovage, rend compte du parfait acford de leurs sentiments sur les nœurs et la religion des Romains tome 11, page 14, in - 12). Malonat venait de terminer son grand avrage sur les Evangiles, quand eprouva des douleurs très-vives, recisément à l'endroit indiqué en onge. Il fut trouvé mort dans on lit, par celui qui lui portait souper, le 5 janvier 1583, avant svoir atteint 50 ans. On lit dans Vie de Lacroze, page 283, une aputation si ridicule, si absurde ontre Maldonat, qu'elle se détruit elie-même. La voici : « J'ai oni asirer à M. Baluze que Maldonat était fort juif : je n'en crois rien. Il diit le savoir de bon lieu, mais il ne bulut jamais me dire d'où. » Une aputation plus sérieuse a été faite intre lui. On l'a taxé de sociniasme, ou tout au moins de le favoser par des interprétations de l'Eiture, empruntées des Sociniens. e pere Anastase, picpus ( Histoire ¿Socinianisme), l'a complètement stifié sur le premier chef. Bossuet Richard Simon semblent avouer culpabilité sur le second, tout en connaissant que le docte jésuite ut un puissant défenseur de la dinité du Verbe, et qu'on aurait tort tirer de quelques passages des conpiences qu'il eût rejetées. Maldonat tait pas seulement instruit dans it ce qui concerne son état; il était ssi très-habile dans les sciences proes. Il avait étudié le droit civil ; savait parfaitement le grec et breu ; il parlait et écrivait le latin c autant de facilité que de pureté. nature l'avait doué d'un beau ie et d'une sagacité des plus pérantes. La compagnie de Jésus

n'a pas eu d'homme qui lui ait fait plus d'honneur. On adopte généralement l'éloge qu'en a trace l'historien de Thou, qui admirait en lui une pieté singulière, une grande austérité de mœurs, un jugement exquis, avec une exacte connaissance de la philosophie et de la théologie. Le témoignage du cardinal du Perron , qui le regardait comme un grand homme et un vrai théologien (Perroniana) n'est pas moins remarquable. Ce n'est que le parti ennemi de la Société qui ne lui a pas rendu toute justice. Maldonat ne fit rien imprimer; mais il a laissé un grand nombre de manuscrits, dont on a publie: I. Commentarii in quatuor Evangelistas, Pont - à - Mousson, 1596 - 97, 2 vol. in-fol.; édition rare et recherchée par les amateurs et les savants. Le père Aquaviva, général de l'ordre, à qui Maldonat avait recommandé son Commentaire, donna ordre aux jésuites de Pont-à-Mousson de le faire imprimer sur une copie qu'il leur envoya. Le père Dupuy, chargé de surveiller l'impression, se crut obligé, comme il l'assure dans la préface, de corriger le manuscrit qui était défectueux en quelques endroits, et d'y insérer plusieurs choses de sa façon. Il marqua aussi à la marge les livres et les lieux d'où avaient été prises les citations. Il retrancha même, si l'on en croit Richard Simon (Lettres choisies, tom. 1, p. 238), la meilleure partie de ce qui regardait la critique, notamment les diverses lecons des manuscrits. Les éditions de Brescia, 1598, in-40.; de Lyon, 1598, 1607, 1613, infol.; Maience, 1602, in-fol.; Venise, 1606, in-40.; Paris, 1617, infol., sont conformes à l'édition originale. Celles qui ont été données depuis, à Cologne, à Lyon, à Maïence, à Paris, améliorées sous certains rapports, ne laissent pas d'être un peu altérées. L'immortel évêque de Meaux, qui a répondu aux Histoires critiques, faites par R. Simon, des Commentaires du N. T., dans la Défense de la Tradition et des saints Pères, s'exprime ainsi dans une instruction pastorale relative à la traduction du nouveau Testament de Trévoux : « A Dieu ne plaise que je déroge à la grande réputation de ce savant interprète (Maldonat): au contraire je blâme l'auteur (R. Simon), qui, dans sa critique des commentateurs, l'accuse de n'avoir pas lu dans la source tout ce grand nombre d'écrivains qu'il cite; ce qui marquerait une négligence dont je ne veux pas le reprendre : j'aime mieux dire avec notre auteur, que son ouvrage ayant été publié après sa mort, il ne faut pas s'étonner, s'il n'est pas toujours aussi exact qu'il l'aurait été, s'il avait mis lui-même la dernière mainà son commentaire.» (OEuvres de Bossuet, tom. 1v, p. 368, édit. de Versailles. ) II. Commentarii in Jeremiam, Baruch, Ezechielem et Danielem; accessit Expositio psalmi 109, et Epistola ad principem Borbonium, Montispenserii ducem, de collatione ac disputatione cum Sedanensibus calvinianis, Paris, 1610, in-4º.; Tournon, 1611, petit in-fol. On remarque dans ce recueil, dont les deux dernières pièces se trouvent nº. 3 et 4, la même netteté. la même méthode, la même érudition, la même indépendance de sentimens que dans les précédents commentaires. III.Commentarii in præcipuos sucræ Scriptura libros veteris Testamenti, Paris, 1643, in-fol.; ouvrage peu digne de Maldonat, au jugement de

tous les 'critiques. IV. Opera varia theologica, tribus tomis comprehensa, ex variis tum regis, tum doctissimorum virorum bibliothecis maxima parte, nunc primum in lucem edita, Paris, 1677, in-fol. Cette édition donnée par Faure et Dubois, docteurs de Sorbonne, et dédiée à Letellier, archeveque de Reims. est enrichie d'une vie de Maldonat. Le Traité des sacrements qu'elle renferme, imprimé à Lyon, 1614 iu-4º., était devenu très-rare, et n'était pas d'ailleurs très-correct. La lettre sur la Conférence de Sedan sa trouvait ailleurs; les huit autres lettres, quelques discours et les cinc traités qui en forment le contenu n'avaient point encore paru. R. Si mon explique avec sa malignité or dinaire la causedu discrédit ou tombd'abord ce volume. ( Biblioth. crit. tom. IV , Lettre 10. ) « Maldonat qui avait à combattre les calviniste de France, dit ce critique, jugea qui saint Augustin n'était plus guère d saison. Il semble avoir suivi en cel les constitutions de son père Ignace qui veulent qu'on se serve de la fa meuse règle de Lesbos, en accom modant la théologie aux temps « aux lieux , lorsqu'il s'agit de la plu grande gloire de Dieu; en quoi il très-bien réussi. » Toute la lettre e sur le même ton. Cependant Clause Joly assure que les jésuites en rez rerent toutes les copies. Le docte-Dubois se proposait aussi de do au public des traités dictés par Ma donat, en 1569, dont il posse un exemplaire manuscrit. Ils intitulés: De fine mundi, de rerectione, de judicio, de inferen et de cæremoniis. Ce dernier connu de Rich. Simon, qui en = 1 une excellente analyse dans setres choisies, et qui aurait bien

en procurer une édition. Zaccaria a rempli ce vœu en insérant l'ouvrage de Maldonat dans sa Biblioth. ritualis, tom. 111, Rome, 1781, in-4º. V. Disputatio de fide, Maience, 1600. VI. Traité des anges et des demons, mis en français par Francois de Laborie, grand archidiacre et chanoine de Périgueux, Paris, 1617, in-12. Si ce traite, divisé ea deux livres, avait été counu du docteur Dubois et de quelques autres écrivains, ils n'auraient pas avancé, comme ils l'ont fait, qu'il a été composé en français par Maldonat luimême, puisqu'il est dit dans l'avis au lecteur, qu'il a été écrit en latin, sons la dictée du savant jésuite, en 1570, et traduit en français par Laborie. On y trouve des choses singulières, telles que l'existence des démons incubes et succubes, qu'il regarde comme évidente et incontestable (feuillet 212 au verso). La bibliothèque ambrosienne de Milan, possède un traité mss. De Constitutione theologiæ. Quelques bibliotheques de France et d'Espagne en possedent d'autres qui portent ponr titre: Commentarius in epistolam Pauli ad Romanos; - De SS. Trinitate contra Arianos; Richard Simon loue la méthode et la solidité de ces deux ouvrages; - Disputationes in primum, secundum, et tertium lib. Sententiarum ; et autres qui n'ont pas vu le jour. Quant à la Somme des cas de conscience, imprimée à Lyon, 1604, à Cologne et ailleurs, c'est une compilation, tirée de ses ouvrages , par Martin Codognat, religieux minime, justement condamnée à Rome par décret du 16 décembre 1605, et déavouée par les bibliothécaires de la Societé. Presque tous les articles brographiques sur Maldonat sont

fautifs; celui de Bayle est peut-être le plus exact. L-B-E.

MALDUIN, roi d'Ecosse, fils de Donald III, monta sur le trône en 664, après la mort de Ferquard. Prince sage et religieux, il vécut en paix avec ses voisins, et travailla sans cesse au bonheur de son peuple. Des troubles s'élevèrent entre des tribus de l'onest; il eut recours à la force pour apaiser ces querelles, qui eussent pu compromettre la tranquillité de tout le royaume. S'il faut en croire quelques chroniques, sa femme le tua dans un accès de jalousie, en 684 : elle fut brûlée vive avec les complices de son crime. Il eut pour successeur Eugène IV.

MALEBRANCHE (NICOLAS), né à Paris, le 6 août 1638, était fils d'un secrétaire du roi, trésorier des cinq grosses fermes: les infirmités continuelles qu'un défaut de conformation lui causa dans son enfance, obligèrent ses parents de lui donner une éducation domestique, jusqu'à ce qu'il fût en état d'aller en philosophie au collége de la Marche, d'où il passa en Sorbonne pour y suivre son cours de théologie. Son goût pour la retraite et pour l'étude le fit renoncer à un canonicat de Notre-Dame, qui lui était destiné, et le conduisit, en 1660, dans la congrégation de l'Oratoire. Engagé par le père Lecointe à s'occuper de l'Histoire ecclésiastique, il lut en grec Eusèbe, Socrate, Sozomène et Théodoret : mais les faits ne se liant point dans sa tête, il sedégoûta de ce genre de travail. Richard Simon voulut alors l'attirer à l'étude de l'hébreu et de la critique sacrée, dont il ne recueillit d'autre fruit que de pouvoir lire la Bible dans le texte original. Etant entré par hasard dans une boutique de libraire, on lui présen. ta le Traite de l'homme, de Descartes. Quoique cet ouvrage posthume soit un des moins estimés de ce grand philosophe, Malebranche fut frappé, dit Fontenelle, comme d'une lumière toute nouvelle qui en sortait. Il entrevit une science dont il n'avait point d'idée, et il sentit qu'elle lui convenait. Il lut ce livre avec un tel transport, que des battements de cœur l'obligèrent plusieurs fois d'en interrompre la lecture. Dès-lors il quitta toute autre étude, comme ne donnant qu'une connaissance trèsimparfaite de l'homme. Il se rendit même si familiers les ouvrages de son maître, qu'il se flattait d'être en état de les rétablir, au moins pour les pensées, s'ils venaient à se perdre. Le fruit de ses méditations fut d'abord le premier vo'ume de la Recherche de la vérité, imprimé en 1674, sur l'approbation de Mézeray, le docteur Pirot ayant refusé la sienne, dans la crainte de se compromettre avec les anti-cartésiens qui réguaient alors en souverains dans les écoles. Le livre eut un succès prodigieux : les éditions s'en multiplièrent rapidement, et toujours avec des augmentations considérables, soit pour éclaireir les principes de l'auteur, soit pour répondre aux critiques. L'édition la plus complète est celle de 1712, 4 vol. in-12. L'abbé Lenfant le traduisit en latin sur la quatrième édition de 1678. Il en parut deux versions anglaises ; et, a la tête de l'une d'elles, se trouvent la Vie de l'auteur et l'Histoire de ses démèlés avec Arnauld et Regis, par Levassor, son ancien ami. Il en existe aussi une en grec vulgaire. On fut frappé de la méthode admirable qui règne dans tout l'ouvrage, de la sagacité avec laquelle l'auteur démêle la source de nos er-

reurs dans les sens, dans l'imagination, les inclinations, les passions, et de la justesse des moyens qu'il indique pour s'en préserver. Le but géneral de ce livre, dont tous ceux que Malebranche composa depuis ne sont que le développement, est de faire voir l'accord de la philosophie de Descartes avec la religion, et de prouver que cette philosophie produit plusieurs autres vérites importantes dans l'ordre de la nature et dans celui de la grâce. Descartes avait donné une explication bien plus lumineuse qu'aucun de ses prédécesseurs, de l'union de l'ame et du corps. Malebranche agrandit l'idée de son maître. Le premier n'avait point parlé de deux autres unions encore plus importantes, puisqu'elles deviennent la règle de nos devoirs et le principe de toute la morale. Il s'agit de l'union que nous avons avec les corps qui nous environnent, et de celle de notre ame avec Dieu. En aprofondissant la nature de l'ame. Malebranche s'attache à démontrer que les pensées de l'ame ne peuvent être causes physiques des mouvements du corps, ni les mouvements du corps causes physiques des pensees de l'ame, parce qu'il n'y a aucun point de contact entre ces deux substances; qu'ils ne sont réciproquement que des causes occasionnelles de tout ce qui se passe en nous ; que tout cela a lieu en vertu de la loi générale que Dieu s'est imposée d'exciter dans notre esprit certaines pensées, des que le mouvement, produit dans les organes par le contact des corps étrangers, se serait communiqué à certaines parties de notre cerveau. Il suit de la que Dieu seul étant la cause véritable de tous les mouvements de notre corps et de toutes les affections de notre

ame, lui seul peut, absolument parlant, nous rendre heureux ou malheureux. De là les grands rapports qui existent entre le créateur et la créature. Ceux de l'homme avec un Dieu redempteur ne sont pas moins importants. Quelque grand, quelque parfait qu'on suppose le monde, il ne peut, à raison de sa nature finie. répondre à l'action d'un Dieu, qui est d'un prix infini. Dieu ne se serait donc jamais déterminé à le créer, si le Verbe divin n'eût, par son oblation, rendu les créatures dignes de son action infinie: c'est donc en vue de l'incarnation et pour la gloire de J.-C. que Dieu a pris le dessein de se produire au dehors et de créer le monde. Mais comme Dieu n'agit que par des volontés générales, que pardes voies simples et uniformes, soit dans l'ordre de la nature, soit dans celui de la grace, il entre, dans l'un et l'autre, des défauts, qu'il n'aurait pu empêcher que par des volontés particulières peu convenables à sa grandeur, peu dignes de sa sagesse. Ayant donc vu de toute éternité tous les mondes possibles, et toutes les voies possibles de produire chacun d'eux, il a dû préférer celui qui pouvait être produit et conservé par des voies qui, jointes à l'ouvrage même, devaient l'honorer davantage, et contribuer le plus à la gloire de son fils. C'est en suivant cette idée, que Malebranche repond aux grandes difficultés élevées contre la Providence; qu'il entreprend d'expliquer les miracles de l'Ancien-Testament, la propagation du péché originel, le mystere de la prédestination, l'accord de la liberte et de la grâce, et en géneral tous les phénomènes, tous les mystères qui, dans les deux ordres, confundent notre raison. Ce sysleme était étroitement lie dans tous

ses points par des raisonnements enchaînés les uns aux autres. Il fallait en attaquer les principes, ou se rendre nécessairement aux conséquences que l'auteur en tirait, selon les formes les plus rigoureuses de la logique. Parmi ces principes, les uns étaient incontestables, tels que celuici, que Dieu se propose toujours des fins dignes de lui, mais dans l'application duquel Malebranche pouvait s'égarer, en voulant juger par ses propres lumières quelles sont ces fins: d'autres ne présentaient pas le même degré d'évidence; par exemple, que Dieu n'agit dans l'ordre de la nature que comme cause universelle, à l'exclusion des volontés particulières. Ce principe, qui est fondamental dans son système, ne paraît pas clairement renfermé dans l'idée de l'Etre infiniment parfait. « Mais, dit Fon-» tenelle, l'ouvrage parut original » par le grand art de l'auteur à met-» tre des idées abstraites dans le, plus » beau jour, à les lier ensemble, à » les fortifier par leur liaison, à y » mêler adroitement quantité de cho-» ses moins abstraites qui, étant fa-» cilement eutenducs, encourageaient » le lecteur à s'appliquer aux autres, » et le flattaient de pouvoir l'enten-» dre. D'ailleurs, la diction en est » pure et châtice : elle a toute la di-» guité que ces matières demandent, » et toute la grâce qu'elles peuvent » soustrir. Sa doctrine, il est vrai, imposait des conditions fort dures: » elle exigeait qu'on se dépouillat sans n cesse de ses sens et de son imagi-» nation; que, par l'effort d'une mé-» ditation suivie, on s'elevat à une » certaine région d'idées dont l'ac-» cès est très-difficile. Cependant » son système, quoique si intellec-» tuel et si délié, se répandit insen-» siblement, surtout parmi les per-

MAL il s'exprima peu favorablement sur le fond du système, dans une lettre qui, étant devenue publique, choqua le père Malebranche. Celui-ci, qui se crut alors dégagé de sa promesse , publia l'ouvrage en Hollande, n'ayant pu trouver à Paris de censeur qui voulût l'approuver. Bossuet écrivit sur l'exemplaire que l'auteur lui avait envoyé: Pulchra, nova, falsu. Il chercha , dans une conférence particulière, à lui faire modifier son système, en s'attachant aux sentiments de S. Thomas, sur la grâce. Malebranche refusa constamment d'entrer dans aucune discussion de vive voix sur cette matière, « Vous » voulez donc , lui dit ce prélat , que » j'écrive contre vous? — Je tien-» drai à honneur, répondit l'orato-» rien, d'avoir un tel antagoniste. » Bossuet, convaincu qu'une telle philosophie allait plus loin que la théologie de Molina ; qu'elle conduisait au pur pélagianisme ; que le système de Malebranche sur les miracles tendait à faire disparaître de ceux de l'Ancien-Testament tout ce qu'ils ont de surnaturel; voyant d'ailleurs qu'il refusait obstinément une conférence têteà-tête, ou en présence de témoins, pour discuter son système, fit presser Arnauld de le combattre sans ménagement. De là naquit une guerre de plume, aussi vive que longue, dans laquelle les deux athlètes sortirent souvent des bornes d'une juste modération. Arnauld était indigné de voir que son adversaire prétendit juger, par les seules lumières de la raison, une question qui ne pouvait être décidée que par le poids de l'autorité. Malebranche pensait qu'on n'est jamais plus ferme dans la voie de la révélation, que lorsqu'on y marche à la lueur d'une raison saine, et

» sonnes qui avaient beaucoup d'es-» prit, et qui faisaient profession de » piete. Mais, si l'ouvrage enleva » des suffrages illustres, il excita » aussi de très-vives critiques. Tout » cela produisit une foule d'écrits qui » ne présentaient que les principes » de la Recherche de la vérité, ou » mal entendus ou déguisés d'une » part, et de l'autre plus dévelop-» pés ou tournés différemment. » Ce fut pour mettre son système à la portée de tout le monde, que Malebranche composa, en 1677, à la prière du duc de Chevreuse, ses Conversations chrétiennes, où il rapporte tout ce système à la religion, encore plus directement que dans la Recherche de la verité. Peu de temps après, Levassor avant eu l'indiscrétion de laisser prendre des copies d'un petit écrit qu'il lui avait confié, et dans lequel il appliquait ses principes à la distribution de la grâce, il en tomba une entre les mains du docteur Arnauld, qui en témoigna son mécontentement. Le père Quesnel, leur ami commun, voulant prévenir une explosion capable de les brouiller sans retour, les fit consentir à s'expliquer amiablement dans une conférence : elle ent lieu au mois de mai 1679, chez le marquis de Roucy. On y disputa beaucoup sans pouvoir s'entendre : en se séparant , il fut convenu que le père Malebranche exposerait ses sentiments dans un écrit qui serait communiqué à M. Arnauld, dont il attendrait les remarques avant de le livrer à l'impression. Ce docteur, obligé, dans l'intervalle, de se réfugier en Hollande, y était occupé d'un travail important qu'il ne pouvait interrompre: lorsque le manuscrit lui parvint, il se borna, pour le moment, à une lecture rapide, d'après laquelle

après avoir consulté la vérité éter-

nelle dans le silence des passions. Le premier était plus accoutumé à combattre dans ce genre de guerre par l'Ecriture et par la tradition : le dernier n'employait d'autres armes que celles duraisonnement. Tous les deux avaient beaucoup d'éloquence, et possédaient l'art de faire valoir les preuves avec un grand avantage. L'un jouissait d'une réputation justement méritée dans l'Europe sayante, et se trouvait à la tête d'un parti toujours prêt à l'applaudir, chaque fois qu'il se préparait au combat : l'autre venait d'entrer dans la carrière de la manière la plus éclatante; mais on n'avait pas encore osé mettre son nom en parallèle avec celui de son antagoniste. Le philosophe de l'Oratoire était dans la force de l'âge et de son talent : le théologien de Port-Royal, septuagénaire, devait, selon le cours ordinaire de la nature , aveir perdu une partie de sa vigueur et de son génie. Ce fut par la question des idées, et surtout par l'opinion que l'on voit toutes choses en Dicu, qu'Arnauld commenca le combat. Malebranche avait pris un milieu entre les idées innées de Descartes, qui supposait que Dieu, en créaut l'ame humaine, les y imprimait comme on imprime un cachet sur la cire, et les idées originaires des sens et de la réflexion, système auquel Locke a donné une si grande vogue, par le tour ingénieux sous lequel il l'a présenté. Il remarqua, 1º. que nos idées sont très - distinctes de nos perceptions; que les hommes ayant des idées semblables, puisqu'ils s'entendent, elles doivent avoir un modèle commun, un archétype immuable, éternel, lequel ne peut se trouver que dans l'Etre éternel et immuable; 20. que les modifications d'une substance finie ne sauraient

nous donner l'idée que nous avons de l'infini, lequel ne peut être vu que dans une substance infinie, qui est Dieu même. Arnauld soutenait, au contraire, que les idées sont des modalités de l'ame, représentatives des objets; et il tirait, des principes de son adversaire, des conséquences qui allaient jusqu'àfaire admettre en Dieu une étendue matérielle. Malebranche se plaignit amèrement de ce qu'il avait choisi pour sujet de la dispute, le point le plus métaphysique, le plus susceptible de ridicule aux veux de la plupart des hommes. Arnauld répondit que c'était lui-même qui avait, en quelque sorte, tracé cette voie, en déclarant que, pour bien entendre son système sur la grâce, il fallait être familiarisé avec ses principes sur la nature des idées; que d'ailleurs il n'était pas fâché de lui apprendre à se défier de ses plus chères spéculations métaphysiques, afin de le préparer par-là à se laisser plus facilement désabuser sur les matières de la théologie. La question fut traitée, de part et d'autre, avec une profondeur et une subtilité telles, qu'à peine, dit Fontenelle, l'Europe entière cût fourni deux pareils athlètes, bien moins encore des juges. Il n'y avait même qu'un très-petit nombre de savants qui pussent être spectateurs du combat. Au reproche de nouveauté, Malebranche répondit que sa philosophie appartenait à Descartes, et sa théologie à S. Augustin. Mais, le premier, comme on l'a dit, aurait eu bien de la peine à se reconnaître sous cette forme. Quant à S. Augustin, il dit, à la vérité, que nous n'avons d'autre maître que la sagesse éternelle qui éclaire immédiatement tous les esprits sans l'entremise d'aucune créature;

mais il ne l'entend que des vérités intellectuelles et des lois éternelles : d'où son disciple concluait qu'on voit ou que l'on connaît en Dieu les obiets même matériels, c'est-à-dire, l'essence des corps, ou cette étendue intelligible qui est l'objet de la science des géomètres; car, pour l'étendue matérielle, il a toujours protesté qu'il ne lui était jamais venu en pensée, que Dieu fût répandu dans le monde à la manière des corps; et parlà, il repoussait, avec indignation, l'accusation de spinosisme, par laquelle on cherchait à le rendre odieux. Du reste, Arnauld ne le lui reprochait que comme étant une suite de ses principes, sans prétendre le lui attribuer personnellement. La dispute sur les idées n'était que le prélude d'un combat plus sérieux sur la grâce. Il s'agissait ici d'un point fondamental de la foi : de savoir si Malebranche detruisait réellement la Providence divine; s'il avançait des impiétes sur la personne de J.-C.; s'il attaquait le dogme de la prédestination; s'il ruinait tout ce qu'il y a de surnaturel dans les miracles de l'Ancien-Testament. On ne peut disconvenir que, sur tous ces points et sur quelques autres également importants, sa theologie paraissait si nouvelle, et ses expressions étaient si différentes de celles qui avaient toujours été en usage, qu'il n'est pas étonnant qu'on lui ait intenté un proces sur toutes ces questions, « On ne » m'eutend pas, disait-il en parlant » d'Arnauld. - Eh! qui donc, mon » père, voulez-vous qui vous entende? » lui repondit Boileau. » — « Ce » malheur, ajoute Fontenelle, lui ar-» rivait souvent, parce que ses idées » métaphysiques étant des points » indivisibles, si on ne les attrap-» pait pas tout-à-fait juste, on les

» manquait tout-à-fait. » C'est encore aujourd'hui un problème de savoir auquel des deux antagonistes resta la victoire sur la question des idées : mais n'est-ce pas un grand préjugé contre son système théologique, d'avoir eu pour adversaires Bossuet et Arnauld? Nous avons, du premier, uue Dissertation en forme de lettre où il le traite très-séverement. Malebranche eut encore le désagrément de voir son livre censuré à Rome. ainsi que les écrits composés pour sa defense, tandis que ceux d'Arnauld son adversaire sortirent de l'examen auquel ils avaient été soumis, sans recevoir la moindre flétrissure. Ces deux grands hommes, qui faisaient profession de piété, s'accuserent reciproquement de calomnie, d'erreurs graves contre la foi : se taxèrent d'affecter de ne pas s'entendre. Ils ne cessaient néanmoins de prendre Dieu à témoin de leur sincérité, de leur zèle pour la défense de la vérité, de leur soumission à l'Eglise. Dans le commencement de la dispute, ils s'étaient qualifiés mutuellement de notre ami. Cette expression disparut bientôt, et fut remplacée par des reproches amers, assaisonnés cependant de tout ce que la charité ehrétienne pouvait mettre de restrictions et de tours, sans toutefois désavouer le fond des accusations. La mauvaise humeur se montre à chaque page des écrits d'Arnauld : ceux de Malebranche sont remplis de railleries piquantes qui exaspéraient son adversaire. Le premier, ainsi que nous l'avons dit, alla jusqu'à accuser son antagoniste d'admettre en Dieu une étendue matérielle. Le dernier affecta de représenter l'autre comme un chef de parti, qui professait des dogmes frappés d'ana. thème par le concile de Trente. Mais

estan, après une guerre de quatre ans, soutenne avec un égal acharnement de part et d'autre, les deux commattants mirent fin a leur querelle, m 1687, sans qu'elle eût produit sucun resultat. Dans le cours de cette dispute, Malebranche avait publié divers ouvrages qui n'étaient pas d'un genre polémique, mais qui tendaient tous à appuyer ses principes, à les expliquer, à les répandre sous différentes formes. L'année même où elle avait commencé, parurent ses Méditations chretiennes et metaphysiques. C'est un dialogue entre le terbe et l'auteur, destiné à mettre dans un nouveau jour tout ce qu'il avait dit dans le Traité de la nature et de la grâce. Le Verbe y découvre son disciple les plus sublimes véntes de la religion et de la métaphysique, lui apprend que tout ce que voient les esprits, même les idées des corps, ils le voient dans la substance mcréée, dans la raison universelle, la seule lumière qui nous éclaire, le ieni maître qui nous instruit. « Le i dialogue, dit Fontenelle, a une ablesse digne d'un interlocuteur » tel que le Verbe divin. L'auteur y · a su répandre un certain sombre auguste et mystérieux, propre à \* retenir les sens et l'imagination dans le silence, et la raison dans Pattention et le respect convena-· bles. » C'était son ouvrage favori : sussi l'avait-il travaillé avec un soin extrême. Quoiqu'on en cût tiré 4000 etemplaires, il fallut, peu de temps pres, le réimprimer. Les Méditahons furent suivies, au bout d'un an, un Traité de morale, dans lequel anteur fait dériver tous nos devoirs des principes de sa philosophie, qui conduit aux plus rigoureuses obligabons du christianisme. Il y montre d'une manière neuve, et plus forte-

ment que dans aucun autre ouvrage de ce genre, l'union de tous les esprits avec la Divinité, En 1687, il entreprit de réunir toutes les parties de son système, et de les présenter avec plus de développement dans ses Entretiens sur la métaphy sique et sur la religion. Le ton en est elevé, solennel; les règles du dialogue bien observées. Il y fait un grand usage de saint Augustin, asin, disait-il, de combattre ses adversaires par leurs propres armes. D'Aguesseau regardait ce livre comme le chefd'œuvre de son anteur, soit pour l'arrangement des idées, soit pour le style et pour la manière d'écrire. Sa dispute avec Arnauld était terminée depuis neuf ans, lorsqu'elle se ranima en 1600, à l'occasion d'une réponse de Malebranche à Régis, dans laquelle le docteur se crut personnellement attaqué sur la manière de voir les corps. Elle fut moins longue et moins vive que la précédente. Les deux antagonistes y récapitulèrent l'histoire de leurs griefs et de leurs démêlés respectifs. Mais cinq ans après la mort d'Arnauld, une réponse posthume de ce docteur étant tombée entre les mains de Malebranche, il publia un Ecrit contre la prévention, où il entreprit de démontrer, selon la méthode des géomètres, que son défunt adversaire n'était pas l'auteur des ouvrages composés sous son nom, dans leur dispute. Cet écrit ingénieux, dans lequel Malebranche couvrait de ridicule un homme respectable, son ancien ami, dont les malheurs rendaient la personne sacrée, aurait eu plus de sel et de convenance, s'il eût paru du vivant de celui contre lequel il était dirigé. Toutes les réponses de Malebranche furent réunies en 4 vol. in-12, Paris, 1709. Sa grande réputation, la nouveauté, la singularité de ses systèmes, lui attirèrent plusieurs autres querelles. Il en eut une avec Regis, sur la grandeur apparente de la lune, dans laquelle il lui fut donné gain de cause par les commissaires de l'académie des sciences; sur la manière de voir les objets, que, selon son adversaire, nous voyons en eux-mêmes; sur le sentiment du plaisir, qui, selon l'opinion de Malebranche, nous rend toujours actuellement heureux, du moins en quelque manière. Dom Lamy, son disciple, voulut se prévaloir de son suffrage, et cita même plusieurs endroits de la Recherche de la vérité, en faveur de l'amour pur et désintéressé ; matière fort délicate, parce qu'on la regardait comme une branche du quiétisme, qui faisait alors grand bruit en France et à Rome. Malebranche, étonné de ce qu'après avoir été accusé par Régis de favoriser le sentiment d'Epicure sur les plaisirs, il se trouvait accusé par le P. Lamy, d'admettre une morale si pure qu'elle excluait tout plaisir, on plutôt tout intérêt, de l'amour de Dieu, publia son Traite de l'amour de Dieu. Il y fait consister le plaisir qu'on sent dans la possession de Dieu, non à le donner pour motif, mais pour aliment de cet amour, et à ne rejeter que celui qui serait indépendant du desir d'être heureux. Ce traité lui mérita d'illustres suffrages à Rome et en France, et le réconcilia avec Bossuet. Sa philosophie ayant pénétré en Chine, où, dit-on, elle était goûtée, M. de Lionne, évêque de Rosalie, vicaire apostolique dans ce pays, l'engagea à composer ses Entretiens d'un philosophe chrétien et d'un philosophe chinois, sur l'existence de Dieu. Les journalistes de Trevoux, choqués de ce qu'il y supposait que les

Chinois étaient imbus de l'athéisme, lui reprochèrent de favoriser le spinosisme par son système de l'étendue intelligible qu'il admettait en Dieu. Dans sa reponse, qu'il fit imprimet avec leur critique, il justifia l'imputation d'athéisme faite aux Chinois, par le témoignage des missionnaires eux-mêmes, et donna une nouvelle force à ses preuves de l'existence de Dicu : cela n'empêcha , ni le P. Tournemine, auteur des articles du journal, de renouveler la même accusation de spinosisme, dans la préface du Traité de l'existence de Dieu de Fénélon, qu'il fut chargé de faire imprimer en 1713; ni le P. Hardouinde le mettre au rang des athées, et d'employer 60 pages pour établir cette assertion. Malebranche était destiné à avoir toute sa vie les armes à la main pour défendre ses systèmes. Il fut aussi mécontent des éloges que des critiques de l'auteur de l'Action de Dieu sur les créatures, qui admettait son opinion sur la manière de voir tout en Dieu, mais qui attaquait fortement tout son système de la grace. Il repoussa les cloges et combattitles critiques dans des Reflexions sur la prémotion phy sique. Il y représentait le système de Boursier sous l'idée d'un ouvrier qui a construit une statue, dont la tête, mue par une charnière, s'incline respectueusement devant lui, toutes les fois qu'il tire un cordon : mais un jour qu'il ne le tire point, elle ne le salue pas, et il la brise de dépit. Cette comparaison fort ingénieuse, mass toute d'imagination, ne présentait le système de son adversaire que du côté qui prêtait au ridicule; il tombait en cela dans le vice qu'il avait si amèrement reproché au docteur Arnauld envers lui, de rendre un aupersonnellement responsable

des conséquences absurdes trop rigoureusement déduites de son systeme, quoique désavouées par cet auteur. Malebranche était aussi grand géomètre et grand physicien, que profond métaphysicien. C'est à ce titre qu'il fut reçu membre honoraire de l'académie des sciences, lors du renouvellement de cette compagnie, en 1600. Il justifia ce choix par un petit Traité de la communication du mouvement, dans lequel il corrigea ce qu'il avait dit dans la Recherche de la vérité, que la même quantité de mouvement se conserve toujours dans la nature cet il y joiguit un morceau de physique sur le système général de l'univers. Le P. Malebranche, malgré sa faible complexion, qui lui causait souvent des incommodités passagères, avait joui d'une santé assez égale. Il la devait au régime particulier qu'il s'était prescrit en étudiant son tempérament. Des qu'il se sentait incommodé, il buvait une grande quantité d'eau, persuadé que quand l'hydraulique est chez nous en bon état, tout va bien. Avec un régime si simple, il poussa sa carrière jusqu'à l'âge de soixante-dix-sept ans. Mais, enfin, étant tombé malade, en 1715, d'une défaillance universelle, accompagnée de vives douleurs, il languit pendant quatre mois, s'affaiblissant de jour en jour, et ne faisant plus usage de la vivacité de son esprit que pour exciter en lui des sentiments de religion, quelquefois pour philosopher par délassement sur le dépérissement de sa machine. C'est ainsi qu'il fut constamment spectateur tranquille de sa longue mort, jusqu'à l'époque où il s'éteignit doucement, le 13 octobre 1715. ( V. BERKE-LEY, tom. IV, pag. 264.) Depuis que la lecture de Descartes l'eut mis sur la route qui convenait à son génie, il n'avait travaillé que pour s'éclairer, retranchant de ses lectures celles qui n'étaient que de pure érudition. Il disait qu'il y a plus de vérité dans un seul principe de métaphysique et de morale que dans tous les livres historiques. La considération d'un insecte le touchait plus que toute l'histoire grecque et romaine. Afin de méditer plus profondément et d'écarter toute espèce de distraction, il se retirait souvent à la campagne, et avait la précaution de fermer les volets. Ses délassements étaient des divertissements avec des enfants, qui, ne laissant aucune trace dans l'esprit, lui donnaient la facilité de reprendre ses méditations sans effort. Son zèle pour faire connaître la vérité le rendait très - communicatif, Il était accessible, doux, affable, simple, modeste. Sa conversation était agréable et intéressante ; elle roulait presque toujours sur les mêmes matières que ses livres : mais il s'y dépouillait de toute sa supériorité, afin de mienx insinuer ses pensées aux autres ; aussi jamais philosophe n'eut peut-être des sectateurs plus persuadés. Quand on lui proposait quelque question difficile, on voyait aussitôt son esprit s'appliquer fortement sur l'objet. Mais quand on le combattait sans l'entendre, il avait de la peine à contenir sa vivacité naturelle. Il n'arrivait presque point de savants étrangers et de grands personnages à Paris; qui ne s'empressassent de venir lui rendre leurs hommages. Il reçut la visite de Jacques II. Le grand Condé, qui lisait ses ouvrages avec beaucoup d'intérêt, l'ayant attiré à Chantilli pour conférer avec lui, les gens du prince observèrent que, pendant les trois jours qu'il y était demeuré, il

lui avait parlé plus de Dieu, que son confesseur ne l'avait fait en dix ans. Il avait su allier l'étude des sciences les plus abstraites avec une piété solide et éclairée, et avec une assiduité ponctuelle à tous ses devoirs. Quoiqu'il lui soit échappe, nonseulement des expressions, mais encore des opinions philosophiques dont on peut abuser contre quelquesuns des dogmes de la religion, son cœur n'en était pas moins chrétien dans toute la force du terme. On peut même dire que ce fut le dessein de donner une noble idée de la religion qui lui inspira ce beau système, au moven duquel il essaya d'établir une union plus intime et plus immédiate de l'homme avec la Divinité. C'est le témoignage que Bayle lui rend, à l'occasion de son traité de morale : « On n'a jamais vu aucun livre de » philosophie, dit ce fameux criti-» que, qui montre si fortement l'union de tous les esprits avec la » Divinité. On y voit le premier phi-» losophe de ce siècle raisonner per-» pétuellement sur des principes qui » supposent, de toute nécessité, un » Dieu tout sage, tout-puissant, la » source unique de tout bien , la cause » immédiate de tous nos plaisirs et » de toutes nos idées. C'est un pré-» jugé plus puissant en faveur de la » bonne cause, que cent mille vo-» lumes de dévotion par des auteurs » de petit esprit. » Malebranche n'a pas conservé après sa mort la grande réputation qu'il eut de son vivant. Sa philosophie, qui tient l'esprit continuellement occupé aux vérités purement intellectuelles, n'était point assortie aux vues d'un siècle où, sous prétexte que l'esprit humain ne peut atteindre à des vérités d'un ordre si élevé, on a cherché à se débarrasser du joug pénible qu'elles imposent.

Celle de Locke, qui fait dériver des sens et de la réflexion toutes nos connaissances, donnait, plus de latitude aux idées libérales qui ont régné dans ce même siècle : le philosophe anglais, en supposant la possibilité de la matière pensante ( dépouillée, il est vrai, de son étendue), et en rejetant comme absurdes certains dogmes de l'église romaine, parce qu'il ne pouvait les concevoir, s'était assuré d'avance d'une secte dont les chess disposaient en souverains de l'opinion publique. Le philosophe français, au contraire, avait porté jusqu'au dernier degré d'évidence les preuves de la spiritualité de l'ame, et montré la soumission la plus édifiante pour toutes les vérités que l'Eglise enseigne. Dès-lors le prudent Locke fut regardé comme un philosophe éminemment modeste, et sa philosophie comme la seule capable de satisfaire un esprit raisonnable; tandis que Malebranche, à qui cependant on ne put refuser la qualité d'écrivain supérieur en philosophie, se trouva réduit au seul mérite du style, et ne fut plus désigné que sous le nom du grand réveur de l'Oratoire: ou répéta même jusqu'à satiété, le mauvais vers de Faydit : « Lui qui voit tout en Dieu, n'y voit pas qu'il est fou, Telles sont, en dernière apalyse, les causes générales de l'espèce de discrédit dans lequel sa philosophie est restée jusqu'à nos jours.On a public, sous son nom, en 1769, un Traite de l'Infini crée, qui courait depuis longtemps en manuscrit. L'objet en est de prouver, que le monde est actuellement et positivement infini, selon les deux substances qu'il renferme , l'esprit et la matière, et selon les deux principales propriétés du nombre et de la durée. On y reconnaît

quelques principes de Malebranche, bien ou mal exposés, dont l'auteur pseudonyme tire des consequences absurdes, et très-contraires aux sentiments connus de ce philosophe religieux. Le style n'en ressemble pas plus au sien, que le fonds de l'ouvrage a sa doctrine. Il est suivi de deux petits écrits fort exacts, comme pour lui servir de passeport; l'un sur la confession, l'autre sur la communion : une lettre insérée dans le journal de Verdun (juin 1772) attribuece traité à Faydit, qui aurait voulu parla tourner en ridicule la philosophie de Malebranche; d'autres pensent qu'il est du comte de Boulainvilliers: on doit se rappeler qu'il parut à une époque où l'on avait imaginé de publier beaucoup d'ouvrages impies sous des noms célèbres. Celui dont il s'agit pourrait bien être un fruit de ce système. Le P. André, jésuite, disciple zélé du P. Malebranche, avait com posé une Vie de son maître, avec l'analyse de ses ouvrages. Le talent connu de l'auteur fait regretter qu'elle n'ait pas vu le jour. Le P. Adry, dernier bibliothécaire de la maison de l'Oratoire, dite de Saint-Honoré, a laissé en manuscrit sur le même sujet, un travail plein de recherches, mais qui aurait besoin d'être refondu, pour être livré à l'impression (1).

(1) On croit devoir ajouter à cet article un correctif relativement à la page 344, se, colonne, lignes 34 et sui vantes. Le fait est que Descartes avait chabit a distinction plutôt que l'union de l'ame et du ropps, en partant de la distinction des deux attributs senatiels qui les caractérient, la prancé et l'étendue, falebranche, en développar les idées de son maître, e trouve conduit à un nouvean point de vue sur le mode de communication des deux substances, et sur aurion de l'ame et du corps en particulier, consistence par Descartes commun un fait primitif, aussi acapticable que sa creation : de l'incompatibilité deurs attributs, Malebranche conclut l'impossibilité une communication natureile et innucdiate entre les. Il fiaut donc recourir à un intermetaire essenties et que assure leur correspondance : cet intermediaire

MALEBRANCQUE (JACQUES), jésuite, né à Saint-Omer au seizième siècle, fut admis dans la Société, à l'age de vingt-deux ans, et chargé d'y enseigner les humanités; il s'appliqua ensuite à la prédication, et passa successivement par les dissérents emplois de sa province. Il mourut à Tournai, le 5 mai 1653, dans un âge avancé. Il a traduit, du français en latin , les Après - diners . d'Ant. de Balinghem (Cologne, 1620, in-8°.); et la Consolation des malades du P. Binet ( ibid., 1629 ); mais il est principalement connu par son Histoire des Morins, peuple de l'ancienne Belgique, dont la capitale était Térouenne, ville entièrement ruinée par l'empereur Charles-Quint, en 1553. Elle est intitulée : De Morinis et Morinorum rebus. sylvis, paludibus, oppidis, etc., Tournai, 1639-54, 3 vol. in-4°., avec des cartes. Le premier volume contient la description du pays des Morins et de leurs villes, suivie de recherches sur leur histoire, depuis l'an 309, avant J.-C., jusqu'a l'an 751 de l'ère actuelle : le second volume comprend depuis le règne de Pepin, roi de France, en 752, jusqu'a Godefroi de Boulogne, comte des Morins, en 1004; et le troisième s'étend de la mort de Godefroi à l'an 1313. Le troisième volume est plus rare que les deux autres ; et quoique l'ouvrage soit moins recherché qu'il ne l'était autrefois, son prix dans lès ventes ne laisse pas d'être assez élevé. Le P. Malebrancque avait composé un quatrième volume, qui conduisait cette histoire jusqu'à la ruine de Térouenne; mais il n'a point

est Dieu qui modifie l'ame à l'occasion des mouvenonts du cen, s, et meut le corps à l'occasion des pensées de l'ame : et c la , en vertu des lois générales qu'il a établies ou s'est imposées , etc. Z.

été publié. Le manuscrit original avait passé de la bibliothèque des jésuites de Tournai dans celle de Lille, où il était encore conservé en 1737. L'on croit qu'il a été brûlé dans l'incendie du collége des Jésuites de cette ville. W—s.

MALEC BEN-ANAS, chef de l'une des quatre écoles ou sectes tenues pour orthodoxes parmi les Musulmans, naquit à Médine, en l'an 95 de l'hégire (713-4 de J.-C.) Les historiens arabes prétendent qu'il resta trois ans dans le sein de sa mère. On dit qu'il descendait d'un ancien roi du Yémen, ou Arabie beureuse, nommé Dhoul'esbah; et on lui donne, par cette raison, le surnom d'Esbahi. On sait que ce qui distingue, l'une de l'autre, les quatre sectes orthodoxes, n'a pour objet ni les dogmes fondamentaux de la religion, ni l'essence des devoirs dont se compose le culte des Musulmans; et que les chefs de ces sectes ne différaient entre eux que sur des matières de droit civil, sur certaines cérémonies, et des questions, ou, si l'on veut, des cas de conscience, dont la solution ne se trouve ni dans l'Alcoran, ni dans la Sunna, c'està-dire, dans les lois tirées des paroles ou de l'exemple de Mahomet . ni enfin dans l'opinion unanime des compagnons du prophète et de leurs premiers disciples. Les questions de cette nature doivent être résolues d'après les inductions fondées sur leur analogie avec d'autres questions décidées par l'une des autorités précédemment indiquées : elles sont par conséquent du domaine de la raison. Mais il y a cette différence entre Abou-Hanifa, et les chefs des trois autres sectes orthodoxes, Malec, Schafei et Ebn-Hanbal, que ces derniers accordent beaucoup moins à la raison et à l'induction qu'Abou-Hanifa. Malec passa, à ce qu'il paraît, toute sa vie a Médine. Il fut accusé, en l'an 147 (764-5), auprès de Djafar, fils de Soleiman, et cousin paternel du khalife Al Mansour, d'avoir enseigné que le serment de foi et hommage prêté aux Abbassides, n'était pas obligatoire, parce qu'on l'exigeait par force. Djafar, l'ayant mandé, le fit dépouiller de ses habits, et battre à coups de fouet. On lui tira les bras avec tant de violence qu'il eut une épaule démise. Ce supplice, loin de diminuer le crédit dont jouissait Malec, ne fit que l'augmenter. Il n'est pas inutile de remarquer qu'Abou-Hanifa ayant refusé de souscrire à une opinion théologique du khalife Al Mansour, fut aussi emprisonné et maltraité. Quelques personnes attribuent les mauvais traitements qu'éprouva Malec, à une autre cause, qui s'éloigne peu de celle que nous avons rapportée d'après Ebn-Khilean et Aboul-Féda Ces mêmes écrivains racontent une anecdote qui prouve, si elle est vraie, que Malec était plus profondement instruit dans la connaissance de l'Alcoran et des traditions , qu'Abou-Hanifa son contemporain , et que par une conséquence nécessaire, se opinions étaient mieux fondées que celles de son rival, qui accordait tros au raisonnement, au détriment de autorités qui doivent lui être pre férées. Le doctrine de Malec a et principalement adoptée par les Mu sulmans de l'Espagne, de l'Afrique septentrionale et de l'Egypte. El est contenue dans l'ouvrage qui a composé sous le titre de Almau fi'lhadith; ouvrage qui a été con menté par beaucoup de docteus On dit que Haroun-Al-Raschid étal venu à Médine, voulait faire se

pendre le Mauta de Malec dans la Caabah, et obliger tous les Musulmans à se conformer aux décisions qu'il contient ; et il consulta, dit-on, sur ce projet, Malec lui - même. Ce docteur l'en détourna, en lui représentant que les compagnons mêmes de Mahomet s'étaient partagés en diverses opinions sur certains points de législation, et que s'étant répandus dans les différentes provinces de l'empire musulman, chacun d'eux avait donné cours à son opinion dans la contrée où il s'était fixé. Ce trait de modestie et de sagesse fait plus d'honneur à Malec que tous ses talents. On rapporte que Malec, sur la fiu de sa vie, profita de la grande considération dont il jouissait, pour se dispenser d'assister, comme il le laisait précédemment, dans la Mosquée, aux prières quotidiennes et à celles du vendredi, de se rendre aux funérailles, et de remplir divers autres devoirs de piété ou de bienseauce. Quoique le public parût lui pardonner ce changement de conduite, quelqu'un cependant lui ayant lait des représentations à ce sujet, il se contenta de répondre : « Il n'est » pas donné à tous d'avouer les mo-» tifs d'excuse qu'ils pourraient faire » valoir. » Ces motifs toutefois n'étaient autres, ce me semble, que la haute idée qu'il avait conçue de luimême, et de l'importance de ses travaux : car on dit qu'un jour un de les disciples, qui étudiait avec lui, ivant entendu proclamer la prière, t se levant pour s'acquitter de ce levoir, Malec l'arrêta, et lui dit: Ce que vous quittez, vaut mieux que ce que vous allez faire, pourvu que votre intention soit pure et droite. » Malec, dit-on, n'allait mais à cheval dans Médine, même arvenu à un âge avancé; il aurait cru, disait-il, manquer de respect à un lieu honoré par la présence du tombeau de Mahomet. Etant au lit de la mort, il se reprochait avec larmes, d'avoir souvent répondu aux questions soumises à sa decision, d'après son propre jugement: « Je voudrais » aujour l'hui, disait-il, avoir reçu » autant de coups de fonet que j'ai » décidé ainsi de questions témérai- » rement. » Il nourut à Médine en l'année 179 (795-6), et y fut enterré. Il était âgé de quatre-vingt-quatre ans : quelques-uns lui donnent jusqu'à quatre-vingt-dix ans de vie.

MALEC. V. Melik et Melik. Schah.

S. D. S-Y.

MALÉE, général carthaginois, entreprit la conquête de la Sicile, et parvint à la soumettre presque entierement, l'an 536 avant notre ère ; mais ayant voulu porter ses armes dans la Sardaigne, il fut battu complètement, et obligé de se rembarquer avec le reste de ses troupes. Le sénat de Carthage, dont il n'avait pas attendu les ordres pour cette expedition, le condamna a l'exil, parce qu'il n'avait pas réussi. Malée, naturellement violent, écrivit au sénat afin de l'engager à révoquer son décret, annoncant que si sa pri re était rejetee, il saurait obtenir son pardon par la force. Il marcha ensuite sur Carthage, avec son armée, et vint camper au pied des murailles, l'an 530 avant notre ère. Pendant ce temps-là, Carthalo, son fils, revenait de Tyr, où il avait été chargé de déposer dans le temple d'Hercule la dixième partie du botin que Malée avait fait en Sicile: il traversa le camp sans voir son père, prétextant qu'il ne pouvait s'arrêter avant d'avoir rendu compte de sa mission au senat; mais des le lendemain, il req

tourna dans le camp, vêtu d'une robe depourpre, et le front ceint de la mitre des sacrificateurs : en le voyant, Malée lui reprocha de se présenter habillé si magnifiquement, devant son père exilé et malheureux, et il le sit attacher à une croix, pour apprendre aux enfants à ne pas insulter l'auteur de leurs jours. Malée s'empara ensuite de Carthage, fit mettre à mort les dix sénateurs qui lui étaient le plus opposés, et força les autres à révoquer l'arrêt de sa proscription: mais, peu de temps après, accusé d'aspirer à la royauté, il fut massacré dans une émente, et reçut ainsi le châtiment du double crime qu'il avait commis à l'égard de son fils et de sa patrie. Ce fut Magon qui lui succéda dans le commandement des armées carthaginoises. (Voy. l'Histoire de Justin, liv. xviii.) W-s.

MALEGUZZI-VALERI (La comtesse Veronica), l'une des femmes les plus savantes et les plus spirituelles dont puisse s'honorer l'Italie, était née à Reggio, en Lombardie, le 26 février 1630, d'une famille noble et où les talents étaient comme héréditaires. Elle vint au monde la seconde de deux filles jumelles; et sa naissance mit en danger la vie de sa mère. Elle fit paraître de bonne heure des dispositions extraordinaires pour l'étude : dès l'âge de quatre ans, elle se plaisait à assister aux leçons que recevaient ses frères; et elle en profita si bien qu'au bout de quelque temps, elle fut en état de corriger leurs devoirs. Ses parents étonnés de la rapidité de ses progrès lui donnèrent des maîtres; et elle apprit avec une égale facilité les principes de la littérature et de l'histoire, les éléments de la philosophie et de la théologie. Les études sérieuses ne l'empêchaient point de cultiver les arts d'agrément : elle excellait dans le dessin, la musique et la danse; e à la connaissance qu'elle avait du la tin, elle joignit celle du grec, de français et de l'espagnol. En 1649 n'ayant pas encore vingt ans, el soutint des thèses publiques de phi losophie et de théologie, avec m grand succes; et depuis, elle répet deux fois cet exercice, en présenc des personnages les plus illustres d l'Italie. La réputation de Veronic s'étendit dans toute l'Europe; et se parents cherchèrent à lui procure un Mécène qui réparât à son egan les torts de la fortune : mais le espérances qu'ils avaient conques s'évanouirent; et Veronica, désalio sée d'un monde au milieu duque elle s'était conscrvée pure, résolu d'embrasser l'état monastique; ell se décida pour l'ordre des Capucines mais ses frères lui avant représent que la délicatesse de sa santé ne h permettait pas de se plier à l'austi rité de la règle, elle entra, avec s sœur jumelle, dans le couvent d Sainte-Claire de Reggio. Elle en sol tit l'année suivante ( 1674), poil passer dans le monastère de la la tation de Modène, qu'elle édifia pa ses vertus, et où elle mourut saint ment le 26 septembre 1690, à 14 de soixante aus. De tous les ouvre ges de Veronica, un seul a été it primé : L'Innocenza riconosciuli drame en 3 actes et en prose, av un prologue et des chœurs, Bologi 1660, in-4°. C'est le sujet touchs de Geneviève de Brabant, transpe té depuis sur les différents the de l'Europe. Elle a laisse en man crit : La Sfortunata fortun drame; — Quesiti sopra il de nio platonico; et une traduction lienne du Traité de l'usage des l sions par le P. Sénault. Tiraban

a consacré à cette dame un article fort intéressant dans sa Bibl. Modenese, tom. 111, pag? 128-37. On peut consulter aussi la Bibliotheca volante de Cinelli, tom. 111, p. 244.

W—s.

MALEPEYRE (GABRIEL VEN-DANGES DE ), l'un des premiers membres de l'académie des Jeux floraux, était né a Toulouse dans le dix-septieme siècle, d'une famille noble et ancienne. Après avoir terminé ses études avec succès, il visita l'Italie, et acquit, par l'examen des chefs-d'œuvre et la fréquentation des artistes, des connaissances en peinture, sculpture et architecture. De retour dans sa patrie, il obtint une charge de conseiller au présidial, et en remplit les devoirs avec autant de zèle que de desintéressement. Il avait une dévotion particulière à la Vierge; et il sit elever, en son honneur, dans l'église des Grands - Carmes de Toulouse, une chapelle décorée avec un luxe qui tenait de la profusion. (Il y depensa plus de 100,000 fr.) Il consacra à la mère de Dieu tontes ses productions poetiques; et l'on assure qu'il avait composé à sa louange autant de sonnets qu'il y a de jours dans l'année. Malepeyre contribua beaucoup au rétablissement de l'académie des Jeux floraux (V. Loubère); et il y fonda un prix consistant en un lis d'argent pour l'auteur du meilleur sonlet à la Sainte-Vierge (1). Il mouut doyen du présidial de Toulouse e 5 mai 1702, dans un âge avancé. l'était non-seulement habile jurisonsulte et bon littérateur ; il avait acore étudié la philosophie, la théologie et les mathématiques: il a laissé en manuscrit plusieurs ouvrages, parmi lesquels on cite un Traité sur les planètes et les éphémérides. On peut consulter son Éloge dans les Mémoires de Trévoux, février 1703, et dans l'Histoire des Jeux floraux, par Poitevin-Peitavi. W—s.

MALESHERBES (CHRÉTIEN-GUILLAUME DE LAMOIGNON DE ), ministre et dernier conseil de Louis XVI, ne à Paris le 6 décembre 1721, d'une ancienne famille de magistrature, était petit-fils du célèbre avocat-général Lamoiguon ( V. Lamoignon , XXIII, 304 ). Il fut élevé chez les jesuites, où le P. Porée lui donna des leçons qui ne s'effaçèrent jamais de sa memoire. Ses facultés morales furent lentes à se développer; mais les connaissances qu'il acquit, n'en devinrent que plus solides. Après une étude aprofondie de l'histoire et de la jurisprudence, il fut mis sous la direction de l'abbé Pucelle, qui lui enseigna le droit public, et lui inspira, pour les fonctions et l'autorité des parlements, tout le zèle dont il était lui-même pénétré. Nommé ensuite substitut du procureur-général, Malesherbes se distingua dans cet emploi, qui a toujours été l'école des jeunes magistrats. A l'âge de vingt-quatre ans, il fut reçu conseiller au parlement; et dans les loisirs que lui laissaient les devoirs de cette charge, il suivit le cours de botanique de Jussieu. Mèlé dans la foule des étudiants, il mettait son bonheur à être ignoré ; et dès que le hasard l'eut fait connaître, il cessa d'assister aux leçons. En 1750, il succéda, dans la présidence de la cour des aides, à son père, Guillaume de Lamoignon, devenu chancelier, et fut chargé en même temps de la direction de la librairie. Par-

<sup>(1)</sup> Ce prix fot décerné, pour la première fois, 1793, l'année qui soivit la mort de Malepeyre: sive se héritiers refusérent de tenir sa promesse; et ne fot qu'en 1739, que son fils offrit à l'académie intermettre les fonds pour ce prix, qui a continué ôtre distribué jusqu'à ce jour.

venu ainsi, des l'age de trente ans, à des fouctions d'une grande importance, et peut - être les plus difficiles dans les circonstances où se trouvait le royaume, ses vertus et sa ferme résolution de faire le bien l'empêchèsent d'en être effrayé. Comme magistrat, comme président d'une cour souveraire, il avait à rendre la justice aux citoyens et à les protéger contre les abus du pouvoir: comme directeur de la librairie, il devait, au contraire, défendre le pouvoir contre cet esprit d'innovation et de réforme, qui, sous prétexte d'améliorations et de perfectionnements, menaçait la monarchie uaus ses bases. Pour remplir le premier de ces devoirs, il fit tout ce que l'on pouvait attendre de son dévouement au bonheur du peuple, et de son aversion pour le despotisme et l'arbitraire : quant an second , il a dit lui-même qu'un magistrat accontume à résister au gouvernement et à lutter contre les abus de l'administration, était peu propre à des fonctions ministérielles, et qu'on avait tort de les lui confier. En sa qualité de président de la cour des aides, il parvint à soustraire un grand nombre de victimes aux poursuites des financiers, entre autres l'infortuné Monnerat, qui, par une méprise, était resté pendant deux ans dans les cachots de Bicêtre. C'est dans la remontrance qu'il sit en sa faveur, qu'on lit cette phrase si remarquable : a Personne n'est assez » grand pour être à l'abri de la haine » d'un ministre, ni assez petit pour » n'être pas digne de celle d'un com-» mis des fermes, » Les efforts que Malesherbes fit encore, comme chef d'une des premières cours de justice, pour g'opposer à l'établissement de nouveaux impôts, ne seraient pas

moins dignes de nos eloges, si la chaleur de son zele ne l'avait pas quelquefois entraîné au-delà des bornes, et si, par une telle conduite, il n'avait pas seconde les attaques d'un parti qui, des-lors, commençait à ébrauler le trône, et qui plus tard est parvenu à le renverser. « On a donc » persuadé à votre Majesté, disait-il » à Louis XV, dans ses Remontrances » de 1770, que c'était par la terreur » qu'il fallait régner sur les ministres » de la justice. Quand on veut faire n servir la puissance à satisfaire les » passions particulières, on menace » de l'autorité ceux qui gémissent » déjà sous l'injustice, et on les ré-» duit à l'alternative de faire des » actes qui puissent être imputés à » désobéissance, on de soustrir à-la-» fois l'outrage et l'oppression..... » Si l'on considère que de telles représentations s'adressaient à l'un de nos meilleurs rois, qu'elles lui étaient faites sur la fin d'un règne qui, s'il n'est pas le plus glorieux de notre histoire, est du moins celui où nos pères ont joui du bonheur le plus long et le moins interrompu, il est difficile de ne pas s'affliger des écarts où un homme de bien peut être conduit. Toutes les opérations de la cour des aides, pendant vingt-cinq ans que Malesherbes la présida, ont été réunies dans un gros volume in-4º., sons le titre de Mémoires pour servir à l'Histoire du droit public de la France, en matière d'impôts, ou Recueil de ce qui s'est passé de plus intéressant à la cour des aides, depuis 1746 jusqu'en 1775, Bruxelles (Paris), 1779. L'une des affaires les plus remarquables qua sont rapportées dans ce recueil, est celle du malheureux Varenne, qui perdit sa charge de greffier des étans de Bourgogne pour avoir composé

une brochure contre le parlement (Voyez VARENNE). C'était dans le temps même où Malesherbes, comme président de la cour des aides, poursuivait avec une extrême chaleur cet auteur d'un écrit fait sous la protection du roi, qu'en sa qualité de directeur de la librairie il laissait publier et protégeait même de son autorité et de ses conseils les ouvrages les plus contraires à la religion et à l'autorité royale. Les louanges que lui ont prodiguées Rousseau, Voltaire, Grimm et tous les chefs du parti philosophique, ne laissent aucun doute sur ce point. « Il favorisait, dit ce dernier, avec » la plus grande indulgence l'impression et le débit des ouvrages » les plus hardis. Sans lui l'Encyclo-» pédie n'eût vraisemblablement ja-» mais osé paraître. » Si l'on en croit De Lisle de Sales, il prenait lui-même la peine d'indiquer aux philosophes les moyens d'éluder la rigueur des lois. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce fut par lui que les libraires firent entrer en France une foule de livres qui n'avaient été imprimés dans l'étranger que parce que la censure n'avait pas permis qu'ils le fussent dans le royaume. Malesherbes conserva cette direction jusqu'en 1768, pendant tout le temps que son père garda les sceaux. La cour des aides n'ayant pas été comprise dans la suppression des parlements en 1771, il continua de s'y montrer le zélé défenseur des prérogatives parlementaires; et ce fut alors qu'il composa ces celebres Remontrances du 18 février 1771, qui furent lues avec tant d'empressement par un public avide de nouveautés et d'agitation. Il est cependant probable que tout le monde ne les jugea pas de la même manière ( V. Maupuou ). Voltaire lui-même écrivit à Mme. du Deffant : Je n'ai pas approuve quelques Remontrances qui m'ont paru trop dures. Il me semble qu'on doit parler à son souverain d'une manière un peu plus honnête. On trouve dans ces Remontrances quelquesuns des principes, et jusqu'aux expressions que proclamèrent plus tard les destructeurs de la monarchie; elles sont terminées par une demande positive des États-généraux. La cour que présidait Malesherbes, ne s'en tint pas, dans cette circonstance, à des représentations: elle protesta formellement contre la suppression des anciens parlements, déclarant qu'elle ne reconnaissait point les nouveaux. Il était difficile qu'une telle conduite fût tolérée par le ministère qui venait de faire subir à toutes les cours du royaume une si grande révolution. Malesherbes fut exilé dans sa terre; peu de temps après, la cour des aides fut elle - même supprimée, et le maréchal de Richelieu vint la dissoudre au nom du roi. Cette suppression l'affligea plus que n'avait pu le faire sa propre disgrace; et sa douleur s'accrut encore lorsqu'il vit beaucoup de membres de sa compagnie entrer dans le nouveau parlement. Ceux qui refusèrent d'en faire partie, éprouvèrent le même sort que leur président ; et Malesherbes eut du moins la consolation de leur offrir un asile dans sa retraite. Son exil fut si rigoureux, qu'on ne lui permit pas de rester à Paris plus de trois jours, lorsque son père y mourut en 1772. Mais les anciens parlements furent retablis après la mort de Louis XV; et cette importante décision fut la première concession que les clameurs publiques arrachèrent à la faiblesse de son successeur. Après quatre ar

d'exil, Malesherbes reparut à la tête de la cour des aides ; et ce retour fut pour lui un véritable triomphe. Sa popularité devint excessive; et comme le dit Gaillard, son historien et son ami, il était alors l'amour et les délices de la nation. Ce fut dans l'enivrement d'une telle faveur , qu'il reprit avec un nouveau zèle et une conviction encore plus entière, son système de réforme et de résistance au pouvoir royal. Après quelques remerciments au nouveau monarque, et lorsqu'il l'eut surtout fortement encourage dans un pareil début, il lui présenta ses remontrances de 1774, où, selon les expressions de son panégyriste Dubois, il reunit tous les moyens de sa raison et de son éloquence pour abattre le despotisme, et pour appeler les regards de la nation sur ses droits imprescriptibles. Après avoir mis sous les yeux de Louis XVI un tableau effrayant, et beaucoup trop rembruni, d'un royaume qui n'avait peut-être jamais été plus florissant, Malesherbes lui dit: « Le » droit d'administrer ses affaires ap-» partient à chaque corps, à chaque » communauté; c'est le droit natus rel, le droit de la raison.... De-» puis que des ministres puissants se » sont fait un principe politique de » ne point laisser convoquer d'as-» semblée nationale, on en est venu » jusqu'à déclarer nulles les délibé-» rations d'un village; on a intro-» duit en France uu gouvernement » plus funeste que le despotisme, » et digne de la barbarie orien-» tale ..... » Enfin , s'adressant au roi , il lui déclara positivement que le moyen le plus sur, le plus naturel et le plus conforme à la constitution, était d'entendre la nation elle-meme. C'était à l'occasion d'un faible déficit que Malesherbes

s'exprimait ainsi. Sa cour se refusa aux moyens proposés pour le remplir; et les embarras du monarque, qui ne voulait point user de violence, ne firent qu'augmenter : mais les cours souveraines acquirent grande popularité. Il n'y avait pas alors d'autre moyen d'en obtenir; et ce qui est plus étonnant, c'est que c'était aussi le moyen de parvenir au ministère. Louis XVI était, comme Malesherbes, possede de l'amour du bien public; et, comme lui, se livrant à de trompeuses illusions, il ne pensait qu'a affaiblir son pouvoir lorsqu'il aurait dû le rendre plus fort, et à faire des concessions volontaires, lorsqu'on voulait tout lui enlever par la violence et l'usurpation. Dejà il n'était plus le maître du choix de ses ministres. Turgot et Malesherbes lui furent indiqués par le public, et il les accepta l'un et l'autre com me un gage de réconciliation. Males herbes resista d'abord ; et ce ne fut que par un ordre positif qu'il se chargea du département de Paris et de la maison du roi, auquel la police du royaume était attachée. Des qu'il fut entré an ministère, on ne le vit occupé, comme on avait dû s'y attendre, que de tempérer les rigueurs du pouvoir, et même trop souvent d'en affaiblir les ressorts nécessaires. Il fit sortir de prison quelques malheureux qui v étaient détenus injustement, et un plus grand nombre de fous et de miserables qui ne pouvaient pas exister ailleurs. Voulant ensuite rendre pour toujours impossibles les detentions illégales, il demanda avec beaucoup d'instance la suppression des lettres de cachet, dont on avait fort abusé dans les dernières années du règne de Louis XV; mais ne se flattant pas d'obtenir encore une aussi

importante décision, il créa un tribunal de famille pour juger les cas où ce moyen rigoureux devait être employé. La théorie de cet établissement est expliquée dans deux de ses Mémoires, l'un sur les arrêts de surseance, et les sauf-conduits, l'autre sur les ordres donnés au nom du roi. On trouve dans ce dernier un rapprochement très-instructif sur la police de Londres, d'Amsterdam et de Paris. Malesherbes a composé ainsi, à disserentes époques, sur divers objets de politique et d'administration, beaucoup de Mémoires, dont on a publié une partie, mais dont le plus grand nombre reste disperse en manuscrit. Tous sont remarquables par la clarté, l'élégance du style, par la varieté des connaissances, et surtout par la purete des vues ; mais tous sont également empreints de cette manie de l'innovation, de ce delire de perfectionnement qui fut la maladie de cette époque. Laharpe a dit que c'étaient des modèles de bon goût dans un siècle de phrases, comme des monuments de vertu dans un siècle de corruption. Mais Laharpe a reconnu plus tard, ainsi que Malesherbes, combien ces monuments de vertu pouvaient amener de funestes résultats. Le Mémoire de Malesherbes le plus digne de fixer l'attention, est peut-être celui qu'il composa sur la nécessité de diminuer les dépenses. Comme dans tous les autres, il y revient sans cesse à des réformes dangereuses, et à des suppressions impossibles; mais si l'on est affligé de I'v voir accuser à chaque page l'administration la plus douce et la plus toleranteque nous ayons euc, il serait du moins bien difficile de méconnaître ses bonnes intentions, lorsqu'il termine cet écrit en exigeant qu'on le

tienne secret, « parce que, s'il peut » produire quelques fruits, il faut » que ce soit au roi seul qu'on les » attribue; et si l'on ne peut con-» vaincre le roi des vérités qui y » sont contenues, il ne fant pas » qu'on sache qu'elles lui ont été pré-» sentées. » Le premier ministère de Malesherbes ne dura que neuf mois : il donna sa démission le 12 mai 1776, lors du renvoi de Turgot, dont il avait embrassé le système avec trop d'ardenr pour ne pas se retirer avec lui. Le roi fit de vains efforts pour le retenir ; et le trouvant inebranlable dans sa résolution, ce bon prince lui dit : Vous etes plus heureuz que moi; vous pouvez abdiquer. Louis XVI n'en était qu'a la seconde année de son règne! Malesherbes alla vivre dans la retraite; et il reprit ses travaux littéraires, avec ses études de la nature, trop long-temps abandonnées pour des occupations moins conformes a ses goûts. Sa passion pour les lettres, et ses rapports avec ceux qui les cultivaient, les nombreux services qu'il leur avait rendus, et les éloges que ceux-ci lui avaient prodigués, tout avait concouru à lui donner une grande réputation. Dejà il était devenu membre honoraire de l'académie des sciences, en 1750, et de celle des inscriptions, en 1759. L'académie française lui ouvrit ses portes, en janvier 1735. Jusqu'alors Fontenelle, seul, avait obtenu tous ces honneurs : Malesherbes fut le second; et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est qu'il parvint à l'académie française sans avoir publié aucun écrit purement littéraire, et, comme il le dit lui-même, par une sorte d'acclamation. Une circonstance de sa réception assez remarquable, c'est que, dans son discours, il ne fit pas au directeur un compliment qu'il paraissait naturel de lui adresser. L'abbé de Radonvilliers, qui le recevait, avait été son maître chez les jésuites : c'était bien l'occasion de le remercier de ses soins: mais cet abbé était alors du petit nombre d'hommes sensés qui connaissaientle danger des opinions philosophiques : il n'avait pas approuvé la conduite de Malesherbes dans la révolution des parlements; et, à son tour, il évita de louer le président de la cour des aides sur ce qui avait le plus contribué à le faire entrer à l'académie. Un mois avant d'être appelé au conseil du roi, Malesherbes avait donné sa démission de premier président; ainsi, après sa retraite du ministère, il se trouva dans la plus parfaite liberté. Ce fut certainement l'époque la plus heureuse de sa vie. Dépourvu de toute ambition, ce n'était que comme un fardeau qu'il avait accepté des fonctions publiques; il les quitta sans regret, et des-lors tous ses moments furent consacrés à l'étude et à la société des savants et des gens de lettres. C'est dans ce temps-là qu'il composa, en faveur des protestants, les deux Mémoires qui contribuèrent si efficacement à leur faire accorder un ctat civil par Louis XVI. Il s'occupa aussi, dans les mêmes intentions de tolérance et de philantropie, d'un travail considérable sur les Juifs; mais son manuscrit n'a pu se retrouver. Malesherbes se delassait des travaux qu'exigeaient ces compositions, par le soin de ses jardins, où il avait rassemblé un grand nombre d'arbres exotiques (1). Il entretenait aussi alors avec J. - J.

Rousseau une correspondance sur la botanique. Mais de telles occupations ne suffirent pas long-temps à l'activité de son esprit, ni à son avidité de nouvelles connaissances. Dans l'impatience où il était d'apprendre et de tout voir par luimême, il se mit à voyager; et ce fut à pied, dans le costume le plus simple, sous le nom de M. Guillaume, qu'il parcourut la France, la Suisse et la Hollande, observant la nature, les mœurs et l'esprit des peuples. Il mettait surtout le plus grand soin à ne pas être connu; mais comme il était alors au plus haut point de la faveur publique, et que toutes les bouches répétaient incessamment son éloge, il lui arriva souvent de s'entendre louer de la manière la moins suspecte. On raconte que, dans plusieurs occasions, trahi par sa modestie et par la froideur avec laquelle il avait parlé de lui-même, il fut obligé de se nommer pour qu'on excusat sa réserve. Pendant ce temps, les troubles et le désordre public n'avaient fait qu'augmenter, et l'orage semblait près d'éclater , lorsque Malesherbes revint dans son habitation champêtre. Louis XVI, et ses inhabiles ministres, ne sachant rien opposer à la tempête, crurent qu'en plaçant auprès d'eux un homme qui, après dix ans de retraite, conservait encore une grande popularité, ils s'environneraient eux-mêmes de la faveur publique. Tels furent les motifs qui firent appeler Malesberbes au conseil du roi , pour la seconde fois, en 1787, peu de temps après l'assemblée des notables. Comme on n'avait voulu que se couvrir de la faveur de son nom, on ne lui confia aucun pouvoir; et les avis qu'il donna furent à peine écoutes. De-

<sup>(1)</sup> Son avenne d'arbres de Sainte-Lucie était la plus belle qu'il y eût en Europe.

sespéré de la nullité dans laquelle on le laissait, lorsqu'il s'était flatte de sanver la monarchie, il demanda encore sa retraite, et l'obtint peu de temps avant la convocation des états-généraux. La rapidité et l'importance des événements qui se succédèrent, le firent bientôt oublier ; et il est permis aujourd'hui de croire que ses plans et ses opinions étaient alors peu propres à tirer Louis XVI des embarras où l'avaient plongé son indécision et son empressement à se dépouiller de son autorité. Toute espèce de doute cesserait même à cet égard, s'il était possible d'ajouter foi aux assertions de Dubois, qui, ayant persisté dans les opinions dont Malesherbes a fini par reconnaître les dangers, semble avoir pris à táche d'établir sou panégyrique sur des faits qui, s'ils étaient vrais, ne pourraient que dégrader un aussi beau caractère. Peut - on croire, par exemple, que Malesherbes ait poussé l'aveuglement, jusqu'à remettre à Louis XVI, dans le mois de décembre 1792, à la prison du Temple, un Mémoire dont la lecture n'aurait alors causé à ce malheureux prince qu'un repentir inutile? Comment, en de telles circonstances, aurait-il osé blâmer le monarque de n'avoir pas fait assez de concessions, de n'être pas allé assez franchement au-devant des væux de la nation, en se hatant de convoquer une assemblée, la plus nationale qui eût jamais existé, en lui donnant une constitution; enfin, en renoncant à son pouvoir absolu, afin d'avoir aux yeux de l'Europe, et de la postérité toute la gloire du sacrifice.... S'il était permis de supposer qu'au moment où Malesherbes voyait la France accablée de tant de maux par la chute du pouvoir royal, au moment où Louis XVI allait mon-

ter à l'échafaud pour s'être livré saus défense à ses ennemis, si l'on pouvait, dis-je, supposer que, même alors, le bandeau qui avait couvert ses yeux n'était pas encore déchiré; comment admettre que celui qui chérissait Louis XVI au point de lui sacrifier sa vie, n'eût pas craint de l'affliger par des regrets inutiles? Comment croire que le bon, le sensible Malesherbes fût capable d'une telle inconvenance? Ne voit-on pas au contraire que dans leur plaidoyer les défenseurs insistèrent principalement sur l'empressement avec lequel Louis avait fait, des le commencement de son règne, le sacrifice de son autorité? Après son secoud ministère, Malesherhes était retourné dans sa solitude, et il y vivait en paix au sein d'une famille qui le chérissait, lorsque l'effroi qu'inspirèrent les premiers crimes de la révolution se répandit sur tous les points de la France. Ce ne fut pas pour lui que Malesherbes conçut alors des alarmes : ce fut pour ses amis, pour ses enfants, et surtout pour son roi, qu'il chérissait si tendrement; pour son roi dont il avait si bien apprécié les bonnes intentions. Dès qu'il fut question du pracès de Louis XVI, Malesherbes s'occupa de rédiger des mémoires; et dès-lors il se voua tout entier à sa défense. Le 13 décembre 1792, il écrivit au président de la Convention : « J'ai été appelé deux fois » au conseil de celui qui fut mon » maître, dans le temps où cette » fonction était ambitionnée par tout » le monde; je lui dois le même ser-» vice, lorsque c'est une fonction » que bien des gens trouvent dan-» gereuse. » Cette fonction était en effet très-périlleuse; et parmi les hommes qui avaient le plus contri-

bué à placer le monarque dans cette affreuse position, l'un de ceux qui devaient saisir avec le plus d'empressement cette occasion d'effacer feurs torts, n'eut pas le courage de l'accepter ( V. TARGET ). MM. Desèze et Tronchet se réunirent à Malesherbes; et tous trois furent pendant plus d'un mois uniquement occupés du salut de Louis XVI. Dévoués sans réserve à une aussi glorieuse mission, ils ne songèrent pas aux périls dont ils étaient cux-mêmes environnés. Tout ce que peuvent les conseils de la sagesse et de l'expérience, les efforts de l'éloquence, le dévouement le plus absolu, fut successivement mis en usage; et certes de tels hommes étaient dignes de sauver leur roi, si sa condamnation n'eût pas été prononcée d'avance. Malesherbes ne fut pas seulement le défenseur de l'ouis XVI : il fut encore son consolateur et son ami. A l'age de plus de soixante-dix ans sa belle ame n'avait rien perdu de son énergie ; il allait à la prison tous les matins, faisait lui-même Jes commissions du roi, l'informait de tout ce qui se passait, et revenait le soir pour régler sa défense. Lorsque le fatal arrêt fut prononcé, Malesherbes se chargea de lui annoncer cette terrible nouvelle. En entrant dans la prison, il tomba aux pieds de son maître, et celui-ci fut obligé de le consoler. Le lendemain il revint à la barre de la Convention pour demander l'appel au peuple, et réclamer contre la manière dont les voix avaient été comptées. Ses larmes et ses sauglots ne lui permirent pas d'achever son discours; on refusa de remettre la décision au lendemain: la mort dans les vingtquatre heures, fut toute la réponse qu'on lui fit; et il fut encore obligé de la porter au malheureux prince...

On peut voir, à l'article Louis XVI où l'on a cité le Journal que Malesherbes a laissé de ce mémorable procès, tous les soins qu'il prit pour adoucir les manx du roi-martyr: on y verra aussi toutes les douleurs qu'il supporta lui - même. Le jour où l'attentat fut consommé, il ent avec l'abbé de Firmont, une longue conversation. Ce digne ecclesiastique descendait de l'échafaud où il avait assisté Louis XVI; il était encore couvert de son sang lorsqu'il porta à Malesherbes ses derniers ordres et ses dernières paroles. Au récit des circonstances qui avaient accompagné cette mort heroïque, le vénérable vicillard se répandit en invectives contre les auteurs de la révolution, et il s'accusa lui-même d'avoir concouru à leurs funestes projets. « Les scélérats , dit-il! ils l'ont donc » fait périr !.... Et c'est au nom de la » nation !.... Son plus grand tort est » de nous avoir trop aimés..... de » s'être trop considéré comme notre » pere, et pas assez comme notre » roi; d'avoir attaché son bonbeur » à nous rendre plus henreux que » nous n'étions susceptibles de l'être.. » C'est surtout cette fausse philoso-» phie, dont j'ai moi-même à me » reprocher d'avoir été la dupe, » qui a creuse l'abîme effroyable qui » nous dévorera tous; c'est elle qui, » par une magie inconcevable, a fas-» ciné les yeux de la nation, au point » de lui faire sacrifier au fantôme, » au seul mot de liberte politique, » la liberté sociale dont elle jouissait » avec plus d'étendue qu'aucune aun tre nation... Les monstres... avec » quelle cruauté basse et féroce ils » l'ont traité!...» (V.Firmont, XIV, 562. ) Des hommes qui ont partagé les erreurs de Malesherbes, mais qui n'out pas eu, comme lui, le bonheur

ou la bonne-foi de les reconnaître. ont cherché à élever des doutes sur cette rétractation. Nous ne leur répondrons qu'en rappelant les vertus de l'abbé de Firmont, et celles de Malesherbes lui-même. C'est au petit nombre d'individus encore vivants qui ont entendu ce respectable vieillard, dans le court intervalle qui sépara son supplice de celui de Louis XVI, qu'il appartient de révéler ce que furent alors ses pensées. Dubois, eut cet avantage : mais il n'en dit pas un mot; et pour ceux qui connaissent l'esprit et le but de sa Notice, cette réticence est un témoignage en faveur de la rétractation. Dès le début des états-généraux, Malesherbes blàma leur conduite; et le 24 juillet 1790, il écrivait au président Rolland : a Helas! Monsieur , j'ai fait depuis » deux ans, bien des travaux sur » les matières de mon ressort, que » je prévoyais qui seraient agitées à n l'assemblée nationale. Je me suis » bien garde de les produire, quand » j'ai vu comme tout se faisait. » Dans le temps des violentes pas-, sions, il faut bien se garder de » faire parler la raison. On nuirait n à la raison même; car les en-» thousiastes exciteraient le peuple » contre les mêmes vérités, qui, » dans un autre temps, seraient » recues avec l'approbation gené-» rale. » On trouve encore dans différents écrits d'autres preuves que Malesherbes avait reconnu ses erreurs; nous nous bornerons à citer cette phrase de lui, qui a été rapportée par Hue, avec lequel il se trouva en prison peu de temps avant sa mort: « Pour faire un » bon ministre, l'instruction et la » probité ne suffisent pas. Turgot et » moi, nous en avons été la preuve. » Notre science était toute dans les

» livres; nous n'avions aucune con-» naissance des bommes. » Après la mort de Louis XVI, Malesherbes vécut à la campagne aussi paisiblement qu'il était possible à une pareille époque. Occupé d'agriculture et de soins de bienfaisance, il cherchait vainement des consolations aux maux de sa patrie, lorsque dans les premiers jours de décembre 1793, trois membres d'un comité révolutionnaire de Paris, suivis d'une nombreuse escorte, vinrent enlever sa fille ainée et son gendre, M. de Rosambo. Il resta seul avec ses petits-enfants; et l'on crut un instant, que son âge et ses vertus seraient respectés : mais, des le lendemain, de nouveaux shires parurent, et ils l'emmenerent avec le reste de ses enfants, malgré les pleurs et les protestations des habitants de Malesherbes, qui demandèrent tous à être garants de ses vertus et de son innocence. Ses vœux se bornèrent alors à se trouver réuni dans la même prison que sa famille; mais on ne lui donna pas cette consolation : il fut incarcere aux Madelonettes, avec un seul de ses petits-fils, M. Louis de Rosambo. Ses autres enfants restèrent dispersés dans différentes prisons; et ce ne fut qu'un mois plus tard qu'ils obtinrent d'être réunis à leur père dans celle de Port-Libre Port-Royal ). Les malheurs de Malesherbes semblerent alors s'adoucir. Oubliant ses propres dangers, il ne s'occupa que de ceux qui menaçaient les siens, surtout son gerdre, le président de Rosambo, qu'il affectionnait d'une manière toute particulière, Il rédigea pour lui, avec le plus grand soin, un mémoire justificatif; et il le fit remettre aux juges, avec une confiance qui prouve que sa destinée était de s'abuser sur la per-

versité humaine jusqu'aux derniers moments de sa vie. Ce mémoire était à peine distribué, que les bourreaux vinrent chercher l'infortuné Rosambo, Malesherbes eut la douleur de le voir conduire à l'échafaud; et cette douleur ne fut que le commencement de son propre supplice : peu de jours après, il eut le même sort avec sa fille, sa petite-fille, et le jeune époux de celle-ci, M. de Châteaubriand l'aîné. Amené devant le tribunal révolutionnaire, on lui demanda s'il avait un défenseur ; il répondit par le sourire du mépris, et on lui nomma d'office un sieur Duchâteau. Ce tribunal de sang daigna à peine entendre celui qui avait été si long-temps l'oracle de la justice, celui parqui tant de victimes avaient été sauvées! Il était, au reste, alors bien persuadé lui-même de l'inutilité de toute espèce de défense; et lorsqu'on lui remit l'acte d'accusation où il était prévenu d'avoir conspiré contre l'unité de la république, il le rejeta avec dédain, en disant : Encore si cela avait le sens commun! On avait enveloppé dans ce même acte trente personnes, les plus éloignées et les plus distinctes par l'âge, par le sexe, par le rang et les opinions! Chapelier, d'Eprémenil, Thouret, des femmes, des enfants, qui ne s'étaient jamais vus, furent compris dans le même arrêt, et entasses dans les mêmes charrettes. Malesherbes entendit cet arrêt sans effroi; et il marcha à la mort avec un calme, une sérénité, qui ne peut être comparée qu'à celle de Socrate. Cette gaité douce et spirituelle qui avait fait le charme de sa vie, ne l'abandonna pas même dans ce terrible instant. Son pied ayant rencontré une pierre, lorsqu'il traversait la cour du Pălais, les mains liées

derrière le dos, il dit à son voisin e Voilà qui est d'un fácheux augure ; à ma place un Romain serait rentré. Mme. de Rosambo ne fut pas moins calme, ni moins résignée: lorsqu'elle embrassa, en sortant de sa prison, M<sup>llo</sup>, de Sombreuil, qui avait montré un si grand courage aux massacres de septembre, elle lui dit: Mademoiselle, vous avez eu le bonheur de sauver la vie à votre pere ; je vais avoir celui de mourir avec le mien, Malesherbes eut encore la douleur de voir immoler avant lui cette fille qu'il aimait si tendrement, et qui elle même vit trancher la tête de ses enfants. Il périt le dernier de tous, à l'âge de soixante-douze ans, le 22 avril 1794. On peut reprocher à Malesherbes de grandes erreurs; mais toutes curent leur source dans cet amour du bien qu'il porta jusqu'à la passion. Et d'ailleurs, il ne les a pas seulement expiées par une mort glorieuse; il les a encore reconnues, il les a déplorées avec amertume et dans toute la franchise de son caractère. Quoique très - laborieux, et livré toujours à des occupations importantes, il aimait la société, et s'y montrait fort aimable. Etranger a toute affectation comme à toute rigidité, il était naturel, et simplement simple, comme a dit de lui Mme. Geoffrin; mais cette simplicité, souvent vive et spirituelle, laissait percer sa supériorité. L'activité de son imagination, la richesse de sa mémoire, sa gaîté, tout, jusqu'à ses fréquentes distractions, donnait à sa conversation un charme inexprimable. Une souscription a été ouverte en 1819, pour lui élever un monument; et de toutes parts on s'est fait inscrire sur une liste où sont les noms des plus grands souverains. On a déjà beaucoup écrit sur Malesherbes; et les hommes de toutes les opinions se sont accordés pour faire son éloge: mais, comme on vient de le voir, tous ne l'ont pas loué de la même manière. Nous avons fait connaître la Notice de Dubois, dont la troisième édition est de 1806. ( V. J. B. DuBois, XII, 81.) Gaillard, a publié, en 1805, une Vie ou Eloge historique de Malesherbes, qui fournit moins de détails, mais où l'homme dont il fut pendant cinquante ans l'ami, est présenté avec plus de vérité et d'exactitude. L'écrit intitulé Malesherbes, par Delisle de Sales, est, comme toutes les productions de cet auteur, un Eloge emphatique, et un assemblage diffus de faits hasardés ( V. LISLE DE SALES ). M. Boissyd'Anglas a donné, en 1818, Essai sur la vie, les opinions et les ecrits de Malesherbes, 2 vol. in 80. La famille de Malesherbes, et M. le vicomte de Châteaubriand, ont réclamé coutre quelques assertions de cet ouvrage, dont les opinions sont conformes, sous beaucoup de rapports, à celles de Dubois. On a de Malesherbes, outre les ouvrages dejà cités, et un grand nombre de manuscrits dispersés par le vandalisme révolutionnaire : I. Des Observations sur le mélèze, sur le bois de Sainte-Lucie, sur les pins, sur les orchis. II. Mémoire sur les moyens d'accélérer les progrès de l'économie rurale en France, etc., 1790, in-8º. III. Idees d'un agriculteur patriote sur le défrichement des terres incultes, sèches et maigres, connues sous le nom de landes, garrigues, gatines, friches, etc., 1791, in-80., et recueilli dans les Annales d'agriculture, t. x, 1802. IV. Mémoire

pour Louis XVI, V. Observations sur l'histoire naturelle de Buffon et Daubenton, 1798, 2 vol. in 80., ou 1 vol. in-4°., publices par L. P. Abeille, qui donne dans la préface quelques détails sur l'auteur. Malesherbes composa cet ouvrage à l'âge de dix-huit aus ; et dès-lors il avait aperçu les parties faibles du système de notre premier naturaliste, dont il admirait, au reste, le talent et l'éloquence. VI. Mémoires sur la librairie et la liberté de la presse, 1809, in-80. VII. Introduction à la botanique, composée pour Mme. de Senozan, sa sœur, manuscrit qui se trouvait dans la bibliothèque de Faujas de Saint-Fond, vendue le o mars 1820. VIII. Trois lettres insérées dans le Journal des savants. en 1771, sur les phénomènes géologiques des environs de Malesherbes. On a publié, dans le format in-12, sous le nom d'OEuvres choisies de Malesherbes, un extrait de ses célèbres remontrances, Paris, 1800. Il avait aussi formé un herbier d'environ six mille plantes rangées par familles, et contenues en 56 portefeuilles in-fol., qui faisaient partie de sa bibliothèque, l'une des plus riches collections d'histoire naturelle et de voyages. On a imprime des Pensées et Maximes de M. de Malesherbes, suivies de Réflexions sur les lettres de cachet, recueillies par E. L., 1802, in-12.

MALET (CLAUDE-FRANÇOIS DE), général français, né à Dole, en Franche-Comté, le 28 juin 1754, était fils d'un chevalier de Saint-Louis. A l'âge de seize ans, il entra dans les mousquetaires, et, après le licenciement de ce corps, revint dans sa famille, où il passa plusieurs années, uniquement occupé de ses plaisirs. C'était un homme très-aimable,

d'une jolie figure, d'une politesse exquise; et ces avantages lui valurent beaucoup de succès auprès des femmes. Il embrassa les principes de la révolution avec ardeur, fut nommé, en 1790, commandant de la garde nationale de Dole, et chef du détachement envoyé à la fédération par le département du Jura. Il fut ensuite chargé de l'organisation des premiers bataillons de volontaires, et partit pour l'armée du Rhin, comme simple capitaine. Beauffarnais le nomma l'un de ses aides-de-camp; il fut fait adjudant-général au mois de mai 1793, et employé en cette qualité à Besançon. Malet , républicain par système, ne partagea cependant point les excès dont quelques hommes trop fameux se souillèrent à cette époque; mais il persista dans les opinions qu'il avait adoptées, et sembla s'y affermir par la raison même qu'il y avait plus de danger à les avouer. Elevé, en 1799, au rang de général de brigade, il passa à l'armée des Alpes, où il servit sous les ordres de Championnet, et obtint ensuite un commandement dans l'intérieur. Il fut appelé, en 1805, à l'armée d'Italie, contribua aux succès qu'obtint Masséna, et fut nommé gouverneur de Pavic. Disgracié quelque temps après pour avoir manifesté de l'opposition aux projets de Buonaparte, il revint à Paris, se lia avec les restes du parti républicain, et prit part à leurs complots. La police ne put toutefois réunir assez de preuves pour le mettre en jugement; il fut arrêté dans le courant de l'année 1808, et détenu par mesure de sûreté. Ayant obtenu, en juin 1812, sa translation dans une maison de santé, il forma des liaisons avec plusieurs chefs du parti royaliste, et crut pouvoir profiter de l'éloignement de

Buonaparte, alors en Russie, pour mettre à exécution le projet qu'il avait formé de le renverser. Il s'échappa furtivement de cette maison, dans la nuit du 23 au 24 oct., avec l'abbé Lafon, dont l'activité et la presence d'esprit lui étaient connues. Il se présente aux casernes, et annonce aux soldats la mort du tyran : il fait sortir de la Force, les généraux Guidal et Lahorie; fait prendre les armes à un bataillon de la garde de Paris dont le commandant lui était dévoué; divise cette petite troupe en plusieurs pelotons; et tandis que Lason se dirige sur la préfecture de police avec quelques compagnies, il se rend luimême à l'état - major de la place pour s'emparer du général Hullin. Malet lui fit part de la mort de Buonaparte et de la création d'un gouvernement provisoire; mais M. Hullinayant témoignéquelque méfiance, Malet, pour qui tons les instants étaient si précieux , lui tira un coup de pistolet ( V. HULLIN , Biogr. des hommes vivants); et il en armait un second, quandil fut saisi par l'adjudant Laborde, qui voyait tous ses mouvements dans une glace. Conduit en prison, et traduit des le lendemain avec les généraux Guidal et Lahoric devant une commission militaire, Malet montra dans les debats une fermeté et une présence d'esprit peu communes. Le président lui ayant demandé quels étaient ses complices : Si j'avais réussi, répondit-il, j'aurais pour complices la France, l'Europe et vous-meme. Il entendit la lecture de son jugement avec le même sang-froid , et marcha à la mort avec un courage héroïque. Malet fut fusillé à la plaine de Grenelle, avec ses deux compagnons, le 20 octobre 1812. Il joue un très-grand rôle dans l'Histoire des Sociétés secrètes de l'armée, ouvrage publié en 1815, et dont l'auteur semble avoir pris plaisir à se jouer de la crédulité de ses lecteurs. M. P.-Al. Lemare a publié: Malet, ou Coup-d'œil sur l'origine, les éléments, le but et les moyens des conjurations formées, en 1808 et 1812, par ce général et autres ennemis de la tyrannie, Paris, 1814, in-8°.; et M. l'abbé Lafon: Histoire de la Conjuration de Malet, avec des détails officiels sur cetteaffaire, ib., 1814, in-8°. deux editions (1).

MALEZIEU (NICOLAS DE), naquit à Paris en 1650. A l'âge de quatre ans, il avait, presque sans maître, appris à lire et à écrire ; et à douze ans, il avait fini sa philosophie. Il cultiva avec succès les mathématiques, les belles-lettres, l'histoire, le grec, l'hébreu et même la poésie. Il fut honoré, très-jeune encore, de l'amitie de Bossuet et de Montauser; et ce furent ces deux illustres personnages qui le désignèrent pour la place de précepteur de M. le duc du Maine. Admis à la suite de son jeune eleve, dans l'intimité du roi, il eut de fréquentes occasions d'y faire briller son esprit et son savoir. Il se lia, en même temps, avec tout ce que la cour avait d'hommes distingués dans les lettres. De ce nombre était Fénélon dont il resta l'ami, sans cesser d'être celui de Bossnet, alors même qu'eut éclaté la dispute qui divisa ces deux beaux génies. On dit même qu'ils prirent, en plusieurs

occasions, Malezieu pour arbitre de leurs différends; ce qui ajouterait au mérite d'avoir conservé l'amitié de tous deux. Le mariage de M. le duc du Maine attacha plus que jamais Malezieu à la fortune de ce prince. Mme. la duchesse du Maine joignait à une prodigieuse activité d'esprit, beaucoup d'aptitude à saisir les éléments des sciences. Malezieu était plus propre que personne, à satisfaire cette inquiète curiosité, et à promener l'esprit de la princesse sur un grand nombre d'objets. Il lui ouvrait, en même temps, les trésors de la littérature ancienne; et souvent on le vit, à l'ouverture du livre et sans préparation, traduire avec la plus grande élégance et un sentiment non moins vif des beautés de l'original, les morceaux les plus difficites des poètes grecs ou romains. On dit même qu'en declamant ses explications d'Eschyle on de Sophocle, il y mettait tant de force, tant de pathétique, qu'on éprouvait autant d'émotion qu'à la représentation des meilleures tragédies françaises, jouées par les meilleurs acteurs. Il fit mieux ; il donna à Mme. la duchesse du Maine la plus éclatante preuve de condescendance qu'elle pût recevoir d'un homme de talent; il se voua au détail pénible des divertissements et des spectacles par lesquels la princesse cherchait à embellir sa cour de Sceaux, que Malezieu appelait ingénicusement les galères du bel-esprit. Il était, en effet, le principal ordonnateur de ces fêtes, pour lesquelles il composa beaucoup de vers et des impromptu, qui tiraient, à la vérité, leur plus grand prix de la circonstance pour laquelle ils avaient été faits. C'est au milieu de ces occupations que Malezieu fut désigné par

<sup>(</sup>i) Enfin, un anonyme (M. L. T.) a imprimé most Phistoire des conspirations de Malet, etc., avril 813, in-80. (V. no. 853 de la Bibliographie de la France.) Cette brochure n'a pas été mise en circulation; elle contient le texte de la proclama-ima composée par Malet lors de sa comprisation, et autres pieces. La proclamation se trouve aussi dans le recueil intitude: Écho des sulons de Paris, bun, 140, p. 359.

Mme. de Maintenon au roi, pour enseigner les mathématiques au duc de Bourgogne. Si le succès qu'il obtint peut être en partie attribué aux dispositions brillantes de l'élève, les contemporains ont pris soin de faire une part honorable au talent et à la méthode du maître. Les sentiments de reconnaissance qui l'attachaient à la maison du Maine, ne le laissèrent pas indifférent à la querelle que le chef de cette maison eut à soutenir, après la mort de Louis XIV, contre les princes du sang et les pairs, appuyés du régent. Malezieu prêta souvent sa plume à la défense de cette cause; mais il travailla plus particulièrement à la rédaction d'un mémoire dirigé contre le duc d'Orléans, et qui devait être adressé au roi d'Espague. Sa coopération à ce mémoire lui valut un emprisonnement de plusieurs mois, pendant lesquels son dévouement au duc du Maine ne se démentit pas un seul instant. L'académie française lui ouvrit ses portes en 1701 : il était dejà de celle des sciences. Malezieu mourut, le 4 mars 1727, dans la soixante-dix-septième année de son âge. On a de lui : I. Éléments de géométrie de M. le duc de Bourgogne, in-80., Paris, 1715; c'est le recueil des leçons qu'il donna à ce prince pendant l'espacede quatre ans, et que celui-ci écrivait le lendemain : elles ont été rassemblées par Boissière, bibliothécaire du duc du Maine. On trouve à la fin de cet ouvrage quelques problèmes résolus par la méthode analytique, qu'on croit être du même auteur. II. Plusieurs pièces de vers, telles que chansons, lettres, sonnets, contes, qu'on trouve dans les Divertissements de Sceaux (Trévoux, in-12, 1712, 1715. ) III. On attribue encore à Malezieu les Amours de Ragonde, comédie en musique; et Polichinelle demandant une place à l'académie, comédie en un acte, représentée à plusieurs reprises par les marionettes de Brioché; elle fait parte des Pièces échappées du feu, in-12, Plaisance, 1717. Un académicin répondit à cette facétie par Arlequin chancelier. Une autre saire, intitulée: Briochéchancelier, futégalement dirigée contre l'auteur de Polichinelle etc.; mais elles n'ont été imprimées ni l'une ni l'autre. L-8-5.

MALFILATRE (: JACOUES-CHARLES-LOUIS DE CLINCHAMP DE), né à Caen, le 8 octobre 1733, de parents peu favorisés des dons de la fortune, fit ses études, d'une manière brillante, chez les Jésuites de sa ville natale. A peine sorti da collége, il concourut pour les prix de poesie des Palinods (1) de Rouen et de Caen. Il paraît constant qu'il n'existe aucun ouvrage de cet auteur dans la dernière de ces deux académies : mais le Palinod de Rouen lui décerna quatre fois la couronne pour les pièces suivantes : 1º. Le soleil fixe au milieu des planètes, ode insérée alors dans le Mercure de France, par Marmontel, qui crut pouvoir pronostiquer à Malfilatre les plus hautes destinées poétiques; 2º. Le Prophète Elie enleve aux Cieux, 3º. La Prise du fort Saint-Philippe: 4º. Louis le Bien-Aime sauve de la mort, (à l'occasion du forfait de Damiens.) Le jeune poète se rendit a Paris sur les instances du libraire Lacombe. On assure qu'il recut, pour une traduction de Virgile, partie en prose et partie en vers.

<sup>(1)</sup> Ce uom fut donné aux académies de Boson de Cesen, parce que les sujets de poésie qui s'y preposaient, etaient en l'homeuer de l'immanché acception de la Sainte-Fierge. Lorsque ce teste féépuisé, il fallit encora ranseuer dans chaque pues l'eloge de Marie.

371

des sommes assez considérables de celibraire, et qu'il fit venir de Caen des parents qui, profitant de sa faolité et de son imprévoyance, l'aidéreut à dissiper, en peu de temps, cet argent. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il mourut obéré, le 6 mars 1767, et qu'il s'était vu réduit à changer de nom, pour se soustraire aux poursutes de ses créanciers. Une tapissière l'avait recueilli par humanite: il dut surtout beaucoup à la protection généreuse de M. de Savine, ancien évêque de Viviers, et à celle de M. le duc de Brancas (Lauraguais). Tout le monde connaît ce vers de Gilbert :

## s La faim mit au tombenu Malfilâtre ignoré. »

C'est fort bien dit, poétiquement parlant; mais la chronique du temps nous a révélé que Malfilâtre, à qui ses vers (loin qu'il fût resté ignoré), avaient, au contraire, procuré une reputation précoce, mourut d'un tout autre mal que la faim. Des opérations cruelles et de longues douleurs terminèrent sa carrière agitée et malheureuse. Son poème de Narcisse dans l'île de Venus, fut imprime à Paris, un an après sa mort, et reimprimé en 1769, in - 8º. La fable de ce poème n'était pas un sujet heureux pour en former quatre chants : il peche par l'ensemble, mais il offre de grandes beautés dans tons les genres. On y reconnaît un homme né poète, qui prend avec beaucoup de flexibilité tous les tons, n qui, nourri de la lecture des andens, s'est approprié la manière es maîtres. A la billante facilité Ovide, à l'harmonie et au sentinent de Virgile, il joint la naïveté le La Fontaine. La dernière édition le Narcisse, in-12, Paris, 1805, ompreud les quatre odes couronnées à l'académie de Rouen, une Imitation du Psaume Super flumina Babylonis, et quelques fragments de la traduction des Eglogues et des Géorgiques de Virgile. Les morceaux de ce dernier poème qu'il a mis en vers français, n'ont pas la précision de ceux de Delille; mais souvent ils offrent plus de naturel, et respirent mieux le goût simple et antique. En l'an vii (1799) on a publie, sousle nom de Malfilâtre, une traduction en prose des Métamorphoses d'Ovide, qui n'est pas de notre poète et n'est nullement digne de lui. Il avait tracé le plan d'un poème épique, dont le sujet était la découverte du Nouveau-Monde, avait entrepris une tragédie d'Hercule au Mont OEta, et traduit en vers les deux premiers livres du Télémaque. Il ne reste rien de ces divers ouvrages que les trente premiers vers du poème de Fénélon, insérés dans le Journal français, 1777, no. 17. Un talent aussi réel pouvait s'exercer plus utilement : la prose de l'auteur de Télémaque ne peut guère gagner à être versifiée. Il existe, dit-on, une correspondance imaginaire que Malfilâtre avait composée pour corriger la maîtresse d'un de ses amis, qui était très-coquette. M. Miger a publié en 1810, sous le titre de Génie de. Virgile (4 vol. in-80.), ce qui a été conservé du travail qu'avait fait sur ce poète latin l'auteur de Narcisse dans l'île de Venus. On y trouve quelques morceaux pleins d'énergie et de verve, surtout l'imprécation de Didon dans le quatrieme

MALHERBE (FRANÇOIS DE), naquit à Caen, vers l'an 1555, d'une famille noble et ancienne; un de ses aïeux, Malherbe Saint-Aiguan, suivit en Angleterre Robert III, du: de Normandie. Son père, réduit par la fortune à être assesseur de Caen, embrassa la religion réformée, avant de mourir. On assure que le fils, alors âgé de 19 ans, en fut si affecté qu'il partit pour la Provence, où il suivit le grand-prieur Henri d'Angoulême, fils naturel de Henri II. Pendant qu'il était attaché à ce prince, qui fut tué à Aix en 1585, il épousa Madelène de Coriolis, fille d'un president, et veuve d'un conseiller au parlement d'Aix. Il en eut plusieurs enfants, auxquels il eut le malheur de survivre : une de ses filles mourut de la peste entre ses bras. Il lui restait un fils, qui avait, dit-on, du talent pour la poésie, et dont les vers, où l'on trouvait du feu et de l'imagination, ne sont point parvenus jusqu'à nous. En 1627, ayant perdu ce fils, tué en duel par un gentilhomme provençal, nommé De Piles (1), il ressentit si douloureusement cette perte, qu'il résolut à 73 ans, de se battre contre le meurtrier. Ses amis lui représentèrent que la partie n'était pas égale entre un vieillard de son âge et un jeune homme de 25 ans. « C'est à » cause de cela, dit-il, que je veux » me battre; je ne hasarde qu'un » denier contre une pistole. » On vint à bout de le calmer; et on lui offrit une somme de dix mille écus. qu'il n'accepta, que pour en faire, disait-il, élever un mausolée à son fils; mais sa mort empêcha la conclusion du traité, et le mausolée n'eut point lieu. Il perdit sa mère vers 1615, étant alors âgé de soixante ans. Marie de Médicis, à cette occasion, lui envoya un gentilhomme à qui pour remerciment il dit, a qu'i » ne pouvait se revenger de l'hon » neur que lui faisait la reine, qu'e » priant Dieu que le roi son fil » pleurât sa mort aussi vieux qu'i » pleurait celle de sa mère, » Il u paraît pas avoir eu la même tendress pour ses autres parents. Malherbeld en procès presque toute sa vie ave son frère aîne. Un de ses amis le li ayant reproché : « Avec qui don » voulez-vous que je plaide, repot w dit-il? avec les Turcs et les Mon » covites, avec qui je n'ai rien à pai » tager? » Il composa pour un autr parent cette épitaphe, qui l'a fait at cuser d'avoir oublié les sentiment les plus naturels de l'humanité, mai qu'on pourrait aussi regarder comm un pur jeu d'esprit, où le cœur n'é tait pour rien :

Cy git Monsieur d'ls:
Or plut à Dieu qu'ils fussint dix!
Mes trois serurs, mon pire et ma sère,
Le grand Eleazar, mou frère.
Mes trois tantes et Monsieur d'ls,
Yous les nomane-je pas tous dix?

Depuis la mort du grand-prieur. porta quelque temps les armes. entre autres expéditions, conduts le siège de Martigues en Provence cette place fut si etroitement bla quée, que la peste s'y étant miss le dernier vivant arbora le drapest noir sur la ville, avant la lever d siège. Le premier ouvrage de la per nesse de Malherbe fut les Larmes Saint-Pierre, qu'il imita du las sillo, poète italien, et qu'il dédia Henri III, en 1587. L'auteur des voua, pendant quelque temps. poème plein de concetti, comm peu digne de ses autres ouvrage L'Ode à Marie de Médicis sur sul arrivée en France, commença s réputation. Henri IV ayant un jod demandé au cardinal du Perra alors évêque d'Évreux, (en 1601)

<sup>(1)</sup> Ce De Piles etait de la famille *Fortia*; c'est par une inadvertance inconcevable qu'on l'a supposé fils de Clermont de Piles, tué à la Saint-Burthelemi, 55 aus superavant.

s'il ne composait plus de vers, ce prelat répondit que « depuis que » S. M. lui faisait l'honneur de l'em-» ployer dans ses affaires, il avait » abandonné cet amusement; et que » d'ailleurs il ne fallait que qui que » ce soit s'en mêlât après un gentil-» homme de Normandie, établi en » Provence, nommé Malherbe, qui » avait porté la poésie française à un » si haut point que personne n'en pou-» vait approcher. » Henri IV retint ce nom ; et trois ou quatre ans après, Malherbe étant venu à Paris, pour ses affaires particulières, Des Iveteaux son parent en avertit le roi, qui aussitôt l'envoya chercher. Ce prince étant sur le point de se rendre dans le Limosin, invita le poète à faire sur ce voyage des vers, que celui-ci lui présenta à son retour. Henri en fut si content, qu'il exigea du grand écuyer Bellegarde de recevoir Malherbe chez lui , jusqu'à ce qu'il l'eût fait mettre sur l'état de ses pensionnaires. Ce seigneur lui donna sa table, un cheval, un domestique, et mille livres d'appointements. Ce fut la qu'il fit connaissance avec Racan, al ors page de la chambre du roi, Malherbe cultiva les heureuses dispositions du page; et l'amitie qu'ils contractèrent, malgré la disproportion de l'age, dura jusqu'à la mort du maître, que le disciple respecta toujours comme un père : il ayait recours à ses conseils dans les circonstances les plus importantes de sa vie; et ce fut dans une de ces occasions, que Malherbe lui raconta l'apologue du Meunier, son fils et l'ane, dont La Fontaine a fait une de ses meilleures fables. Cette amitie ne mit Racan à l'abri des brusqueries de son maitre. Malherbe n'était pas un dupeur d'oreilles : on l'appelait Fanu - Mondory; et outre un bé-

gaiement habituel, il crachait au moins cinq ou six fois en récitant une stance de quatre vers; aussi le cavalier Marini disait-il de lui : « Je n'ai jamais vu d'homme plus humide, ni de poète plus sec. » Un jour qu'il lisait à Racan des vers qu'il venait de composer, et qu'il lui en demandait son avis, celui-ci s'en excusa, sur ce qu'il ne les avait pas bien entendus, parce que le poète en avait mange la moitié. Malherbe, piqué, répondit en colère : Morbleu! si vous me fâchez, je les mangerai tous ; ils sont à moi , puisque je les ai faits .... Ensuite il le quitta brusquement, et fut quelque temps sans le voir. Si son amour-propre était irritable, il ne se piquait pas de ménager celui des autres. Un jeune magistrat lui apporta un jour des vers médiocres qu'il croyait excellents, et sur lesquels il voulait avoir l'avis du poète. « Avez-vous eu, lui de-» manda Malherbe , l'alternative de » faire ces vers ou d'être pendu ? A » moins de cela, vous ne devez pas » compromettre votre reputation, en » produisant une pièce si ridicule. » Molière a fait son profit de cette boutade : mais la réponse , si dure dans la bouche de Malherbe, n'est plus que plaisante dans celle du Misanthrope. Ayant un jour diné chez l'archevêque de Rouen, il s'endormit après le repas. Le prélat le réveille, pour le mener entendre un sermon qu'il devait prêcher. « Dispensez-» m'en , lui répondit le poète ; je » dormirai bien sans cela. » Cette franchise outrée ne le quitta pas même à la cour. Quelqu'un lui montrant la marquise de Guercheville, devenue dame de la reine, lui dit : « Voilà » ce qu'a fait la vertu! » Malherbe, de son côté, lui montrant madame la connétable de Luynes (qui avait

un tabouret), lui répondit : « Voilà » ce qu'a fait le vice! » Louis XIII, alors Dauphin, écrivant à Henri IV, avait signé Loys, suivant l'ancienne orthographe. Le roi fit voir la lettre à Malherbe: celui-ci, qui n'était pas louangeur, ne s'arrêta qu'à la signature, et demanda au monarque si M. le Dauphin ne s'appelait pas Louis? - Sans doute. - Eh pourquoi donc le fait-on signer Loys? Depnis ce temps il signa *Louis* , ce qu'ont imit**é** tous les princes qui ont porté le même nom. C'est avec la même franchise que, consulté par le duc d'Angoulême, son protecteur, sur des vers de sa façon, il lui conseilla de les supprimer, parce qu'il ne convenait pas à un prince de mettre au jour un ouvrage, à moins qu'il ne fût parfait. Pour dégasconner la cour, devenue gasconne sous un roi gascon, il reprenait les princes, même avec une telle liberté , qu'on l'appelait *le* tyran des mots et des syllabes. On lui a reproché d'être avare, et de demander l'aumone, le sounct à la main. Cependant d'autres ont remarqué que, malgré la considération dont il jouissait à la cour, Henri IV. pour qui il faisait des pièces galantes, sous le nom d'Alcandre, ne paraît pas avoir élevé sa fortune au-dessus de la médiocrité. Il faut convenir que Malherbe n'était pas doué de cette souplesse d'esprit qui mène à la fortune; mais il en assignait luimême une autre cause. Il racontait que, dans les troubles de la Ligue, il avait un jour poursuivi si vivement Sully l'espace de deux lieues, que celui-ci en conserva un profond ressentiment, et l'exclut des faveurs du prince, tant qu'il gouverna les finances. Ce fut effectivement après la mort de Henri IV , que Marie de Médicis lui accorda une pension de

cinq cents écus à l'occasion d'une ode qu'il lui adressa sur les heureux succes de sa régence. C'est peut-être encore plus par bizarrerie que par avarice qu'il logeait en chambre garnie. Il était assez mal meublé, et n'avait que sept à huit chaises de paille. Lorsqu'elles étaient occupées, s'il lui survenait quelqu'un, il criait à travers la porte : « Attendez , il n'y » a plus de chaises, » Il avait un grand mépris pour l'espèce humaine en général, à dater du meurtrier d'Abel. « Ne voila-t-il pas un beau debut, » disait-il ; ils n'étaient que trois ou » quatre au monde, et l'un d'eux va » tuer son frère. » On conçoit que les orages des temps où il vivait, et son commerce habituel avecles courtisans, avaient dû contribuer à fortifier ce penchant à la misanthropie. Ce mépris ne s'étendait pourtant pas jusqu'au beau sexe; il avait répété souvent qu'il ne trouvait que deux belles choses au monde, les roses et les femmes, et il disait d'elles : a Dien qui s'est repenti d'avoir fait " l'homme, ne s'est jamais repenti » d'avoir fait la femme. » Il les avait toujours beaucoup aimées; mais il en parlait avec une extrême licence. Rien ne l'affligeait plus dans ses derniers jours, que de n'avoir plus les talents qui l'avaient, dans sa jennesse, fait rechercher par le beau sexe, et qu'il eût préférés, disait-il à M. de Bellegarde, à son titre de duc et pair. Son humeur brusque et caustique lui suscita beaucoup d'ennemis parmi les poètes de son temps. On a deja vu un exemple de ses démêlés avec Racan. Il se brouilla aussi avec Régnier le satirique, par un trait de la même nature. Dinant un jour avec lui chez Desportes, celui-ci, lorsqu'on avait déjà servi la soupe, lui offrit un exemplaire de son Imitation

375

des Psaumes, qu'il fallait aller chercher dans son cabinet; mais Malherbe l'arrêta en lui disant qu'il avait deja vu l'ouvrage, et qu'il en faisait moins de cas que de sa soupe. Cette grossièreté déplut si fort à Régnier, qu'il ne dit pas un mot à Malherbe pendant tout le dîner, qu'il ne voulut plus le revoir, et qu'il composa contre lui sa neuvième Satire adressée à M. Rapin. Berthelot, ami de Régnier, et Théophile, parodièrent ses vers. Il n'était pas admirateur de Ronsard ; il avait effacé la moitié de son exemplaire des œuvres de ce poète, et finit par effacer l'autre. Quand il lisait ses vers à ses amis, et qu'il y rencontrait quelques mots durs et impropres, il s'arrêtait tout court, et disait ensuite : Ici je ronsardisais. Un mépris tellement affiché lui sit un ennemi de Richelet, commentateur de Ronsard, Malgré ces divers traits de brusquerie, ceux qui avaient connu Malherbe particuherement, attestent qu'il était plein d'honnêteté dans le commerce de la vie, et que si on le trouve avare de louanges, il savait pourtant apprécier le vrai mérite. « J'approuve cequi est » bon , répondait-il aux reproches n de ce genre; et pour marque que » j'approuve quelque chose, je vous » annonce que le jeune homme qui » a fait ces Lettres (il parlait de Balzac ) sera le restaurateur de la » langue française. » Quoique, dans une satire du temps, on le taxe de tirer vanité de sa noblesse, il paraît ependant qu'à cet égard il fut plus philosophe que Montaigne; car il épétait à Racan, que « c'était une o folie de vanter sa noblesse; que plus elle était ancienne, plus elle · était douteuse, et qu'il ne fallait · qu'une Julie pour pervertir le sang des Césars. » Racan a voulu justi-

fier son maître du reproche d'indifférence en matière de religion; et, afin de prouver que ce dernier était dévot, il raconte qu'une fois Mme. de Malherbe étant fort malade, son mari avait fait vœu d'aller d'Aix à la Sainte-Baume, tête nue, pour obtenir sa guérison. Bayle cite, comme une preuve du contraire, ce mot que Malherbe avait souvent à la bouche : « Les » honnêtes gens n'out point d'autre » religion que celle de leur prince. » Lorsque les pauvres lui demandaient l'aumone, en l'assurant qu'ils pricraient Dieu pour lui, il leur répondait: « Je ne vous crois pas en » grande faveur dans le Ciel; il vau-» drait bien mieux que vous le fus-» siez à la cour. » Dans sa dernière maladie, on nele décida qu'avec beaucoup de peine à se confesser; il disait, pour s'en dispenser, qu'il ne se confessait jamais qu'à Pâques. Un gentilhomme nommé Yvrande, son élève en poésie, l'y détermina en lui représentant, qu'ayant fait profession de vivre comme les autres hommes, il fallait aussi mourir comme eux. Malherbe trouva qu'il avait raison, et envoya chercher le vicaire de Saint-Germain, sa paroisse. Une heure avant de mourir, après deux heures d'agonie, il se réveilla comme en sursaut, pour reprendre sa garde d'un mot qui n'était pas bien français; et sur la réprimande que lui fit le consesseur de ce qu'il s'occupait encore de pareils soins, il dit qu'il voulait défendre jusqu'à la mort la pureté de la langue française. On ajoute que le même ecclésiastique lui représentant le bonheur de l'autre vie avec des expressions incorrectes et triviales, le moribond l'interrompit, en lui disant : « Ne m'en parlez plus; votre mauvais » style m'en dégoûte. » Malherbe

était né sous Henri II, et avait vécu sous six rois. Il mourut à Paris en 1628, âgé de 73 ans, sous le règne de Louis XIII, et fut inhumé dans l'église de St.-Germain-l'Auxerrois (1). On l'appela de son temps le Poète des princes et le Prince des poètes. Il affectait cependant de faire peu de cas de son art, et du métier d'arrangeur de syllabes. Lorsqu'on se plaignait devant lui, qu'il n'y avait de récompenses que pour ceux qui servaient le roi dans les armées et dans les affaires, tandis qu'on oubliait les poètes, il répondait que rien n'était plus juste , qu'il y avait de la folie à faire un métier de la poésie, et qu'un bon poète n'était guère plus utile à l'état qu'un bon joueur de quilles. Ce fut pourtant là l'étude de toute sa vie. On a dit qu'il consultait, sur l'harmonie de ses vers, jusqu'à l'orcille de sa servante: quoique sensible à l'harmonie, on lui reprochait de n'avoir pas d'oreille pour la musique. Il travaillait avec une telle lenteur, qu'on a comparé sa Muse à une belle semme dans les douleurs de l'enfantement. Il se glorifiait de cette lenteur, et disait qu'après avoir fait un poème de cent vers, ou un discours de trois seuilles, un auteur devait se reposer trois années entières. La plupart des vers composés avant Malherbe, étaient moins français que gothiques : il devina le génie de la langue, la tira des langes de la barbarie; et quoiqu'il cût dit d'abord qu'elle n'était propre qu'à la chanson, cet idiome rebelle s'assouplit entre ses mains, et ce fut le pre-

mier de nos poètes qui fit sentir que la langue française, dont tout le mérite alors était la naïveté, pouvait s'élever à la majesté de l'ode :

## Enfin Malberbe vint ...

« Son nom, dit Laharpe, mar-» que la seconde époque de notre » langue. Marot n'avait réussi que » dans la poésie galante et légère: » Malherbe fut le premier modèle » du style noble, et le créateur de » la poésie lyrique. Il en a l'enthou-» siasme, les mouvements et les » tournures. Né avec de l'oreille et » du goût, il connut les effets du » rhythme, créa une foule de cons-» tructions poétiques adaptées au » génie de notre langue. Il nous as-» signa l'espèce d'harmonie imita-» tive qui lui convient, et montra » comment on se sert de l'inversion » avec art et avec réserve. Tout ce » qu'il nous apprit, il ne le dut qu'a » lui-même; et au bout de deux » cents ans on cite encore nombre » de morceaux de lui, quisont d'une » beauté à-peu-près irréprochable.» Quoique ces éloges soient mérités, on ne peut cependant disconvenir qu'il est au-dessous de Pindare pour le génie, et d'Horace pour les details, bien qu'il ne lui soit pas inférieur dans la paraphrase, temoin ce vers si heureusement imité du poète romain :

## Le pauvre en sa cabane, etc.

Ses contemporains lui reprochaient de la stérilité; et les bons juges du siècle de Louis XIV reconnaissent qu'il a plus excellé par le tour et l'expression, que par l'invention et les pensées. S'il a plus de grace que Rousseau, avantage qu'il doit peut-être au reste de cette naiveté que ses devanciers avaient imprimee à la langue, celui-ci a une noblesse

<sup>(1)</sup> Comband lui fit cette épitaphe :

L'Apollon de nos jours , Malberbe ici repose , Ha vecu long-temps saus beauconp de support.

Eu quel siècle ?— Passant, je n'en dis autre chose :
Il est mort peavre.... Ét moi, je vis comme il est mort.

et une énergie plus soutenue. On l'a aussi accusé de se voler souvent luimême; reproche auguel il répondait qu'il pouvait mettre une porcelaine qui lui appartenait, tantôt sur sa cheminee, tantôt sur son buffet ou au-dessus de sa porte. Ce fut la lecture d'une de ses odes qui révéla à La Fontaine son génie poétique; et la France lui a peut-être cette obligation de plus. Heureusement notre fabuliste ne tarda pas à sentir que son génie lui ouvrait une autre route; et il quitta l'auteur qu'il avait pris pour son maitre, et qui, comme il le dit lui-même, avait pense le gater , lorsqu'

> A la fin , grâce aux dieux , Horace par boaheur lui décilla les yeux.

Malherbe eut la gloire de former une école qui perpétua ses exemples et ses principes. Les plus distingués de ses clèves furent Racan et Maynard, dont le premier, disait-il, avait plus de force, et le second plus de tour ; de sorte que de tous les deux réunis on eût pu faire un grand poète. Selon lui, la pierre de touche des beaux vers, est quand ils se gravent aisément dans la mémoire. Comme les langues anciennes étaient fort cultivées de son temps, les Muses latines étaient en honneur. Mais Malherbe , uniquement occupé de la poésie française, voulait qu'on n'écrivit en vers que dans sa langue, et prétendait que si Virgile et Horace fussent revenus au monde, ils cussent donné le fouet à Bourbon et à Sirmond, poètes latins qui étaient alors en grande réputation. Horace, qu'il appelait son bréviaire, Juvénal, Ovide, Martial, Sénèque le tragique, et surtout Stace, étaient les poètes romains qu'il estimait le plus. Quant aux Grecs, il en faisait assez peu de cas, et ne voyait que du galimatias dans les odes de Pindare; apparemment parce que leur langue ne lui était pas assez familière pour qu'il en sentit les beautés. Il n'était pas plus admirateur des poètes italiens, et disait que les sonnets de Pétrarque étaient à la grecque, comme les épigrammes de Mlle. de Gournay. Ontre ses poésies qui consistent en odes, praphrases de psaumes (entre autres celle du Psaume 145) stances, épigrammes, chansons, etc., on a de lui plusieurs ouvrages en prose, qui sont loin de valoir ses vers. Ce sont des traductions de quelques traités et lettres de Sénèque, et du 33°, livre de Tite-Live. M<sup>11e</sup>, de Gournay trouvait que cette dernière version n'était qu'un bouillon d'eau claire, parce que le style en est languissant, trivial, et sans élégance. Mais il n'en jugeait pas ainsi, et disait à ses amis qui le priaient un jour d'écrire une grammaire de notre langue, que, sans qu'il prît cette peine, sa traduction devait servir de modèle. D'ailleurs, il ne s'y piqua pas d'exactitude, et lorsqu'on lui en faisait des reproches , il répondait qu'il n'apprétait pas les viandes pour les cuisiniers, c'est-à-dire, qu'il avait moins en vue les gens de lettres qui entendaient le latin, que les gens de cour qui ne l'entendaient pas. Il dédia, en effet, la traduction de ce 33°. livre an duc de Luynes, auquel il fit cette épitaphe après sa mort :

> Cet absynthe au nez de barbet En son tombeau fait sa demeure : Chacun en rit , et moi j'en pleure ; Je le voudrais voir au gibet.

Ce nom d'absynthe est une froide allusion au mot aluine, nom ancien de cette plante. Luynes était un peu camus, quoique d'ailleurs d'une jolie figure. On ignore la cause qui

porta le poète à cette grossière palinodie; mais, quelle qu'elle fût, il cût, sans doute, été plus noble de ne pas dechirer mort celui qu'il avait adulé vivant. Les meilleures éditions des OEuvres de Malherbe sont: 10. Celle de 1723, 3 vol. in-12, donnée par Chevreau, dont le 1er. contient les poésies, le 2e. les lettres et les œuvres en prose, et le 3e, les observations de Ménage qui avaient deja paru sur ces poésies (Paris, 1666, in - 80., avec un discours de Godeau, sur les Œuvres de Malherbe ), peu après la publication d'un commentaire de Chevreau. - 2º. Les poésies rangées par ordre chronologique, avecdes remarques par Lefèvre de Saint-Marc, Paris, Barbou, 1757, in-8°. : cette édition estimée est accompagnée d'un beau portrait de l'auteur. — 3º. Les mêmes, rangées par ordre chronologique, avec la vie de Malherbe et de courtes notes , par Meusnier de Querlon , Paris , Barbon, 1764, in - 12; réimprimé en 1776, in-8º. : cette seconde édition est recherchée des curieux : l'éditeur a suivi le texte de Saint-Marc, a mis de plus une lettre de Malherbe à Louis XIII, mais il a supprimé la vie du poète par Racan, le discours sur les obligations que la langue et la poésie ont à Malherbe, et les notes un peu prolixes de 1757. - 4º. Les mêmes, Paris, Didot aîne, en 1797, un volume grand in-4º., tiré à 250 exemplaires, Chevreau avait entrepris un commentaire général sur toutes les œuvres de Malherbe, et l'avait consié à la Menardière, qui affirme l'avoir communique à Ménage, lequel fut accusé d'en avoir tire parti, quoiqu'il assure ne l'avoir jamais lu. Ginguene avait préparé une édition des Poésies avec un commentaire, qui eut

sans doute fait oublier les observations de Chevreau et de Ménage; et l'on doit desirer que l'ouvrage de ce judicieux critique ne soit pas perdu pour le public. M. de Fortia d'Urban possède une collection curieuse et inédite des lettres de Malherbe à Perresc, et l'on trouve dans la bibliothèque de Carpentras un recueil de 175 lettres de Peiresc à Malherbe; cette correspondance intéressante mériterait d'être publiée. La Fie de Malherbe, par Kacan, a été reimprimée par Sallengre dans le tome 11 de ses Mémoires de littérature. Il existe une médaille de Malherbe, par Dassier. M. P. A. Lair de Caen en a fait exécuter, en 1815, par M. Ed. Gatteaux, une autre, qui a inspire l'idée d'en frapper de semblables à la mémoire de divers grands hommes français, et a donné lieu à la formation de la société de la Galerie metallique.

MALIN ( JEAN-MICHEL ), commis en second à la garde des livres imprimes de la Bibliothèque du rot à Paris, y passa soixante ans dans des travaux importants et utiles. quoique sans gloire pour leur auteur. Son extrême modestie ne lui permettait pas de se mettre au grand jour; et il n'a rien publie sous son nom. Mais il a coopéré avec MM. Melet et Sallier à l'édition de la Vie de saint Louis par Joinville, qu'avait préparce M. Capperonnier : il a ele le rédacteur du Catalogue de la Bibliothèque , sous MM. Capperonnier et Desaulnais, pour la partie de la jurisprudence, ou du droit civil et respectif des nations. On sait qu'il n'y a d'imprimé pour la partie Jurisprudence de la Bibliothèque, que le premier volume, la première partie du second volume, en 527 pag. et les 200 premières pages de la seconde partie. A la réserve d'un trèspetit nombre d'exemplaires, tout ce qui était imprimé de ce second volume (qu'on n'avait pas encore mis dans le commerce), a été détruit en 1812 par les expéditions de licences. On doit aussi à Malin une partie du Catalogue manuscrit des auteurs qui sont dans la Bibliothèque du Roi. Il mourut le 15 novembre 1701, a l'age de 93 ans, regretté de tous ses confreres. L'un d'eux, M. Chevret, publia son Eloge dans son Manuel des Citoyens français, p. 102, et lui consacra quelques pages dans ses Etrennes à la Jeunesse. Mais, de son vivant, Malin put voir qu'on lui rendait justice; et Leprince le mentionne honorablement dans son Essai historique sur la Bibliothèque du Roi, 1782, petit in-12, pag. 103. А. В-т.

MALINGRE (CLAUDE), historien fort médiocre, était né à Sens, vers 1580, de parents pauvres. Il voulut se faire une ressource de sa plume; et quoiqu'il fût doué d'une malheureuse fécondité, il multipliait encore ses ouvrages par le changement du frontispice et l'annonce de nouvelles éditions qui ne différaient des précédentes que par la date. Tous ces moyens si peu honorables ne lui réussirent point. Ce n'est pas qu'il n'y ait dans ses ouvrages des recherches intéressantes; mais il manque d'exactitude: son style est incorrect, et son penchant pour la flatterie suffit pour lui ôter toute confiance. Malingre prend, à la tête de quelques-uns de ses livres, le titre de sieur de Saint-Lazare : il obtint, on ne sait comment, la charge d'historiographe de France, et mourut vers 1653. Il a donné de nouvelles éditions augmentées, des Mémoires de Franç. de Boyvin, baron de Vil-

lars, et du Trésor des Histoires de France de Gil. Corrozet : il a continué l'Histoire de l'Hérésie par Florimond de Raimond : l'Histoire romaine de Coeffeteau; le Mercure français ( V. J. RICHER ), et l'Histoire des derniers troubles par P. Mathieu ( V. le Dict. des Anonymes, no. 9809); il a traduit du latin de Schott l'Histoire de l'Italie, ou la Description de ses singularités. Enfin on a de lui : I. De la gloire et magnificence des anciens, Paris, 1612, in-8º. Cet ouvrage est divisé en trois livres : le premier traite des pyramides, colonnes, obélisques, théâtres, etc.; le second, des tombeaux et mausolées, érigés à la gloire des princes; et le troisième, des cérémonies usitées dans les funérailles. II. Traité de la Loi salique, armes et blasons de France, ibid., 1614, in-80., fig. On y trouve des choses curicuses. III. Histoire générale des Etats assemblés à Paris en 1614, ilid., 1616, in-8º. IV. Histoire de Louis XIII et des actions mémorables arrivées tant en France qu'en pays etranger, etc., ibid., 1616, in-40. V. Histoire chronologique de plusieurs grands capitaines et autres hommes illustres qui ont paru en France, depuis le règne de Louis XI, ibid., 1617, in-8°. VI. Histoire de la rebellion excitée en France par les prétendus réformés, etc., Paris, 1622-29, 6 vol. in - 80. : ouvrage qu'il est rare de trouver complet, et qui, par cette raison, est assez recherché. Les deux premiers volumes ont aussi paru sous les titres suivants: Histoire générale des derniers troubles, etc.; Intrigues et guerres civiles de France, etc. Les quatre derniers sont intitulés : Histoire de notre temps, (V, le Ma-

nuel du Libraire par M. Brunet, t. 11, p. 108.) VII. Histoire generale de la rebellion de Bohème depuis 1617, Paris, 1623, 5 parties en 2 vol. in-8°.; ouvrage peu commun, et rarement complet. VIII. Histoire des dignités honoraires de France, ibid., 1635, in-8°. Cet ouvrage peut encore être consulté utilement, parce que Malingre y cite ses autorités; attention qu'il aurait dû avoir plus souvent. IX. Remarquesd'histoire depuis l'an 1620, etc., ibid., 1639, in-89. X. Histoire générale des guerres et événements arrivés sous le règne de Louis XIII, Rouen, 1647, 4 vol. in-80. : cette édition est la seule complète. XI. Antiquités de la ville de Paris, ibid. . 1640, in-fol. Ce n'est qu'une nouvelle édition augmentée de l'ouvrage du P. Dubreul; et les additions de Malingre sont loin de lui donner plus de prix ( V. Dubreul, XII, 93). XII. Les Annales de la ville de Paris, depuis sa fondation, ibid., 1640, in-fol.; ouvrage mal écrit et peu exact, mais dans lequel on trouve des particularités intéressantes. XIII. Le Journal du regne de Louis XIII, etc., ib.; 1646, in-8°. XIV. Recueil tire des registres du Parlement concernant les troubles qui commencerent en 1588, ibid., 1652, in-4°. XV. Histoire de notre temps sous Louis XIV, Paris , 1655 , in-8°. Cet ouvrage ne fut publié qu'après la mort de l'auteur. On trouvera les titres de ses autres productions dans les Mémoires de Niceron, tom. xxxiv, et dans la Bibl. historique de la France, tom. III.

MALIPIERI (PASQUAL), doge de Venise, fut donné pour snecesseur à François Foscari, du vivant de ce dernier, le 31 octobre 1457, lorsque ce doge respectable et malheureux eut encouru la haine du conseil des Dix. Malipieri avait beaucoup de noblesse dans les manière, mais un amour de la volupte peuséant dans le chef d'une république. Venise fut en paix sous son gouvernement. Il mourut le 5 mai 1462, et eut pour successeur Christophe Venieri.

MALIPIERO (Aureo). V. Mastropetro, doge de Venise en 1192. MALLE (Dureau de La). V.

DUREAU, XII, 357.

MALLEMANS DE MESSANGES (CLAUDE), sils d'un président de grenier à sel, naquit à Beaune en 1653, et entra dans l'Oratoire en 1674. Après quelques années de sejour dans cette congrégation, il devint professeur de philosophie an collége du Plessis; place qu'il occupa durant trente-quatre ans. Il débuta dans la carrière des sciences en 1679, par un Traite physique du monde, où, prenant pour texte le premier chapitre de la Genese .il soutient que le soleil, tournant sur le centre commun, met plus detemps à décrire son tour que la terre n'es met à faire la moitié du sien, et que le cercle qu'il parcourt décline sur l'équateur de la terre autant que le demande le mouvement de trepidation. Les journalistes de Trevous. ayant attaqué son système, il lest répondit, en 1705, par un Discours sur trois articles de leurs mémaires; et il inséra dans le Journal des 89 vants de juillet 1716, une Repond à une lettre italienne, dans laquelle on lui contestait l'invention de ce même système. Mallemans donna es 1680 une machine pour tracer toute sortes de cadrans solaires, au moyel d'un cadrau horizontal pour les per ples qui ont l'écliptique à l'horizon

et un Nouveau système de l'aimant. En 1681, il sit paraître une Dissertation sur les comètes, dont il voulait expliquer tous les phénomènes par l'air épais qui les environne, et, deux ans après, son fameux Problème de la quadrature du cercle, resolu géométriquement par le cercle et la ligne droite. On trouve dans le Journal des savans de 1608, sa réplique à la Réponse de l'inconnu sur la quadrature du cercle. Le même journal de la même année contient un article, où l'auteur relève les fautes de toutes les cartes de géographie, sur la situation des quatre villes qui furent consumées par le feu du ciel du temps d'Abraham dans le pays de Chanaan; et le journal de l'année suivante publie une Réponse à la critique qu'on avait faite de sa dissertation dans des Remarques que le P. Lelong attribue au frère de l'auteur. La question de savoir si l'année 1700 était la dernière du dix-septième siècle ou la première du dixhuitième, l'engagea à publier une solution mathématique pour prouver que cette année était la dernière du dix-septième siècle. La même question s'est renouvelée en 1800 dans les journaux. Mallemans, ayant pris parti contre Furetière dans la dispute sur le Dictionnaire de l'académie, fot très-maltraité par son adversaire dans l'Apothéose de ce Dictionnaire. Il voulut s'en venger par sa Réponse à une critique satirique de 1606, qui est moins une réponse qu'une invective. Furctière lui riposta l'année suivante d'une manière très-piquante dans l'Enterrement du Dictionnaire de l'academie; ce qui sit abandonner à Mallemans le dessein de donner la seconde partie de sa réponse, qu'il avait annoncée. Goujet dit, d'après le P. Bougerel, que sur

la fin de ses jours, Mallemans se retira dans la communauté des Prêtres de Saint-François de Sales, où il mourut le 17 avril 1723, à soixante dix-sept ans. Mais Mallemans, laic et marié, ne pouvait point être reçu dans cette communauté, qui n'admettait que des prêtres; et, étant né en 1653, il ne devait avoir que soixante-dix ans en 1723. - Jean MALLEMANS, son frère, fut d'abord capitaine de dragons ou d'infanterie : il se maria, devint veuf, et finit par être chanoine de Sainte-Opportune. C'était un homme singulier, qui affectait de s'écarter des opinions les mieux fondées, en adoptant les plus insoutenables. Il se brouilla avec son frère, parce que celui-ci avait adopté le système de Descartes. Il trouvait que Saint-Augustin était un fort médiocre théologien, qui n'entendait rien dans les matières de la grâce. Il mourut à Paris en 1740, après avoir publié les ouvrages suivants: I. Traduction de Virgile, en prose poétique, dans laquelle il prétendit avoir expliqué cent endroits dont toute l'antiquité avait ignoré le vrai sens. II. Histoire de la Religion, avec des réflexions, Paris, 1704, 6 vol. in-12, espèce de concorde que l'auteur estimait beaucoup, et dont le public n'a pas fait grand cas. III. Pensees sur le sens des dix-huit premiers versets de l'évangile de Saint-Jean, 1718. Sa critique est quelquefois assez juste: mais on lui refusa le privilége pour un pareil travail sur les autres évangélistes, à cause des idées singulières qu'on y trouva. IV. Conduite pour entendre chrétiennement la Messe, 1696. V. Plusieurs Dissertations, dans les Mémoires de Trévoux, sur des endroits de l'Ecriture sainte. VI. Des Factum et requêtes dans les nombreux proces qu'il eut avec son chapitre. - Etienne MALLEMANS, frère des précédents, mort à Paris en 1716, s'était fait une certaine réputation par sa facilité à versifier. On ne connaît guere de lui que le Defi des Muses. Ce sont trente sonnets moraux, composés en trois jours sur les bouts-rimés proposés par la duchesse du Maine, et qu'il remplit de treute manières différentes; il les aurait poussés jusqu'à la centaine, pour peu qu'on lui en eût donné le defi. On a de lui quelques chansons. Moréri entre dans un grand détail sur les diverses productions de ces trois frères. On croit que la Lettre du Philosophe extravagant, dont on parla beaucoup au commencement du dix-huitième siècle, et dans laquelle on faisait un dieu de l'étendue, était d'un autre Mallemans, d'une famille différente des précédents. T-D.

MALLEOLUS (FÉLIX), dont le vrai nom était Hæmmerlin, qu'il traduisit en latin, selon la coutume des savants de son temps, naquit à Zurich, en 1389. Après avoir commencé ses études dans sa patrie, il alla les continuer à Erfurt, s'y appliqua au droit canon, et y obtint le degré de bachelier. En 1411, on lui conféra un canonicat à Zurich ensuite un semblable à Zoffingue; et en 1425, il obtint encore la place de prevôt à Soleure. Il fut, la même année, créé docteur en droit-canon à Bologne ; et comme il était favorisé par la cour de Rome, la survivance à la place de prevôt, dans sa ville natale, lui fut assurée. De retour à Zurich, il se vit frustré de cette espérance; les chanoines, qui ne l'aimaient point, en avaient nommé un autre à la place devenue vacante. Cet affront l'anima de plus en plus contre ses confrères : il ne cessa depuis lors de

déclamer contre la politique et la conduite du clergé, contre les grandes acquisitions des moines, et surtout il tonna contre les ordres mendiants : dans ce sens, il fut un des précurseurs de la réformation, quoiqu'il cût adopté tous les articles dogmatiques du concile de Bâle, auquel il assista. Son zèle n'aboutit qu'à lui susciter des ennemis irréconciliables. En 1439, se trouvant à Zurich. pendant que cette ville soutenait la guerre contre les cantons suisses, il y avait composé son fameux livre, Sur l'origine et les prerogatives de la noblesse, suivi d'un autre contre les Suisses, remplis l'un et l'autre des sarcasmes les plus amers, contre le parti de ces derniers (1). Le vicaire épiscopal de Constance, personnellement attaqué dans ce même écrit, fit arrêter en plein jour, le 18 février 1454, Hemmerlin en sa maison à Zurich. et le fit conduire dans les prisons de Constance. Malgré l'amnistie prononcée après la paix conclue entre Zurich et les cantons, il fut privé de son canonicat, et enfermé dans les prisons de Lucerne, où il mourut vers 1457. Ce fut pendant sa détention qu'il composa la plus grande partie de ses ouvrages; car il possedait la plus riche bibliothèque du diocèse de Constance, et l'usage ne lui en fut jamais tout-à-fait interdit. Le nombre de ses écrits est considérable; plu-

<sup>(1)</sup> On en pourra juger par le passage suivant Atrox calliditas, audax crudelitas, cordax auportas, contunax bestialitas, dedax lupostas, decax suopoitas, edax hostilitas, efficax malignitas, fulax securitas, ferox immantas, hipax curristias, illex securitis, ferox immantas, minax immantas, minax improbitas, odax pompositas, omanitas, minax improbitas, odax pompositas, perplex obstinacitas, pallax immentas, perplex obstinacitas, pallax immentas, perplex obstinacitas, pallax immentas, perversias, perplex delositas, perversias, perversias, suas temestias, seguax perversias, satax temestias, seguax perversias, satax temestias, seguax perversias, suas temestias, seguax perversias, quarundam gentum, quae vuelgo Sti-TENSES com complicibus nominatur.

sieurs, encore inédits, sont conservés dans les bibliothèques de Zurich. Sélastien Brand publia, en 1497, la plus grande partie des écrits de Malleolus, sous ce titre : Felicis Hemmerlin variæ oblectationis opuscula tractatus. On attribue à ce même éditeur l'édition faite à-peu-près dans ce même temps du Dialogus de nobilitate et rusticitate, et des pièces quon y a jointes. Ces deux recueils sont rares. Ce que l'auteur a écrit contre les Suisses a été inséré, mais non sans quelques lacunes, dans le Thesaurus historiæ Helveticæ, et imprimé séparément à Zurich, en 1737 (V.la Bibliothèque helvetique, en allemand, tom. 1, pag. 1 à 107).

MALLEOLUS ( THOMAS ). V.

MALLET ( CHARLES ), savant théologien, né à Montdidier, en 1608, acheva ses études à l'université de Paris, et fut reçu, en 1642, docteur de la maison de Sorbonne. François de Harlay, archevêque de Rouen, dont il avait été le précepteur, le choisit pour l'un de ses grands-vicaires, et le nomma ensuite archidiacre du Vexin. Il consacra les revenus de ses bénéfices à établir à Rouen un petit seminaire, dont il fut le premier supérieur. Mallet se signala par son zèle contre les jansémstes, et fut l'un des adversaires du fameux Arnauld. Il mourut à Rouen, e 20 août 1680. Le P. Commire com-Posa son épitaphe (imprimée dans Ses OEuvres ). On a de Mallet : I. Examen de la traduction du Noureau-Testament, imprimée à Mons, Rouen, 1667, in-12. Les passages pu'il critique dans cette version sont u nombre de 129. II. Traite de la ecture de l'Écriture sainte, en angue vulgaire, ibid., 1679, in-

12. Il y soutient qu'on ne doit point permettre au peuple, sans précaution , la lecture des Livres saints, III. Réponse aux principales raisons qui servent de fondement à la nouvelle désense du Nouveau-Testament, etc., ibid., 1682, in-12. IV. Des Réflexions sur les ouvrages d'Arnauld, insérées dans les recueils du temps. - Pierre MALLET, frère du précédent, avec lequel on l'a souvent confondu, embrassa également l'état ecclésiastique, et desservit, pendant un grand nombre d'années, une cure du diocèse d'Amiens. Il fut reçu docteur de la maison de Sorbonne, obtint le prieuré de Notre - Dame de Beaumont le Pereux, près de Gisors, et mourut le 22 juillet 1681. Il fonda, par son testament, deux bourses au collége des Trente-Trois, à la nomination des échevins de Montdidier. Un autre Pierre Mallet, natif d'Abbeville, ingénieur ordinaire du roi, et professeur en mathématiques à Paris, concut l'espérance de réformer l'orthographe française, et donna les fondements de son système dans les deux ouvrages suivants: I. L'Architecture militaire, ou les Fortifications particulières, générales et universelles, Paris, 1666, in-12. II. Le jeu de dames . . . . et la métode d'y bien jouer; ortografe nouvèle et rézonée, etc., Paris, 1668, in-12, de 456 pag., avec 2 pl. Dans le premier ouvrage, l'auteur n'avait voulu que sonder le goût du public, et ses innovations avaient été un peu modérées ; il se montre plus hardi dans le second, avouant cependant qu'il ne se donne pas pour inventeur : « C'est d'un » tans immémorial, dit-il (p. 24), » que ces retranchemans et change-» mans ont été proposés ; et même

» jé an min, ou an ma propre » pôsêsion, plusieurs gramères, ou o élémans de la langue fransèze, in-» primés il y a plus d'un siécle, » antre léquels on voit les Ecris et » Mémoires de Fransois de l'Arche. » de Claude le Franc, et la gramère » de Me. Iaque Silvius, médecin, » cêle de Philipe Iubert, cêle de ». Mêtre Louis Megret, etc. » Son principe fondamental est d'écrire comme on prononce, sans égard pour l'étymologie ; mais il n'en suit pas rigoureusement les conséquences: son orthographe se rapproche assez de celle qu'Adanson a suivie de nos jours, et son livre peut servir à faire connaître quelle était , de son temps , la prononciation de certains mots. Il écrit bourjoès, sizicien, jans, ils ément, pour bourgeois, physicien, gens, ils aimaient. Au surplus, les trois-quarts du livre sont en divagations; et le jeu de dames, dont l'auteur croit être le premier qui en a trété, et (peut-être) le seul qui an a pu rezonablement ecrire, n'y occupe qu'une centaine de pages. Après avoir montré combien ce jeu est supérieur aux échecs, et cité les plus fameux joueurs connus, surtout P. Hérigone, et Robert Berquen, auteur des Merveilles des Indes orientales, il en donne les règles; propose un kartel, dans lequel il defie une douzene des meilleurs joucurs européens, ou de quelque partie de la terre, au hasard d'une douzene de pistoles par chacune partie. Il termine par l'explication des jeux de Coc-Inbert, de la Poule et du Renard. Il promet de donner, dans un autre ouvrage, un Trété des jeux naturels et magiques, et des labi-

rintes. W—s.
MALLET (ALAIN MANESSON),
ingénieur, né à Paris vers 1630,

entra au service du roi de Portugal. et parvint au grade d'ingénieur de ses camps et armées. De retour en France, il fut nommé professeur de mathématiques des pages de la Petite-Ecurie, et mourut à Paris vers 1706, dans un âge avancé. On a de lui: I. Les travaux de Mars, ou l'Art de la guerre, divisé en trois parties, etc., avec un ample détail de la milice des Turcs, tant pour l'attaque que pour la défense des places, Paris, 1671; nouvelle édit. augmentée, ibid., 1685, 3 vol. in-8°. ornés de plus de 400 planches. Ce livre eut un grand succès ; il fut contrefait en Hollande, et traduit en plusieurs langues. La première partie contient des éléments de géométrie et de fortification, d'après les principes de l'auteur; la seconde, l'examen des différents systèmes des plus habiles ingénieurs, comparés avec celui de Manesson; et la troisième, des détails sur la guerre de campagne, l'ordre des batailles, les siéges, etc., et enfin sur la milice des Turcs. II. Description de l'Univers. Paris, 1683, 5 vol. in-8°., fig. Cet ouvrage a été réimprimé à Francfort en 1685, avec des additions; mais on ne recherche que l'édition originale, qui a conservé quelque valeur à cause des gravures dont elle est ornée. Bayle a, d'un seul mot, apprécié cette compilation; c'est, dit-il, un ramas curieux de mille choses; elle fourmille d'erreurs et d'inexactitudes. On a relevé celles qui sont relatives à l'Allemagne dans les Acta erudit. Lips. ann. 1684, p. 218 et suiv. III. La géométrie pratique divisée en quatre livres, Paris, 1702, 4 vol. in-8º. avec 100 pl.; elle était assez bonne pour le temps. Le portrait de Mallet a été gravé par Landry et par Ertinger, de format in-8°.; et on le trouve à la tête des différents ouvrages qu'on vient de citer. W—s.

MALLET ( EDME ), littérateur estimable, né à Melun en 1713, vint à Paris, après avoir achevé ses études avec beaucoup de succès, et fut placé comme précepteur chez M. de Lalive, fermier général. Il prit ensuite les ordres sacrés, se fit recevoir docteur de la maison de Navarre, et sut pourvu, en 1744 d'une cure près de Melun, dont il employa les revenus au soulagement de sa famille. Rappelé à Paris, en 1751 , pour y professer la théologie an collège de Navarre, il mourut en cette ville, d'une esquinancie, le 25 septembre 1755, dans la force de l'age. Il s'était chargé de fournir à l'Encyclopédie des articles de théologie et de littérature; quelques-uns furent dénoncés par la Gazette ecclésiastique, comme renfermant des principes dangereux: Boyer, évêque de Mirepoix, qui tenait alors la feuille des bénéfices, les fit examiner, et avant découvert la fausseté de l'accusation, donna à Mallet un canonicat que celui-ci n'avait pas demandé. On a de lui : I. Essai sur l'étude des belles-lettres, Paris, 1747, in- 12. II. Principes pour la lecture des poètes, ibid., 1745, 2 vol. in-12. III. Essai sur les bienséances oratoires, ibid., 1753, in-12. IV. Principes pour la lecture des Orateurs, ibid., 1753, 2 vol. in-12. Dans ces différents ouvrages, l'auteur se contente d'exposer, avec netteté, les principes des grands maîtres et de les appuyer d'exemples choisis. V. L'Histoire des guerres civiles de France, traduite de l'italien de Daola, Paris, 1757, 3 vol. in-4°. Les deux premiers livres ont été traduits par Grosley. (V. Davila.) Mallet vait laissé des matériaux pour une

Histoire générale des guerres, depuis l'établissement de la monarchie jusqu'au règne de Louis XIV, et pour une Histoire du Concile de Trente, dans laquelle il se proposait de réfuter Fra-Paolo. Son Eloge est imprimé à la tête du vi°. volume de l'Encyclopédie in-fol. On l'a confondu dans les tables de la Biblioth, historique de la France avec P. H. Mallet, de Genève, dont l'article se trouve ci-après, pag. 389. W—s.

MALLET (DAVID), poète anglais, né en Ecosse en 1700, descendait, dit Johnson, de la famille ou du clan des Mac-Gregors, connus par leurs brigandages. Ce nom ayant été annulé par la loi, son père prit le nom de Malloch, qu'il porta lui même dans sa jeunesse. Il est du moins certain qu'il naquit de parents pauvres; on prétend même qu'il fut d'abord portier de l'école d'Edimbourg. Quoi qu'il en soit, il sit d'assez bonnes études pour mériter d'être chargé, fort jeune, de diriger l'éducation des fils du duc de Montrose. qu'il accompagna dans leurs voyages. S'étant appliqué à perdre son accent écossais, il changea son nom de Malloch, en celui de Mallet, prit le ton du grand monde, et ne voulut plus entendre parler de sa famille ni de son pays. Mais s'il méprisait ses compatriotes, ceux-ci le lui rendaient amplement; et l'on a dit de lui qu'il était le seul Ecossais dont les Ecossais ne disaient pas de bien. A des talents littéraires assez médiocres il joignait un orgueil et des prétentions ridicules; et ses manières, bien qu'élégantes, avaient encore moins d'agrément que de fatuité. Il publia en 1724, la Ballade de Guillaume et Marguerite, qui a été traduite en vers latins par Vincent Bourne; en 1728, le poème intitulé l'Excursion, où il imite le style de Thompson, avec assez de bonheur; en 1733, un autre poème, On verbal criticism (sur la critique littéraire ), bien inférieur au précédent; et une vie de Bacon, imprimée d'abord à la tête d'une édition des œuvres de ce philosophe célèbre, en 1740, et séparément en 1 vol. in - 8º. Cette vie de Bacon a été traduite deux fois en français, l'une publice en 1755, 1 vol. in-80., trad. très-inexacte ( par Pouillot ). Mallet donna en ontre plusieurs pieces de théâtre, qui furent représentées au théâtre de Drurylane, mais avec peu de succès. Thompson, auteur des Saisons, s'associa à lui pour la composition d'Alfred, tragedie. Les protecteurs qu'il avait acquis dans le monde, firent plus pour sa fortune que ses talents et ses ouvrages. Quand le prince de Galles, père de George III, séparé de la cour, offrit sa protection aux gens de lettres dans la vue d'accroître sa popularité, Mallet devint son soussecrétaire, avec une pension de 200 livres sterling. Il fut chargé, en 1763, de tenir le registre des navires dans le port de Londres; et il obtint une pension considérable pour un pamphlet qu'il avait écrit sous la signature de l'Homme impartial (Plain man), contre l'amiral Byng, victime désignée alors à la vengeance publique. Mallet mourut le 21 avril 1765 : ses ouvrages ont été recueillis en 3 vol. in-12, en 1769. On n'y remarque presque rien qui s'elève audessus de la médiocrité; on y trouve, outre les productions déjà mention nées, Amentor et Theodora, ou l'Ermite, poème en 2 chants, auquel Johnson n'a reproché autre chose que d'être écrit en vers blancs. Nous en avons une traduction française suivie de celle de l'Excursion, (par M.

l'Ecuv), Paris, 1708, 3 vol. in-12 fig.; et une par M. Ph. de Passac, publice en 1800, dans un volume de Nouvelles et pièces diverses. On à remarqué, que, dans sa vie de Bacon, Mallet a passé avec une extrême légèreté sur ce qui a rapport à la science, omission inexcusable dans la vie d'un homme qui a trouvé dans la science la plus belle partie de sa gloire.Commeil avait, quelque temps après, entrepris d'écrire la vie du duc de Marlborough, Warburton dit maliguement qu'il était à crainde que l'auteur n'oublist que Marlberough était général, comme il avait oublié que Bacon était philosophe. Mais Mallet sut eluder ce nouveau reproche d'une manière digne de lui : il avait en effet eté chargé par la duchesse d'écrire, conjointement avec Glover, la vie du duc son mari, sous la condition de n'y pas inserer de vers. Glover ayant dit-on, dedaigné ce trav il, Mallet promit de l'exécuter seul : cependant après en avoir été long temps fort occupé, du moins à ce qu'il disait, il mourut sans laisser une seule ligne de l'ouvrage. pour lequel il avait touché un less de inille livres sterling de la dacliesse, et une pension de son fils. Les pièces de théâtre de David Mallet sont : 1. Eury dice , 1731. II. Mustapha, 1739. III. Alfred, 1749 conjointement avec Thompson. refit scul cette tragedie, et la dom au théâtre en 1751, mais sans l grand succès. IV. Britannia, 175 V. Elvire, 1763. C'est à Mallet que le lord Bolingbroke lalssa la po priété de ses ouvrages, qu'il blia en 1753-54, en 5 vol. in-Jonhson raconte que Pope dema dant'un jour à Mallet ce qu'il y av de nouveau en littérature, celui lui répondit que l'ouvrage le pl

récent était un certain Essai sur l'homme ( publié d'abord sans nom d'auteur ), sur lequel il avait par basard jeté les yeux; mais que rebaté par l'ineptie de l'auteur qui ne connaissait pas plus l'art d'écrire que son sujet, il s'était hâté de fermer le livre. Pope, ajoute Johnson, pour punir sa présomption, lui dévoila aussitôt l'anonyme. Mallet avait cté autrefois uni d'amitié avec Pope et c'était pour lui faire sa cour qu'il avait composé son poème sur la critique. - Sa fille, mariée à un seigneuritalien nommé Cilesia, a donné au théâtre de Drurvlane, une tragédie intitulée Almida.

MALLET (Frédéric), d'une famille originaire de France et réfugiée en Suède, professa long-temps les mathématiques à Upsal, où il les avait étudiées lui-même sous le savant Samuel Klingenstiern. La société cosmographique d'Upsal le chargea de composer la partie astronomique de la description générale de la terre, qu'elle s'était proposé de publicr en suédois, et dont la partie physique avait été confiée au célèbre Bergman. Le travail de Mallet obtint un grand succès; et quoiqu'il ait été surpassé depuis les progrès qu'ont faits les sciences mathématiques et astronomiques, et les découvertes qui en sont résultées, il peut encore être consulté avec fruit. Mallet a publié, de plus, de 1752 à 1774, un grand nombre de dissertations en latin et en suédois. Il était membre de l'académie des sciences de Stokholm et de la société royale d'Upsal.

MALLET ( JACQUES-ANDRÉ), l'un des bons astronomes du second ordre dans le dix-huitième siècle, naquit à Genève en 1740. Un accident grave qu'il éprouva dans son enfance (1), et dont les suites ont abrégé ses jours , augmenta son penchant naturel pour une vie retirée et studieuse. Après avoir reçu une première éducation fort soignée, et fait quelques progrès dans l'étude des lettres, son goût pour les sciences exactes ne tarda pas à éclater. Aussi, quoique fort jeune encore, et grace aux savantes directions de son compatriote Lesage, se trouva-t-il en état de se présenter, à Bâle, aux léçous de l'illustre Daniel Bernoulli, qui l'admit promptement dans son intimité, le compta toujours an nombre de ses élèves favoris , et l'honora de sa correspondance tant qu'il vécut. Mallet, de retour dans sa patrie vers 1763, en partit l'année suivante pour voyager en France et en Angleterre. Ge fut alors que son goût pour l'astronomie en particulier se développa vivement. Il forma d'étroites relations à Londres avec les astronomes Bevis et Maskelyne; et à Paris, avec Messier, mais surtout avec Lalande, auquel il fournit d'excellentes critiques sur les deux premières éditions de son Astronomie, et pour lequel, à différentes reprises, il calcula plusieurs Tables insérées dans divers Recueils et dans la Connaissance des Temps. Lors du fameux passage de Vénus sur le disque du Soleil, en 1769, Lalande le fit agréer par Gatherine II et par l'académie de Pétersbourg, comme l'un des astronomes chargés de se rendre sur divers points du vaste empire russe pour déterminer exactement, dans les lieux les plus favorables, les circonstances de ce phénomène important qui devait enfin nous réveler la véritable distance

<sup>(1)</sup> Un domestique laissa tomber sur lui un vace rempli d'eau bouillante : il en domeura estropié, et un peu contrefait.

du soleil. Le poste qui lui fut assigné fut la ville de Ponoï, dans la Laponie russe, au bord de la mer Blanche. Mais les nuages ne lui laissèrent voir que l'entrée de la planète, et son observation ne put avoir un grand prix. Pictet (J. - L.), autre savant genevois ( devenu depuis son beau-frère, et qui mourut en 1781), fut encore moins heureux à Oumba, en Sibérie, où il avait été envoyé dans le même but. Mallet rendit d'ailleurs utile ce pénible voyage, par un grand nombre d'observations de physique et de météorologie, et surtout par deux déterminations fort exactes de la longueur du pendule à secondes, à Pétersbourg et à Ponoï, dont les résultats ont mérité la distinction de figurer au nombre des éléments du calcul de l'ellipticité de la terre. (V. la Mécanique céleste, tom. 11, pag. 147 et suiv.) Revenu à Genève en 1770, ses concitoyens le firent entrer dans le grand-conseil de la république, et dans leur académie, où ils fondèrent pour lui une chaire d'astronomie. Il obtint en même temps la permission de bâtir un observatoire sur l'un des bastions de l'enceinte de la ville; et dès que l'édifice fut terminé, il y plaça, encore à ses frais, une collection d'instruments, très-bons pour cette époque. L'usage qu'il en fit se trouva hientôt signalé par d'utiles observations, fréquemment envoyées aux principales académies savantes ; il était aidé dans ce travail par deux de ses élèves qui ont acquis une juste célébrité, J. Trembley, savant géomètre, mort en 1811, et M. A. Pictet, professeur de physique à Genève : lui-même en calculait les résultats avec soin. Les troubles de sa patrie engagèrent Mallet, en 1782, à se retirer à la campagne: il y trans-

porta ses instruments; et c'est de son observatoire d'Avully, à 2 lieues sud-ouest de Genève, que ses travaux furent datés depuis lors. Dans ce nouveau séjour, l'agriculture et l'histoire naturelle occuperent ceux de ses moments que lui laissait l'astronomie : il y avait fait, entre autres, des observations suivies et curieuses sur les abeilles, et sur la culture des différentes espèces de froment; mais, à son décès, ses manuscrits furent égarés, et l'on doit en regretter la perte, car c'était un observateur ingénieux et exact. Il mourut le 30 janvier 1790, sans avoir été marie; et ses instruments, acquis par son pays, furent replaces dans leur première situation. Mallet était doue d'un caractère singulièrement dout et aimable, d'un esprit patient et inventif, de connaissances très-varices, et d'une adresse fort remarquable: si un penchant dominant ne l'eût entraîné de préférence vers les sciences de calcul et d'observation, l'art de construire les instruments aurait eu très-probablement en lui un habile ingénieur. Il fut nommé successivement associé étranger de l'académie impériale de Pétersbourg, membre de la société royale de Londres, et correspondant de l'académie des sciences de Paris; et dans divers concours, relatifs surtout à des questions de mécanique, il obtint plus d'un succès. Sans avoir écrit d'ouvrage en forme, il a laissé d'assez nombreux témoignages de son activité et de son talent dans divers Mémoires sur les probabilités, la mécanique et l'astronomie, qui se trouvent dans les recueils des Savants etrangers, à l'académie de Paris, dans les Commentaires de Pétersbourg, les Transactions philosophiques, les Acta helvetica, le Recueil pour les

astronomes, de Jean Bernoulli, etc. Son Eloge ( qu'on croit de Lalande) a été inséré dans le Guide astronomique pour 1791. V. l'Hist. litt. de Geneve (111, 146), et le Nécrolog. de Schlichtegroll pour 1790, 1, 119.

MALLET ( PAUL-HENRI ), historien très-estimable , naquit à Genève . en 1730, d'une famille remarquable par le grand nombre d'hommes de mérite qu'elle a produits. Après avoir terminé ses études avec beaucoup de succès, il se chargea, en Lusace, d'une éducation partienlière chez le comte de Calenberg, et fut nommé, en 1752, professeur royal de belles-lettres à l'académie de Copenhague, place qu'occupait avant lui La Beaumelle, et dont il remplit les fonctions d'une manière assez distinguée: mais la langue française était alors peu cultivée en Danemark, et Mallet se trouvait quelquefois sans auditeurs. Il employa ses loisirs à étudier les langues des anciens peuples du nord, et à faire des recherches sur leur histoire, presque inconnue même dans le pays qu'ils avaient habité. L'accueil que ce travail reçut des savants, attira sur le professeur l'attention du roi, qui le désigna pour donner au prince royal ( depuis Christian VII ), des leçons de langue et de belles - lettres françaises. L'éducation de ce prince terminée, Mallet obtint la permission de retourner à Genève, en 1 760. Nommé professeur d'histoire à l'académie de cette ville, il en remplit les fonctions avec beaucoup de zèle, et il devint, en 1764, membre du conseil des deux-cents. Le landgrave de Hesse - Cassel, qui avait été à même d'apprécier les talents de Mallet, le nomma résident près des républiques de Berne

et de Genève. Après avoir refusé . l'offre de la czarine, qui l'appelait à Pétersbourg, pour lui confier l'éducation du comte du Nord (depuis Paul Ier. ), il ne put resister aux instances du lord Mount-Stuart, fils du lord Bute, qui avait suivi ses leçons à Genève : il entreprit avec ce jeune seigneur le voyage d'Italie, et consentit à l'accompagner ensuite en Angleterre, où il fut présenté à la famille royale. La reine voulut être mise par lui au courant des nouvelles littéraires du continent ; et elle en sit son correspondant à ce titre, le chargeant en même temps d'écrire l'histoire de la maison de Brunswick. Le landgrave de Hesse lui témoigna aussi le desir de le voir à Cassel : c'était, comme le disait plaisamment Mallet, pour lui faire preudre mesure d'une histoire de Hesse. Il parcourut alors l'Allemagne, visita de nouveau Copenhague, repassa, en 1766, à Cassel, et s'arrêta quelque temps à Paris. Pendant son sejour à Rome, il avait découvert la suite chronologique des évêques d'Islande, que l'on croyait perdue ; il l'envoya à Langebeck, qui l'inséra dans le 1116. volume des Scriptores rerum danicarum medii ævi. ( V. Lange-BECK, XXIII, 356.) Satisfait d'une fortune médiocre, fruit de son travail, Mallet coulait, dans sa patrie, des jours paisibles qu'il partageait entre l'étude et la société de quelques amis, quand toutes ses épargnes lui furent enlevées par la révolution de Genève, dans laquelle il embrassa le parti aristocratique avec une grande chaleur. Il fut contraint, en 1792, de chercher la sûreté et le repos à Rolle, au pays de Vaud; et il ne rentra dans sa terre natale qu'en 1801. Par suite des événements de la guerre, les pensions qu'il recevait de la reine d'Angleterre et du landgrave de Hesse cesserent d'être payées : le gouvernement français en fut instruit, et lui accorda une pension; mais Mallet n'en jouit pas long-temps, et mourut d'un attaque de paralysie, à Genève, le 8 février 1807. A des connaissances très-variées, Mallet joignait des qualités solides qui lui méritérent beaucoup d'amis. Il était associé de l'académie des inscriptions de France depuis 1763, et membre des academies d'Upsal, de Lyon, de Cassel, et de l'académie celtique. On a de lui : I. Introduction à l'histoire de Danemark, où l'on traite de la religion, des mæurs, des lois et des usages des anciens Danois, Copenhague, 1755-56, 2 parties in-4°.; trad. en danois, 1756, in-4º., et en anglais, Londres, 1770, 2 vol. in-40. : la seconde partie est intitulée, Monuments de la mythologie et de la poésie des Celtes, et particulièrement des ancieus Scandinaves, etc. Elle a été réimprimée avec quelques changements, Genève, 1787, 2 vol. in-12; et le second volume se trouve quelquefois séparément, sous le titre d'Edda. (Le mot edda signifie, en ancien gothique, l'aïeule. ) Ges poésies, dont Mallet a donné la seule traduction française qui ait été imprimée (1), aveg des notes explicatives, doivent leur conservation à Snoro-Sturleson, et avaient été publiées en latin, dans le dix - septième siècle, par P. J. Resenius. (V. ce nom.) II. Histoire de Danemark (depuis Gormund qui monta sur le trône en 714, jusqu'en l'an 1699), Copenhague, 1758-65-

<sup>77, 3</sup> vol. in-40., édition originale, dont on trouve rarement des exemplaires complets; la deuxième édition est augmentée d'un supplément qui va jusqu'à l'an 1720 : celle de Genève, 1788, 9 vol. in 12, est augmentée et continuée jusqu'à l'an. 1773; mais elle est moins bien imprimée, de sorte que les amateurs donnent la préférence à la première, édition. Cette histoire de Danemark, très-supérieure à celles qui existaient en danois ( car celle de Desroches , la scule que l'on eût en français, était la plus mauvaise de toutes), est écrite d'un style simple et facile, et avec beaucoup d'impartialité : elle a été traduite en allemand, en anglais et en russe. L'auteur en donna lui-même un *Abrègé* , Copenhague , 1760, in-80. III. De la forme du gouvernement de Suède, avec quelques pièces originales, contenant les lois fondamentales et le droit public de ce roy aume, Copenhague, 1756, in - 8°. IV. Histoire de la maison de Hesse, 1766-85, 4 vel. in-8°. V. Histoire de la maison de Brunswick, 1767-85, 4 vol. in-89. Ces deux ouvrages sont estimés. VI. Des intérets et des devoirs d'un républicain, par un cito, en de Ragusc, Iverdun, 1770, in 8º VII. Histoire de la maison et des états de Mécklenbourg, tom. 1 et 2, Schwerin, 1796, 1 vol. in-40 .: elle ne s'étend que jusqu'à l'an 1503; la suiten'a point paru. VIII. Histoire des Suisses ou Helvetiens, Genève, 1803, 4 vol. in-80. Ce n'est guère, jusqu'à l'an 1443, qu'un abrege de l'ouvrage de Muller, dont Mallet s'etait d'abord proposé de donner une traduction ( V. Jean DE MULLER ); mais il le continua jusqu'à nos jours. Ce livre est fort intéressant et hien écrit, IX. Històire de la Ligue hav-

<sup>(1)</sup> Celle de Keralio est en manuscrit. (V. l'article KERALIO (XXII, 316), dans lequel on a, par inalvertance, attribué à L. F. G. de Keralio, le sitre de gouvernar du prince de Parme, qui npgarbonal à son tière aixe.

seatique, ibid., 1800, in-8º. C'est moins un recit qu'une dissertation; et l'auteur, regrettant de n'y avoir pas mis davantage les hommes en scène, l'appelait une histoire anonyme, dont le premier héros était la ville de Lubeck. On voit dans cet ouvrage la puissance à laquelle peut s'elever, avec de bonnes lois, un peuple pauvre et sans agriculture. Mallet a travaille au Mercure danois, depuis le mois de mars 1753, jusqu'au mois d'août de la même année. On lui doit encore : Mémoires sur la littérature du Nord, Copenhague, 1759-60, 6 vol. in-8º.; - la traduction du Voyage de Will. Coxe en Pologne, Russie, Suède et Danemark, Genève, 1786, in-4°., ou 4 vol. in - 8°., avec le Voyage qu'il avait fait en Norvege, morceau plein d'intérêt; - une nouvelle édition augmentée du Dictionnaire de la Suisse, par Tscharner, Genève, 1788, 3 vol. in-8º. (Voy. De la vie et des écrits de P. H. Mallet, par J. C. L. Simonde-Sismondi, Genève, 1807, in-80. de 51 pag. )

MALLET-PREVOST (HENRI), frère ainé du précédent, né à Genève en octobre 1727, et mort dans la même ville, en février 1811, se livra par inclination des sa jeunesse à l'étude des sciences, et principalement à la géographie, Il publia, en 1776, une Carte des environs de Genève, et des froutières des pays voisins, sur une assez grande échelle, remarquable par son exactitude. Quelques années après, le gouvernement de Berne, voulant faire lever une carte du pays de Vaud, qui faisait alors partie de ce canton, confia ce travail à Mallet, qui s'en acquitta de manière à mériter l'entière approbation de la régence de Berne,

et l'estime des connaisseurs. Cette Carte de la Suisse romande, en 4 grandes feuilles, parut en 1761 et 1762, gravée comme la précédente, par Guill. Delahaye. Mallet mit an jour, en 1798, une Carte générale de la Suisse, telle qu'elle était à cette époque, c'est-à-dire, divisée en dixhuit cantons. Toujours anime du desir de se rendre utile, quoique ses connaissances en littérature et son esprit agréable lui eussent permis de se livrer à des travaux moins sérieux, Mallet publia un Manuel métrologique, ou Répertoire général des mesures, poids et monnaies, des différents peuples modernes et de quelques anciens, comparées à celles de France, 1802, in - 4°. de 80 pag. C'est encore aujourd'hui l'un des meilleurs manuels que nous ayons en ce genre : il est plus ample que celui de Soulet, rangé dans un ordre plus commode; et il a sur celui de Pouchet, l'avantage d'être établi sur le mètre désinitif. Ses évaluations laisseraient peu à desirer, si l'auteur leur eût donné la précision d'une décimale de plus, et s'il cût indiqué à chacune l'autorité sur laquelle il s'appuie. Mallet fit imprimer, en 1807, une Description de Genève ancienne et moderne, suivie de l'ascension de M. de Saussure, sur la cime du Mont-Blanc, Genève, 1807, in-12; on y trouve ce même esprit d'ordre et d'exactitude que l'auteur portait partout, et des détails très-vrais sur cette ville intéressante. L'amour des sciences, et l'habitude du travail, se soutinrent chez lui jusqu'à la fin de sa vie; et dans sa 84°. année, il s'occupait encore assidument de recherches géographiques et mathématiques, sans que ces trayaux sérieux lui fissent rien perdre

de l'agrément de son esprit et de la douceur de son caractère.

M-N-D. MALLET-DUPAN (JACQUES), parent des précédents, naquit à Genève, en 1749, et perdit son père des l'age de dix ans. Son education, quoique très-soignée, ne put rien changer à l'esprit d'indépendance qu'il conserva toute sa vie : incapable de s'assujétir aux heures des leçons, il travaillait chez lui; et à l'approche des examens, il regagnait promptement le temps perdu. Voltaire était à cette époque l'oracle de la littérature ; quiconque était animé de quelque amour des lettres, ne pouvait résister au desir de voir cet homme célèbre, et de lui être présenté: à vingt trois ans, le jeune Mallet eut cet avantage si recherché; Voltaire l'accueillit avec quelque distinction. L'ayant entendu parler avec une certaine profondeur sur des objets élevés, il desira l'attacher à la secte des philosophes du jour. a Mais quoique caressé par cet » homme illustre, Mallet-Dupan qui » avait des principes religieux, et » qui de plus, ainsi que nous l'avons » dit, était ne avec l'esprit d'indé-» pendance, ne voulut point prendre » parti dans cette association anti-» chrétienne. » Voltaire ne s'intéressa pas moins à lui : comme à cette époque les princes et les grands s'adressaient au seigneur de Ferney, pour tout ce qui avait trait aux lettres et à l'enseignement, et que le landgrave de Hesse - Cassel lui avait demandé un professeur de littérature française, il lui fit agréer Mallet-Dupan, alors âgé de 23 ans. Mallet n'occupa cette chaire que quelques mois, pendant lesquels il publia un Discours de l'influence de la philosoplue sur les lettres: il remercia le

prince et prit congé de lui. La servitude des cours et les chaînes qu'elle impose, ne pouvaient lui convenir: il en écrivit à Voltaire, qui ne l'en estima que davantage, mais qui ne tenta plus rien en sa faveur. Parmi tous ceux qui avaient alors de la réputation, et qui pouvaient être pour Mallet-Dupan un objet d'émusation, paraissait le fameux Linguet ; ses écrits, ses Annales politiques surtout, fixerent l'attention du jeune Genevois: la liberté, la censure, le sarcasme, qui signalaient les productions de l'avocat français, leur donnaient la plus grande vogue; Mallet-Dupan alla trouver Linguet à Londres, où les mauvaises affaires que celui-ci avait en France, l'avaient fait exiler. Il se proposa pour être associé à la rédaction des Annales, et sut accepté; mais cette société ne dura pas longtemps. Linguet était d'un commerce difficile, d'une morale relachée, aimant la contradiction et les paradoxes qui pouvaient lui fournir des articles saillants : Mallet ne vit bientôt en lui qu'un sophiste vendu au parti qui savait le gagner ou lui plaire. Cependant Linguet avant été mis à la Bastille en septembre 1779, Mallet-Dupan imagina de continuer à Genève les Annales politiques, sous le titre de Mémoires historiques, politiques et littéraires sur l'état present de l'Europe; mais il n'en publia que cinq volumes; il avait pris pour épigraphe : Nec timide, nec temere. Quelque merite qu'eut cet ouvrage, le succès en fut médiocre ; et Linguet étant sorti de la Bastille, en 1782, Mallet-Dupan crut devoir renoncer à cette entreprise : ce fut alors qu'il publia son écrit sur la dernière révolution de Genève, où il mécontenta en même temps les deux partis. Le séjour de cette ville

n'étant plus tenable pour lui, il se rendit à Paris, où il arriva précédé de la réputation d'un publiciste instruit et en état d'écrire sur des matieres politiques. Il avait traité avec lelibraire Pankoucke de l'entreprise d'un ouvrage périodique, sous le titre de Journal historique et politique de Genève, dont il obtint le privilège. Le premier numéro parut en janvier 1783 : ce fut l'origine du Mercure politique, dont le succès fut si prodigieux, qu'il a été tiré près de vingt-mille exemplaires. Le Journal historique et politique fut époque dans l'histoire des feuilles publiques françaises; Mallet y introduisit ces recherches statistiques et ces considérations diplomatiques, dont l'absence avait tenn nos jour-Daux à une grande distance de ceux de l'Angleterre et même de l'Allemagne. Sans être aussi libre que les Mémoires historiques et politiques, ou que les Annales, le Journal hislorique montra un caractère d'indépendance, qui en assura le succès. le journal changea de forme en 1788; Pankoucke acquit alors le privilége du Mercure de France: il y joignit une partie politique, sous e titre de Journal historique et *plitique* , rédigée par Mallet-Dupan ; était le Journal politique de Genève ous un titre plus général, avec les nêmes doctrines, et le même esprit. la pouvait des-lors prévoir le système De suivrait l'auteur, dans les quesions où les intérêts des princes et es peuples seraient opposés. Malre son goût pour l'independance et Hiberté, et peut-être à cause de ce oût, il se montrait disposé à souteir les premiers; ne dans une répulique, il avait pris en aversion les ontraintes auxquelles la liberté inviduelle y est trop souvent exposée; et la monarchie régulière, appuyée sur les lois et sur l'autorité d'une aristocratie tempérée, lui paraissait le gouvernement le plus desirable; il le défendit avec une constance et une fermeté qui ne se sont jamais démenties. Lors des troubles de la Hollande, suivis, en 1787, de l'invasion de ce pays par les Prussiens ( V. Brunswick, VI, 150), la France ayant essayé de soutenir le parti patriotique contre la maison d'Orange, Mallet-Dupan fit, dans le Journal politique, un article contre le ministère, et démontra le danger de favoriser cette insurrection, après que la même faute avait été faite en Amérique. M. de Vergennes, à la censure de qui le travail de Mallet-Dupan était subordonné, arrêta l'article, en fit rédiger un contraire, et le lui envoya avec injonction de l'insérer dans son Numéro. Mallet court aussitôt à Versailles, va trouver le ministre: « M. le » comte, lui dit-il, l'injonction que » j'ai reçue de vous est, en d'autres » termes, l'ordre de vous rapporter » le privilége que je tiens de votre » bieuveillance ; le voilà : je n'écris » point contre ma conscience. » Frappé de cette résolution, Vergennes saisit la main de Mallet, en lui disant : « Je ne reprends point ce » que j'ai si bien placé; je sacri-» fierai mon article, vous sacrifierez » le vôtre, et nous resterons amis. » Ainsi finit cette altercation, d'une manière aussi honorable pour le ministre que pour l'écrivain. Ce ne fut pas la seule qu'essuya notre publiciste, tant que dura la censure; son caractère inflexible, l'opiniatreté de ses opinions, l'importance un peu exagérée qu'il mettait à certaines doctrines, comme s'il y en avait sans obscurité et sans exceptions, reu-

daient sa position difficile; mais la révolution vint le débarrasser des entraves ministérielles : le 14 juillet 1789, il déclara que, désormais affranchi du joug de la censure, il donnerait plus de liberté et de développement à ses principes et aux faits qu'il aurait à exposer. Pankoucke attacha, dans le même temps, des hommes de lettres d'un grand nom à la partie littéraire de cet ouvrage, tels que Marmontel, Champfort et Labarpe. Mallet eut à lui seul la partie politique. Jusqu'an 6 octobre 1789, la redaction du Mercure politique fut assez facile. Cependant, dès le mois de juillet, son rédacteur avait reçu des invitations assez fortes d'écrire dans le sens de la révolution; c'était bien mal le connaître : loin de se rendre à de pareilles injonctions, il blama plus chergiquement les meurtres du 14 juillet ( V. LAUNEY ); et après les attentats du 6 octobre, il s'exprima avec tant de force, que des-lors il fut regardé comme un des plus grands ennemis de la révolution. Lors de l'évasion de la famille royale, le 21 juin 1791, on fit chez lui une visite domiciliaire: on enleva tous ses papiers; et ce ne fut que quinze jours plus tard, qu'il put reprendre la rédaction de son journal, dans laquelle l'auteur de cet article l'avait supplée. Il continua d'y attaquer avec vigueur les excès de la démocratie; et s'il s'attirait de nombreux ennemis, son courage lui gagnait aussi des partisans et des amis zélés, tels que Montmorin, Bertrand de Moleville, Malouet, etc. Le roi partageait cette estime, et le regardait comme un homme capable de le servir dans ses projets les plus importants. Dès que la guerre entéclaté, ce prince en craignit les résultats; et voulant les prévenir autant qu'il était en lui, il confia au publiciste genevois une mission aussi importante que délicate : ce fut d'aller auprès du roi de Prusse et de l'empereur, afin de les engager à n'agir offensivement qu'à la dernière extrémité, et à faire précéder leur entrée en France d'un manifeste attestant qu'ils n'avaient l'intention que de s'opposer aux désordres, de retablir l'union et la paix dans le royaume, sans s'immiscer dans le gouvernement. On peut voir le détail de cette mission, qui n'eut aucun résultat, dans le tome vin de l'Histoire de la revolution, par Bertrand-Moleville. Mallet Dupan quitta Paris, le 21 mai 1792, et il se rendit à Francfort, où l'empereur et le roi de Prusse n'étaient attendus que pour la fin de juin ; ce qui lui donna le temps de remplir la partie de son mandat qui avait rapport aux princes, frères de Louis XVI, qui se trouvaient à Coblentz. Mais les évenements se pressèrent bientot avec tant d'activité, ils prirent une direction si contraire à ses instructions, qu'il fut obligé d'y renoncer, et que, ne pouvant plus reutrer en France, il se rendit à Genève, où il fut accueilli par sa famille et par ses compatriotes, avec tout l'eispressement et la distinction que meritaient son caractère et ses taleus. On n'y était pas sans quelques inquiétudes; la proximité de la France , l'invasion de la Savoie, les dispositions d'une partie des habitants et les intrigues des révolutionnaires faisaient craindre un bouleversement que les magistrats voulaient prévenir. Ils consulterent leur compani triote, qui était aussi en relation d' pinion avec les membres les pha considérables du petit conseil de lier

e, entre autres l'avoyer de Steiger, M. d'Erlach, de Spietz et Kircherger. Ce fut par suite de ses avis ne les cantons de Berne et de Zurich gvoverent 1500 hommes à Genève, harges de défendre la ville avec la lus grande vigueur. Mais bientôt près, les choses ayant changé de ice, cette troupe quitta Genève par me convention avec l'armée franaise. Mallet-Dupan s'embarqua ainsi ne sa famille, sur le bâtiment qui ransporta l'état - major suisse à Coet, au mois de novembre 1792. Au vintemps de l'année suivante, lorsde l'armée autrichienne ouvrit une econde campagne dans les Pays-Bas, se rendit à Bruxelles, où il publia es Considérations sur la révolution France, et sur les causes qui entretiennent. Ce fut aussi dans ette ville qu'il se lia avec sir John lacpherson, ancien gouverneur des ades orientales, qui jouissait de la vafiance de l'empereur, du roi de rasse et de l'archiduc Charles. iprès l'invasion des Français, il se endit à Berne, où il avait des amis missants dans le gouvernement, et il trouva plus de facilités qu'a leuxelles, pour entretenir des relaons avec Paris. La Suisse était à ette époque le théâtre de beaucoup intrigues, et le centre de tontes les orrespondances anti - révolutionaires. C'était d'ailleurs un point 'où l'on pouvait observer tous les annvements de l'Europe. Tous les abinets vonlurent y avoir un corespondant ; et Mallet fut bientôt hargé d'envoyer à Vienne et à serlin le résultat de ses observations. l'entra pour cela en correspondance vec M. de Colloredo et M. de Harlenberg. M. Trevor, ministre d'Andeterre auprès du roi de Sardaigne, vant fréquemment communique les lettres qu'il recevait de Mallet-Dupan, au comte Rodrigue de Souza (depuis ministre à la cour du Brésil), ce dernier lui demanda, au nom de son souverain, de le mettre en relation avec son ami. Cette dernière correspondance avec M. de Souza, devint bientôt une correspondance d'amitié et de confiance, autant qu'une correspondance politique. En quittant la France, Mallet-Dupan avait perdu sa fortune littéraire. Son mobilier, ses effets, sa bibliothèque, avaient été pillés à l'époque du dix août : il perdit le Mercure politique, qui lui valait douze mille livres de traitement, et tous les agréments et les avantages que la célébrité et le talent peuvent donner aux hommes de lettres dans une grande capitale. Il ne possédait aucun bien; et après tous les grands intérêts dont il avait été chargé, les missions, les conseils , les projets , auxquels il avait été appelé par les souverains, il ne lui restait qu'une grande considération et peu de profit. Il avait une famille à soutenir : il était donc d'une absclue nécessité qu'il se fit une ressource de sa plume. Il avait marqué une grande opposition aux négociations qui furent entamées pour la paix de Bâle, en 1795; et cette opposi. tion lui avait fait perdre la correspondance de la cour de Berlin, et avait affaibli son intervention dans les affaires diplomatiques qui, d'ailleurs, avaient alors pris un autre caractère que pendant les hostilités ouvertes : cela n'empêcha pas qu'au mois de juin 1795, le comte de Sainte-Aldegonde, qui avait long temps entretenu des correspondances avec Mallet-Dupan, ne fût chargé par les princes français de se rendre à Constance, pour y conferer avec lui. Peu de temps après, il entra en correspon-

dance avec les rédacteurs de la Quotidienne, et signa plusieurs articles politiques dans ce journal. Dans l'un de ces articles, il attaqua avec beaucoup de force la conduite de Buonaparte , qui venait d'envahir l'Italie. Ce général, furieux, accabla de reproches les députés bernois, envoyés vers lui, leur reprochant de donner asile à un libelliste. Aussitôt Mallet fut dénoncé dans le conseil souverain, et décrété d'exil par le conseil secret que dominait le parti français. Cependant les chefs de l'état qui étaient ses amis, se refusaient à l'execution d'un pareil ordre; mais le grand-conseil, auquel l'affaire fut portée, decida qu'il serait fait droit à l'intimation de Buonaparte. Mallet-Dupan se retira d'abord à Zurich, où éta ent alors M. Portalis et son fils, et d'autres proscrits du 18 fructidor. L'orage grossissant peu après, et menaçant d'éclater sur la Suisse, l'abbé Delille et l'abbé Georgel écrivirent des lettres pressantes à Mallet-Dupan, pour le prier de leur obtenir la permission de demeurer l'hiver à Fribourg en Brisgau : ayant obtenu cette autorisation, il passa, dans leur société l'hiver de 1798, si funeste à la Suisse. Chaque jour leur apportait la nouvelle de quelque nouveau désastre, de la mort ou de la dispersion de leurs amis. Friboug était rempli de Suisses et de Français fuyant leur patrie. L'inquiétude, les tristes souvenirs et les sinistres pressentiments qui accablaient Mallet depuis six mois, avaient affaibli sa santé, et rendu sa situation extrêmement pénible. Ce fut alors qu'il se résolut à passer en Angleterre, où il arriva vers la fin de 1799. Le ministère ne lui témoigna pas beaucoup d'intérêt, s'étant horné a souscrire pour vingt-cinq exem-

plaires du Mercure britannique. succès que ce nouveau journal, p ment politique, obtint dans le pu dédommagea l'auteur : tous les meros furent reimprimes dans même année à Paris, où ils ont in en deux éditions. Le Mercure bri nique fut mis au rang des meille écrits politiques, et fut recherche quiconque voulait porter un p ment éclaire sur les grandes sel qui occupaient l'Europe. Oncrati marquer cependant quelques erre et des méprises qui tenaient au faut de renseignements precis. Le jour de l'Angleterre était fort of traire à Mallet - Dupan, et sa sa s'altérait de plus en plus. Ce sut vain que M. de Lally - Tolendal donna chez lui, à Richmond, logement agréable, où il recut to les secours et les soins de l'ami Il mourut de consomption, le mai 1800. Une souscription ouve en faveur de sa veuve et de cinq enfants, fut remplie aussi de la manière la plus honorable. gouvernement anglais qui avail p si indifférent au mérite de l'ecni politique, vint, après sa mort. secours de sa famille. Une pension deux cents louis fut assignee à Ma Mallet; et son fils obtint une pla avantageuse dans l'administration Mallet-Dupan avait conserve dans société la gravité du caractère gen vois; il y joignait un amour de l'a dépendance et un mépris absolu per les recherches de l'esprit et le 18nége de la duplicité. Il fut constat ment attaché aux principes d'u monarchie constitutionnelle: bonne heure, il avait propose por la France l'exemple du gouvers ment anglais; il croyait qu'av peu de modifications, on aurait en introduire dans notre pays

ustitution, et ce sentiment était irtage par Malouet. Mais lorsqu'enite Mallet - Dupan vit la royauté taquée, il ne pensa plus qu'au oven de la sauver ; il consacra sa ume et ses efforts à ce grand objet. mme écrivain, il négligeait son rle pour conserver à l'expression sa peusée toute sa vigueur : elle iit, en général, forte et profonde; s'exprimait comme il sentait, et s phrases, pour être quelquefois res et incorrectes, n'en produiient pas moins tout l'effet qu'il en tendait : il ébranlait , il attachait . persuadait : mais il irritait aussi sennemis. Tous les ouvrages qu'a 1856s Mallet-Dupan, ont trait aux faires politiques, si l'on en excepte relques petites productions de sa messe, telles que la Visite au mbeau de l'île Jenning, espèce de wage sentimental. Le Journal hisrique et politique de Genève, qu'il treprit à Paris, avec Pankoucke, dont il paraissait un volume chaque naine, commença le 1er, janvier 83, et finit en 1788. Pankoucke ant acquis à cette dernière époque privilège du Mercure de France, Alet-Dupan en eut la partie poline, sous le titre de Journal poliue et historique, faisant la seide du Mercure. Après le départ Mallet, il fut continué jusqu'au août 1792, par l'auteur de cet icle. Le dernier numéro ne parut , quoique imprimé. Mallet-Dupan ublié : I. Discours de l'influence lettres sur la philosophie, imme à Cassel, en 1772. On poury trouver des principes opposés sux qu'il défendit dans la suite, dure épreuve lui en ayant montré langer; ce qui lui avait paru bon théorie, lui sembla ensuite trèsgereux dans l'exécution. II. Dis-

cours sur l'éloquence et les systèmes politiques, Londres, 1775, in-12; ouvrage peu considérable, et dans lequel l'auteur n'avait pas bien déterminé le but qu'il se proposait. III. Memoires historiques, pclitiques et littéraires, Genève, 1779-1782; il n'en a paru que cinq volumes. Comme Mallet-Dupan avait travaillé avec Linguet aux Annales politiques, et que celui-ci avait été mis à la Bastille, son collaborateur résolut de continuer l'ouvrage sous un autre titre, non, comme il le dit lui-même, pour se l'approprier, mais afin d'entretenir le public dans le goût de ce genre de recueil, et pour que Linguet, à sa sortie de prison, pût le reprendre avec plus d'utilité : mais l'avocat-journaliste lui sut mauvais gré de ce procédé; et la désunion se mit promptement entre deux hommes si peu faits l'un pour l'autre. IV. De la dernière révolution de Genève, en 1782. V. Mercure politique et historique de Genève, in-12; un cahier par semaine, de 1783 à 1788. VI. Le Mercure historique et politique, de 1788 à 1792, dont nous avons parle. VII. Du principe des factions en général, et de celle qui divisent la France, 1791. VIII. Considérations sur la nature de la révolution de France, et sur les causes qui en prolongent la durée, Londres, 1793, in-80. L'auteur y traite avec peu de ménagement ceux qui ne pensaient pas comme lui; il comptait trop lui-même sur la force du raisonnement, pour guérir les hommes de la peur, de l'imprudence et de l'erreur : cette esp'ce de factum, contre la révolution, fut lu avec avidité, et éclaira beaucoup de personnes sur la facilité avec laquelle elles croyaient pouvoir en arrêter le cours. IX. Correspondance politique,

pour servir à l'histoire du républicanisme français, Hambourg, 1796, in-8°. C'est un des écrits de l'auteur les plus violents et les mieux faits contre l'esprit révolutionnaire; mais c'est aussi peut-être un de ceux où il emploie le plus fréquemment les épithètes dures et injurieuses contre ses ennemis : cependant cet ouvrage a moins perdu, par le changement de circonstances, que le précédent ; il y a des faits bons à recueillir en tout temps. X. Mercure britannique, rédigé en Angleterre ; c'est dans ce dernier recueil que se trouve l'Essai historique sur la destruction de la ligue et de la liberté helvetiques; ouvrage qui fut aussi imprimé a part, Londres, 1798, in-8º.

Р—и—т. MALLEVILLE ( CLAUDE DE ), l'un des premiers membres de l'académie française, né à Paris, en 1507, était fils d'un officier de la maison de Retz. Après avoir fait de bonnes études, il fut placé chez un financier; mais il se lassa bientôt de n'être occupé qu'à des additions de chiffres, et entra en qualité de secrétaire chez le maréchal de Bassompierre, qu'il quitta pour passer avec le même titre près du cardinal de Bérulle, dans l'espoir que ce prélat, alors en faveur, l'avancerait plus rapidement. Trompé dans son attente, il retourna vers son premier maître, qu'il accompagna dans son ambassade en Angleterre, et auquel il rendit beaucoup de services pendant la détention de celui-ci à la Bastille. V. BASSOMPIERRE). Ce fut alors que le cardinal de Richelieu fit proposer aux littérateurs qui se réunissaient, une fois la semaine, dans l'appartement de Conrart, de tenir leurs assemblées dans son palais, et-sous sa protection. Malleville y répugnait

par la raison que le cardinal et l'un des ennemis de Bassompiere mais le plus grand nombre fut d'av d'accepter les ofires du ministr ( V. l'Histoire de l'Académie fra caise, par Pellisson.) Après sa so tie de la Bastille, Bassompierre : compensa Malleville de sa fideli: en le nommant secrétaire des Sur ses et Grisons; cette place lui vala en fort peu de temps, vingt mil écus, dout il employa une partie l'acquisition d'une charge de secr taire du roi. Malleville mourut, 1647. Il avait de l'esprit, de la del catesse, et de la facilité à faire d vers; mais il ne soignait pas asset " ouvrages. Tous les amateurs ont n tenu son sonnet sur la Belle mei neuse, pièce qui parut superieun celle que Voiture avait composée si le même sujet. Ménage en a exam ne toutes les beautés dans une di sertation particulière. (V. MÉNAGE On ne parlerait pas aujourd'hm, Voltaire, d'un tel ouvrage; mais bon en tout genre était alors au rare qu'il est devenu commun depa On a publié les Poésies de Mallevi Paris , 1649, in-40.; ibid., 16% in-12. Elles consistent en sonnei stances, élégies, épigrammes, ro deaux, chansons, etc. Parmi rondeaux on distingue celui qu'il contre l'abbé de Boisrobert :

## Coiffe d'un froc hien raffine , etc.

Ses élégies ne manquent ni de mit rel, ni de sensibilité. Il fut l'un a poètes qui travaillèrent à la Galande de Julie. (V. N. Jarry, N. 412, et Montausier.) Il computaussi des vers latins; on a pul ceux qu'il fit contre le parasite Manaur. (V. ce nom.) Pellisson qu'il avait écrit, dans sa jeune des Épitres en prose, à l'imital

de celles d'Ovide, et qu'il les désavona depuis. Malleville est l'éditeur d'on Recueil de lettres d'amour (Paris, 1641, in-80.), dans lequel il s'en trouve beaucoup de lui. Il a traduit de l'italien de Luc Asserino, Stratonice, Paris, 1641, 2 vol. in-8º., et Almerinde, ibid., 1646, in-8º. Il est possible qu'il ait eu part à la rédaction des Mémoires de Bassompierre; mais il n'en est pas l'éditeur, comme on le dit dans le Dictionnaire universel, puisque cet ouvrage n'a paru, pour la première fois, qu'en 1663, c'est-à-dire, seize ans après sa mort. M. Barbier a distingué ( Tables du Dictionnaire des anonymes ), Malleville, secrétaire et éditeur de Bassompierre, de Malleville l'académicien ; c'est une inattention qu'on ne relève que parce qu'elle pourrait induire en erreur les auteurs de quelques nouvelles compalations.

MALLINKROT (BERNARD DE ), savant philologue du xvne, siècle, était Écossais d'origine, selon quelques auteurs. Né d'une famille distinguée, il joignait aux dispositions les plus décidées pour l'étude, le goût des plaisirs de la table, et une ambition excessive. Ilembrassa l'état ecclésiastique, et obtint la dignité de doven du chapitre de Munster. Doue d'un tempérament fort et robuste, il passait les jours à se divertir avec ses amis, donnant à l'étude la plus grande partie de la nuit; et sa mémoire était si heureuse, qu'il n'oubliait rien de ce qu'il avait lu. Il fut nommé successivement aux évêchés de Ratzbourg et de Minden : mais des obstacles insurmontables l'empecherent d'en prendre possession. Enfin , l'évêque de Munster étant mort, en 1650, Mallinkrot se mit sur les rangs pour lui succéder; mais

les chanoines qui le redoutaient réunirent leurs suffrages sur Christophe Bernard de Galen, son neveu. trésorier du chapitre. Mallinkrot ne négligea rien pour faire annuler cette élection , prétendant qu'elle était contraire aux canons, par la raison que Christophe de Galen était fils d'un homicide. Le nouvel évêque le cita devant les tribunaux pour l'obliger à se rétracter, et, sur son refus d'y comparaître, séquestra ses revenus, et le suspendit de ses fonctions. Mallinkrot continua de repandre contre l'évêque les propos les plus odieux; et alla sieger au chœur, malgré les censures lancées contre lui. L'évêque ayant voulu le faire arrêter pour mettre fin à ces désordres, le peuple prit la défense de Mallinkrot, et le porta en triomphe dans les rues : celui - ci jugea cependant à propos de se retirer dans le comté de la Mark, où il demeura deux ans assez tranquillement; mais au bout de ce temps, comme il se disposait à revenir à Munster, il fut arrêté, la veille de la fête de saint Jacques, 1657, et enfermé dans le château d'Ottenstein. Il y mourut subitement, le 7 mars 1664. On a de lui: 1. De natura et usu litterarum, cum notis, Manster, 1638, in-8°., ibid., 1642, in-4º. II. De ortu ac progressu artis typographice, Cologne, 1630 ou 1640, in-40.; reimprimé dans les Monumenta typographica, de Wolf, tome 1er., p. 547. Mallinkrot est le premier qui ait traité judicieusement l'histoire de l'imprimerie. Il démontre que Maience est le berceau de cet art, et croit que Fust doit en être regardé comme le véritable inventeur. 111. De archicancellariis et cancellariis S. R. imperii, etc., Munster, 1640, in-4°.; Iéna, 1666, ibid., 1715,

in-4°., avec une Préface de Burc. Gott. Struve, contenant des recherches sur la vie et les écrits de l'auteur. Cet ouvrage est très-estimé en Allemagne. IV. Paralipomenon de historicis græcis centuriæ V; quibus præmittitur discursus de summo hominis bono in hujus vitæ miseria, Cologne, 1656, in-4°. J. Alb. Fabricius a réimprimé les Paralipomènes, sous ce titre: Supplementa et observationes ad Vossium de historicis græcis et latinis, Hambourg, 1709, in-8°. On peut consulter pour plus de détails la Préface de Struve, dejà citée, et dont on trouve un assez bon extrait dans les Mémoires de Niceron, t. xxxIII.

MALMESBURY ( WILLIAM Sommerset, plus connu sous le nom de Guillaume DE), bénédictin anglais, florissait dans le douzième siècle. Il fit profession de la vie religieuse, dans le monastère de Malmesbury, et ne tarda pas à se distinguer par son application à l'étude, qui lui mérita l'honorable surnom de Bibliothécaire. On ignore l'époque de sa mort; on sait seulement qu'il vivait encore en 1143. Guillaume cultivait la poésie, mais il s'attacha sur tout à l'histoire de son pays; et ses ouvrages en ce genre sont estimés pour l'exactitude des recherches, la clarté du style, et l'esprit de critique, inconnu à ses contemporains. On citera de lui : I. Regal um sive de rebus gestis regum Anglorum, libr. v. Cette histoire commence à l'époque de la première invasion des Saxons (vers 449), et finit à la douzième année du règne de Henri Ier. (1127.) II. De historia novella libri 11 (de 1127 à 1143). C'est l'histoire de son temps; elle est importante par

les détails que l'auteur rapporte comme témoin oculaire. III. De gestis pontificum anglorum libri 17. C'est une histoire ecclésiastique de l'Angleterre. Ces trois ouvrages ont été publiés, pour la première fois. par Henri Savile, dans le recueil intitule : Anglicarum rerum scriptores post Bedam, Londres 1596; Francfort, 1601, in-fol. IV. De pontificibus Anglorum liber v. Ce cinquieme livre, échappé aux recherches de Savile, a été inséré par H. Warton dans le tome 2 de l'Anglia sacra. V. Vita S. Wulstani, episcopi Wigorniensis libr. 111; dans le tome 2 de l'Anglia sacra, et avec des Notes d'Henschenius, dans les Acta sanctorum, au 25 mai. VI. De antiquitate ecclesiæ Glastoniensis; dans l'Historiæ Britannicæ scriptores xr, recueil dont Th. Gale est l'éditeur. On a encore de Guillaume plusieurs ouvrages restés en manuscrit, dont on trouvera la liste dans les Scriptor. eccles. par Oudin, tom. 2, p. 1089, dans Fabricius Bibl. med.et infim. latinitatis, lib. v 11, p. 153, et dans l'Historia litter, ordin, S. Benedicti, de Ziegelbauer, tom. iv. -Olivier (1) de Malmesbury, autre bénédictin anglais, florissait dans le onzième siecle; il avait fait une étude particulière des mathématiques, et surtout de l'astrologie, science qui jouissait alors d'une grande estime. Il passait pour fort habile dans l'art de prédire l'avenir; il ne devina pas cependant le sort qui le menaçait. Avant fabriqué des ailes, d'après la description qu'Ovide nous a laissée de celles de Dédale, il osa en faire l'essai, en s'elançant d'une tour; mais

<sup>(1)</sup> Vincent de Beauvais le nomme Elmes, 11 d'autres Egelmes,

cette machine n'ayant pu le soutenir, il se cassa les jambes en tombant. et mourut de cette chute, l'an 1060. Olivier avait composé quelques ouvrages: De signis planetarum. — De astrologorum dogmatibus. — De geomantid. W—s.

MALMIGNATI (Jules), poète italien, né vers la fin du seizième siède, à Lendinara, ville de la Polesine de Rovigo, d'une famille noble, est resté long-temps inconnu aux bibliographes les plus exacts, quoiqu'il ait attaché son nom à deux tragédies et à un poème épique, dont notre grand Henri IV est le héros. Il est vrai que les ouvrages de Malmignati sont fort médiocres : mais tant d'autres litterateurs, dont les productions moins importantes ne sont pas plus estimables, ont été tirés de l'obscurité par les bibliographes italiens, qu'on ne peut qu'être surpris que celui-ci ait échappé à toutes leurs recherches. Tout ce qu'on sait de cet écrivain se réduit à quelques particularités, extraites de ses propres ouvrages ; car il ne manqua aucune occasion d'entretenir ses lecteurs de l'illustration de sa naissance, et de ses talents, dont il avait une très-haute idée, comme tous les hommes médiocres. On a de lui : I. Il Clorindo, trage. dia pastorale, Trevise, 1604, in-80.; ibid. 1618, 1630 in-12. II. L'Ordaura, tragedia, ibid. 1620, in-80.; Venise, 1630, in-12. III. Plusieurs Poèmes héroïques, comiques et satiriques, que l'on ne connaît que par ce qu'il en rapporte lui-même les titres. IV. L'Enrico, overo Francia conquistata, poema eroico, Venise, 1623, in-80. Ce poème est si rare qu'il manquait il y a quelques années même à la bibliothèque du roi. L'auteur l'a dédié à Louis XIII, par une épitre qui n'existait pas dans

l'exemplaire que Villoison possédait de cet ouvrage : elle ne pouvait manquer d'offrir quelques nouveaux traits de la vanité de Malmignati; mais il n'épargne les louanges, dans le corps du poème, ni à lui-même, ni aux principaux personnages de sa famille (1). Dans le xvie. chant, l'enchanteur Merlin annonce, « qu'il » naîtra un jour un poète qui chan-» tera la conquête et les exploits du » roi de France, et qui, au son har-» monieux de ses chants guerriers, attirera les Italiens et les Français » confondus ensemble, et que ce » poètes'appellera Jules Malmignati, » etc. » Ce qu'il y a de plus remarquable dans ce livre, c'est qu'au vie. chant, Henri IV est enlevé au ciel, et y voit les places destinées aux princes chrétiens, comme dans la Henriade il voit celles de ses plus illustres successeurs. Au chant xxIIe., St.-Louis engage le héros à embrasser la religion catholique; et enfin le dénouement du poème de Malmignati est le même que celui de la Henriade de Voltaire, postérieure d'un siècle (La première édition de la Henriade française, parut en 1723, sous le titre de La Ligue ou Henri le grand). Villoison a publié une curieuse Notice sur cet ouvrage, dans le Magasin Encyclopédique, cinquième année, tom. 1er. pag. 200.

MALOET (PIERRE), médecin français, né à Clermont en Auvergne, reçu docteur de la faculté de médecine de Paris, en 1720, devint médecin de l'hôtel royal des Invalides, et membre de l'acadé-

<sup>(1)</sup> Barthélemi Malmignati fut député deux fais par la magnifique ville de Lendinara, pour féliciter Marc - Antoine Trevisano et François Veuiero sur lerrélection à la place de dejer. Ses deux discours out eté imprimes à Veuise, 1254, in-59.

mie royale des sciences, en 1725. C'est dans les Mémoires de cette société savante qu'il a rassemblé beaucoup d'observations intéressantes de médecine pratique. Il prit, dans un écrit intitulé, Chirurgia non est medicina certior, Paris, 1736, in-4°., une part active à la dispute qui s'était scandaleusement élevée touchant la prééminence de la médecine sur la chirurgie. Il mourut en 1742. - Son fils, Pierre-Louis-Marie MALOET, naquit à Paris, en 1730, et fut reçu docteur en médecine de la faculté de cette ville en 1752: Envoyé à Brest en 1758, pour combattre l'épidémie qui ravageait la marine française, il montra, dans cette circonstance, tant de zele et de talent, qu'à son retour, en 1759, il fut nommé professeur de physiologie et de matière médicale à Paris, et médecin en chef de la Charité, où il ouvrit un cours de clinique. En 1773, il deviut médecin de Mesdames de France, inspecteur des hôpitaux militaires du royaume, et conseiller du roi. Il accompagna Mesdames Adélaïde et Victoire, tantes de Louis XVI, à Rome, en 1791, fut porté sur la liste des émigrés, et perdit tons ses biens, qui furent vendus. Sa bibliothèque scule fut sauvée par le soin de ses amis, à la tête desquels on doit nommer le docteur Bergeret. Avant de rentrer dans sa patrie, il alla porter les secours de son art dans Gènes désolée par une funeste épidémie, dont il eut bientôt arrêté les progrès. Rentré en France, il n'y trouva plus de fortune; mais le chirurgien que nous venons de citer, s'empressa de lui céder son logement; et il recut de ses confrères de Paris des marques du plus vif intérêt. Nommé l'un des quatre médecins consultants de Buonaparte, il se livrait encore avec zèle à l'exercice de la medecine, lorsqu'il fut frappé, le 22 août 1810, d'une apoplexie foudroyante, à laquelle il succomba. On connaît de lui : I. Une Dissertation assez curieuse : Ergò homini sua vox pecultaris, 1757, in-4°. Il. L'Éloge, historique de Fernage, Paris, 1776, in-8°. P. et L.

MALOT (FRANÇOIS), theological appelant, naquit au diocèse de Langres, en 1708, et fit ses études au collège des jesuites de cette ville, et ensuite dans la communauté de Sainte-Barbe, à Paris. L'esprit qui dirigeait ce dernier établissement, ayant provoque sa destruction en 1730, Malot fut oblige d'en sortir, et entra comme précepteur chez le président le Merat, de la chambre des comptes. L'éducation finie, il alla, en 1751, se faire ordonner prêtre par M. de Caylus, évêque d'Auxerre, qui n'estgeait pas la signature du formulaire; mais il ne se livra point au ministère. Il était d'une santé délicate, et aimait la retraite et l'étude : il s'occupa de la composition de quelques écrits, dont le premier parait être un ouvrage sur les Psaumes; nons n'en connaissons pas bien precise ment l'intitulé ; peut-être est-ce celui qui fut publie en 1754, sous ce titre: Les Psaumes de David, traduitses francois selon l'hebreu, et distribues pour tous les jours de la semaine, avec des antiennes, hymnes et oraisons, à l'usage des laics, 2 vol. in-12. Malot avait beaucoup étudielle criture sainte; mais il semble avoit suivi principalement pour guides dans ses recherches, les appelant qu'on a nommés figuristes, et auxquel on reproche d'abuser de l'Ecnius pour autoriser des conjectures arbi traires, et même des illusions. Reti det, dans son édition de la Bible 'Avignou, ayant parlé avec peu d'estime de quelques-uns de ces interprètes, et ayant supposé, avec le commun des commentateurs, que la conversion des Juifs et ses suites doivent être renvovées à la fin du monde, et au temps de l'Antechrist, Malot le combatut dans une Dissertation sur l'époque du rappel des Juifs et sur l'heureuse revolution qu'il doit opérer dans l'Église, 1776, in-12, de 71 pages : il v soutient que la conversion des Juiss doit precéder de beaucoup les temps de l'Antechrist. Rondet était un peu maltraité dans cette brochure; il se défendit par une longue Dissertation, 1778, m-12 de 708 pages. Il y discutait les objets assez étrangers à la quesson : Malot lui répondit dans une le vième édition revue et augmentée, le sa Dissertation, 1779, in-12 de Bri pages, à laquelle il mit son mm : la première édition était anoiyme. L'auteur y suit les idées des ppelants sur la fin du monde; il alla dus loin encore dans un Supplement m'il publia l'année suivante, et où s'avisa de fixer l'époque du rapel des Juis à l'an 1849. Nous n'aons pas besoin de remarquer que s calculs par lesquels il prétend utoriser cette fixation, sont tout-àuit arbitraires. Rondet, au lieu de grofiter de l'avantage que mi donait son adversaire par de si chiméiques conjectures, voulnt aussi faire : prophète; et dans un Supplément à Dissertation ou Lettre à Eusebe, 780, in-12 de 704 pages, il ansuca que l'Antechrist serait détruit 1860. C'était sans doute une 1038 assez plaisante que de voir les x commentateurs faire très-bien atir le ridicule des visions de leur Lagoniste, dans le moment même

où ils s'aveuglaient sur les leurs. Malot répliqua par une Suite et défense de la Disse tation sur l'époque du rappel des Juifs, 1782, in 12 de 206 pages : il s'efforce d'y justifier ses supputations précédentes, et s'y déclare même pour un avénement intermédiaire de J.-C., dans lequel le Sauveur apparaîtra comme après la résurrection, sans cependant régner visiblement sur la terre. Malot prétendait échapper par-là au reproche de millénarisme; enfin il publia encore sur cette question une Lettre de l'auteur de la Dissertation sur l'époque du rappel des Juifs à l'auteur des Nouvelles ecclésiastiques, 1782, in-12 de 66 pages. Cette lettre, datée du 10 juin de cette année, est une réponse aux Nouvelles qui avaient blâmé les calculs de Malot et l'annonce d'un avénement intermédiaire. A cette Lettre, le journaliste opposa deux articles assez Lien faits, dans ses feuilles des 30 octobre et 6 novembre 1782; et là finit cette controverse. On a encore de l'abbé Malot, un livre pour l'instruction de la religion sous ce titre: De la nécessité d'une foi éclairée et de ses avantages, 1784, in-16 de 238 pages. Cet auteur mourut à Paris, le 21 fevrier 1785.

P—с—т.

MALOUET ( Pierre-Victor ),
ministre de la marine, et ami de

Louis XVI, naquit à Riom, en 1740.

« Privé de tous les avantages de la » fortune (dit - il lui - même dans » des Mémoires manuscrits qu'il a » laissés), mon éducation a été celle » d'un collége de province. » Il fut élevé par les Oratoriens, et eut un moment, au sortir de l'enfance, la pensée d'entrer dans cette congrégation. Cependant ses goûts l'ayant bientôt détourné de cette carrière, il

suivit un cours de droit. La poésie était alors sa passion dominante. A seize ans, il débuta par une ode sur la prise de Mahon; elle fut suivie d'une autre, adressée au prince de Condé, sur ses victoires en Allemagne : toutes deux furent imprimées dans le temps. Bientôt après, il composa une tragédie et deux comédies, qu'il ne craignit pas de présenter aux comédiens français; mais, sur les observations de Lekain, il abandonna ce genre de littérature, et partit, à dix-huit ans, pour le Portugal, avec le titre de chancelier du consulat de Lisbonne : il était, en même temps, attaché à l'ambassade du comte de Merle, qui fut bientôt rappelé. Malouet revint avec lui, et, peu après, fut employé dans l'administration de l'armée du maréchal de Broglie. Il courut quelque danger à la bataille de Fillinghausen. A la paix de 1763, il entra au service de la marine: lorsqu'on tenta le malheureux essai d'une colonisation dans la Guiane, il fut envoyé à Rochefort, comme inspecteur des magasins des colonies, pour diriger les embarquements. Nommé sous - commissaire en 1767, il fut employé à Saint-Domingue; et, en 1768, il devint ordonnateur au Cap. Ce fut pendant ce voyage qu'il composá les Quatre parties du jour à la mer; morceau de poésie qui rappelle son premier penchant. Nommé commissaire en 1769, il sejourna encore cinq ans dans cette ile, et commença, dès-· lors , à préparer les matériaux des Mémoires qu'il a publiés plus tard sur l'administration des colonies. A son retour ( 1774 ), Madame Adé. laïde le sit nommer secrétaire de ses commandements. Peude temps après, M. de Sartine l'envoya à Caïenne, pour reconnaître les moyens d'accroître cette colonie, où il n'eut le temps de réaliser tout le bien q avait conçu. Nommé ordonnate il repassa en France, en 1779. guerre s'étant déclarée dans l'in valle, il fut pris par un corsa conduit en Augleterre, et bientôt mis en liberté. En arrivant à Pa il reçut du roi les témoignages plus flatteurs de satisfaction. 1780, il fut envoyé à Marseille, qualité de commissaire pour la ve de l'arsenal, et l'emprunt de six i lions fait aux Génois. A près cettes ration, il fut nommé intendant d marine à Toulon. Ce port, qu'il ministra huit années, et aux trav duqued il cut une part si acti render long-temps témoignage ses lumières et de son zèle. Le la liage de Riom l'élut député aux êt généraux de 1780; et une carr nouvelle s'ouvrit pour lui. Le cours qu'il prononça lorsqu'il chargé par cette ville, de porter cahiers à l'assemblée du tiers-éta la sénéchaussée d'Auvergue, cab dont il avait été le principal réd teur, annonçait la ligne de cond qu'il tiendrait. Dévoué tout ense ble à la cause du trône et à celle la liberté, ne les séparant pe l'une de l'autre, et desirant voir tablir en France un gouvernemet peu-près semblable à celui de l'. gleterre, il fut considéré, des le co mencement de la révolution, com un des chefs du parti auquel donna le nom de Monarchiess l'ouverture des états-généraux appuya les démarches tentées p obtenir la réunion des ordres: lorsque le tiers-état prétendit se mer en assemblée nationale. il eta fortement une dénomination lui parut contraire à la const tion de la monarchie, et il pres

elle de majorité des représentants. la discussion de la constituon, il se déclara pour le véto susmsif. Ils'opposa de tous ses moyens la déclaration des Droits de l'homle. Après les événements des 5 et octobre, il se plaignit de ce que peuple était excité contre plusieurs eputés, et particulièrement contre i-wême, qui avait été l'objet d'inetives et de menaces, et il demanavainement une loi contre les écrits iditieux : Mirabeau en fit rejeter la roposition; cependant, il soutint lalouet, peu de temps après, contre 3 imputations du comité des reierches. Les 7 et 15 décembre 39, Malouet défendit avec une inépidité justement admirée, et fit aclitter le chef d'escadre D'Albert de ioms ( V. Albert DE Rioms, tom. P. 422 ). Il déposa dans lé procès mmencé au Châtelet, sur les évéments des 5 et 6 octobre, dont il ait tracé publiquement le plus douureux tableau. Il attaqua vivement arat et ses feuilles sanguinaires, et rendre un décret qui traduisait mille Desmoulins au Châtelet, mine auteur de pamphlets sédiux; mais Desmoulins, fort de ppui de Robespierre, parvint à re annuler ce décret. Effrayé des sordres qui désolaient la France tous les points, Malouet, appuyé r Cazales, demanda, le 20 février 90, que le roi fût temporairent investi du pouvoir dictatorial. tte motion, objet des plus vifs lais, fut repousseé à une forte maité. Au mois de novembre 1789, wait reconnu que la nation était priétaire des biens du clergé, 15 sous la condition qu'ils seraient ployés à l'entretien du culte et au lagement des pauvres, sans qu'il jamais permis d'assigner à ces biens une autre destination. Il combattit ensuite le système funeste des assignats. Pour balancer le pouvoir qu'acquérait chaque jour la societé des Jacobins, Malouet et les députés de son parti fondèrent un club, sous le titre de club des Impartiaux, et que le public nomma le club Monarchique ( V. CLERMONT-TONNERRE ): mais la populace, soldée par les Jacobins, força bientôt cette assemblée à se dissoudre. A l'époque du voyage de Varennes, Brissot et Thomas Payne ayant demandé publiquement la république, Malouet arracha une de leurs affiches, pour la dénoncer à l'assemblée, qui passa à l'ordre du jour. Lorsqu'après le retour du roi, le comité de constitution proposa de suspendre l'exercice du pouvoir royal, Malouet condamna ce projet, comme attentatoire à la nouvelle constitution qui avait prévu le cas de l'absence du monarque. Etroitement lié avec l'abbé Raynal, qu'il avait recueilli à Toulon à son retour de Prusse, il avait proposé à l'assemblée, et obtenu, le 15 août 1790, la révocation de l'arrêt prononcé, en 1781, contre cet écrivain. Malouet comptait sur son influence pour rattacher à la monarchie les partisans de cette liberté dont son ami avait été l'un des plus ardents apôtres. Aussi lui a-t-on attribué une grande part dans la lettre adressée par Raynal à l'assemblée. Voici ce qu'il y a de vrai à cet égard : le projet fut concerté dans une réunion dont Malouet faisait partie; mais la lettre fut rédigée par Clermont-Tonnerre, et Raynal en modifia seulement les premières expressions pour leur donner plus d'énergie (1).

<sup>(1)</sup> C'est sur la foi de Mine, de Guibert, editeur principal des Ofenves de son nari, que dans l'article Curnent (XIX, Si), on attribue à ce deciner la Lettre de Raynal à l'accambian autos ale.

Lorsque les évéuements prirent un caractère plus effrayant, et que la chute de la monarchie parut imminente, Malouet fut appelé, par la confiance du roi, dans un conseil intime, sans autre titre que ceux du dévoûment et de la sagesse de ses vues. « Si mes opinions pa-» raissent aujourd'hui raisonnables » ( écrit-il dans les Mémoires ma-» nuscrits qu'il a laissés ), il reste » encore quelques témoins qui ont » entendu dire à Louis XVI qu'il les » adoptait complitement; et ce bon » prince m'en a parlé lui-même avec » l'accent de la conviction. » Jusqu'àla catastrophedu 10 août 1792, Malouet continua de donner ses conseils, de multiplier ses efforts pour la prévenir. Echappé comme par miracle aux massacres de septembre, il se réfugia en Angleterre, où il s'empressa de publier un écrit pour ladefensedu malheureux Louis XVI. Le 8 novembre 1792, il adressa au ministre de France en Angleterre, une demande pour venir défendre ce prince au péril de sa vie. Sa note fut transmise par le ministre des affaires étrangères, le 20 du même mois, à la Convention, qui, passant à l'ordre du jour, renvoya les pièces au comité d'aliénation, pour que le courageux pétitionnaire fût iuscrit sur la liste des émigrés. Revenu en France, vers 1801, il fut arrêté comme émigré, et reconduit à la fontière; mais rendu presque immédiatement à la liberté, il vit rechercher ses conseils pour la restauration de la marine française. D'immenses travaux étaient projetés à Anvers : Malonet fut chargé de les diriger. Nommé commissaire genéral de la marine, avec les pouvoirs de préfet maritime dans ce port, le 3 octobre 1803, il y a créé les plus vastes établissements au milieu de nombreuses difficultés. La responsabilité de cette grande opération , les fatigues qu'il essuva pendant l'expédition des Anglais dans l'Escant ( circonstance où il déploya toute la fermeté de son caractère, et qui fit dire au chef du gouvernement que M. Malouet avait eminemment le courage d'esprit ); enfin, l'influence du climat de la Belgique qui lui était contraire, commencerent à alterer sa santé. Il avait reçu, en 1808, le titre de maître des requêtes; au commencement de 1810, il fut nommé conseiller-d'état, et appelé au conseil, où il siegea jusqu'à la fin de 1812. A cette époque, soit que Buonaparte fût importuné de la franchise et de la persévérance de son opposition dans la discussion de plusieurs affaires, soit qu'il cât reçu contre lui de faux rapports, il l'éloigna du conseil, et l'exila à quarante lieues de Paris. Malouet se retira dans une petite propriété qu'il possédait en Touraine: il y vivait dans le repos le plus absolu, lorsque Louis XVIII fut rendu aux vœux de la France. Il revint aussitot à Paris : et dès le 2 avril 1814, il fut nommé, par · le gouvernement provisoire . commissaire au département de la marine. Le 13 mai, il prêta serment entre les mains du roi, comme mi nistre secrétaire-d'état du même departement, et fut nommé pen après chevalier de Saint - Louis. Depuis 1811, il était commandant de la Le gion-d'honneur. Il se livra, des-lori avec son zele accontume, aux trava-a extraordinaires qu'exigeait l'administration; mais ces travaux acheverent de ruiner sa santé : il succomba le 7 septembre 1814. Charge pendant plus de quarante ans di différentes administrations, Malous

mourut sans fortune; et les frais de ses obsèques furent payés par le roi. La modération était le trait distinctif de son caractère. A une intégrité serupaleuse il joignit cette probité pohique qui consiste à subordonner tous les intérêts aux devoirs, et à demeurer invariablement attaché aux principes, même sans espoir de succes. Il fut lié avec les hommes les plus distingués de son siècle, et jouit toujours de l'estime de ceux que la division des partis rendit ses adversaires (1). Au milieu des soins actifs d'une administration étendue et compliquée, il conserva le goût des lettres, et ne cessa de les cultiver. Malouet avait une figure noble el une taille très-élevée; il a été deux fois marie, et n'a laissé qu'un fils. On a de lui : I. Mémoire sur l'esclavage des nègres, 1788, in-8º. Il. Mémoires sur l'administration du département de la marine, un vol. in-80., 1790, sans nom d'imprimeur. III. La collection de ses Opinions, 3 vol. in 80., Paris, 1791 et 1792. IV. Defense de Louis XVI, 1792, in-80. V. Examende cette question : Quel sera pour les colonies de l'Amérique le résultat de la révolution française, etc., un vol. in-8º. Londres, 1797. VI. Collection des Mémoires et Correspondances officielles sur l'administration des colonies, et notamment sur la Guiane, 5 vol. in-89., Paris, 1802. VII. Considérations historiques sur l'em-Des Lettres insérées dans les Mé-

rire de la mer chez les anciens et les modernes, un vol. in-80., Anvers , 1810. VIII. Divers morceaux dans les Archives littéraires, IX.

MALOUIN ( Paul-Jacques ), médecin et chimiste, professeur au collège royal de France, naquit à Caen, en 1701. Il fut recu de l'academie des sciences, en 1744, et professeur de chimie au Jardin du roi , en 1745. Il publia, en 1750, une Dissertation intitulée : In reactionis actionisque æqualitate æconomia animalis; - une autre, sous le titre de: An herniæ inguinali cum adhæsione, subligatum nocet? et une troisième sur cette question : An ad sanitatem musice? Ces deux dernières sont de 1737 et de 1743. Ses autres ouvrages sont en francais. Le gouvernement, le parlement et la faculté chargèrent Malouin de donner des secours contre l'épizootie qui régnait dans les environs de Paris, en 1753. Ses soins en arrètèrent promptement les progrès. Il était d'un caractère grave, mais plein de douceur. Jamais le charlatanisme n'eut de prise sur lui. C'était non-seulement un médecin instruit, observateur et studieux, mais encore un médecin de bonne-foi, croyant à la médecine comme à la Divinité, et ne soustrant pas qu'on plaisantât sur son art. La mort de Molière lui paraissait une conséquence de l'incrédulité de ce grand homme pour les secours de la médecine; et il savait tant de gré à ses malades de leur docilité, que voyant

langes de philosophie et de littérature de Suard, Paris, 1804, 5 vol. in-8°. Le Poème des Quatre parties du jour à la mer, dont il a été parlé plus haut, a été inséré dans les Soirées provencales, de M. Bérenger, ami de Malouet. Suard a publie, après la mort de son ami, une Notice sur sa vie et ses écrits, qui fut insérée dans la Gazette de France, du 14 septembre 1814. D-G-0.

<sup>(1)</sup> Lorsque Fouché fut proscrit sous Buonaparte, es vit Maionet, bravant les meuaces de l'autorité, rendre publiquement visité à cet ami de sou enfauce, evec lequel if avait étudie à l'Oratoire.

un de ses amis prendre avec toute confiance les remèdes nombreux et rebutants qu'il lui prescrivait, il l'embrassa tendrement, en s'écriant avec enthousiasme : Vous êtes digne d'etre malade! Malouin mettait une très-grande importance à l'hygiène: il croyait que le médecin devait s'attacher essentiellement à prévenir les maladies; aussi était-il sobre, tempérant, et donnait-il l'exemple d'une conduite régulière et méthodique. Ce régime lui réussit; sa vieillesse fut exempte d'infirmités, et il mourut à 77 ans, d'une attaque d'apoplexie. Malouin fut laborieux, économe et désintéressé ; il vécut heureux; ses qualités lui acquirent beaucoup d'amis, et ses talents des protecteurs zélés. Il a laissé, par testament, un legs à la faculté, pour que, dans une seance publique, on rendit compte, tous les aus. des découvertes et des travaux les plus importants. Les siens, en chimie, ont eu pour objets le zinc , la chaux, l'étain, et l'union du mercure avec l'antimoine, avec l'étain, et avec le plomb. Il a inséré, dans les Mémoires de l'académie, une *Histoire* des maladies épidémiques observées à Paris, en même temps que les différentes températures de l'air. Il a donné plusieurs articles de chimie dans l'Encyclopédie, et la Description des arts du meunier, du boulanger et du vermicelier, dans la Collection des arts et métiers. Il a fait imprimer séparément : I. Un traité de chimie, Paris, in - 12, 1734. II. Une chimie médicale, contenant la manière de préparer les remèdes les plus usités, et la méthode de les employer pour la guérison des maladies, ibid. 2 vol. in-12, 1750, 1755. Cet ouvrage fut très estimé de son temps. Voy. L'E- loge de P. J. Malouin, par Condorcet, dans le recueil de l'acad. des sciences, ann. 1778, H. p. 57. — Charles Malouin, parent du précédent, et né dans la même ville, cultiva également la médecine. Il fut reçu docteur à l'université de Caen, et mourut fort jeune, en 1718. On a de lui un Traité des corps solides et des fluides, in - 12. Il le sit imprimer à Paris, l'année même de sa mort. C. G.

MALPEINES ( LEONARD DES ).

V. LEONARD.

MALPIGHI (MARCEL), célèbre médecin et anatomiste, naquit à Crevalcuore, près de Bologne, le 10 mars 1628. Il avait à peine terminé ses premières études, où il s'était distingué, qu'il perdit ses parents, et que d'abord incertain sur le parti qu'il devait prendre, il se décida, d'après le conseil de F. Natalis, son maître de philosophie, à embrasser la médecine. Ce fut à Bologne que Malpighi fit ses cours avec beaucoup de succès, et qu'il fut reçu docteur en 1653. Dans les thèses publiques qu'il soutint, il se montra grand partisan d'Hippocrate; ce qui était une sorte de hardiesse à une époque où la doctrine des Arabes jouissait encore de la vénération générale. Nommé professeur, en 1656, à l'université de Bologne, Malpighi passa, des la même année, à celle de Pise, où l'avait attiré Ferdinand II, grand-duc de Toscane. Ce fut la qu'il contracta une étroite liaison avec Borelli; et le mathématicien ne contribua pas peu à faire sentir au médecin la supériorité des recherches expérimentales sur les conceptions purement métaphysiques. Malpighi se trouvant mal du climat de Pise, prit le parti de retourner à Bologne, d'où il fut appelé

pour aller remplir, à Messine, la chaire de premier professeur. Après y avoir enseigne l'art médical pendant quatre années, il résista à toutes les instances que lui sit le sénat de Messine, pour y prolonger son sejour, devenu désagréable par les persécutions des partisans de la vieille école; et il retourna encore à Bologne, dans l'intention de continuer ses recherches et expériences anatomiques. Cependant la réputation de Malpighi se répandaitauloin : des 1669, la société royale de Londres lui avait envoyé le titre de correspondant. Enfin, en 1691, le cardinal Antoine Pignatelli étant devenu pape, sous le nom d'Innocent XII, appela Malpighi à Rome, et le nomma son premier médecin. Mais dejà la sauté de ce dernier était fort délabrée : sujet à des accès de goutte , à des palpitations de cœnr, à des douleurs néphrétiques, il perdit encore ses forces par l'étude et les travaux. Ce fut après environ trois ans de séjour à Rome, qu'il ent, au palais Quirinal, une attaque d'apoplexie, à laquelle il succomba, le 29 novembre 1604. Bien avant sa mort, en 1683, Malpighi avait reçu, de l'université de Bologne , un témoignage éclatant de reconnaissance pour les services qu'il lui avait rendus : c'était un éloge latin, court mais expressif, tracé sur une table de marbre, que l'on plaça dans l'une des écoles publiques (1). Malpighi s'est surtont illustré par ses nombreuses recherches sur les parties les plus déliées non-seulement de l'organisation de l'homme, mais encore de celle des auimaux et des plantes. Quoiqu'il

ait éclairé plusieurs points d'anatomie transcendante, on doit, néanmoins, lui reprocher d'avoir vu quelquefois avec les yeux d'une imagination prévenue. C'est ainsi qu'il attribuait à tous les organes une composition glanduleuse, comme un peu plus tard et avec plus de raison Ruysch leur assignait une texture toute vasculaire. Aussi Malpighi cssuya-t-il beaucoup de critiques, même très virulentes, surtout de la part de Sbaraglia, qui fit tous ses efforts pour rabaisser le mérite de celui qui avait été autrefois son ami ; ce qui n'empêcha pourtant pas les anatomistes les plus distingués du dix-septième siècle et même du dix-huitième, d'accueillir avec beaucoup de faveur les différents écrits de Malpighi, dont voici l'énumération: I. Observationes anatomicæ de pulmonibus, Bologne, 1661, in fol.; Copenhague, 1663, in-8º., avec le Traité de Th. Bartholin. De Pulmonum substantia et motu; Leyde, 1672, in-12; Francfort, 1678, in-12. Malpighi est le premier qui se soit servi du microscope simple dans ses recherches anatomiques, et qui, à l'aide de ce moyen, ait découvert la circulation du sang dans les poumons et le mésentère de la grenouille. II. Epistolæ anatomicæ de lingua, de cerebro, de externo tactus organo, de omento, de pinguedine et adiposis ductibus, Bologne, 1661-65, in-12; Amsterdam, 1669, in-12. Il est reconnu aujourd'huiquele corps muqueux, ou réticulaire, qui entre dans la composition de la peau, et qui a retenu le nom de Malpighi, n'est autre chose qu'un réseau vasculaire trèsdélic. III. De viscerum structura exercitationes anatomicæ; accedit dissertatio de polypo cordis, Bologne, 1666, in - 4°.; Amsterdam et

<sup>(1)</sup> Nous avons sous les yeux une médaille de housese frapper à Rome, eu 1693, qui représente d'un côt. la figure de Malpighi, et de l'autre celle de la botanique, un microscope à la main.

Londres - 1669, in - 12; trad. en français par Sauvalle, Paris, 1683, in-12. La Dissertation sur les polypes qui se forment dans le cœur et les gros vaisseaux, contient une analyse chimique du sang, la meilleure qui eut encore été faite jusqu'alors. Malpighi considère, avec raison, le polype, la couenne pleurétique, et la partie fibreuse du sang, comme étant de même nature. IV. Dissertatio epistolica de formatione pulli in ovo, Londres, 1666-73, in-4º. fig.; trad. en français, Paris, 1686, in - 12. C'est principalement dans ce livre et dans les deux suivants, que Malpighi s'est aidé. avec un soinadmirable, des secours du microscope. V. Dissertatio epistolica de bombyce, Londres, 1669, in-40., fig.; trad. en français, Paris, 1686, in-12. VI. Anatome plantarum, cum appendice de ovo incubato, Londres, 1675, 1679, 2 vol. in-fol., fig.; ibid., 1686. Le génie observateur brille dans cet ouvrage important; Malpighi est même un des premiers qui aient établi la différence sexuelle des plantes. VII. Epistola de glandulis conglobatis, Londres, 1680, in-40.; Leyde, 1690, in-4°. VIII. Consultationum medicinalium centuria prima, Padoue, 1713, in-4°., par les soins de Jér. Gaspari, médecin de Vérone; Venise, 1748, avec les consultations de Lancisi. Les amis de Malpighi auraient préféré que l'éditeur se fût abstenu de publier cet ouvrage clinique, auquel l'auteur, livré à d'autres occupations, a donné peu de soins. Le recueil de ses OEuvres a paru sous le titre d'Opera omnia, Londres, 1686, 2 vol. infol.; Leyde, 1687, 2 vol. in-4°.; et les Opera posthuma, publiés par les soins de P. Regis, professeur à Montpelier, Londres, 1697, in-fol.;

Amsterdam, 1698, 1700, in - 40. avec 19 pl.; Venise, 1698. 1743, in-fol. L'éloge de Malpighi se trouve dans les Décades de Fabroni.

R-D-N.

MALTAIS ( LE ). V. Melchior

CAFFA (VI, 460.)

MALTRAVERSI, nom de faction à Bologne et à Pérouse. Le nom de Maltraversi était pris dans les deux républiques, par ceux qui prétendaient s'opposer aux abus. A Bologne cette faction commença en 1320, et se composait de ceux qui s'opposèrent aux projets d'usurpation de Romeo de Pepoli. Ce dernier, qui parvint ensuite à la tyrannie, avait aussi ses adhérents; on les appelait le parti de l'échiquier , parce que Pepoli portait un échiquier dans ses armes. Ces deux factions se combattirent pendant tont le quatorzième siècle. Celle de l'échiquier donna à Bologne plusieurs tyrans, que les Maltraversi renverserent; enfin, au commencement du quinzième siècle le parti de l'échiquier affermit le pouvoir souverain dans la maison Bentivoglio, en dépit des Maltraversi. Dans la république de Pérouse la faction des Maltraversi naquit aussi dans le quatorzième siècle, en opposition à celle des Raspauti, qu'elle accusait d'avoir malverse dans les emplois publics. C'est de la faction Maltraversi que sortit, en 1361, le feroce conspirateur Tribaldino de Manfredini, que les Italieus ont nomme le Catilina de Pérouse. S. S--1.

MALUS (ETIENNE-LOUIS), auteur d'une des plus importantes decouvertes de la physique, celle de la polarisation de la lumière, naquat à Paris, le 23 juin 1775. Eleve avec soin, dans sa famille même, il \* recut une éducation dans laquelle l'etude aprofondie des lettres et celle

des mathématiques ne se trouvaient point separces. Par l'heureux effet de cette education qui n'avait laissé aucune de ses jeunes facultés oisive, Malus eut le bonheur de conserver toute sa vie le goût et l'intelligence de ces chefs-d'œnvre de l'antiquité, qui lei avaient fait sentir les premiers plaisirs de l'imagination; et l'ardeur avec laquelle il les avait étudiés, retarda si peu ses progrès dans des études plus austères, qu'a dix-sept ans, il fut en état d'être admis par examen à l'école du génie militaire. Ses dispositions, tout-à-fait extraordinaires pour les mathématiques, le firent bientôt remarquer; et il allait être fait officier, lorsqu'un ordre du ministre Bouchotte le fit renvoyer comme suspect, probablement parce que son père avait possédé une charge de trésorier de France: tant il était facile alors de paraître assez important pour être proscrit. Cette interdiction lui fermant la carrière du génie, à laquelle il s'était préparé, et pouvant d'ailleurs compromettre sa famille, il se refugia, comme bien d'antres, dans les rangs de l'armée, fut incorporé dans le quinzième bataillon de Paris, et employé pendant quelque temps, comme simple soldat, aux réparations du port de Dunkerque, L'ingénieur qui présidait à ces travaux, M. Lepère, (son nom ne doit pas échapper à la reconnaissance des amis des sciences), le remarqua; et, lorsqu'après la terreur de 1793, le gouvernement, sur les instances de Monge, fit chercher partout des jemes gens dejà instruits, pour former l'Ecole polytechnique, M. Lepère saisit cette occasion de tirer Malus du rang des soldats , et de l'envoyer à Paris. Monge, qui l'avait dejà connu et juge à l'École du gé-

nie, le mit aussitôt dans le petit nombre de ceux qu'il destinait à devenir les instructeurs des autres élèves, et qu'il se plut à instruire et à préparer lui-même, pendant trois mois, avec un zèle inépuisable. Plusieurs autres savants distingués le secondaient dans cette tache; et Lagrange même daigua quelquefois la partager. Que l'on se figure vingt jeunes gens, assez instruits deja pour sentir le prix d'un enseignement pareil; entourés de tous les moyens de travail imaginables; comblés de soins, d'encouragements; tour - àtour et contimellement occupés de mathématiques, de dessin, de physique, de chimie; n'ayant enfin à songer qu'au développement de leur intelligence; et cela, dans un temps où nulle autre occasion de s'instruire n'existait plus : on concevra facilement tout ce qu'un pareil concours de circonstances dut exciter en eux d'émulation. La même ardeur se communiqua bientôt après à la nombreuse jeunesse qui vint composer l'École polytechnique, et qui, ayant pu terminer en grande partie ses études littéraires avant la ruine des établissements d'instruction publique, se trouva ainsi singulièrement bien préparée pour recevoir les vérités des sciences. Il est impossible que ceux qui ont assisté à ces premiers cours de l'École polytechnique, n'aient pas conserve un profond souvenir de l'enthousiasme quelle présentait, et surtout du spectacle consolant qu'offrait cette élite de la jeunesse, s'empressant de ressaisir avec avidité les trésors de la civilisation et des sciences, qu'une anarchie stupide avait été sur le point d'anéantir dans leur patrie. Anssi n'est-ce pas pour eux que nous rappelons cette époque ineffa-

cable de leurs jeunes années; mais dans l'état funeste d'agitation et de révolution qui mine sourdement la vicille Europe, il n'est pas inutile de redire par quels moyens on peut rallumer chez un peuple le flambeau des lumières, lorsque l'anarchie l'a presque éteint. De tous les élèves admis en même temps que lui à l'Ecole polytechnique, Malus se montra le premier pour l'application, l'intelligence et les connaissances acquises. Pendant les trois années qu'il y resta, il dévora, plutôt qu'il ne lut, tous les ouvrages de mathématiques les plus difficiles. Il commença même à montrer ses propres forces par d'élégantes applications de l'analyse à des questions de géométrie; et, ce qui mérite d'être remarqué, le plus étendu de ces essais avait pour objet la détermination de la route que suivent les rayons lumineux lorsqu'ils sont réfléchis ou réfractés par des surfaces de courbure quelconque. Ainsi, les propriétés de la lumière qui devaient rendre le nom de Malus à jamais célèbre dans les sciences, étaient des-lors l'objet favori de ses secrètes pensées, En observant les premiers pas des hommes qui se sont spécialement distingués par quelque grande découverte, on reconnaît assez généralement qu'ils semblent y avoir été appelés de loin par leur génie, et avoir été contraints d'y penser toujours. Il n'y a rien audessus de cette spécialité, si ce n'est l'extension de la même faculté au système entier d'une science : c'est là ce qui fait les génies du premier ordre, tels que furent, pour ne parler que des morts, les Newton, les Leibnitz, les Euler, les D'Alembert et les Lagrange. Quant à Malus, le temps de développer ces semences précieuses n'était pas encore venu. L'activité infatigable de son esprit, et le peu de fortune que la révolution avait laissé à sa famille, le détournèrent de suivre les sciences comme une carrière ; et il rentra dans celle du génie, avec le rang d'ancienneté que lui assignait sa première admission. Il fut aussitôt envoyé à l'armée de Sambre-et-Meuse, et se trouva au passage du Rhin, en 1797, ainst qu'aux affaires d'Ukratz et d'Altenkirch. Cette même année fut marquée pour lui par un événement plus important que ces batailles. Il vit et aima la fille du chancelier de l'université de Giessen; et il était sur le point de l'épouser, lorsqu'il fut obligé de partir pour l'expédition d'Egypte. Il assista aux batailles de Chebreis et des Pyramides, à l'affaire de Jabisk, au siége d'El-Arisch, et à celui de Iaffa. Après la prise de cette dernière ville, on le chargea d'en relever les fortifications, et d'y former des hôpitaux militaires. Il y fut attaqué de la peste, et s'en guerit seul, sans le secours de l'art. A peine rétabli, on l'envoya fortifier Damiette. De là, il partit avec l'armée pour marcher au-devant des Turcs débarqués à Aboukir. Il assista à la bataille d'Héliopolis, à l'assaire de Coraim, au siége du Caire. Enfin, à l'époque de la capitulation, il fut embarqué sur le parlementaire anglais le Castor, et débarqua en France, le 26 octobre 1801. Epuise de fatigues, avec une santé pour jamais perdue, il alla retrouver en Allemagne la personne qu'il avait aimée, et qui lui était restée fidèle : il l'épousa ; et , pendant les onze années que la vic de Malus put se soutenir, il reçut d'elle des soins dont la continuité et la tendresse allèrent jusqu'à l'héroïsme. Elle ne put lui survivre, et mourut deux ans après lui, en 1814, de la même maladie dont il était mort. Ce fut pendant ce temps trop court de tranquillité et de bonheur intérieur, que la passion de Malus pour les sciences, n'étant plus combattue par l'activité de sa vie, se développa tout entière. Chargé de constructions importantes, d'abord à Anvers, ensuite à Strasbourg, ces travaux qui auraient paru pénibles à d'autres, n'étaient qu'un jeu pour lui; de sorte qu'après avoir donné à ses devoirs tout le temps nécessaire pour les bien remplir, il lui restait encore un grand loisir pour ses occupations favorites. Ce fut alors qu'il acheva de rédiger ses Essais d'optique analytique, qu'il avait commencés à l'École polytechnique, et dont l'élégance prouva qu'au milieu des hasards de la guerre, il n'avait pas désappris à manier le calcul. Bientôt une autre recherche d'optique, plus curieuse et plus neuve, le sit remarquer davantage. Lorsqu'un rayon de lumière, après avoir parcouru un corps transparent, arrive à la seconde surface de ce corps en se dirigeant vers elle pour repasser dans le milieu, environnant, son émergence n'est pas toujours possible, du moins quand l'action de ce milieu sur la lumière est plus faible que celle du premier corps dans lequel se meut le rayon. Dans ce cas, si la direction du rayon, en s'approchant de la surface de sortie, est parallèle à cette surface, ou n'a sur elle qu'un certain degré d'obliquité, que la théorie de l'attraction indique, il est rappelé en dedans par les forces attractives du premier corps; de sorte qu'au lieu de continuer sa route en ligne droite, il se courbe et rentre dans l'intérieur de ce corps, en paraissant se réfléchir sur la surface d'émergence comme

sur un miroir. Toutefois la théorie montre que cette réflexion ne s'opère pas toujours à la surface d'émergence, mais qu'elle peut avoir lieu depuis une petite distance dans l'intérieur du premier corps, jusqu'à une petite distance au dehors; de sorte que, quand ce dernier cas arrive, le rayon sort réellement du corps réflecteur pour y rentrer après, son retour étant déterminé par l'attraction de ce corps. La diversité de ces phénomènes ne peut pas être observée immédiatement, parce que l'espace dans lequel ils ont lieu, avant ou après la surface réfléchissante, est d'une petitesse excessive; mais malgré cette petitesse, les angles de reflexion qui en résultent, différent entre eux de quantités considérables, de sorte qu'il serait aisé de mesurer leurs différences, et de les comparer avec la théorie, si l'on pouvait à volonté déterminer la réflexion à se faire en deça ou en delà de la surface d'emergence, de manière à savoir toujours lequel de ces cas a lieu. C'est à quoi Malus réussit en appliquant à la surface d'émergence, tantôt des corps transparents qui permettaient ce retour des rayons sorfis de cette surface, tantôt des corps opaques qui les arrêtaient. Il parvint ainsi à rendre distiucts les deux modes de réflexion intérieure : il en mesura les effets divers, et offrit, dans la mesure de leur différence, une nouvelle et frappante confirmation de cette ingénieuse théorie de Newton, qui fait dépendre la marche de la lumière, des attractions à petite distance exercées sur les molécules lumineuses par les particules des corps; théorie dont la concordance parfaite avec les phénomènes s'est jusqu'ici soutenue dans tout ce qui a pu en être soumis au calcul.

Les phénomènes de la lumière, objet des premières pensées de Malus, revenaient ainsi continuellement se représenter à ses méditations. Bientôt un sujet de prix , proposé par la classe des sciences de l'Institut, vint exciter et comme forcer Malus à s'en occuper d'une manière exclusive. On sait que lorsqu'un rayon de lumière simple pénètre obliquement un corps transparent quelconque, il ne continue pas sa route en ligne droite, mais se plie et se brise à son entrée dans le corps. Ce phénomène se désigne par le nom de réfraction. Maintenant, lorsque le passage du rayon se fait ainsi, de l'air ou du vide, dans un corps dont les parties sont disposées indifféremment et sans ordre, comme celles des liquides, et des corps fondus, il donne naissance à un faisceau réfracté unique; et son changement de direction, ou sa réfraction, est soumis à une loi trèssimple qui a été assignée par Descartes, dont elle est une des plus belles découvertes. Mais il n'en est plus ainsi lorsque le corps réfrihgent est composé de parties toutes d'une même forme, arrangées d'une manière déterminée et régulière dans toute sa masse, comme le sont les minéraux que la nature nous présente cristallisés. Alors, si la forme primitive des particules n'est ni un octaèdre régulier ni un cube, chaque rayon lumineux simple qui pénètre le cristal, se divise en deux rayons réfractés, dont l'un suit la loi ordinaire de réfraction assignée par Descartes, et est appelé par cette raison le rayon ordinaire; et l'autre, que l'on nomme rayon extraordinaire, , suit une autre loi, beaucoup plus composée, que Huygens avait déterminée pour la chaux carbonatée rhomboidale, vulgairement nommée spath d'Islande; et qui l'a été depuis généralement pour tous les autres cristaux. En outre, ces phénomènes offrent cela de très-singulier, que le rayon qui a été réfracté ordinairement ou extraordinairement par un cristal, a contracté, dans cet acte même, certaines modifications relatives à ses pans, modifications qu'il emporte avec lui, et qu'il montre lorsqu'on lui fait traverser un second cristal de même ou de différente nature que le premier : car il y subit la réfraction ordinaire seule, ou l'extraordinaire, ou partiellement l'une et l'autre, selon le sens dans lequel on lui présente les faces de ce second cristal. Cette propriété avait été reconnue par Newton, dans les rayons auxquels on fait successivement traverser denx on plusieurs rhomboïdes de spath d'Islande: mais, quelque remarquable qu'elle fût en elle-même, elle était restée jusqu'alors comme un fait isolé, dont l'importance avait été peu sentie. Tel était l'état de cette partie de l'optique-physique, lorsqu'en 1808, la classe des sciences de l'Institut proposa pour sujet de prix, un nouvel examen des phénomènes de la double refraction. Malus, alors éloigné de Paris, ne pouvait rester indifférent à un concours qui semblait avoir été choisi exprès pour l'attacher davantage à cette étude de la lumière dont il avait été toujours si passionné. Il fit, pour résoudre la question proposée, un nombre immense d'expériences auxquelles il sut adapter des instruments dont l'exactitude avait jusqu'alors paru exclusivement reservée à l'astronomie. Il remporta le prix; mais ce qui était bien plus important que le prix même, et ce que personne n'aurait espèré, parce

que personne ne le soupçonnait, il découvrit que les rayons lumineux, en se réfléchissant sur les surfaces des corps transparents, y prenaient aussi, sous un certain angle, des propriétés relatives à leurs pans, et pareilles à celles que la double réfraction leur imprime. La découverte de cette propriété si remarquable, et dont on a développé depuis tant de conséquences, fut amenée sous ses yeux par hasard; mais ce fut un de ces hasards privilégiés qui sont réservés aux hommes de génie, parce qu'eux seuls ont l'inspiration qui les fait voir et saisir. Continuellement occupé de sa double réfraction, Malus alors à Paris, et demeurant dans la rue d'Enfer, regardait un soir à travers un de ses prismes de cristal, le palais du Luxembourg, sur les fenêtres duquel les rayons du soleil couchant se réfléchissaient avec une grande vivacité. En tournant, sans y penser, son prisme entre ses doigts, comme il avait accoutumé de le faire sans cesse pour ses observations. il s'aperçut que, pendant les diverses phases de ce mouvement, l'une des deux images transmises éprouvait des variations dans son intensité; ce qui ne serait certainement point arrivé s'il eût regardé ainsi une lumière directe, celle d'une bougie, par exemple. Frappé de cette propriété inattendue, il s'imagina d'abord que les couches d'air qui composent l'atmosphère formaient comme une sorte de cristal par la régularité de leur superposition, et que c'était là ce qui imprimait ces propriétés à la lumière. Mais le lendemain, en voyant de nouveau le même phénomène, il reconnut qu'il n'avait lieu complètement que sous une certaine inclinaison du rayon, par rapport' aux surfaces réfléchissantes : c'était

done l'inclinaison du rayon sur la surface qui le produisait. Il calcula cette inclinaison, d'après la position où le soleil avait dû se trouver à l'heure où il avait fait sa découverte : et il arriva ainsi à réaliser le même phénomène avec toute sorte de lumière, et sur des substances diaphanes quelconques. Cette disposition de la lumière à subir une seule réfraction, quand elle traverse dans certains sens les corps qui exercent sur la lumière directe la réfraction double, constitue la propriété que Malus appela depuis la polarisation de la lumière; et il la désigna de cette manière, parce qu'étant commune à toutes les particules lumineuses qui composent un même rayon ainsi préparé, et étant relative aux pans de ce rayon, elle semble indiquer une même modification imprimée à toutes ses particules, laquelle les rend également susceptibles de ceder ou de résister à l'action de certaines forces que l'on fait agir sur elles. C'est ainsi que l'on concevrait une file d'aiguilles aimantées, toutes égales entre elles, placées les unes à la suite des autres dans le méridien magnétique à des distances assez grandes pour que leur action mutuelle fût insensible : car les aiguilles maîtrisées par la force magnétique de la terre, se tourneraient toutes dans une même direction qui scrait celle du méridien magnétique; et si l'on agissait sur une quelconque d'entre elles au moyen de quelque autre force, de manière à la détourner plus ou moins de la direction commune, toutes les autres soumises aussi successivement ou ensemble à des forces pareilles, éprouveraient d'égales déviations. D'après ce que nous avons vu du caractère de Ma416

lus, on conçoit s'il dut développer avec ardeur les conséquences et les analogies d'une découverte si remarquable : il les fit succéder les unes aux autres avec une rapidité dont la physique n'avait pas offert d'exemple depuis les premières découvertes des physiciens du dernier siècle sur les phénomènes alors si nouveaux de l'électricité. Il trouva ainsi, presque des les premiers moments, que l'on pouvait ôter à un rayon la propriété de se réfléchir sur les surfaces diaphanes, en le polarisant dans un certain sens, par rapport à leur direction; mais, qu'en changeant le sens de la polarisation, le rayon reprenait la propriété de se refléchir. Il détermina le mode de polarisation que les rayons éprouvent dans les cristaux à un seul axe , soit que ces rayons vinssent du dehors et fussent réfractés par le cristal, soit qu'après avoir été introduits dans sa substance, ils y éprouvassent des réflexions intérieures. Rapprochant la polarisation ainsi imprimée à la lumière par les cristaux, de celle que lui donnait la réflexion sur les surfaces polies des corps diaphanes, il montra que la nature de ces lleux modifications était absolument identique; et il fixa les rapports de position qui liaient ensemble les sens de la polarité imprimée aux rayons par l'un ou l'autre procédé. Ces résultats l'ayant naturellement conduit à étudier, sous le même point de vue, les effets de la réfraction ordinaire, il trouva qu'elle avait aussi le pouvoir de polariser les rayons comme la réflexion et la réfraction extraordinaire, mais avec cette difference qu'il n'y avait, dans chaque refraction de ce genre, qu'une certaine proportion de la lumière transmise, qui subit la polarisation. Par des expériences conduites avec beaucoup d'art, il determina cette proportion, de même que le sens de la polarisation ainsi imprimée. Enfin, en transmettant des rayons pelarisés à travers tontes les parties des corps organisés, animaux ou végétaux, dont il pût extraire des lames suffisamment minces pour qu'elles acquissent quelque transparence, il observa que toutes ces parties modifiaient le sens de la polarisation primitivement imprimee aux rayons, et qu'elles la tournaient relativement à certaines lignes, fixes dans leur substance; de sorte que ces lignes semblaient être comme des axes autour desquels le pouvoir de l'organisation avait groupé les particules qui les composaient. La première découverte de Malus, celle qui se rapporte à la polamisation communiquée par la réflexion sur des corps diaphanes, fut insérée dans son Mémoire de prix; et la plupa t des autres sont imprimées dans le Recueil des mémoires de l'Institut. dont elles forment sans aucun doute un des ornements les plus beaux et les plus durables. Malus vécut trop peu de temps pour développer, on peut dire pour apercevoir, tonle l'étendue de la route nouvelle qu'il venait d'ouvrir à la science de l'optique. Malgré son activité incrovable il ne put en parcon e que l'entree; et son génie aiusi que sa sagacité ne le préserverent pas de ces généralisations trop promptes, de ces apercus trop rapides, auxquels il est impossible de ne pas se laisser entrainer, dans le premier transport qu'inspirent des recherches si nouvelles, et des propriétés si étrangement diffé rentes de tout ce que l'on avait connu ou même soupçonné jusqu'alors. Mais il y aurait une insigne manvaise

foi, comme une révoltante injustice, à lai faire même un léger tort de ces inévitables erreurs. Ce que nous devons voir , c'est que c'est lui, lui seul, qui nous a mis sur la route dans laquelle la mort l'a empêché d'avancer: tout ce que nous découvrirons en-suivant cette route, il l'aurait sans doute découvert comme nous, sil avait vécu; et les mêmes phénomenes, qui sont venus successivement s'offrir à nos recherches, anraient éclairé de même et modifié les premiers aperçus par lesquels il nous les signalait lorsqu'il avait deja un pied dans la tombe. Au reste, si quelques critiques tardives, vemes de l'étranger, nous ont mis dans la nécessité de replacer ici à leur véritable rang les titres de Malas, nous avons du moins la consolation d'ajouter qu'il ne les vit pas contester tant qu'il vécut. La premiere annonce de sa découverte eut un éclat extraordinaire : non seulement l'Institut l'admit bientôt au nombre de ses membres; mais malgré l'état de guerre qui existait alors entre l'Angleterre et la France, la Société royale de Londres lui décerna une médaille d'or ; sorte d'hommage qui , dans de telles circonstances, avait, par son indépendance, quelque chose de pareil à celui de la postérité. La justice qu'on rendit ainsi à Malus, cette justice si pleine, si entière, de laquelle ont joui bien peu d'hommes célèbres par de grandes déconvertes, ne fit que l'enflammer davantage. Il contiquait à suivre ses belles recherches avec un zele infatigable, avec une sagacité véritablement merveilleuse. Cependant ce plaisir d'invention, qui devait être extrême pour lui, ne suspendit jamais un seul instant les devoirs qu'il avait contractés, soit au

comité des fortifications où il avait été appelé, soit à l'Ecole polytechnique, où il avait été nominé examinateur pour la physique et la géométrie descriptive. On se rappelle encore avec douleur cette scance où. potr la dernière fois, déjà consumé par la maladie, il voulut encore remplir, et remplit en effet, ces fonctions pénibles, avec tout le feu de la jeunesse, avec toute la force qu'il ne pouvait puiser que dans son ame; car son corps n'en avait dejà plus. Il allait être appelé à diriger les études de cette Ecole polytechnique qu'il avait tant chérie, dont il connaissait si bien le but et les avantages ; qu'il aurait si aisément gouvernée par le seul frein du respect et de l'honneur, et qui, frappée de sa perte, n'a pu que venir plenrer sur son cercueil. Entouré de l'estime publique qu'il méri ait, d'amis nombreux qui appréciaient son génie et aimaient sa personne, comblé des soins d'une excellente épouse, honoré de places éminentes auxquelles ses talents, ses services et sa probité l'avaient conduit ; déjà célèbre depuis quatre ans par de grandes découvertes dans les sciences, voyant s'ouvrir devant lui une vaste carrière de travaux et de gloire, près d'arriver enfin au terme de tous ses vœux, de tous ses desirs, il mourt; il meurt avant sa trenteseptième année, et les sciences désolées ont vu s'éteindre en lui cette flamme du génie qui allait les éclairer. Malus a terminé sa vie, le 2? fevrier 1812.

MALVASIA (CHARLES - Cr comte DE), savant antiquar à Bologne, le 18 décemb s'est fait une grande ré l'étendue et la variété sauces. Après avoir de ses études elas

droit, la médecine, la philosophie et la théologie, et soutint des thèses sur ces différentes sciences, de la manière la plus brillante. Il embrassa l'état ecclésiastique, fut pourvu d'un canonicat de la cathédrale, et, quelque temps après, de la chaire de droit de l'université de Bologne, qu'il remplit avec distinction. L'abbé Malvasia mourut dans sa patrie, le 10 mars 1693. Il était membre de l'académie des Gelati, et de plusieurs autres sociétés littéraires d'Italie. Il a composé un grand nombre d'ouvrages dont Orlandi a donné la liste dans les Notizie degli scrittori Bolognesi, p. 80. Nous citerons les suivants : I. Felsina pittrice, vite e rittrati de' pittori Bolognesi, Bologne, 1678, 2 vol. in-4°., fig. (1). L'auteur a dédié cet ouvrage à Louis XIV, qui lui fit présent de son portrait, enrichi de diamants. Il est divisé en quatre parties : la première contient des recherches sur les peintres qui ont travaillé à Bo! logue avant la renaissance des arts ; la seconde, l'origine et l'histoire de l'école de peinture de cette ville, avec l'indication des principaux tableaux des maîtres qui l'ont illustrée; la troisième, les vies des Carraches et des artistes contemporains ( Voy. Louis Carrache, VII, 195); et la quatrième enfin, celles du Guide, du Dominiquin, de l'Albane, etc. La préférence que Malvasia donne à l'école de Bologne sur toutes celles d'Italie, et son injustice à l'égard de Raphaël, excitèrent les plus vives réclamations. Vasari, dont il semble prendre à tâche de contredire tous les jugements, fut défendu par Baldinucci, dans ses Notizie de' professori, et surtout dans le dialogue : la Veglia (la Veillée). Vinc. Vittoria vengea Raphaël et l'école romaine par ses Osservazioni sopra il libro della Felsina, etc., Rome, 1713, in-8°. J. Pierre Cavazzoni Zanotti prit la défense de l'ouvrage de Malvasia, son compatriote et son ami, et repliqua aux observations de Vittoria. (V.ZANOTTI.) II. Ælia Lælia Crispis non nata resurgens in expositione legali, ibid., 1683, in-4°. Cette inscription énigmatique a beaucoup occupé les savants ; il y a jusqu'à quarante-trois auteurs qui out cherché à en donner l'explication. Spon ne la croit pas antique. Malvasia est d'une opinion contraire; et il conjecture que c'est l'épitaphe d'une jeune fille, morte avant que de naître, et qui avait été promise ea mariage à l'auteur de l'inscription. III. Marmora felsinea illustrata, innumeris inscriptionibus exteris hucusque ineditis, cum doctissimorum virorum expositionibus, roborata et aucta, ibid., 1690, in-fol. C'est un recueil d'inscriptions découvertes à Bologne ou dans les environs : les explications que Malvasia en donne. sont pleines d'érudition. W-s.

MALVENDA (Thomas), dominicain espagnol, savant hebraïsant, naquit à Xativa, dans le royaume de Valence, en 1566. Ses parents l'élevèrent dans la pieté la plus fervente: un religieux de Saint-Dominique lui enseigna le latin; mais il apprit le grec et l'hébreu, sans le secours d'auenn maître. En 1582, il entra chez les frères prêcheurs du couvent de Lombay, fondé par Saint-François de Borgia; trois ans après, il publia un petit traité pour prouver que sainte Anne n'avait été marice qu'une fois, et que saint Joseph

<sup>(1)</sup> On doit joindre à cet ouvrage le suivant : Fito de pittori Bolognesi non descritte nella Felsina vittrice, par le chanoline L. Grespi, Rome, 1760, In-4a, fig. L'auteur y a inseré une Vie de Malvasia.

avait toujours été vierge : il ne nous en reste rien. Depuis cette époque, Malvenda, qui professa pendant quinze ans la philosophie et la théologie à Lombay, donna chaque année un ouvrage au public. En 1600 il adressa au cardinal Baronius une longue lettre, pour lui communiquer ses remarques sur tous les endroits des Annales qui lui avaient paru ou peu exacts, ou même contraires à la vérité historique. Le docte cardinal, plein d'admiration pour les talents de Malvenda, le fit venir à Rome, et l'honora de son estime et de sa bienveillance. Jérôme Aavier, général des dominicains, profita du sejour de ce religieux dans la capitale du monde chrétien, pour le charger de la correction du breviaire, du missel et du martyrologe de son ordre, qui parurenten 1603, avec l'approbation de la congrégation des rites. Après ce travail, Malvenda s'occupa, par ordre de la congrégation de l'Index, d'examiner la Bibliothèque des peres, par Marguerin de la Bigne: ses savantes critiques furent imprimées a Rome, en 1607; et depuis elles ont fait partie des éditions suivantes de ce vaste Recueil ( V. DESPONT ). Il avait à peine commencé d'écrire les Annales des frères Précheurs, quand il fut rappelé à Valence. En 16 to, le grand inquisiteur d'Espagne l'adjoignit à trois autres théologiens, pour composer le catalogue des livres defendus. Don Llorente ne nous donne pas une opinion favorable de ce travail, dans son Histoire de l'Inquisition, 4 vol. in-8°. Isidore Aliaga, avant été nommé à l'archevêché de Valence, engagea Malvenda, son intime ami, à prendre un logement dans le palais archiépiscopal, et à lai servir de conseil. Ce fut alors que Malvenda confia à l'un de ses confrères ce qu'il avait écrit des Annales des dominicains, c'est-a-dire. les trente premières années, sous la condition que cette ébauche ne serait point mise au jour. Cependant Dominique de Gravina la fit imprimer a Naples, en 1627, in-fol. 2 volumes. Debarrasse du soin des Annales, Malvenda s'occupa d'un Commentaire litteral sur l'Écriture sainte; et il en était au seizième chapitre d'Ezéchiel, lorsque la mort le surprit, le 7 mai 1628. Il a laissé un grand nombre d'ouvrages, dont on trouve le catalogue dans Echard, Scriptores ordinis prædicatorum, tome 2e., page 454 et suivantes. Voici les principaux : I. O; usculum de hebrwa voce Hozanna, II. De antichristo libri undecim. Rome, 1603, in-fol.; et avec de grandes augmentations, Valence, 1621; Lyon, 1647. Il y règne une érudition immense : le style en est bon; mais on est étonné de la singularité de quelques opinions. III. Commentarius de Paradiso voluptatis, quem Scriptura sacra, Genesis secundo ettertio capite, describit, Rome, 1605, in-40. Il a servi de modèle au traité d'Huet, De la situation du Paradis terrestre, à celui d'Hopkinson, Synopsis Paradisi, et à la dissertation de Reland De situ Paradisi terrestris, sans être surpassé. Le père Touron a donné de cet ouvrage, et surtout du précédent, une analyse exacte dans son Histoire des hommes illustres de l'ordre de Saint-Dominique, tome v, page 83. IV. Vida y canonizacion de san Pedro martir, Sarragosse, 1613, in 8º. V. Commentaria in sacram Scripturam unà cum nova de verbo ad verbum ex hebræo translatione, variisque lectionibus, Lyon, 1650, in - fol. 5 vol. Si les dominicains Echard, Quetif, Touron et Fabricy, parlent decet ouvrage avec l'enthousiasme qu'inspirel'esprit de corps, les plus savants critiques, comme Matthieu Pole, Richard Simon et dom Calmet, ne peuvent pas s'empêcher de recon naître qu'il est d'une grande utilité pour l'intelligence du seus littéral, quoique la traduction, un peu barbare, ait souvent besoind'être éclaircie par les notes marginales qui l'accompagnent. « Ceux qui voudront » avoir, dit Richard Simon, des » traductions de la Bible purement » grammaticales, pour apprendre » la langue hébraïque, pourront se » servir de la version de Malvenda, » qui leur tiendra lieu en même » temps de grammaire et de diction-» naire, » ( Hist. crit. du Vieux-Test. liv. 2, chap. 20. ) On s'accorde généralement à dire, qu'il y a dans les ouvrages de Malvenda une profusion de recherches et d'érudition, mais aussi des conjectures bizarres et des sentiments hasardés. Il est aisé de voir qu'il n'avait pas eu le temps de les corriger. L-B-E.

MALVES. V. Gua de Malves,

(XVIII, 575.)

MALVEZZI ( Vingilio ), marquis DE ), littérateur estimable, a obtenu une place parmi les savants précoces ( V. Klefeker, Biblioth., p. 206 ). Il était né à Bologne , en 1599, de parents illustres; mais comptant pour rien les avantages de la naissance, si elle n'est accompagnée du mérite personnel, il s'appliqua aux études avec une telle ardeur, qu'à l'âge de dix-sept ans, il fut recu docteur en droit. Il étudia ensuite la théologie, la philosophie, la médecine, la fortification, et même l'astrologie, science qui comptait alors de nombreux partisans; et il chercha, dans la culture des arts

agréables, un noble délassement. Destine par sa famille à l'état militaire, il fit ses premières armes sons les ordres du duc de Feria, gouverneur du Milanez; il passa ensuite en Espagne, et se fit estimer du roi Philippe IV , qui le nomma son ambassadeur en Angleterre. La délicatesse de sa santé l'obligea de se démettre de ses emplois; et il revint dans sa patrie, où il mournt le 11 août 1654. Il était membre de l'académie des Gelati de Bologne. On a de lui : I. Discorsi sopra Cornelio Tacito, Venise, 1622, in-40.; ibid., 1635 , même format. Malvezzi n'avait que vingt-trois ans, lorsqu'il publia cet ouvrage, où il montra plus d'érudition que de jugement. IL Ragioni per le quali i litterati credono di non potersi avanzare nelle corti, etc. Ce discours, dont le but est de dissiper les préventions des littérateurs contre les courtisans, a été publié par Mascardi, dans ses Saggj accademici, etc., Venise, 1630, in-4°. III. Il Romulo. — Il Tarquinio superbo. Malvezzi avait, dit-on , composé sur le même plan , les Vies des sept rois de Rome; mais il n'a publié que celles qu'on vient de citer : elles eurent le plus grand succes, et furent traduites dans la plupart des langues de l'Europe. — Il Davide perseguitato, traduit en latin, en français et en anglais. -Il ritratto del privato politico cristiano ; c'est un panégyrique du comte de San Lucar. Ces quatre ouvrages ont été réunis sous ce titre : Opera istoriche e politiche del march. Malvezzi, Genève, 1635, 1656; Venise, 1662, 2 vol. in-12. IV. Considerazioni con occasione d'alcuni luoghi delle vite d'Alcibiade e di Coriolano, Bologne, 1648, in-40. trad. en anglais. V. I Successi prin-

cipali della monarchia delle Spagne nell' anno 1639, Anvers, 1641, in-16. Les deux ouvrages précédents, reunis, ont été publiés à Genève, 1650, in - 12. VI. Introduzione al racconto dei principali successi accaduti sotto il comando di Filippo IV (1), Rome, 1651, in - 4°. Cet ouvrage et le précédent ont été traduits par l'auteur, de l'espagnol, langue dans laquelle il avait cru devoir les faire paraître. On a encore de Malvezzi quelques opuscules, dont on tronvera la liste dans Orlandi, Notizie degli scrittori Bolognesi, et dans les Mémoires de Niceron . tom. xLI. W-s.

MAMACHI (THOMAS-MARIE), l'un des plus savants hommes qu'ait produits l'ordre de saint Dominique, naquit dans l'île de Chio, le 3 écémbre 1713, de parents grecs. Amené fort jeune en Italie, il y fut Sevé par de bons religieux, et se listingua bientôt par la vivacité de on esprit et par son ardeur pour 'étude. Ayant pris l'habit de l'ordre e saint Dominique, il fut envoyo our professer la théologie dans le ouvent de Saint-Marc, à Florence, t s'acquitta de cette fonction avec eaucoup de talent et de succès. in 1740, il fut appelé à Rome, u il fut professeur au collège de Propagande, puis théologien de Casanate. Son goût pour l'érution trouva de grands secours dans tte ville. Il se lia particulièrement rec les membres les plus distingués son ordre, Concina, Orsi, Dinelli, fit de rapides progrès dans la ience des antiquités ecclésiastiques.

ience des antiquités ecclés dans la moît XIV lui conféra, par un bref pnorable, le titre de maître en théogie, et le créa consulteur de l'Index.

avec re
accès. qu
ome, en
ge de gr
en de Sc
l'éru- du
dans de
dans de
ment m
ngués re
melli, un
ns la Je
ques. Re
i bref ta
théo- te
ndex. sa

Mamachi remplit successivement plusieurs fonctions importantes; ilacquitun grand crédit dans son ordre et eut même de l'influence dans les affaires de l'Eglise. Lors des disputes occasionnées par l'Exposition de la doctrine chrétienne, de Mesengui, il s'était, dit-on, déclaré d'abord pour ce livre; mais il l'abandonna ensuite, peut-être parce qu'il vit de plus près l'esprit des partisans de l'Exposition. Il eut part à la condamnation de ce catéchisme, si cher aux appelants, et écrivit également contre Natali, des Écoles pies. Cette conduite lui attira de vifs reproches de la part d'une certaine classe de théologiens qui cherchèrent à le flétrir par le nom de théologien à tout vent; accusation qui se trouve repétée dans un Dictionnaire historique recent. On y suppose que Mamachi changeait d'opinion, selon les temps, et qu'il fut tour-à-tour favorable ou contraire aux jésuites, suivant qu'une conduite si différente pouvait être utile à son ambition. Mais cette imputation paraît démentie par l'examen des écrits de ce réligieux, et n'a peut-être d'autre motif que le ressentiment d'un parti contre lequel il s'était prononcé. Il devint, en 1779, secrétaire de la congrégation de l'Index. A la mort de Schiarra, Pie VI le nomina maître du sacré palais, et se servit souvent de ses conseils et de sa plume. Mamachi était vif, doue de la plus heureuse mémoire, et il écrivait avec une grande facilité. Il dirigeait le Journal ecclésiastique, qui parnt à Rome, depuis 1785. En 1792, s'étant rendu à Corneto, près de Montefiascone, pour y passer la belle saison, il fut attaqué d'une fièvre bilieuse, qui l'enleva dans les premiers jours de juin de cette année. Neus

citerons parmi ses ouvrages : I. De ethnicorum oraculis, de cruce Constantino visá et de evangelica chronetaxi, Florence, 1738. II. De ratione tem; orum Athanasiorum, deque aliquot synodis 110. sæculo celebratis, epistolæ IV, Florence, 1748, in - 80.; l'auteur y combat Mansi, sur quelques points de critique et d'érudition ecclésiastique, entre autres sur l'époque du concile de Sardique. Mamachi y fait preuve de connaissances; mais on tronva qu'il n'y observait point assez les égards dus à un homme d'un mérite aussi distingué que Mansi. III. Originum et antiquitatum christianarum libri xx , 1749-1755, 12 tomes qui se relient ordinairement en 4 vol. in-4°. Cet ouvrage avait été proposé par souscription, et il suppose beaucoup de recherches et de lecture. Il traite à-peu-près les mêmes suicts que Bingham ( V. BINGHAM, IV, 500 ); mais les explications de Mamachi sont plus satisfaisantes. Malheureusement d'autres travaux l'ont empêché de donner suite à cette collection. Il a traduit une partie de ses dissertations en italien, sous ce titre. IV. De' costumi de' primitivi cristiani, Rome, 1753-1757, 3 vol. in-8°. Depuis, Mamachi s'occupa principalement de théologie. Il composa contre l'Exposition de la doctrine chrétienne de Mesengui une dissertation qui ne paraît pas avoir vu le jour; et il travailla, dit-on, à une désense du synode de Frascati, tenu en 1763 par le cardinal duc d'York. V. De animabus justorum in sinu Abrahæ ante Christi mortem expertibus beatæ visionis Dei, libri duo, Rome, 1766, 2 tomes in-4°. Ge traité est dirigé contre Cadonici, chanoine de Crémone, homme léger et hardi dans ses opinions, qui

avait voulu prouver que les saints de l'Ancien-Testament out joui de la vision intuitive de Dieu, avant la descente de Jésus-Christ aux enfers. Mamachi montre combien ce sentiment est contraire à toute la tradition; et il combat, dans le même ouvrage, d'autres écrivains, et particulièrement Natali. pour une thèse que celui-ci avait fait soutenir au collége Nazaréen de Rome, quoique cette thèse n'eût pas un rapport direct avec l'objet de son livre : le dominicain relève dans son adversaire plusieurs propositions qui paraissent empruntées des appelants français. Il parut en réponse une Lettre d'un clerc-régulier des Ecoles pies, disciple du P. Natali, au P. Mamachi, en italien, in-80., où Mamachi est peint sous des conleurs peu flatteuses. VI. Del dritto libero della Chiesa d'acquistare e di possedere beni temporali, Rome, 1769. in-8º. VII. La pretesa filosofia de' moderni increduli esaminata e discussa, de' suoi caratteri, etc., Rome, 1770. VIII. Alethini Philarett epistolarum de Palafoxii orthodoxia, Rome, 1772 et 1773. vol. in-8°. Mamachi y repond au objections des jésuites contre la béatification de Palafox, et disculpe of pieux évêque de l'accusation de jan sénisme; il y parle peut-être un pe légèrement de quelques théologies français estimables, entre autres d Tournely : mais en même temps. se prononce fortement contre le appelants et contre l'église d'Utrech ce qui suffirait pour prouver qui n'était pas aussi versatile que s adversaires ont voulu le persuade car il prenait là un mauvais men de faire sa cour à certains person nages qui avaient alors du cres à Rome. Aussi on dit que l'ouvra déplut à des ministres étrangers qui avaient sollicité en faveur de l'archevêque d'Utrecht, et l'on prétend que la circulation des Lettres sur l'orthodoxie de Palafox, fut désendue dans le royaume de Naples, où l'on en voulait à Mamachi, pour s'être déclaré contre le catéchisme de Mesengui. D'un autre côté, le P. Faure, jésuite (1), a répliqué à Mamachi dans ses Saggi teologici , Lugano , 1773. IX. Epistolæ ad Justinum Febronium de ratione regendæ christianæ reipublicæ, deque legitima romani pontificis auctoritate, Rome, 1776 et 1777, 2 vol. in-80.: c'est une resutation des principes avancés par le prelat Hontheim, dans son livre ( V. HONTHEIM, XX, 526 ); refutation qui fait honneur au zèle de Mamachi. Il y a cependant contre ces lettres un rapport de Campomanes, fiscal du conseil de Castille, qui demandait qu'on empêchât l'introduction de cet ouvrage, et de tous les autres écrits de Mamachi, en Espagne, sous prétexte qu'ils pouvaient ramener les disputes; mais, dans la

vérité, parce que Campomanès avait adopté les sentiments de Hontheim contre l'autorité de l'Eglise et du Saint-Siège. Mamachi est encore auteur d'un livre, sous ce titre : De laudibus Leonis X, Rome, 1741, in-8°. Il a travaille aux Annales prædicatorum, dont le premier volume parut à Rome, eu 1756, infol. On dit qu'il a composé une vie du cardinal Barbarigo, évêque de Padoue. Mamachi avait beaucoup d'ennemis; parmi les pamphlets qu'ils publièrent contre lui, on remarque le Mamachiana, per chi vuol divertirsi, Gelopoli, 1770, ( par le marquis Spiriti. ) Ce n'est point sur ces plaisanteries que l'on doit juger de la conduite et des talents d'un homme aussi distingué par son érudition et son habileté. — Il ne faut pas confondre ce dominicain avec un jésuite du même nom, né aussi en Grèce, qui était préfet du collége de Rouen, en 1759; il y eut un arrêt du parlement de Rouen, du 2 avril de cette année, contre lui, pour une matière de vers qu'il avait dictée à ses écoliers, et qui fut jugée séditieuse et détestable. Nous l'avons lue, et nous sommes restés persuadés qu'on n'y aurait pas fait attention en d'autres temps; mais on cherchait alors par toute sorte de moyens à soulever les esprits contre les jésuites. Le P. Mamachi fut déclaré incapable d'exercer aucune place dans l'enseignement, et il quitta la France.

P-c-t. et W-s. MAMAG. V. MAMGON.

MAMBELLI (MARC-ANTOINE), jésuite, né à Forli, dans la Romagne, en 1582, entra dans la Société, à l'âge de vingt-quatre ans, remplit successivement différents emplois dans l'enseignement et dans l'administration, et mourut à Fer-

<sup>(1)</sup> Le P. Faure, dont le nom ne se trouve point dans les Dictionnaires historiques, n'etait pas Français, comme son nom pourrait le faire croire. Il était e la Rome. On lui attribue un écrit qui parat en 1755, sous le titre de Praxis Quesnelliana, et une détien de l'Enchiridion de saint Augustio, avec des notes. On a prétendu également qu'il était lauteur des Doutes proposés aux cardinaux et aux théologiens, par quelques sélateurs de la foi catholique, pampliet dirige contre le bref de Benoît XIV, au ciergé de France, du 10 octobre 170, et que ce pontife condanna par un autre bref du 5 septembre 1757, avec les qualifications les plus fortes. Mais le P. Faure désavous cet ouvrage. On lui attribue la Défence du duc d'Aveiro, et des autres Portagais condannes avec lui, et divers écrits contre la bestification de Palafox; comme la Lettre pastorale, du Ctre, dynopsis, et quelques sutres pièc es de ce grure. Toutes ces attributions ne sout rien moins que sires. La Hépons ci-dessus, par exemple, est donnée par Mamachi à un antre jesuite nomme Michel Orsat. Paure fut mis au château Saint-Ange, eu 1754, avec plusieurs de ses collègues. Pie VI les ût elargir en 1755; mais la cour de Portugal exigen que Faure fut exile à queique distance de Rouse.

rare, le 24 octobre 1614. Le P. Mambelli était un savant grammairien, et l'on a de lui un bon ouvrage. sous le nom de Cinonio, académicien filergite; il est intitule : Osservazioni della lingua italiana, Forli, 1685; tom. second, Ferrare, 1644, in-12. Cette seconde partie traite des particules; et comme elle est la plus intéressante, le P. Mambelli crut devoir la mettre au jour la première, pensant qu'elle donnerait une idée favorable de l'ouvrage: mais, après sa mort, l'imprimeur supprima le frontispice qui promettait une première partie, et en substitua un nouveau avec la date de 1659. La première partie tomba entre les mains de Ch. Dati, académicien de la Crusca, qui se disposait à la publier à Florence, et qui abandonna ce dessein, en apprenant qu'Alexandre Baldraccani était chargé, par l'académie des Filergiti, de faire paraître l'ouvrage à Forli. Cette première partie traite des verbes. Quoique l'ouvrage ait vicilli. il est cependant encore estimé et recherché des curieux. ( V. la Biblioth. dell' eloq. italian., de Fontanini, tom. 1er., pag. 25 et 26.)

MAMBRUN (PIERRE), poète latin et critique distingué, naquit à Clermont-Ferrand, l'an 1600 (1). Après avoir terminé ses études, il fut admis dans la compagnie de Jésus, professa d'abord la rhétorique à Paris pendant quatre années, et fut ensuite envoyé à Caen, pour y enseigner la philosophie. Sa réputation attira un grand nombre d'élèves, parmi les-

quels on doit citer le célèbre Huet . qui conserva de ses soins le plus tendre souvenir. ( V. Huet , Commentar, de rebus ad eum pertinentibus. ) De Caen, le P. Mambrun se rendit à la Flèche, où il enseigna la théologie: il travaillait à un Commentaire sur les œuvres d'Aristote, lorsqu'il mourut le 31 octobre 1661. C'était un homme instruit ; mais il manquait de goût et d'imagination ; admirateur de Virgile, il le prit pour modèle, et crut lui ressembler, en composant, à l'exemple du prince des poètes latins, des eglogues, un poème didactique et un poème épique. Il fallait s'abuser étrangement pour ne pas sentir que ce qui pouvait le plus lui mire dans l'esprit des lecteurs, c'était cette comparaison qu'il provoquait lui-même par le choix de ses sujets. Au reste, le P. Mambrun a de l'élévation dans les idées, de la sagesse dans ses plans: son style passe généralement pour pur et correct; et ces qualités suffisent pour justifier les éloges qu'il recut de ses contemporains. On a de lui : I. Dissertatio peripatetica de epico carmine, Paris, 1652, in-4º. Il y sontient que le poète ne doit point s'écarter de la marche qui lui est tracée par l'histoire, principe dont il ne faudrait cependant pas trop presser les conséquences: mais son but principal, dans cette dissertation, est de relever les défauts du poème de Saint-Louis, dont on ne connaissait encore que les premiers livres, et que les amis du P. Lemoyne vantaient comme un chefd'œuvre ( V. LEMOYNE, XXIV , 69). II. Eclogæ x11, et de cultura animi libri 17, La Flèche, 1661, in-12. III. Constantinus sive idololatria debellata, libri XII, Paris, 1658, in-4°.; Amsterdam, 1659,

<sup>(1)</sup> Et non pas en 1581, comme le dit Leclere, dans la Bibliotheque du dictionnaire de Richelet; faute qui a été copiée par Titon du Tillet, dans le Parnasse français, cû Fon trouve un asses mauvais article sur Masubrun.

in-12. Chapelain loue la gravité magnifique de ce poème, qui eut un instant de vogue, et qui eprouva aussi des critiques judicienses. L'auteur y repondit par une dissertation, dans laquelle il prouve très-bien qu'il connaît les règles d'Aristote, et qu'il les a mises en pratique; mais la connaissance des règles ne saurait remplacer le génie, qui seul assure un succès durable aux ouvrages de ce genre. Toutes les productions poétiques du P. Mambrun ont été reimprimées avec ses Dissertations, La Fleche . 1661 . in fol. W-s.

MAMERANUS (HENRI), né dans le pays de Luxembourg , fut imprimeur à Cologne, au seizième siècle, et cultiva la poésie. Il était aussi verse dans la connaissance des antiquités. On a delui : I. Gratulatorium carmen in Philippi regis Angliæ etc., adventuin Germaniam (1549), in Angliam (1554), in Belgium ( 1555). Le Philippe que Mameranus appelle roi d'Angleterre, est Philippe ( depuis roi d'Espagne , sons le titre de Philippe II ) qui, en 1554, épousa Marie, fille de Henri VIII, roi d'Angleterre. II. Epithalamium nuptiarum Philippi cum Maria, Anglia regina, 1555, in-4°. III. De leone et asino, strena kalendarum januarii, anno 1556, ad amicos. IV. Priscæ monetæ ad hujus nostri temporis diversas aliquot nationum monetas supputatio, Cologne, 1551, in-8°. ; reimprimé dans la collection de Budel ( V. BUDEL, VI, 227). -Nicolas Mameranus, frère de Henri, fit ses études à Emerick dans le duché de Clèves, chez les frères de Saint-Jérôme, autrement les clercs de la vie commune, et passa sa vie dans le palais des princes, et à la cour de Charles-Quint. C'était un homme gai et plaisant. Dans sa vicillesse il devint le jouet des grands. Il ne paraissait jamais en public sans laurier, parce qu'il était poète lauréat. Valère André, dans la seconde édition de sa Bibliotheca Belgica, lui attribue quelques-uns des ouvrages qu'il avait déjà dit être de son frère, et que nous lui avons laissés. Foppens a répété cette faute; et nous l'indiquons sans la relever. On a encore de Nicolas Mameranus quelques opuscules, et entre autres : 1. De investitura regalium Mauritio, duci Saxonia, 24 februar. 1548 facta, qu'on trouve dans le tom. second des Scriptores rerum germanicarum de Schard. II. De rebus gestis Caroli quinti, reimprimédans le même volume. Cette histoire va de 1515 à 1548. III. De venatione carmen heroïcum; tous les mots de ce poème commencent par la lettre C. Mameranus n'a pas même le mérite de l'invention de cette bizarrerie. Dès le neuvième siècle, Huchald, moine de Saint-Amand, avait composé, à la lonange de Charles-le-Chauve, un poème tautogramme, imprimé plusieurs fois, et pour la dernière à la page 89 des Amusements philologiques (par M. Peignot, 1808, in-89.) Tous les mots commencent aussi par un C. C'est encore au retour de la même lettre que se sont asservis, Henri Harder, dans le Canum cum Cattis certamen carmine compositum currente calamo C. Catulli Caninii, et Martin Hamconius ou Hamkema dans son Certamen catholicorum cum calvinistis ( 1607, in-4°., 1612, in-4°.) Ce fut la lettre P, qu'adopta Piacentius on le Plaisant, de l'ordre des frères-prêcheurs, qui mit au jour un poème intitulé : Pugna porcorum, imprimé dès 1533 à Anyers, et réimprimé plusieurs fois. Ces inutiles bagatelles ont dû coûter bien de la

peine à leurs auteurs, mais n'ont plus de lecteurs depuis long-temps; et elles n'en méritent point. A. B-r.

MAMERCUS ou MAMERCI-NUS (Lucius-Æmilius) fut créé consul avec Cæso Fabius Vibulanus, l'an 270 de Rome, 484 avant J. - C. Chargé de la guerre contre les Eques, il fut défait par eux en bataille rangée; mais lorsqu'ensuite les vainqueurs attaquerent son camp, au moment où son collègue venait de lui envoyer un renfort, il fit sur eux une sortie, les mit en fuite, et ravagea leur territoire. Six ans plus tard il fut nommé, pour la seconde fois, consul avec C. Servilius Structus Ahala. A peine était-il en fonctions, qu'on apprit que les Etrusques se disposaient à attaquer les Fabius postés près de Crémère, et que les Eques et les Volsques faisaient des incursions chez les Latins. Æmilius ayant partagé les troupes avec son collègue et avec Sp. Furius nommé proconsul, marcha contre les Veïens. Quoiqu'ils eussent reçu de grands renforts, ils furent complètement battus et forcés de demander la paix. Autorisé par le sénat, auquel il avait renvoyé seurs députés, à conclure avec eux un traité, tel qu'il le jugerait convenable, Æmilius agit avec beaucoup de modération, et, sans leur demander d'otage , se contenta d'exiger d'eux des vivres pour son armée, pendant deux mois. Le sénat, mécontent de ce qu'il n'avait pas usé de plus de rigneur envers les ennemis, lui refusa les honneurs du triomphe. Cependant, comme son collègue était bloqué dans son camp par les Volsques, on lui promit d'honorer sa victoire s'il parvenait à le dégager. Æmilius se plaignit au peuple de la conduite du sénat, et sacrifiant l'intérêt public à son ressentiment particulier, il licencia son armée, et rappela Furius qui, n'é tant que proconsul, se vit forcé de lui obeir. L'an 281 de Rome, 473 avant J.-C., Æmilius fut créé pour la 3c. fois consul, et cut pour collègue F. Vopiscus Julius. Cette année ne fut marquée par aucun événement militaire; mais les troubles furent très-grands dans l'intérieur de Rome. Le tribun Génucius, qui avait cité devant le peuple les consuls de l'année précédente, fut trouvé mort dans son lit. Les citovens frappés de stupeur, crurent que le ciel l'avait puni; mais plusieurs voix accusèrent hautement les patriciens de cette mort. Æmilius et son collègue prirent le parti de lever une armée; moyen souvent employé, lorsque le sénat desirait calmer l'agitation des plébéiens. Le désordre fut à son comble, lorsqu'ils voulurent faire frapper de verges Voléron, homme audacieux, et qui fut presque aussitôt nommé tribun. Le terme de la puissance d'Æmilius expira avant que la paix fût rétablie; et depuis cette époque l'histoire ne fait plus mention de lui. D-T.

MAMERCUS ( Emilius MAMERcinus) fut nommé tribun militaire, l'an 316 de Rome, 438 avant J.-C. Cette même année, la ville de Fidenes secoua le joug de Rome, se mit sous la protection de Lars Tolumnius, roi des Veiens, et, entraînée par sa haine contre ses anciens maîtres, blessa le droit des gens et l'humanité, en massacrant quatre ambassadeurs du sénat. L'année suivante, Æmilius fut nommé dictateur par les consuls. Il choisit pour son général de cavalerie L. Cincinnatus, qui venait d'être son collègue dans le tribunat, remplit les vides de l'armée, et entra aussitôt en campague. L'armée combinée des Falisques, des Fidénates et des Veïens, ne put résister aux légions d'Æmilius; et Tolumnius fut tue dans une bataille par Cornelius Cossus, tribun légionnaire. ( V. Cornelius Cossus.) Alors, pour la seconde fois, des dépouilles dites opimes furent portées dans le temple de Jupiter - Férétrien. Æmilius revint à Rome, et obtint les honneurs du triomphe. Quatre années plus tard, la crainte d'une guerre contre l'Étrurie le fit encore nommer dictateur: mais la paix ne fut point troublée. Il voulut du moins laisser un monument de sa dictature, et proposa au peuple de réduire à dix-huit mois la censure, dont la durce était de cinq ans. Cette loi fut adoptée avec acclamation : « Romains , dit alors Æmi-» lins, pour vous prouver que je » n'aime pas la longue durée des char-» ges, j'abdique la dictature.» C. Furius et M. Geganius, alors censeurs, furent irrités de la loi d'Æmilius, et, pour se venger de lui, se permirent de grands abus de pouvoir. Ils supprimerent son nom du registre de sa tribu, taxerent ses biens huit fois plus qu'ils ne devaient être taxés, et l'assujetirent à un impôt personnel, comme les gens de la dernière classe du peuple. Non-seulement Æmilius supporta ces injustices avec patience; mais il empêcha la multitude indignée de maltraiter les censeurs. L'an de Rome 328, trois tribuns militaires ayant été défaits par les Veïens, furent déposés, sur la demande du peuple. Le quatrième tribun A. Cornelius Cossus créa dictateur ce même Æmilius que les censeurs avaient en vain cherché à flétrir: et Æmilius le nomma son général de cavalerie. Les Fidenates, après avoir massacré la colonie romaine établie dans leurs murs, s'étaient

joints aux Veiens, et venaient de passer le Tibre. Æmilius reproche aux Romains effrayés leur pusillanimité, et va camper à 1500 pas de Fidenes. Il venait de dresser une embuscade aux ennemis, lorsque tout-à-coup les portes de Fidenes s'ouvrent; et l'on en voit sortir une foule de gens qui, tenant des brandons enflammés, se précipitent sur les Romains. Le dictateur s'aperçoit que son aile gauche recule ; il s'écrie ; « Etes-vous donc un essaim d'abeilles » que la fumée épouvante ? arrachez » ces torches aux ennemis, et servez-» vous - en pour réduire leur ville » en cendres. » L'armée reprend courage à la voix de son chef : Cossus alors fait ôter le mors à tous les chevaux, et se précipite le premier au milieu des flammes. Toute la cavalerie le suit; les soldats placés en embuscade se montrent tout-à-coup, attaquent les ennemis en queue, et complètent leur déroute. Le camp et la ville sont pris par les vainqueurs, et livrés au pillage. Après avoir terminé en seize jours cette glorieuse expedition, Æmilius ramena dans Rome ses troupes chargées de butin. Il triompha, et abdiqua la dictature. Seize années plus tard, l'histoire nous le montre encore, honoré des faisceaux consulaires; mais cette époque n'ajouta rien à sa gloire : elle ne fut signalée que par les ravages occasionnes à Rome par la peste et la famine. L'année de sa mort n'est pas connue.

MAMEROT (SÉBASTIEN), l'un des plus anciens traducteurs français, était né à Soissons (1) dans le quin-

<sup>(1)</sup> Duverdier (Bibl. franc.) dit que Mamerot était de Frixone; mais comme il n'a site en France sucun endroit qui porte ce nom. c'est trée évidemment une erreur : elle a été copies par le P. Lelong, et conservée dans la nouvelle edition de la Bibl. historique de France.

zième siècle. Il embrassa l'état ecclésiastique, et obtint la place de clerc et chapelain de Louis de Laval, gouverneur du Dauphiné et ensuite de la Champagne. Ce seigneur, qui aimait les lettres, favorisa le gout de Mamerot pour l'étude, et lui procura des manuscrits, très-rares alors en France. Ce fut a son invitation que Mamerot entreprit, en 1458, la traduction de la Chronique martinienne ( V. MARTIN le Polonais). Il y ajouta des extraits de plusieurs autres orateurs et chroniqueurs, et mit plus au long les faits des papes et des empereurs, et aussi des princes, des docteurs et autres personnages de leur temps (1). Mamerot fut pourvu, en 1472, d'un canonicat et de la place de chantre de l'église Saint-Etienne de Troyes: il alla, quelques années après, visiter les lieux-saints à Jérusalem ; et il était de retour en 1488, temps où il rédigea la Description des pays qu'il avait parcourus. L'abbé Lebeuf conjecture que Mamerot était alors très-avancé en âge; mais on ignore l'époque de sa mort. Il avait assez d'instruction pour son siècle; et il ne manquait pas de critique, comme on peut en juger par les retranchements et les suppressions de différents passages insérés par B. Guidonis et ses contimateurs dans la Chronique martinienne. Outre cet ouvrage, on doit à Mamerot : I. Une traduction francaise du Romulus. C'est une espèce d'histoire romaine, attribuée, dans le manuscrit de la bibliothèque de Sainte-Geneviève, à Benevenuti d'Imola: il commença cette traduction en 1466, à Troyes, par l'ordre de Louis de Laval; et il observe qu'il n'ajoute ni ne diminue rien à l'original, « sinon en tant qu'il lui a semble nécessaire à la seule décoration du langage françois, et par espécial du vrai soissonnois, » Ce passage peut faire conjecturer que cette province était alors celle où l'on se piquait de parler le plus poliment. II. Les passages d'outre-mer du noble Godefroi de Bouillon, qui fut roi de Jerusalem , du bon roi saint Louis , et de plusieurs vertueux princes, 1492, in-80., gothique. Cette édition citée dans la Eibliothèque historique de France, sous le no. 16928, doit être de la plus grande rareté, puisqu'elle a été inconnue à tous les autres bibliographes. On trouve, en tête, des alphabets sarrazin (arabe), hebraïque, grec et chaldaïque. Cet ouvrage n'est qu'une compilation, qui fut reimprimée sous ce titre : Les passages d'outre-mer en la Terre-Sainte, par les François, etc., Paris , Lenoir , 1518, in-fol. L'abbe Lebeuf, qui avait examiné cette édition avec beaucoup de soin, avertit que l'imprimeur, par une inadvertance singulière, y a intercalé un autre ouvrage de Mamerot, dont voici le titre : III. S'ensuit la compendieuse Description de la terre de promission. Il l'avait rédigée, comme on l'a dit, à son retour de la Palestine ; et il prévient qu'il s'est aide dans cette relation, pour les choses qu'il n'avait pas vues, du Voyage de Bern, de Breydenbach, doven de Maïence ( V. Breydenbach ).

W-s.

MAMERT (SAINT), archevêque de Vienne, succéda à Simplice, vers l'an 463. Gondioc, roi des Bourguignons, le dénonça au pape Hilaire, pour avoir ordonné un évêqua

<sup>(</sup>i) L'abbé Lebenf remarque que cette traduction n'est pas la première, puisqu'on trouve dans l'inventaire des lavres de Jean, duc de Berri, mort en 1716, les Chroniques mutiniennes en françois, prisées de une livres pariois, (Nov. le Mém. sur les chroniques, dans le Rec, de l'acad, des Inserip, t. XX.)

de Die, -au mépris du réglement de saint Léon, qui avait mis le siège de cette ville sous la métropole d'Arles. Le pontife signifia, sous les plus sevères injonctions, à Léonce, évêque de cette métropole , de convoquer un concile pour réprimer les entreprises de son rival. Il paraît que tout ce qu'on pouvait imputer à saint Mamert, était d'avoir repoussé quelques prétendants ambitieux protégés par le prince arien, et de s'être empressé de faire nommer un orthodoxe, attendu la difliculté des communications entre Die et Arles. On sait, d'ailleurs, que le réglement de saint Léon avait épronvé de grandes contradictions dans les Ganles. . Quoi qu'il en soit, saint Marcel, que saint Mamert avait ordonné, fut un des plus illustres prélats de son temps. Il se rendit célebre par des miracles; et l'église de Die l'honore comme un de ses principaux patrons. Baronius, Labigne et autres, blament l'emportement du pape Hilaire contre saint Mamert, dont saint Sidoine et saint Avite louent la prudence consommée, la haute piété et la foi ardente. L'événement le plus célèbre de la vie de saint Mamert est l'établissement des prières publiques connues sous le nom de Rogations, qui ont lieu encore aujourd'hui pendant les trois jours qui précèdent l'Ascension, Il les institua en mémoire de la délivrance, obtenue par ses prières, des fléaux de toute espèce qui désolaient la ville de Vienne et son territoire. On place cette institution des Rogations vers l'an 468; elle se répandit promptement dans les autres églises des Gaules, et devint ensuite générale dans tout l'Occident. Les messes et les leçons qu'on y lisait, se trouvent dans l'ancienne liturgie

gallicane, publice par D. Mabillon. Ce saint évêque mourut environ l'an 477. L'église celèbre sa fête, le 11 du mois de mai. On lui attribue deux sermons insérés dans la Bibliothèque des Pères , l'un sur les Rogations , l'autre sur la pénitence des Ninivites. - MAMERT (Claudieu), son frère. embrassa d'abord la vie monastique, et partagea ensuite le gouvernement de l'église de Vienne avec le saint prélat. Parfaitement instruit de toutes les parties de la liturgie, il régla l'ordre des fêtes, celui des offices, le chant des psaumes, et composa, entre autres , l'office des Rogations , tel que nous l'avons encore aujourd'hui. Dans sa jeunesse, il avait profité des loisirs de la solitude, pour faire une étude sérieuse des sciences sacrées et profanes. Il tenait chez lui des conférences sur tous les genres de littérature. Il était en relation avec tous les hommes de lettres de son temps. Sidoine Apollinaire le regardait comme le plus beau génie du siècle. Il joignait à ses rares talents toutes les vertus de son état, et les qualités qui rendent un homme aimable. Il précéda son frère au tombeau, de quelques années. Ses écrits sont en petit nombre et peu considerables, mais interessants. Le plus important est un Traite de la nature de l'ame, contre Fauste de Riez, qui soutenait que Dieu seul est incorporel ; que Jésus-Christ a souffert dans sa nature divine, et que les anges et les ames humaines sont des substances matérielles, quoique d'une nature plus subtile que les nôtres; idee qu'on retrouve dans plusieurs des anciens Pères. L'ouvrage suppose des connaissances trèr varices ; il est composé avec beaucoup d'élégance et de méthode pour le temps. Dupin y trouve une grande analogie avec le Traité des Principes de Descartes. Il fut imprimé, pour la première fois, à Venise, en 1482, puis en 1500, avec les notes d'Ugolini; à Anvers, en 1607 et 1610, in - 16, avec celles de Delrio; à Zwickau, en 1655, in-8°., enrichi de celles de Schott et de Barthius, Il a été inséré dans le vie. tome de la Bibliothèque des Pères, avec un autre petit Traité du même auteur, sur la distinction de la nature corporelle, incorporelle et divine. On a encore de lui une Lettre adressée à Sidoine Apollinaire, dans les ouvrages de cet auteur; et une autre à Sapaude ou Sabaude, dans le vre. tome des Miscellanea de Baluze. D'un grand nombre d'hymnes qu'il avait composées, il ne nous reste que celle de la Passion: Pange lingua gloriosi prælium certaminis, qui a été faussement attribuée à Saint - Fortunat de Poitiers. T-p.

MAMERTIN (CLAUDE), orateur du troisième siècle, florissait à Trèves, qui était peut-être sa patrie. On n'a rien de certain à cet égard. Ce qui l'est, c'est que ce fut dans la ville de Trèves qu'il prononça, en 289, le Panégyrique de Maximien Hercule, que Dioclétien avait envoyé pour pacifier les Gaules; et, en 202, son Genethliacus, autre panégyrique, pour célébrer l'anniversaire de la naissance du même prince. L'auteur a un style très-élégant pour son temps ; il ne manque même pas d'éloquence : mais il est prodigue d'adulation; et comme il était païen, c'est à Hercule qu'il compare Maximien. Un troisième panégyrique, composé par Mamertin, ne nous est point parvenu : il est même douteux qu'il ait été prononcé. Les deux qui nous restent ont été imprimés, pour la première fois, par les soins de Fr. du Puits ou de Pouzzol ( Puteolanus ). dans le volume intitulé : Plinii et aliorum Panegyrici, in-4°, sans date, qu'on croit de 1482. Ils font partie des diverses éditions des Panegyrici veteres. Mamertin a été le sujet de plusieurs opuscules de Chr. Gottl. Schwaz. Coupé a essayé de donner une traduction française des deux panégyriques dans son Spicilege de littérature ancienne et moderne. ( V. J.-L. Coupé, au Supplément. ) - Un autre Claude MAMER. TIN florissait en 362. Suivant les uns il serait le fils du précédent; suivant d'autres, ce serait le même personnage, ce qui n'est guère probable. Enfin, s'il fallait en croire Mongitore ( Bibl. sicula, II, 28 ), ce serait à un Sicilien qu'on devrait les trois ouvrages qui portent le nom de Mamertin. L'opinion générale est au contraire qu'il y a eu deux orateurs de ce nom. Le second venait d'être désigné consul, lorsque Constance mourut. En prenant possession de sa charge, cu 362, il prononça le Panégyrique du nouvel empereur (Julien) en présence de ce prince. Cette pièce, qui est venue jusqu'à nous, est spirituelle et élégante : elle est intitulée : Mamertini pro consulatu gratiarum actio Juliano Augusto, et fait partie des Panegrici veteres. Julien nomma Mamertin préfet du trésor, puis préfet d'Italie et d'Illyrie; place qu'il conserva pendant la première année du règne de Valentinien. Il fut alors depose, et accusé de malversation. Du silence que garde Ammien-Marcellin sur le résultat de cette accusation, Lebeau ( Hist. du Bas-Empire, liv. xv1) tire des conjectures contre Mamertin : il parait , au contraire , que Mamertin sortit victorieux du procès qu'on lui avait intenté ( V. Hist. de la littérature romaine, par Schæll, 111, 195). A. B—r.

MAMGON, fut le fondateur de la principaute des Mamigonians en Arménie. Les dynastes de cette famille furent, pendant plus de six siècles, considérés comme les plus puissants de l'Arménie; et les Arméniens comptent encore un grand nombre d'entre eux, parmi les héros qui honorent le plus leur nation: les plus illustres sont Vasag, Mouschegh et Manuel au quatrième siècle; Vartan, Vahan et Hmaïeag, au cinquième siecle; un autre Vartan, encore un Mouschegh et Ardaschès au septième siècle; ensin, plus tard, Grégoire et Hamazasb. Mamgon, premier dynaste de cette race, était neveu d'un empereur de la Chine. Des dissensions élevées dans sa famille le forcerent de chercher un asiledans l'Occident, avec tous ses partisans : il se réfugia à la cour d'Ardeschir, premier roi de Perse, de la race des Sassanides, qui le prit sous sa protection, et jura, par la lumière du soleil, de défendre ses jours. Comme l'époque de l'arrivée de Mamgon en Perse coincide avec le temps de la destruction de la grande dynastic des Han , il n'y aurait riend'étonnant que Mamgon fût un des membres de la famille détrônée : ce que nous allons dire maintenant, confirmera cette conjecture. Après la retraite du prince chinois en Perse, l'empereur envoya des ambassadeurs à Ardeschir, pour demander son extradidition; et sur le refus du roi, il se préparait à lui faire la guerre. Arleschir étant mort en 240, Schahpour, son fils et son successeur, ne voulut pas, au commencement l'un nouveau regne, s'attirer une merre qui pouvait lui être prejuliciable, surtout dans les circonstances où il se trouvait. Il n'y avait que peu de temps que la race des Arsacides avait été dépouillée du trône de Perse : les nombreux dynastes de la même famille qui existaient en Perse, joints aux rois de leur sang qui régnaient dans l'Indo-Scythie et dans la Haute-Asie, pouvaient se réunir aux Chinois, et compromettre l'existence de sa dvnastie. Pour se tirer d'affaire, et ne pas violer le serment de son père, Schahpour prit le parti d'envoyer Mamgon et tous ceux qui l'avaient suivi, dans l'Arménie qui lui était alors soumise; puis il écrivit à l'empereur de la Chine, « que lié » par le serment de son père, il ne » pouvait lui livrer Mamgon, mais » qu'il croyait avoir assez fait pour » lui en le chassant de ses états, et » en l'envoyant à l'extrémité de la » terre, aux lieux où le soleil se » couche, c'est-à-dire, à une mort » certaine. » La paix entre les deux empires fut rétablie par cette explication.Mamgon habita pendant longtemps dans l'Arménie, menant avec les Chinois une vie nomade. Lorsqu'en l'an 259, Tiridate, fils de Khosrou, soutenu par une armée romaine, remonta sur le trône de son père, dont il était dépouillé depuis vingtsept ans; le prince chinois, mécontent, sans doute, de la manière dont il avait été traité par le roi de Perse, s'empressa d'aller à la rencontre de Tiridate, et se mit à son service avec tous les siens. Le monarque Arsacide l'accueillit avec bienveillance : il ne l'employa pas dans cette occasion contre les Persans; mais plus tard, les princes de la race des Selgouniens s'étant révoltés contre lui, Tiridate chargea Mamgon du soin de les faire rentrer dans le deyoir, et lui conceda la province de

Daron, qu'ils tenaient en fief. Mamgon exécuta les ordres du roi, détruisit entièrement cette famille rebelle, et se mit en possession du pays de Daron, dont il transmit la souveraineté à ses descendants, qui en conservaient encore quelques portions au commencement du douzième siècle. Nous ignorons l'époque de la mort de Mamgon, qui eut pour successeur son fils Vatché. S. M.—n.

MAMMEA (Julia), impératrice romaine, était fille de Julius Avitus, et de Mœsa, et naquit à Emèse. Venue à Rome, elle fut mariée à Gensius Marcianus, personnage consulaire, dont elle eut un fils, qui fut, depuis, l'empereur Alexandre Sévère : son mari étant mort, elle épousa Cl. Julianus; et de cette nouvelle union naquit une fille nommée Théoclie. La pureté de ses mœurs et la régularité de sa conduite, au milieu d'une cour entièrement corrompue, lui ont mérité les plus grands cloges. Eusèbe nous apprend ( Hist. ecclesiastiq. liv. vi, ch. xxi) que cette princesse, étant à Antioche, manda près d'elle Origène , qui l'instruisit des principes de la foi catholique: quoiqu'il ne soit pas constant qu'elle eût embrassé le christianisme, on est, du moins, certain qu'elle aimait les chrétiens, et qu'elle fit partager à son fils ses sentiments pour des malheureux que leur fidélité et leur obéissance aux lois ne mettaient point à l'abri des persécutions. Mammea voulut soigner ellemême l'éducation de son fils ; et elle s'attacha particuli: rement à lui imprimer une juste horreur pour les vices qui rendirent Héliogabale un objet de mépris. La même révolution qui priva ce monstre de la vie, porta Alexandre sur le trône du monde. Mammea, aidée des conseils de Mœsa, gouverna l'empire avec beaucoup de sagesse, pendant la minorité de son fils : elle créa un conseil composé de seize sénateurs, et leur donna pour chef Ulpien, célebre jurisconsulte, dont elle croyait cependant avoir eu à se plaindre ( V. ULPIEN ); mais elle tit taire son ressentiment dans cette circonstance, et ne consulta que l'intérêt public. Lorsque son fils ent pris les rènes du gouvernement, elle ne voulut rien perdre de son autorité, et écarta de la cour tous ceux dont elle pouvait redouter l'ascendant sur l'esprit de l'empereur; elle se montra jalouse, même de la femme qu'elle avait donnée à son fils (1), et l'obligea de la reléguer en Afrique. A l'amour excessif du pouvoir, Mammea joignait une avarice sordide; et ce vice honteux causa sa ruine et celle de son fils. Les soldats, aigris contre elle, écoutèrent les propositions de Maximin, et la massacrèrent avec Alexandre, le 19 mars (2) de l'an 235 (V.ALEXANDRE SÉVÈRE, I, 511. et Maximin). Après sa mort ou ne se souvint plus que de ses bonnes qualités; et l'on institua, en son honneur, des fêtes qui se célébraient encore au temps de Lampride. On a des médailles de cette princesse en or, en argent et en brouze; les premières sont les plus rares.

<sup>(1)</sup> A l'art. ALEXANDRE SÉNÈRE, on a dit que la princesse qu'il repudio s'appelait Nutpricia Memmis c'est effectivement le nous de sa occade fenue, snivant une médaille cit-e par Goltzius, mais qui est generalement regardee aujourd'hui comme fance (Erkhel), doc cit. ) Alexandre fut marrie tros fois; et comme il paraît certain que ce fut sa gerenier fenume qui donna de la jalusie à sa merre, den fant conclure que ce fut non pas Sulpicia, mais la fille de Varius Maccianus, princesse dont l'histore ne nous a pas conserve le nom.

<sup>(</sup>a) Cette date, adoptee dans l'article A EXAN-DER SÉVÉRE, n'est pas sans difficulté : plusièmes adant s, et le suscription d'une loi du Code, «englie » prouver qu'Al-trandre vivait encoro le 13 avoir, de anième année : Eckhel fait voir qu'en un epeut evel. l'epoque de sa met plus loin que le commen, une de qu'allet (Dottin nom vet, VII, 25m.)

MAMOUN (ABOU'L - ABBAS AB-DALLAH III, AL ), septième khalyfe abbasside, le plus grand et le plus illustre de sa dynastie, quoique moins sameux que son père Haroun al Réchyd ( V. AARON, I, 5 ), naquit à Baghdad, au mois de raby I, 170 (septembre, 786 de J.-C.), la même nuit où la mort de son oncle Hady avait sauvé la vie et assuré l'empire à Haroun. ( V. HADY, XIX, 290.) Malgré son droit d'aînesse, Mamoun, ayant en pour mère une concubine de son père , ne fut appelé à succéder au trône qu'après son frère Amyn, dont la mère, Zobeidah, était du sang des Abbassides ( V. Amyn, II, 3). L'éducation d'Al Mamoun fut confiée au célèbre Djafar, fils d'Yaпіа, le Barmékide (V. Yanian); et l se montra toujours digne d'un tel astituteur, auquel il dut, sans doute, et amour éclairé pour les lettres et es sciences, qui a fait son plus beau itre de gloire, Pourvu, des l'enfance. u gouvernement du Khoraçan, c'est-- dire, de la partie orientale de em pire musulman, depuis Rei jus-"aux frontieres de l'Inde et du Turestan, il y résidait depuis peu. rsqu'ayant appris la mort d'Haoun, l'an 193 (809), il reconnut assitôt et y fit reconnaître Amyn our k halyfe. Mais ce frère ingrat, ne ngeant qu'à dépouiller Mamoun de s droits au trône, s'empara de la qui revenait à ce prince, des eubles et des trésors de son père : rappela à Baghdad, Fadhl, fils de by ( V. ce nom, XIV, 82), avec troupes qu'il commandait dans Khoraçan; déclara son propre pour son héritier présomptif, ct prima le nom de Mamoun sur les nnaies et dans la khothboh, au pris du testament d'Haroun : en-, sous prétexte d'avoir besoin des conseils de Mamoun, il lui ordonna de revenir à Baghdad. Celui-ei. poussé à bout, refusa d'obéir à cet ordre insidieux, mit dans ses intérêts les rebelles qu'il était allé combattre, se fit proclamer khalyfe à Merou, l'an 195 (810-11), et coupa toutes communications entre Baghdad et le Khoraçan. Dès l'année suivante, l'Egypte embrassa son parti , malgré l'énorme distance qui la séparait de cette dernière province. Après une guerre cruelle dans tout l'empire, entre les partisans des deux compétiteurs, Amyn, assiégé dans Baghdad par Thaher et Harthemah, généraux de son frère. fut pris et tué le 25 moharrem 198 (25 septembre 8:3); et Mamoun lui succéda sans opposition. Adoré dans le Khoraçan , il continua d'y résider ; et remettant toute l'autorité à son vezyr Fadhl, fils de Sahl ( V. ce nom, XIV, 83), il envoya Haçan, frère de ce ministre, pour got verner Baghdad et toutes les provinces occidentales de l'empire. Le pouvoir sans bornes dont il investit ces deux hommes, fut la cause ou le prétexte des plus grands troubles. Tandis que Nasr Ibn Schit se révoltait dans la Mésopotamie, et que l'Egypte continuait à être en proie à la guerre civile, plusieurs princes de la race d'Aly s'emparaient de la Mekke, de Médine, du Yémen: mais la plus dangereuse de ces rebellions fut celle de l'Alyde Mohammed Ibn Thabatebah, qui, secondé par Aboul-Saraïa, capitaine renommé, fut reconnu khalyfe à Koufah, battit plusieurs généraux d'Al-Mamoun, prit Waseth, Bassorah, et fit trembler Baghdad. Bientôt Aboul - Saraïa empoisonna Mohammed, et mit à sa place Ibrahim, autre prince Alyde, dont l'extrême jeunesse convenait mieux à ses

ambitieux projets. Harthemah, qui avait tant contribué à l'élévation de son souverain, vainquit ces deux rebelles, et les envoya prisonniers à Baghdad, où Haçan fit couper la tête à Aboul - Saraïa, et conduire Ibrahim dans le Khoraçan. Harthemah alla lui-même à Mérou, pour rendre compte au khalyfe de l'état des affaires de l'Irak, et du mécontentement qu'y excitait l'administration des deux favoris. Son zèle et sa franchise furent mal récompensés : trompé par les faux rapports et les intrigues de Fadhl et de son frère, Mamoun ne vit dans Harthemah, qu'un homme turbulent et factieux : sans daigner l'entendre, il le fit battre de verges et renfermer dans un cachot, d'où, peu de jours après, ce brave capitaine fut retiré mort, et enterré ignominieusement (juin 816). Son fils Hatem, gouverneur d'Arménie, ayant appris sa fin déplorable, disposa les penples de cette province à servir sa vengeance. La mort l'arrêta au milieu de ses projets, qui furent continués par le fameux Babek al Khorremy, dont la révolte éclata l'année suivante, et causa les plus grands maux à l'islamisme, pendant plus de vingtans ( V. BABER, III, 155). Cependant les habitants de Baghdad s'étaient soulevés contre Haçan, leur gouverneur; des factions, des guerres civiles s'élevaient de toutes parts; des brigands dévastaient les provinces : tout l'empire était en combustion. Voulant mettre fin à ces désordres, soit politique, soit conviction, soit excès de condescendance pour les conseils de Fadhl, son vézyr, Mamoun eut recours à un moyen qui ne fit qu'accroître le mal. Il résolut de rendre le khalyfat aux éternels rivaux de sa maison, au pré-

judice de sa propre famille. En consequence, l'an 201 (817), il appela solennellement à sa succession l'iman Aly, fils de Mousa; le fit venir à Mérou, le décora du surnom de Ridha ou Riza (l'agréable), et lui donna sa fille en mariage. Il quitta le noir, qui était la couleur des Abbassides, pour prendre le vert, réservé aux seuls descendants du prophète, et ordonna le même changement à tous les officiers civils et militaires de son empire. Mais cette mesure, en apaisant momentanément les troubles suscités par les Alydes, irrita les Abbassides dont le nombre montait alors à plus de trente mille hommes. et donna lieu à une nouvelle révolution. Mamoun est déposé à Baghdad, le 26 dzoulhadjah; on proclame khalyfe, Ibrahim, fils de Mahady, sous le surnom de Moubarek; on déclare Ishak, fils de Hady, son héritier présomptif. Ibrahim s'empare de Koufah, campe à Madain, et laisse le gouvernement de Baghdad à Ishak et à son frère Abbas. Dans ce péril pressant, Al Mamoun vent se reudre à Baghdad : Fadhl s'efforce en vain de le retenir, au sein des plaisirs, dans le Khoraçan. L'ambitieux vézyr est assassiné par ordre du khalyfe, qui fait ensuite perir ses meurtriers. Cette mort, et celle de l'iman Aly Riza, arrivie commencement de 203 ( aodi 818), déterminent la soumissien de Baghdad; et Ibrahim, aban donné, après un khalyfat de dem ans, est réduit à se cacher, et changer d'asile tous les jours. Ce pendant les Alydes, plus animés qui jamais, avaient recommence les hou tilités. Mamoun employa tour-à-tou avec eux les négociations et les mes. Un de ses généraux vaings ces princes en Arabie, en fit que

ques-uns prisonniers, et les envoya dans le Khoraçan, d'où ils ne reviorent plus. Enfin, Mamoun arriva l'année suivante à Baghdad. Huit jours après, il reprit le noir et le fit reprendre à toute sa cour. Il com menca des-lors un nouveau règne, et déploya les talents d'un grand prince: mais en s'occupant, sans relâche, à cicatriser les plaies de l'empire, il ne fut pas toujours heureux dans le choix du remède. Une cruelle sécheresse lui fournit l'occasion de manifester sa bienfaisance et sa piété. Il ordonna une pénitence publique; et sortant de la capitale, à la tête de tout le peuple musulman, il fit, en pleine campagne, et renouvela jusqu'à trois ois, les prières prescrites par la oi, sans que le ciel exauçat ses rœux. Alors, pressé par la calamité, l ordonna aux Chrétiens et aux luifs de concourir à cette pénitence ; t le jour même il tomba une pluie rès-abondante. Le khalyfe, surpris t ébranlé dans sa foi, assembla les ulemas, et leur demanda l'expliation de ce mystère. L'un d'eux lui pondit, avec assurance, que les rières des Musulmans étaient si gréables à Dicu, qu'il tardait quelrefois à les exaucer, pour les oliger à les reiterer; qu'au conaire, il haissait tellement les inleles, que souvent il se hâtait exaucer leurs prières, afin qu'ils revinssent plus à la charge. Quoie Thaher Ibn Hogain eut proré le khalyfat à Al-Mamoun, ce ince ne pouvait lui pardonner la ort de son frère Amyn : l'an 205 20 de J.C.) il l'envoya dans le Khoan , et lui donna le gouvernement editaire de toutes les provinces entales de l'empire, moins comme recompense de ses services, pour exiler honorablement un

homme dont la vue lui était insupportable. Thaher, plus sensible à l'affront qu'à la reconnaissance, se révolta bientôt après contre son souverain: mais il mourut presque aussitôt; et la soumission de ses successeurs conserva ces contrées sous la domination des khalyfes. Toutefois la dynastie dont il fut le fondateur, et qui porta son nom, est regardée comme la première qui ait démembré en Orient l'empire des khalyfes, depuis l'introduction de l'islamisme, et formé en Perse une nouvelle monarchie ( V. THABER ). Mamoun envoya trois armées en même temps contre Babek dans l'Adzerbaidjan, contre Nasr dans la Mésopotamie, et contre l'Egypte, où les hostilités continuaient toujours entre diverses factions, et durèrent encore quelques années. Abdallah, fils de Thaher, aussi habile, aussi brave, mais plus fidèle et plus humain que son père, eut la gloire de faire rentrer la Mésopotamie dans le devoir, et d'apaiser les troubles de l'Egypte, qui étaient fomentés à-la-fois par les Grecs et par les Ommyades d'Espagne. Mais sa valeur échoua dans la suite contre Babek, qui résista à toutes les forces du khalyfe, et ne succomba que sous le règne suivant. Depuis six ans, Ibrahim Moubarek trainait une vie obscure et misérable, dans un village de l'Irak. Fatigué de sa triste existence, il se décida de venir à Baghdad, pour implorer la clémence de son neveu, l'an 210 (825). Découvert sous des habits de femme, il fut conduit au khalyfe, qui le fit d'abord mettre en prison, mais qui bientôt lui pardonna généreusement, lui rendit ses bonnes grâces, et lui assigna un revenu considérable pour le reste de ses jours. Al Mamoun se

montra moins indulgent envers un autre prince abbasside, nommé aussi Ibrahim, qui avait partagé la révolte de son oncle. Il le condamna à expirer sur une croix, comme un malfaiteur, et le fit ensuite enterrer honorablement. La même année, il célébra , avec une magnificence inouie, ses noces avec la fille de Haçan Ibn Sahl, qu'il avait fiancée depuis long-temps. Al Mamoun, qui avait eu la faiblesse de trahir les intérêts de sa maison, trahit encore ceux de son culte. Après avoir publié, l'an 211 (826), une loi qui maudissait la mémoire de Moawyah I, fondateur de la dynastie des Ommyades, et qui permettait de tuer impunement ceux qui parleraient avec éloge de ce khalyfe, il adhéra publiquement, l'année suivante, à la prééminence d'Aly sur tous les autres disciples du prophète. Renouvelant une proposition réputée hérétique par les dévots Musulmans, et qui attaquait le caractère de divinité attribué au Coran , il ordonna , par une autre loi, de reconnaître que ce livre n'était point éternel, mais qu'il avait été créé. Cette hérésie causa les plus grands désordres dans l'empire: la plupart des docteurs furent forcés de l'adopter; et ceux qui s'y refusèrent, furent disgraciés, persécutés, plonges dans les cachots. Un tribunal spécial érigé dans Baghdad pour les juger, amena la dissolution et la ruine d'une infinité de familles. L'an 213 (828), Mamoun donna le gouvernement de la \uesopotamie et de la Syrie septentrionale à son fils Abbas; celui de l'Egypte, de la Palestine et de la Syrie Damascène, à son frère Motasem, auguel il avait pardonné son adhésion à la révolte d'Ibrahim Moubarek; et l'année suivante, il établit Abdallah, fils de Thaher, dans le gouvernement du Khoracan, L'an 215 (830), la guerre éclata entre les Musulmans et les Grecs. Le motif singulier de cette guerre prouve l'extrême passion d'Al Mamoun pour les sciences. Le docte Léon, depuis archevêque de Thessalonique, avait peine à vivre du produit des leçons qu'il donnait aux esclaves à Constantinople : ce prince voulut l'attirer à Baghdad ; l'empereur Theophile s'y opposa, et le khalyfe irrité de ce refus prit les armes. Il fit, avec son frère Motasem, trois campagnes consécutives contre les Grees, par la Cilicie, et leur enleva une vingtaine de places, d'ailleurs peu importantes et peu connues, si l'on en juge par les noms de Hesn Garra, Kharschana, Tawaba, Loulouwa; mais il en rapporta un butin très-considérable, et ramena une foule de captifs. Dans cet intervalle, il alla (en 217) apaiser une révolte en Egypte, et y fit ensuite bitir un mékias, pour mesurer l'accroissement du Nil, et un château sur la hauteur où est aujourd'hui la citadelle du Caire. Au retour de sa dernière expédition dans l'Asie mineure, après avoir rétabli la ville de Tyane et rejeté les propositions de paix de l'empereur Théophile, sous prétexte que ce prince, dans sa lettre, avait mis son nom avant celui du khalyfe, il vint camper auprès de la sonree du Badandoun, dans les environs de Tarse. Charmé de la beaute de ce lieu et de la limpidité des eaux. il voulut s'y arrêter; mais leur extrême froideur lui devint funeste : soit qu'il s'y fût baigné les pieds, soit qu'il cût été mouillé par la chute d'un gros poisson qu'il venait d'v pêcher, soit qu'il eût trop bu de cette eau après avoir mangé unite grande quantité de dattes fraîches .

fut saisi d'une fièvre violente qui l'emporta le sixième jour de sa maladie, 18 ou 19 redjeb 218 (9 ou 10 août 833 ). Mamoun était âgé de 48 ans révolus; il en avait régué 20 et demi, depuis la mort de son frère Amyn, ou 23 depuis sa première proclamation du vivant de ce prince. Avant d'expirer, il fit appeler son frere Motasem, le déclara son successeur, en présence de son propre fils Abbas , lui donna d'excellents avis , et lui recommanda surtout de traiter avec beaucoup d'égards les descendants d'Aly, pour lesquels il conservait toujours la plus tendre prédilection. Ses médecins l'ayant prié ensuite de faire sa profession de foi, la parole lui manqua, et il ne put proferer que ces mots : O toi, qui ne meurs jamais, prends pitie d'un pauvre mourant. Son corps fut porté a Tarse, où son fils et son frère le firent enterrer. Tous les auteurs orientaux ont célébré à l'envi le ourage, la clémence, la justice, la agesse, les mœurs, et surtout la nunificence et la libéralité d'Al Manoun. On le vit en esset plus d'une eis, recevant des sommes enormes. roduit des contributions d'une proince, les distribuer aussitôt à ses corrtisans et à ses troupes, sans en ire entrer une drachme dans son resor. Quant aux autres vertus de khalyfe, malgré les louanges qui i out été prodiguées, on peut les darire à leur juste valeur. Il eut peu occasions de signaler son courage, il dut tous ses succès à ses gené-La clemence dont il se vanit lui-même, consistait plus en pales qu'en actions, et on la vit se mentir en plus d'une circonstance. commit ou laissa commettre en nom plusieurs actes d'injustice de cruauté. Oblige de faire valoir

le testament de son père, pour parvenir au trône, il enfreignit ce même testament, en privant son frère Moutemyn des droits qui l'y appelaient, et en les transmettant à Motasem son troisième frère. En résultat, Al Mamoun fut un prince bon, mais faible, inconstant, peu fidèle à l'amitié, à la reconnaissance. La mort d'Harthemah, celle de Fadhl, sont des taches inessaçables à sa gloire. Il bouleversa l'empire, par l'incertitude et la versatilité de son gouvernement, par son système impolitique d'hérédité en faveur des Alydes (quoiqu'il n'eût vraisemblablement d'autre but qu'une restitution légitime envers la famille du prophète), et surtout par les principes qu'il professa contre l'éternité du Coran, et qui, précisément parce qu'ils étaient conformes à la raison et à la vérité, ne tendaient à rien moins qu'à saper les fondements de l'islamisme. Aussi la mémoire de ce khalyfe hétérodoxe est-clie en horreur aux zéles musulmans; et nous remarquerons que son règne agité fut l'époque de la décadence et du premier démembrement de l'er pire : car , tandis que , du côté de l'Orient, les Thaherites préparaient la restauration de la monarchie persane; dans l'Occident, les Aglabites, successeurs d'Ibrahim ben-Aglab au gouvernement de l'Afrique, posaient les bases de l'indépendance de cette vaste contrée, qui, des-lors, perdue entièrement pour les khalyfes, continua seulement pendant un siècle à reconnaître leur suprematie spirituelle. Cependant le schisme suscité par Al Mamoun, n'empêcha pas l'islamisme de faire encore des progrès : ces mêmes Aglabites le portèrent dans la Sicile, dont ils commencerent alors la conquête (V. Euphemius, XIII, 512); et un amiral du monarque musulman de l'Espagne, s'empara de l'île de Crète ( V. OMAR ABOU HAFS ). L'exemple d'Al Mamoun, comme celui de l'empereur Léon VI, d'Alphonse - le - Sage, etc., prouve que chez un souverain, l'amour de l'étude mal dirigé, est plus nuisible qu'utile au bonheur des peuples, en ce qu'il l'expose souvent à négliger les devoirs du trône. Trop éclairé, trop philosophe peut-être pour son siècle, Mamoun accueillit, avec beaucoup de bienveillance, les hommes doctes de tous les pays, de toutes les religions, et ne se montra intolerant qu'envers ses sujets, en voulant détruire leurs prejuges. Avant lui, Al Mansour et Haroun avaient favorisé les poètes, les gens de lettres; Mamoun fut véritablement le père de la science chez les Arabes. Il épuisait ses trésors pour rassembler les manuscrits les plus rares et les plus célèbres, en grec, en syriaque, en hébreu, qu'il faisait traduire en arabe, et pour attirer à Baghdad les astronomes, les médecins, les savants les plus distingués de toutes les contrées. ( V. AL-BUMAZAR, I, 447, ALFERGAN, id., p. 555, Kendi, XXII, 201.) Il admettait ces savants dans sa familiarité; il assistait fréquemment à leurs leçons, à leurs expériences et à leurs entretiens ; il les comblait de bienfaits : et leur reconna ssance a fondé sa reputation. Passionné surtout pour l'astronomie, dans laquelle il était très-versé, il sit composer un corps de cette science. Plusieurs traductions de Ptolémée et d'Enclide, et deux observations (1) de l'obliquité de l'écliptique, l'une à Baghdad, l'autre à Damas, furent faites sous ses auspices. Il entreprit aussi de mesurer la circonférence de la terre plus exactement que n'avaient fait les anciens. Des mathematiciens habiles chargés par lui de cette opération. se rendirent dans la vaste plaine de Sindjar, en Mésopotamie; là, se divisant en deux bandes, ils suivirent, les uns vers le nord, les autres vers le midi, une ligne géométriquement alignée sur la méridienne; jusqu'à ce que, mesurant la hauteur du pôle, ils se fussent éloignés d'un degré du lien de leur départ; après quoi ils se remirent pour se communiquer leurs résultats (1). Le règne d'Al Mamoun, par l'impulsion qu'il donna aux Arabes et aux Persans, eut en Orient la même influence qu'out exercée en Europe les siècles d'Auguste, de Léon X et de Louis XIV; et tandis que l'univers était plongé dans les ténèbres de l'ignorance et de la superstition, la cour de ce khalyfe devenait le fover conservateur des lumières, qui, plus tard = repandirent dans l'Occident. Les sen vices rendus aux sciences par Al Mamoun, out fait oublier ses fautes. et contribué, plus que les touanges de la flatterio, à lui assurer depuis milit ans un nom immortel. Ce prince. malgré la supériorité de son géme paya le tribut aux prejugés de su siècle : il croyait a l'astrologie. 18 lui avait predit qu'il mourrait Raccab; aussi ne passait-il jaman par cette ville de la Mesupotar Ayant demandé dans sa dernière 🕮 🛚 ladie ce que signifiait hoscharada ancien nom de l'endroit où il trouvait, on lui dit qu'il exprissa

<sup>(1)</sup> On employa, pour la dernière, un instrument construit par ordre d'Al Ananono, d'ant la longueur chart de la pieda, et qu'on suppose avoir ete un gromon.

<sup>(1)</sup> lis trouvèrent, à quelque différence que valour du de gre çale à 50 milles et d'un 'en chaque nolle de fonc condres, en seppessant ex sourts servicle la condre royale de 24 pour en forat pour le digré 5/5/50 toises. (1) Messir Heit des Moth, 1, 358, éd. L. de l'an VIII, 1900.

le sens de ces mots: Étendez vos deux pieds (1); frappé de cette réponse il voulut savoir aussi le nom arabe de ce lieu, et apprenant qu'on l'appelait Raccah, il ne douta plus que sa dermère heure ne fût venue.

 $A-\tau$ .

MAMOUN (YAHIA AL), roi de Tolède, succèda, vers l'an 1045 de J.-C., à son père Ismaël, fils d'Abdal Rahman Ibn Dzou'lnoun. A l'époque de la décadence des khalyfes Ommyades d'Espagne, Tolède fut une des premières villes qui arborèrent l'étendard de l'indépendance. Ibn Yaïsch en devint souverain par le choix des habitants. Peu d'années après, Ismaël, originaire d'Afrique, régna à Tolède, sous le titre d'al Modhafer behaul - Allah ( le vainqueur par la puissance de Dicu), et transmit ce trône à son fils Mamoun. Moins célèbre par ses exploits que par ses vertus, Mamoun fut un des meilleurs princes qui aient gouverné les Maures; et il est fâcheux que l'histoire nous l'ait fait si pen connaître. Pressé d'abord par Ferdinand I, roi de Castille et de Léon, qui lui avait pris plusieurs places, et qui assiégeait Alcalà , il fut forcé, en 1048, d'acheter la paix, et de payer un tribut annuel. Maître de la Nouvelle-Castille, et circonscrit au nord, au couchant et au midi, par les états de Ferdinand, et par ceux de Ben Abad II, roi maure de Séville et de Cordone, il recula ses frontières du ôté de l'orient, et ayant enlevé, l'an 57 (1065), le royaume de Valence ux arrière - petit - fils 'du fameux thou Amer al Mansour ( V. MAN-

sour), il y laissa pour vice - roi son gendre, Abd Rabbih. Il se crut alors en état de s'affranchir du tribut; mais, la même année, Ferdinand vint ravager ses états, et l'obligea d'observer sidèlement le traité. Ennemi naturel des rois chrétiens de Léon et de Castille, Mamoun ne laissa pas d'accueillir généreusement, en 1071, Alphonse VI, roi de Léon, détrôné par son frère Sanche II, roi de Castille: il le traita comme un ami, comme un fils; et lorsque la mort de Sanche eut, l'année suivante, réuni les deux couronnes sur la tête d'Alphonse, Mamoun accompagna son hôte jusque sur la frontière, lui fournit une brillante escorte pour le ramener dans ses états, comblé de présents; et les deux princes ne se séparèrent qu'après s'être embrasses en pleurant, et s'être juré une amitié inviolable. En 1074, le roi de Séville ( V. ABAD III, I, 15) attaque celui de Tolède. A cette nouvelle, Alphonse accourt avec tant de promptitude pour défendre son bienfaiteur, que Mamoun, qui n'avait pas sollicité son secours, ne sait d'abord s'il doit voir en lui un ennemi ou un allié; mais ses alarmes sont bientôt dissipées. Le Cast llan met en fuite Ben Abad III, et porte la dévastation dans ses états. Le fameux Rodrigue Diaz de Bivar (le Cid ) sit aussi des incursions dans le royaume de Tol de; et le mécontentement qu'en témoigna le roi de Castille, fut une des causes de l'exil de ce héros ( V. Cip, VIII, 552). Mamoun, dont un des généraux venait d'enlever Cordoue à Ben Abad, mourut dans cette ville, l'an 469 (1077), en recommandant sa famille à la générosité d'Alphonse. Une fille de ce bon prince musulman, tendre et compatissante comme son

<sup>(1)</sup> Cette tradition fabulesse u'a pas d'autre orine , à ce qu'il nous semble, qu'un mauvais jeu de la qui prend son origine dans le nom grec de servates (en araby Badendoun), nom un lieu où amoreu mouran.

pere, soulageait les esclaves chrétiens. On raconte qu'étant allée prendre les eaux pour sa santé, dans la vieille Castille, elle s'y fit baptiser, et mourut en odeur de sainteté dans un ermitage près de Bibierça. Hescham, fils et successeur d'Al Mamoun, dont il imita les vertus, fut enleve à ses sujets, après un an de regne, et remplacé par son frère Yahia, qui prit le titre de Cader ou Dhafer billah. Yahia se rendit si odieux par sa tyrannie et son impolicité, que ses peuples implorererent à la-fois la protection des rois de Castille et de Séville. Alphonse, combattu par l'ambition et la reconnaissance, hésita avant de faire la guerre au fils de son ami; mais craignant que son refus n'ajoutat à la puissance de Ben Abad, il se mit en campagne en 1080, s'empara de plusieurs places, depuis Talavera jusqu'à Madrid, et poursuivit ses conquêtes, les années suivantes, tandis que le roi de Séville reprenait Cordone et occupait Calatrava, Cuenca, eic. Enfin, après un siège long et mémorable, auquel prirent part les plus illustres chevalier de la chrétienté, Yahia, pressé par la famine et par les menaces des habitants, rendit Tolede, qu'il avait défendue en héros, l'an 478 (25 mai 1085), et obtint la liberté de se retirerà Valence avec ses richesses et le plus grand nombre de ses sujets juifs et musulmans. L'ancienne capitale des Wisigoths avait été 372 ans sous la domination des Maures. Yahia ne fut, ni plus sage, ni plus henreux dans sa nouvelle résidence : il fut assassiné sept ans après dans son sérail par le cadhi Abnaf Ibu Djahaf, qui s'empara du trône. Mais le Cid, sous prétexte de venger la mort d'un prince protégé d'Alphonse, assiégea Valence, s'en

rendit maître en 488 (1095), et la gouverna en souverain pendant cinq ans. Après sa mort, cette ville, abandonnée par les Chrétiens, tomba au pouvoir des Maures Al-Moravides d'Afrique, l'an 495 (1102). (V. Joussous ben Taschfyn, XXII, 63).

MANASSÉ ou MANASSÉS, 61 aine de Joseph et d'Aseneth, naquit en Egypte, l'an 1712 avant J. - C. Son nom signifie oubli (Nascha): « Car, dit son père en le nommant, » Dieu m'a fait oublier tous mes tra-» vaux, et la maison de mon pere... » (Genèse, c. XLI, v. 51.) Le patriarche Jacob étant au lit de la mort, Joseph lui amena ses deux fils pour recevoir sa bénédiction : il plaça Ephraim à la gauche de Jacob. et Manasses à la droite. Mais Jacob. étendant sa main droite, la mit sur la tête d'Ephraim, tandis qu'il mettait sa gauche sur la tête de Manasse. et les bénit. Joseph, affligé de cette interversion de l'ordre de la naissance, voulut replacer les mains de son père soivant qu'il le jugeait convenable. Mais Jacob s'y refusa par une intelligence prophetique, et continua sa bénédiction, en mettant Ephraim avant Manassé, L'Ecriture-Sainte ne dit pas autre chose de Manassé. A la sortie d'Egypte, sa tribu comptait trente - deux mille deux cents hommes en état d'aller a la guerre. Dans le partage de la Terre promise, la moitié de cette tribu resta an-dela du Jourdain , du côté du Désert; et l'autre moitié obtint ses possessions dans le territoire de Samarie, de Sichem et de Bethanie, entre les tribus d'Issachar et d'Ephraim. La bénédiction accordée à Manasse par Moise, est conforme à celle que lui avait déjà donnee Jacob. L-B-E.

MANASSES, roi de Juda, succéda, l'an 694 avant J.-C., à son père Ézéchias. Il n'avait alors que douze ans ; et s'étant laissé corrompre par les flatteurs, il s'écarta des voies qu'avait suivies son père. Il adora les idoles des nations, et rebâtit les hauts-lieux détruits par Ezéchias. Il poussa l'impiété au point de dresser des autels à Baal dans l'intérieur du temple; et il fit passer son premierné par les flammes, à l'exemple des adorateurs de Moloch. Le prophète Isaïe, dont on croit que Manassès avait épousé la fille, fut envoyé par le Seigneur pour lui reprocher sa conduite; mais au lieu d'écouter ses sages avertissements, Manassès le sit périr par le supplice cruel de la scie ( V. Isaïe, XXI, 282). Les livres saints nous apprennent qu'il répandit des ruisseaux de sang innocent, jusqu'à en remplir toute la ville de Jérusalem. Le Seigneur suscita enfin contre lui Assarhaddon roi d'Assyrie, qui pénétra dans la Judée avec une puissante armée, la vingt-deuxième année du règne de Manassès, tailla en pièces ses soldats, et l'emmena captif a Babylone. Manassès rentra en luimême, ets'humilia sous la main qui le châtiait : le Seigneur touché de son repentir, fléchit le cœur de son ennemi; et l'infortuné monarque obtint la permission de revenir dans ses et its. Il rétablit les autels du vrai Dieu à Jérusalem, et sit disparaître toutes les traces de l'idolatrie. Il mourut l'an 640 avant J.-C., à l'âge de soixante-sept ans, dont il en avait pa ssé cinquante-cinq sur le trone. Son orps fut enseveli dans le jardin de a maison; et Amon, son fils, régna sa place. On a sous le nom de Manasses une Prière qu'on suppose om posée pendant sa captivité; elle st pleine des sentiments d'une ame

vraiment repentante, et elle a été citée plusieurs fois par les Pères: mais l'Église l'a rejetée du nombre des Livres canoniques. W—s.

MANASSES (CONSTANTIN), écrivain grec du xiime, siècle, nous a laissé une chronique en vers politiques, depuis le commencement du monde jusqu'à l'an 1081 de J.-C.; elle est de quelque utilité pour l'histoire du Bas - Empire. Composée en grec , et dédiée à Irène, sœur d'Alexis Comnène, elle a été traduite et publiée en latin, par Leunclavins, à Bâle, 1573, in-8°., et avec le texte grec et les notes de Meursius, à Leyde, 1616, in - 4°. On l'a reimprimée parmi les auteurs de la Byzautine, avec les mêmes notes, et le glossaire de Fabrot, Paris, 1655, in-fol. On a cucore les fragments. en o livres, d'un roman des Amours d'Aristandre et de Callistée, en vers politiques, par le même auteur : il a été publié, pour la première fois, avec une version latine et des notes, par M. Boissonade, Paris, 1819, 2 vol. in-12 (V.NICETAS EUGENIANUS) Manasses vivait encore en 1150, au temps de Manuel Comnène, à la sœur duquel il dédia sa chronique.

MANASSES Ier., issu du sang royal, et allie aux premières familles du royaume, n'était que simple clere, lorsque, par simonie, il parvint à l'archevêché de Reims, en 1067: on croit qu'il prit naissance dans cette ville. Sa conduite ne démentit pas les moyens qu'il avait employés pour son élévation; il se déshonora de manière à être déposé dans un concile de Lyon, tenu en 1080, et confirmé la même année, par celui de Rome. Homme violent, fier et vain de sa naissance, il exerça un pouvoir tyrannique des qu'il se vit élevé en dignité. Ses premières au-

nées furent assez régulières; il sit du bien aux églises, et s'occupa des œuvres de piété qu'on lui indiquait. Il avait, auprès de lui, de grands exemples à suivre : Odalric, prevôt, et saint Bruno, écolatre de l'église de Reims. Il changea bientôt, et traita les religieux du monastère de Saint-Remi, avec la dernière dureté: ils s'en plaignirent au pape Alexandre II ; et comme il s'élevait de toutes parts des plaintes contre lui, il fut accusé par-devant des légats, et dans les conciles , où il refusa de comparaître; enfin, sa sentence de déposition fut prononcée. Le roi le protégeait, même après sa déposition : mais il fut chassé par le clergé et par les bourgeois. On lui reprochait son faste, ses inclinations guerrières, ses discours profanes et licencieux, son élection illégitime et simoniaque, le peu de soin qu'il prenait du clergé, et le trafic honteux qu'il faisait des bénéfices. Une des présomptions les plus fâcheuses contre lui fut l'expulsion de saint Bruno, qui avait osé s'élever contre sa conduite scandadaleuse. Ce saint alla porter à Rome les plaintes de tout le clergé; et comme il avait déjà un dégoût du monde, que les vexations de Manassès fortisièrent, il fonda l'ordre des Chartreux, et transporta dans son désert les cérémonies de l'église de Reims, que ces pieux solitaires ont toujours conservées. Manassès ne pouvant plus se maintenir dans Reims, passa en Terre-Sainte, où il fut fait prisonnier, et mis en liberté, en 1099. Il fut, les dernières années de sa vie, errant, proscrit, fugitif, trainant à la cour de l'empêreur sa misère et son ignominie. On croit cependant qu'il mourut dans de vrais sentiments de pénitence. - Manassus II, 46°, archevêque de Reims.

naquit dans cette ville. Il fut disciple de saint Bruno, et profita si bien des lecons d'un si grand maître, qu'il devint non-seulement archidiacre, prevot et trésorier, mais encore atchevêque de Reims; il monta sur e siège en 1006, et fut sacre dans l'église de Saint-Remi. Il tint, et 1098, un concile dans sa ville atchiépiscopale, pour nommer un able à l'archimonastère de Saint-Remi: il jeta les yeux sur le venerable (16defroi, abbé de Nogent; mais cetable, connaissant les intentions qu'on avait sur lui, répondit que les richesses ne le tentaient pas, et qu'il desirait ne point quitter sa pauvre église pour une plus riche. Les évêques surent surpris de voir un homme préféret la panvrete à la fortune, et l'humilité aux honneurs du monde, Matasses assista au concile de Beanvais, et à celui d'Ypres, qui se unt es 1101, et mourut le 15 octobre 1106. La mort de ce prélat vertueux occasionna dans Reims de grands troubles, parce que les électeurs assemblés pour lui donner un successeur étaient divisés en deux partis. Y.

MANASSES AZARIA ou RABBI MENAHEM ASARIAS MIPANO. florissait en Italie à la sin du sozième siècle. Il donnait des leçons dans une ville du duché de Regni. et réunissait dans son école une fonte de personnes qui venaient l'entendre d'Italie et d'Allemagne. Il mourat Mantoue. Il était digne de l'inmortalité par ses vertus, suivant Rabbi Jecchaia Levi, et il etail a savant, que rien ne lui était incennu. Il a laissé : I. Cannephi Jonat. ou les Ailes de la Colombe, divise en cinq livres, traitant des dispesitions de la prière et des fondements de la cabale; inédit. II. Majos gannim, ou Fontaine des Jaruns

ouvrage cabalistique, manuscrit. III. Asis Rimmonim, ou Suc des grenades. Quelques rabbins n'attribuent à Menahem que la correction de cet ouvrage, qu'ils donnent à Samuel Galik, Venise, 1601, et Mantoue, 1624, in-4º. IV. Asara Maamaroth, ou dix Traités sur la cabale: les trois premiers, imprimés à Gracovie, 1544; Venise, 1587; Amsterdam, 1649; Francfort-sur-le-Mein, 1678, in-4°.; le quatrième, à Amsterdam, 1619 et 1648, in-4°.; le cinquième, à Wilmersdorf, 1675, in-40., et avec le sixième, Hambourg, 1653, in-4°.; les autres sont manuscrits. Bartolocci n'avait vu que l'édition des trois premiers réunis, et précédés d'une approbation de quinze rabbins, Amsterdam, :649, in-40.; c'est Wolf qui nous parle des autres. V. Un livre divisé en deux parties : Moitie de grenade, et Lèvre de la Vérite, sur la même matière, Venise, 1600, in-80. VI. Questions de jurisprudence avec les Réponses, Venise, in-4º. Dans le catalogue de la Bibliothèque bodléienne, ou attribue à Rabbi Menahem un livre de cabale, intitulé Paroles de sainteté, qu'on dit imprime avec un autre ouvrage, sans le désigner, 1623, in-8°.: peut-être en a-t-il composé encore d'autres; mais il est peu important de les connaître et de s'y arrêter.

MANASSES on MENASSES BEN JOSEPH BEN ISRAEL, de la famille d'Isaac Abarbanel, si nous en croyons Bartolocei, naquit en Espagne, vers l'an 1604, et se distingua dans les sciences rabbiniques dès l'âge le plus tendre. A dix-huit ans il devint rabbin de la synagogue d'Amsterdam, où il s'était retire, et y ex pliqua le Talmud avec beaucoup

de succès à la place de Rabbi Isaac Usiel, son ancien maître. A trentecinq ans, il fut privé de sa fortune par la confiscation que fit, des biens de son père, l'inquisition d'Espagne; ce qui l'obligea de s'adonner au commerce. Il se plaint amèrement, dans un ouvrage composé à cette époque, de ce qu'il ne pouvait plus cultiver les lettres avec autant de facilité qu'autrefois. Il eut des liaisons avec les principaux d'entre les remontrants, et il enseigna leur doctrine dans ses écrits; ce qui lui attira quelques persécutions de la part des Gomaristes et de ses frères, Grotius ne dédaigna pas de le consulter sur les points les plus épineux de la théologie, et il recommande fortement aux chrétiens la lecture de ses livres pour bien pénétrer le vrai sens de l'Ecriture sainte ( Epist. 1244). Gaspard Barlæus lui adressa une pièce de vers qui finissait ainsi :

Si sapimus diversa , Deo vivamus amici , Dortaque mens pretto constet ubique suo. Hue fidei vox summamen est; hwe covde Manasse, Sic ero christiades : sic eris abramides.

Menassès fut appelé en Angleterre par Cromwell, qui lui fit un accueil distingué. Le rabbin en concut des espérances téméraires pour sa nation, dit Basnage; et il ne crut pas pouvoir mieux témoigner sa reconnaissance envers le Protecteur qu'en lui appliquant les passages des Livres saints qui regardent le Messie. Menassès revint à Amsterdam, où il mourut en 1659. Nous avons de lui plusieurs ouvrages en hébreu, en espagnol et en latin, qu'il n'écrivait pourtant qu'avec le secours de ses amis. Voici les principaux : I. El conciliador nel Pentateucho, (Francfort ) Amsterdam, 1632, in-4°. II. Conciliator, sive De convenientia locorum S. Scripturæ, quæ pugnare

inter se videntur: opus ex vetustis et recentioribus omnibus rabbinis. magna industria ac fide congestum. C'est l'ouvrage précédent, traduit en latin fort librement par Denis Vossius, et imprimé à Amsterdam, 1633, in-40., avec trois autres parties aussi écrites en espagnol, mais traduites en latin et imprimées à Amsterdam, 1681 et autres années, in - 4°. Cet ouvrage, commence par Menassès à l'âge de dixhuit ans, lui a fait la réputation d'un des théologiens les plus exacts, les plus savants et les plus judicieux qu'aient eus les Juiss depuis plusieurs siècles, et lui a valu le titre de coryphée de sa nation. (Voy. Dissert. de Boissi, tom. II, pag. 202.) III. El thesoro de los dinim, abrégé de la Mischna, en langue portugaise et en quatre parties; les trois premières à Amsterdam, 1645, in-8º.; et la quatrième, 1647, même format. IV. La economia que contiene todo que toca al matrimonio, y dinim de las Mugeres, hijos, siervos, bienes. V. Sepher nismath chajim, ou Livre de l'immortalité de l'ame, Amsterdam, 1652, in-4°., en hébreu, avec des tables et des préfaces en latin. VI. De resurrectione mortuorum, en espagnol, Amsterdam, 1636, in-12; en latin, dans la même ville et la même année, in-8°. VII. Spes Israelis, en espagnol, Amsterdam, 1650, in-8°.; Smirne, 1659, in-12; en anglais, Londres, 1656; en hébreu, Amsterdam, 1698, in-16; en allemand, caractères rabiniques, Amsterdam, 1691, in-80.; en latin, Amsterdam, 1650, in-8°. Ce livre est peut-être l'original du Rappel des Juifs par La Peyrère: il y a bien des réveries. VIII. Piedra gloriosa, ò de la statua de Nebuchadnezar, con muchas y diversas authoridades de la sacra Scrittura, y antiquos Sabios, Amsterdam, 1654, in-8°. On en trouve un Abrégé dans l'Histoire des Juifs de Basnage, deuxième édit., tom. xv, pag. 1006. IX. Problemata XXX de creatione, Amsterdam, 1635, in-80., en fatin. X. De termino vitæ libri tres, en latin, Amsterdam, 1639. M. De fragilitate humana, en espagnol, Amsterdam, 1642, in-40 .: en latin, même ville, même année, in-8°. C'est dans ce livre qu'il se montre franc Arminien. XII. Sepher peneh rabba, ou Grand have des aspects, en hébreu, Amsterdam, 1628 et 1678, in-4°. XIII. Defence of the Jews , Londres , 1656 et 1707, in-80. On lui doit encore une Bible hebraique, Amsterdam, 1635, 2 vol. in-4°,; des Poésies, des Discours, des livres de grammaire, de cabale, etc. Il s'était proposé d'écrire la continuation de l'Histoire de Josephe sur un plan que Basnage a conservé. Menasses était très-entêté du judaïsme; il a fallu que ses traducteurs chretiens retranchassent de ses écrits un grand nombre d'invectives contre Jesus-Christ. L-B-L

MANASSES DE LONZANO on RABBI MENAHEM DE LONZANO, florissait dans cette ville d'Italie, dont il a pris le nom, à la fin du seizième siècle et au commencement du dix-septième. Il a composé, en langue hébraïque, un ouvrage intitulé: Schte jadoth, on les deux mains, dont la première est appelée la main du pauvre, et la seconde, la main du pauvre, et la seconde, la main du roi. Chaque main est divisée en cinq doigts. Le premier doigt de la main du pauvre, qui porte pour titre or thorah (lamière de la loi), est le plus estime)

et le seul, à proprement parler, qui puisse être de quelque utilité. Menahem y examine avec beaucoup de soin et d'exactitude l'édition hébraïque de la grande Bible de Venise, telle qu'elle a été imprimée par Bomberg, avec les corrections de Rabbi Jacob Ben Hajim; et il se sert avec un grand avantage de la massore, des écrits des rabbins et des vieux manuscrits, pour faire voir les fautes dont elle est remplie. Le deuxième et le troisième doigt de la main du roi, ont été imprimés séparément à Veuise en 1598, in-4°. La main du pauvre et le premier doigt de la main du roi ont d'abord été imprimés à Constantinople, eusuite à Venise, 1618, in-4°. Cette édition a été décrite par Richard Simon, Bibliothèque critique, tom. 1er., pag. 364, et par le P. Morin, Antiquitates Ecclesiæ orientalis, pag. 368; et enfin à Amsterdam, 1659, in-4°. Les autres doigts sont encore inédits, quoiqu'ils soient nommés en particulier à la première page de l'édition de 1618. Richard Simon prétend qu'ils sont peu à regretter, parce qu'ils ne peuvent être utiles qu'à des Juis, à cause des minuties rabbiniques dont ils sont semés. Quelques critiques ne trouvent pas Menahem assez réservé dans ses conjectures. L-B-E.

MANASSES ou MENAHEM, fils de Saruk, un des plus anciens et des plus célèbres grammairiens juifs, florissait en Espagne, vers le dixième siècle. Ila composé: I. Un Lexicon, intitulé tautôt Livre des Racines, Lantôt Compositions, tantôt, enfin, Langue des Savants. Il n'a pas été exemplaires manuscrits dans les principales bibliothèques de l'Europe. Quelque imparfaite que soit la

méthode de Menahem, on ne peut s'empêcher de lui rendre le témoignage qu'il était très-versé dans la langue hébraïque, qu'il était même un modèle pour la pureté du langage. Fabricy, qui porte ce jugement, s'empresse de l'appuyer par un morceau assez considérable de la préface du Lexicon ( Titres primitifs de la révélation, tom. 2º., pag. 247). Wolf en avait parlé de même et avait suivi le même procédé. Biblioth, heb., t. 3. Menahem donne. par ordre alphabétique, les racines hébraïques, les mots qui en dérivent, et qui s'y rapportent. Il y joint de courtes explications, tirées des endroits parallèles de l'Ecriture, sans perdre de vue la signification primitive des termes hébreux. II. Réponse à une question sur la Grammaire, proposée par Rabbi Donasch, en hébren comme le précédent, et manuscrit. Bartolocci assure qu'il en existe un exemplaire dans la bibliothèque du Vatican, nº. 137.

L-B-E. MANASSES ou RABBI MENA-HEM DE RECANATI, est ainsi appelé du nom de cette ville d'Italie, où il était né ; il florissait dans le treizième siècle. On lit dans le Schialceleth que Menahem était presque stupide dans sa jeunesse, et qu'il s'occupait, sans fruit, de l'étude de la loi; qu'un jour s'étant endormi dans la synagogue, après un long jeûne et des prières ferventes, un homme lui présenta une coupe remplie d'eau pour se désaltérer; il n'eut pas plutôt bu de cette eau, qu'il se sentit, dit-on, une pénétration extraordinaire pour les choses les plus obscures, et il ne tarda pas à en faire usage dans l'assemblée des docteurs. En mettant de côté le merveilleux rabbinique, il s'ensuit que le développement des facultes intellectuelles de Menahem fut tardif, mais éclatant, et au-dessus de l'attente générale. Il mourut en 1290. Nous avons de lui. I. Sepher hadinnim, ou Livre des jugements, Cologne, 1538, in-4°. Cet ouvrage de jurisprudence judaïque est encore connu sous d'autres titres. II. Tachmi Misyoth, ou Raisons des Préceptes. Menahem de Recanati s'attache à l'explication du sens mystique du Zohar, sur les commandements aftirmatifs et négatifs, et sur la manière de prier et de chanter les cantiques sacrés, Constantinople, 1544, in-8°.; Bâle, 1581, in-4°. III. Traité des dix Sephiroth; manuscrit. IV. Commentaire cabalistique sur les cinq livres de la loi, jusqu'au trente - troisième chapitre du Deutéronome, Venise, 1523 et 1545, in-4°.; Bâle, 1581, in-4°.; Lublin, 1595, in-fol. Ce n'est autre chose qu'un recueil des allégories des anciens Juifs. Malgré le grand nombre d'éditions de ce commentaire, il est presque introuvable, parce que tous les exemplaires ont été soigneusement recherchés et brûlés par ordre des inquisiteurs. Rabbi Mardochée Japhé a écrit sur cet ouvrage; et Guillaume Postel a appuyé de son autorité quelques-unes de ses rêveries. Bartolocci et Masius croient que Rabbi Menahem est encore auteur de quelques autres livres ; mais ils n'en sont pas certains. L-B-E.

MANCHESTER (Sir ÉDOUARD MONTAGU, comte DE), homme d'état et général distingué du temps de Gromwell, était fils aîné de Henri Montagu, premier comte de Manchester, qui fut pendant quelque temps ministre de Charles 1er. Sir Edonard Montagu naquit en 1602, et fut élevé à l'université de Cambridge. En 1623, il accompagna en Espagne Charles Ier., alors prince de Galles, et fut créé, à son couronnement, chevalier de l'ordre du Bain. Nommé député au premier parlement assemblé par ce monarque, il fut réélu trois fois, et ensuite appelé à la chambre des pairs, sous le titre de baron de Kimbolton. En 1640, il fut un des lords qui présentèrent une pétition au roi, pour l'inviter à convoquer un parlement, afin de soulager les maux de la nation, et d'arrêter l'effusion du sang, en traitant à l'amiable avec l'Ecosse, dont on demandait la réunion à l'Angleterre. Nommé l'un des lords commissaires . il conclut une suspension d'armes avec les commissaires écossais. Mécontent de la conr, il se joignit au parti qui lui était opposé, et acquit une grande popularité par le généreux emploi qu'il faisait de sa fortune. Les deux chambres du parlement s'étant elles-mêmes ajournées en 1641, on jugea nécessaire, pour que les affaires n'en soullrissent pas, de former un comité composé de pairs et de députés qui s'assembleraient dans l'intervalle des sessions. Lord Kimbolton fut un des seize pairs choisis par la chambre haute; mais lord Digby, qui jouissait de toute la consiance du roi, donna de tels soupçons à ce monarque sur ses sentiments, qu'il le détermina à faire accuser de haute trahison ce lord et cinq membres de la chambre des communes (1). Lord Kimbolton, ainsi poussé à bout, se déclara ouvertement contre le roi, et s'engagea au service du parlement. Il com-

<sup>(1)</sup> Clarendon affirme que cette mesure fut exécutée par le roi, sons en faire part à un conseil, et qu'il se détermina soulement sur l'avis de lord Digby.

mandait un de ses régiments à la bataille de Hedge-Hill ( 23 octobre 1642), et fut, en juin 1643, un des quatre lords chargés de l'autorité de garde du grand-sceau de l'état, conjointement avec quatre membres des communes : il portait alors le titre de comte de Manchester, son père étant mort en novembre 1642. La réputation d'excellent officier, qu'il s'était acquise par sa conduite et son courage, lui valut, dans la même année, le commandement des troupes de plusieurs comtés. Ce fut à leur tête qu'il s'empara de la ville de Lynn, et qu'il desit le comte de Newcastle à Horne - Castle, le 11 octobre 1643. L'année suivante, chargé de surveiller les mouvements du prince Rupert, il prit d'assaut la ville de Lincoln, et, le 5 juillet, mit en déroute l'armée de ce prince à Marston-Moor. Cromwell, qui devait son élévation au comte de Manchester, son compatriote, et qui servait sous lui, comme son lieutenant, se fit distinguer au combat de Marston-Moor, par sa bravoure et ses talents. Cette victoire fut la principale cause de la ruine des affaires du roi, qui depuis allèrent toujours en déclinant. Manchester après avoir rafraichir ses soldats, marcha sur York, dont il s'empara. Avant ensuite réuni à ses troupes différentes garnisons, il eut auprès de Newberry (27 octobre), un engagement avec l'armée royale ; et les deux partis s'attribuèrent la victoire. Mais le comte n'ayant pu empêché le roi de ravitailler Donnington-Castle, le parlement fut fort mécontent; et Cromwell, alors lieutenantgénéral, profita de cet événement pour porter contre son ancien bienfaiteur une accusation de haute-trakison. Celui-ci crut devoir plaider sa

cause devant la chambre-haute; et, après de vifs débats, il se justifia si bien, que l'accusation n'eut aucune suite. Cet incident sit faire de sérieuses réflexions au comte de Manchester; et depuis cette époque, suivant Whitlock, il n'omit rien pour rétablir la paix entre le roi et les deux chambres. Nommé orateur de la chambre des pairs, il employa, quoique vainement, toute son influence pour arriver au but qu'il s'était proposé; et lorsque Charles Ier. fut décapité, Manchester et ses collègues s'éloignèrent des affaires, en témoignant toute l'horreur qu'ils éprouvaient de cet attentat. Les événements subséquents prouvèrent la justesse de ses préventions contre Cromwell; et ce dernier essaya plusieurs fois de le faire périr. En 1651, il lui ôta la place de chancelier de l'université de Cambridge, que Manchester recouvra lors de la restauration, à laquelle il contribua puissamment. Lorsque le parlement se réunit de nouveau, le 25 avril 1660, il fut appelé à présider la chambre des pairs. Ce fut en cette qualité qu'il recut la lettre que Charles II adressa à ce corps, le 5 mai suivant. Les lords et les communes le nommèrent, d'un commun accord, lord-commissaire du grand-sceau; et lorsque le roi fit son entrée dans la capitale, le 29 du même mois, ce fut lui qui le complimenta à Whitehall, au nom de la chambre haute. Charles II l'appela dans son conseil, le nomma gentilhomme de sa chambre et lord chambellan, et le décora de l'ordre de la Jarretière. La guerre s'étant allumée entre l'Angleterre et la Hollande, Manchester prouva son attachement au roi, en usant de son influence sur la ville de Londres, pour l'amenerà lui prêter 100 mille livres

sterling. Il ne sit plus rien de remarquable jusqu'à sa mort, arrivée le 5 mai 1671. Clarendon, dans son Histoire de la rebellion, trace un portrait flatteur du comte de Manchester : il était , suivant cet auteur, d'un caractère noble, généreux et plein d'humanité, attaché sincèrement à son roi et à sa patrie. Son second mariage avec la fille du comte de Warwick, dont les opinions étaient opposées à la cour, et les mécontentements que son beaupère éprouva, refroidirent un peu son zèle pour les intérêts de Charles Ier. L'imprudence commise par ce monarque, en l'accusant de haute-trahison, sans motif, au moment où le comte jouissait d'une grande popularité, le jetèrent comme on l'a dit dans le parti du parlement, sans le rendre pour cela l'ennemi personnel du roi. Ses conférences avec Monk, qu'il décida à se déclarer en faveur de Charles II, et sa conduite au moment de la restauration, prouvent que s'il avait été un instant égaré, il avait du moins reconnu son erreur, et cherchait à la réparer. D-z-s.

MANCINÈLLI (ANTOINE) (1), poète et grammairien, né en 1452, à Velletri, dans la campague de Rome, étudia les humanités sous le célèbre Pomponius Lætus, qu'il ne parvint point à égaler; et il apprit ensuite, pendant quelque temps, la jurisprudence et la médecine. Il ouvrit, à l'âge de vingt-un ans, une coole de grammaire à Velletri; mais la peste l'ayant force d'abandonner cette ville en 1485, il se réfugia d'abord à Sermoneta, puis à Rome, où il demeura cinq années, vivant du produit de ses leçons. En 1491,

il se rendit à Fano, et ensuite à Venise, sur l'invitation de Pomponius, son ancien maître: il parvint à s'y procurer quelques écoliers. Les magistrats de Velletri le rappelerent, en 1494, et lui offrirent un traitement honorable, pour l'engager à prendre la direction de leur école. Les ouvrages de Mancinelli lui avaient valu une réputation assez étendne, et plusieurs villes se disputèrent l'avantage de le posséder : il donna la préférence à Orviète. Au bout de deux ans, il écouta les propositions que lui firent les habitants de Foligno: mais une fievre pestilentielle qui se déclara dans le même temps, l'empêcha de conclure avec eux; et étant retourné à Rome, il y mourut vers 1506(1). Mancinelli, quoique laborieux, vécut dans l'indigence; mais il sut la supporter avec une résignation qu'il puisait dans ses principes religieux. Il s'était marié; et il eut huit enfants, six garçons, auxquels il imposa des noms extraordinaires. et deux filles. Ses ouvrages de grammaire, loués par L. Vives, ont été vivement critiqués par J. J. Pontano et Fr. Floridus: ils sont oublies maintenant; et ce n'est que pour satisfaire la curiosité des bibliographes qu'on en présente ici la liste. Le recueit en a été publié dans le format in-4º., à Venise, 1498-1502; Bâle, 1501-08; Milan, 1503-06, et encore à Venise, 1519-21. Toutes ces éditions sont également rares ; mais on donne la préférence à la première. On y trouve les opuscules suivants:

<sup>(1)</sup> Son nom de famille était Palomho; mais l'aseul d'Antoine ayant été surnommé Mancinelle ( le petit gencher ), ce sobriquet reeta à ses entants.

<sup>(1)</sup> Ou doit regarder comme une fable ce qu'est repporté les érivains catholiques et protestants, cités par Bayle (V. le Diet. criteq., art. Manciesalls lis assurent que Mancinelli protonça pobliquement une harongue contre le pape Alexandre VI, et que ce pontife irrite lui fit couper la langue et les mains-Mais le pape Alexandre mourat en 1503, et Mancielli lui survecut de phuieus annees, puisqu'il et certain qu'il ecrivait eucors en 1506.

Scribendi, orandique modus. -Vocum proprietas, ex Donato, Aulu-Gellio, Ascon. Pediano, etc. -Epitoma seu Regulæ constructioms. — Summa declinationum quinque. - Thesaurus de variá constructione verborum et nominum, etc. Spica de Declinatione; de generibus nominum ; de præteritis et de supinis (en vers). — Versilogus (en vers hexamètres) (1). -Carmen de floribus. Il ne s'agit, dans le poème, que des fleurs du beau langage. — Carmen de figuris. - Carmen de practica virtute et studio humanitatis impellente ad bonum. - Carmen de vitá suá. Ces quatre poèmes ont été imprimés à Paris, 1506, in-4°. Le poème de vitá sua, imprimé séparément, Bologne, 1496, in-8°., a été inséré par J. Ger. Meuschen, dans les Vitæ summorum dignitate et eruditione virorum restitutæ, Cobourg, 1735, iu-4º. Il a été traduit en français avec quelques autres ouvrages de Mancinelli ( V, la Biblioth, de Duverdier au mot Ant. Mancinel). -Rhetoricen ad Herennium esse Ciceronis assertio. - Epigrammata. Gruter en a inséré un choix dans les Deliciæ. poëtar. italor., tom. 2. On citera encore de Mancinelli : I. Latini sermonis emporium, Rome, 1501. in-4º. II. Speculum de moribus et officiis, Rome, 1502, in-40.; Cologne, 1535, in-12; Bàle, 1543, in-8°. C'est un poème sur les quatre vertus cardinales. III. Sermonum Decas, Rome (vers 1503), in-40.; Paris, 1511, in-4º. IV. De exitio arbarismorum, Bologne, 1506, n-4º. V. Des Notes sur la Rhétorique de Cicéron, le Songe de Scipion; les Bucoliques et les Géorgiques de Virgile; les Poésies d'Horace; les Satires de Juvénal; le Traité de Solin; les Élégances de Laur. Valla, etc. On peut consulter pour plus de détails les Mémoires de Niceron, tom. xxxviii, et la Bibl. med. et infim. latinitat. de Fabricius, avec les Addit. de Mansi, tom. 1er., pag. 126, et suiv.

MANCINI (PAUL), fondateur de l'académiedes Umoristi, né à Rome. dans le seizième siècle, d'une famille patricienne, étudia les humanités au Collège romain, et le droit à Pérouse, avec beaucoup de succès. Il embrassa ensuite la profession des armes, fut nominé commandant de la garde à cheval du cardinal Aldobrandini, se distingua par sa fermete et son zèle pour le maintien de la discipline, et acquit la réputation d'un excellent capitaine. A la cessation des troubles qui désolaient les états de l'Eglise, il se démit de son emploi, et épousa, en 1600, Vittoria Capozzi, demoiselle d'une ancienne famille. Ses noces furent célébrées avec une pompe extraordinaire; et comme Mancini était fort aimé, tous les beaux-esprits de Rome s'empressèrent de lui témoigner la joie qu'ils avaient de son mariage par quelques pièces de vers. Il engagea les auteurs à venir les réciter dans son palais; et ce divertissement ayant parfaitement reussi, ils se proposèrent de continuer la même réunion à des jours déterminés. Le palais Mancini, berceau de cette nouvelle académie, en devint le sejour ordinaire. Comme la joie et la belle humeur présidaient aux séances, où la noblesse romaine des deux sexes assistait en foule, on donna à ceux qui formaient ces entretiens, le surnom d'Uomini di bell'

<sup>(1)</sup> Cet ouvrage avait d'ja été imprimé à Rome, 71 1488, in-fe, de 12 feuilles. (V. le Specimen histor, 71 00 fr. roman, par le P. Laire, pag 36, où il en ité una exemplaire conservé dans la hibl. d'Ara-cala.)

umore, d'où vintce lui d'Humoristes. que prirent les académiciens. Mancini, après vingt ans d'une union heureuse, perdit son épouse; alors il renonca au monde, recut les ordres sacrés, et mourut, en 1635, dans de grands sentiments de piété. L'académie des Umoristi ne s'est sontenue que jusqu'en 1670. Le pape Clément XI, qui y avait été admis dans sa jeunesse, voulnt la rétablir en 1717, et en nomma président Alex. Albani, depuis cardinal; mais tous les efforts du pontife n'aboutirent qu'à redonner à cette société une existence éphémère.

MANCINI (MARIE), petite fille du fondateur de l'académie des Humoristes, et nièce du cardinal Mazarin, est moins célèbre par sa heaute et son esprit que par ses aventures bizarres, et les chagrins qui empoisonnèrent sa vic. C'était la troisième des cinq filles de Michel-Laurent Mancini, baron romain, et de Hiéronyme Mazarini, sœur puinée du cardinal. Elle náquit à Rome, en 1639, et fut élevée dans un couvent, jusqu'à l'âge de dix ans. Elle en sortit pour accompagner sa mère, et Hortense sa sœur, encore enfant, que le cardinal Mazarin, avait appelées à Paris. Marie n'était pas très-jolie (1); mais elle était aimable et spirituelle : ses manières vives et enjouées plurent à Louis XIV (V. tom. xxv, pag. 169); et ce prince fut un moment tente de l'épouser. Le cardinal n'osant pas favoriser ouvertement la passion du roi, envoya ses nièces dans un couventà Brouage (2). La séparation des deux amants fut touchante; Marie apercevant les larmes que le 101 s'efforçait de retenir, lui dit ce mot si connu : Vous pleurez, vous êtes roi, et je pars (1). Elle ne revint à la cour que lorsque Louis XIV fut marié: et peu de temps après, elle devint (en 1661) la femme du prince Colonna, connétable de Naples, a qui elle apporta en dot cent mille fivres de rente. Elle partit aussitét pour l'Italie avec son époux. Les premières années de leur union furent assez heureuses: mais à la suite d'une couche pénible, et qui avait mis ses jours en danger, Marie signifia an prince Colomia qu'elle ne voulait plus vivre avec lui; et des ce moment elle ne sembla s'occuper que de le rebuter par sa froideur et ses caprices. Sur ces entrefaites, Hortense vint chercher à Rome un asile contre les persécutions du duc de Mazarin, qu'elle avait épouse. Mane confia à sa sœur les sujets de plainte qu'elle croyait avoir à former contre le connétable, et sa résolution de se retirer en France, Hortense avant vanement tenté, dit-on, de détourne Marie de ce projet, consentit à la sarvre dans sa fuite. Elles profiterent de l'absence du connétable, pour " rendre à Civita-Vecchia, deguise. sous des habits d'homme, et s'embarquèrent sur un esquif, qui les ces duisit en huit jours sur les côtes à Provence (1672). On lit dans 1. mémoires de la duchesse de Mazare qu'elles furent accueillies à Aix 10

<sup>(1)</sup> Voyer son portrait, par Mme, de Motteville,

<sup>(</sup>a) C'etait en attendent qu'il ebt pourvu à leur établissement, coustue il avait d'i) marié la duchesse de Vendonne et la courtesse de Soissous, qui étaient les deux premières des cinq serues Mancini.

<sup>(1)</sup> Bayle a employe le chap. LXXI des Repaaux questions d'un provincial, à demontrer que itrevae de Marie et de Louis XIV utest qu'asse au romanesque, et l'és-impertinemment inventee. I Lanture de l'ouvrage que la Vel a est vel (le Pia-Royal), suppose que ectte ruitevose ent lieu sou ment du depart de Marie Maucini, pour l'Instandis que ce fut plusieurs moss stant en di question du mariage de Louis XIV avec l'aumarie Theise.

Mme. de Grignan, qui eut la charité de leur envoyer des chemises, disant, » qu'elles voyageaient en vraies hé-» roines de roman, avec force pier-» reries et point de linge blanc. » Il paraît que quelque intérêt de galanterie se trouvait en jeu dans cette équipée. On lit dans une lettre de Mmº. de Scudéri, publice par l'éditeur du Supplément de Bussy : a Mme. Colonne et Mme. Mazarin » sont arrêtées à Aix; l'histoire dit » qu'on les y a trouvées déguisées en » hommes, qui venaient voir les deux » frères, le chevalier de Lorraine et » le comte de Marsan. » On juge de l'effet qu'une semblable aventure dut produire sur leurs sœurs; aussi Mme. de Sévigné écrivait-elle à sa fille, le 20 juin 1672 : « La comtesse de » Soissons et Mme, de Bouillon sont » en furie contre ces folles, et di-» sent qu'il les faut enfermer; elles » se déclarent fort contre cette étrau-» ge folie. » Hortense, craignant de tomber entre les mains des émissaires du duc de Mazarin, s'occupa de gagner la Savoie (V. l'art. suiv.), et Marie continua seule son voyage: elle espérait que, dans le cas où elle serait reclamée par le connétable, le roi lui accorderait sa protection. Mais Louis XIV, ne voulant pas la voir, lui sit conseiller de se retirer à l'abbaye du Lys, où il pourvut à ses besoins, avec cette magnificence qui le caractérisait. Il y avait quelques mois qu'elle habitait cette ab-Laye, lorsqu'elle écrivit à Colbert une lettre dans laquelle elle se plaignait, en termes peu mesurés, du refus que le roi faisait de la voir. Cette lettre fut mise sous les yeux de Louis XIV; et ce prince, persuadé que, malgré ses défenses, la connéable pourrait bien profiter du voisinage de Paris, pour paraître à la

cour, lui envoya l'ordre de choisir un couvent plus éloigné. Marie, ne consultant que sa colère, pria le duc 🕠 de Nevers son frère (Philippe-Jules-Mancini Mazarini), qui retournait en Italie , de lui permettre de faire route avec lui. Arrivée à Turin, elle changea d'idée, et voulut revenir sur ses pas; mais informée qu'elle ne pouvait rentrer en France, et ne redoutant rien plus que l'obligation de se réunir à son mari qui lui promettait d'oublier toutes ses extravagances, elle préféra courir le danger de traverser l'Allemagne, alors occupée par des troupes (1673). Mais en arrivant dans les Pays-Bas, elle fut arrêtée et gardée à vue, jusqu'au moment où le connétable lui laissa la liberté de passer en Espagne. Ce prince venait d'être nominé vice-roi d'Aragon : il épuisa inutilement tous les moyens pour décider Marie à se reconcilier avec lui; et ne pouvant vaincre sa résistance, il consentit enfin au divorce qu'elle demandait ( V. Colonna, IX, 326). Marie entra dans une maison religieuse, voisine de Madrid, où elle prit le voile; mais ennuyée de la vie du couvent, elle s'évada, et revit la France, après une absence de douze années : elle y était si bien oubliée que personne ne prit garde à elle. Dès ce moment (1684), les histoires contemporaines ne parlent plus de cette princesse; et elle languit dans une telle obscurité, que c'est par conjecture sculement, qu'on place sa mort vers l'année 1715 (1). Elle aimait avec passion les lettres et les arts. On a sous son nom un opuscule intitulé : Discorso astrofisico delle mutazioni de'tempi e di altri

<sup>(</sup>a) Le Diction. de Moreri avance qu'elle mounte au mois de mai de cette année; mais Bayle en parbôt long temps auparavant cessme d'une personné qui avant cesse de vivre. Le P. Anselme dit qu'el clinif sés jours à Madrid, en min 1715, à géec de près de 7 aoss.

accidenti mondani dell'anno 1670, (Rome), in-4°. Un anonyme a publie les Memoires de M. L. P. M. M. ( madame la princesse Marie Mancini ) Colonne, grande connetable du royaume de Naples Cologne, 1676, in-12; trad. en ital. 1678. C'est un roman mal écrit. S. Bremond y opposa l'ouvrage suivant: Apologie ou les véritables Memoires de madame Marie Mancini, connétable de Colonna, écrits par elle-même, Leyde, 1678, in-12. Ce petit écrit mérite plus de confiance que le premier. L.P-E et W-s.

MANCINI (HORTENSE), sœur puinée de la précédente, et l'une des plus belles femmes de son siècle, ctait née à Rome en 1646 : elle fut amenée à Paris à l'âge de six ans, et élevée par les soins du cardinal Mazarin, son oncle, qui avait pour elle une tendresse de père. Le roi d'Angleterre, Charles II, et le duc de Savoie la demandèrent en mariage; mais le cardinal ne crut pas pouvoir accepter l'honneur que lui faisaient deux souverains de rechercher son alliance. Il maria sa nièce, en 1661, au duc de la Meilleraie ( Armand Charles de la Porte), sous la condition que celui-ci prendrait le nom et les armes de Mazarin. Jamais union ne fut plus mal assortie : Hortense, jeune, vive et légère, aimait le monde, où elle se voyait sans cesse entourée d'une foule d'adorateurs ; le duc de Mazarin au contraire, avare et jaloux, exagéré dans sa dévotion, fuyait la societé, et obligeait une femme dont la dot avait été de trente millions, de renoncer au sejour de Paris, et de le suivre de ville en ville dans ses differents gouvernements. Hortense prit enfin la résolution de s'affranchir de ce qu'elle appelait un escla-

vage odieux ; et elle l'exécuta par le secours du duc de Nevers, son frère, qui lui procura des chevaux et une escorte pour se rendre à Rome, où elle comptait se réfugier auprès de sa sœur, la connétable Colonna. Son évasion eut lieu dans la nuit du 13 juin 1668. Le duc de Mazarin, qui plaidait alors contre sa femme, rendit plainte au parlement contre le duc de Nevers, pour avoir favorisé le départ d'Hortense, et obtint un arrêt par lequel il était autorisé à la faire arrêter partout où on la trouverait. Cependant Hortense, ennuyée des tracasseries qu'elle avait à essuyer de la part de ses parents, écrivit au duc de Mazarin pour le prier de lui pardonner son étourderie et de la recevoir, promettant de ne se conduire à l'avenir que d'après ses couseils; mais il lui fit répondre que, quand elle aurait demeure deux ans dans un couvent, il verrait ce qu'il aurait à faire. L'argent qu'elle possédait fut bientôt épuisé : il ne lui restait que ses pierreries, qu'elle engagea pour une somme très-inférieure à leur valeur ; et elle repassa en France afin de solliciter une pension sur les grands biens qu'elle avait apportés à sen mari. Le roi ( Louis XIV ), qui s'était déclaré son protecteur, fut touché de sa situation; il lui fit obtenir une pension annuelle de 24,000 liv., et 12,000 liv., argent comptant, pour s'en retourner à Rome; ce que son mari était loin d'approuver. Elle s'eufuit de cette ville, peu de temps a pres avec sa sœur la connétable ( V. l'art. précédent). En quittant celle-ci, elle se retira à Chambéri, où elle séjourna trois anuées dans la societe des personnes les plus distinguées par leur esprit et par leur naissance. Après la mort du duc de Savoie.

qui à son tour s'était aussi déclaré son protecteur, craignant de n'avoir pas également à se lotter de la regente, elle passa en Angleterre ( 1675 ), suivie de l'abbé de Saint-Réal, qui avait conçu pour elle beaucoup d'attachement. Charles II l'accueillit avec bienveillance, et lui assigna sur sa cassette une pension de 4000 liv. sterl. : elle aurait probablement remplacé la duchesse de Portsmouth, dans le cœur du monarque anglais, si elle ne se fût pas montrée sensible aux soins que lui rendait le prince de Monaco. Charles, irrité de la préférence qu'elle semblait accorder à son rival, supprima la pension qu'il lui faisait; mais il la rétablit, quelques jours après, honteux de s'être abandonné à un mouvement de jalousie qui n'avait aucun motif reel. La maison d'Hortense devint bientôt le rendezvous des hommes les plus aimables et les plus spirituels de Londres : parmi les beaux-esprits qui s'y réumissaient, on cite Justel, Vossius, Gr. Letict Saint-Evremond. Elle parut s'occuper elle-même de l'étude avec beaucoup d'ardeur; mais au goût innocent des lettres succéda celui du jeu de la bassette : elle y passait les muits, perdant des sommes considérables sur sa parole, et faisant payer quelquefois ses sottises à ses amis. Cependant, obsédée, comme elle l'était, d'une foule d'adorateurs, elle se décida enfin à faire un choix; elle jeta les yeux sur le baron de Banier, gentilhomme suédois, d'un mérite rare : la preference qu'elle lui marquait excita la jalousie du prince Philippe de Savoie, son neveu (1); il provoqua Banier en duel, et le tua d'un coup d'épée (1683). Hortense fut affectée vivement de cette catastrophe; elle fit tapisser sa chambre de noir, et y resta enfermée plusieurs jours, sans vouloir prendre aucune pourriture. Saint-Evremond , le meilleur de ses amis, lui remontra combien elle se nuisait elle-même en affichant une douleur si excessive ; elle répondit qu'elle était décidée à passer en Espagne, et à finir ses jours dans le couvent où languissait sa sœur la connétable : mais il n'eut pas de peine à lui prouver qu'elle ne pourrait jamais s'accoutumer à la vie régulière et tranquille d'une religieuse. Cependant, avec la sante, Hortense reprit le goût des plaisirs, et elle rouvrit sa porte à la plus brillante société de Londres. La révolution d'Augleterre qui appela au trône Guillaume de Nassau, la priva de la pension qu'elle recevait, son unique ressource. Le duc de Mazarin profita de cette circonstance pour lui intenter un nouveau procès ( V. Cl. ERARD, XIII, 225); et il obtint, en 1680, un arrêt du grand-conseil qui la déclarait déchue de tous ses droits dans le cas où elle refuserait de revenir avec lui (1). Hortense représenta qu'elle avait contracté des dettes, et qu'elle ne pouvait pas sortir d'Angleterre sans aveir payé ses créanciers. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle tenta, fut inutile. Elle vit ses meubles saisis; et elle se trouvait exposée au plus grand dénûment, lorsque le roi Guillaume, informé de sa situation, lui assura

(1) M.m., de Sévigue disait avec Saint-Évremond, que de duclesse de Mararin etait dispensée des règles ordinaires, et qu'on voyait sa justication en voyant M. de Masarin. Quiand on lui représentait qu'elle deviat se remettre avec son unri, eller petait, comme pendaut la guerre civile. Point de Mararin; point de Mararin. (P. la Lettre de M.m., de Sevigue à sa tille, du 27 février 1571.)

<sup>(1)</sup> Il était fils d'Olympe Mancini, seconde des accurs d'Hortense, marice à Eugène Maurice de Savoie, counte de Soissons.

une pension de 2000 liv. sterl. Elle revint alors à ses habitudes, passant l'hiver à Londres et la belle saison à Chelsey, village sur les bords de la Tamise, où elle goûtait les plaisirs de la campague. Elle y tomba malade au mois de juin, et y mourut le 2 juillet 1699, à l'âge de cinquantetrois ans. Hortense n'avait encore rien perdu de sa première beauté, ni de ses agréments. Elle avait toujours eu beaucoup d'indifférence pour la vie ; et elle ne démentit point les sentiments qu'elle avait témoignés à cet égard. Elle était donée d'un esprit vif, et parlait d'une manière très-agréable : mais jamais elle n'eut la prétention de passer pour auteur; une preuve que l'on en peut donner, c'est qu'elle permettait à Saint-Evremond de la railler sur ses fautes d'orthographe. Les Mémoires que nous avons sous le nom de la duchesse de Mazarin, sont l'ouvrage de l'abbé Saint-Réal : Bayle n'est pas de cet avis; mais Desmaiseaux nous apprend qu'il était possesseur d'un exemplaire de la première et rare édition de 1675, qui avait appartenu à Hortense, et qui était chargé de corrections marginales de la main de Saint-Réal. Ces Mémoires ont été réimprimés dans le Mélange curieux des meilleures pièces attribuees à St.-Evremond, tom. 11, et dans le Recueil des œuvres de Saint-Réal, tom. vi. On peut aussi consulter: Oraison funcbre de la duchesse Mazarin, par Saint-Evremond, (pièce composée en 1684, a la prière d'Hortense, qui desira savoir ce qu'on dirait d'elle après sa mort); - Lettre touchant le caractère de la duchesse Mazarin; - le Plaidover d'Erard; les Remarques sur ce plaidoyer, et les autres pièces insérées dans le Mélange curieux

déjà cité. On a publié, à Paris, en 1808, La duchesse de Mazarin, mémoires écrits par elle-même, in-80, et 2 vol. in-12. C'est une reimpression des Mémoires faits par Saint-Réal, et que l'on a défigures par des additions tirées de sources qui ne méritent pas toutes la même

MAN

confiance. MANCINI (MARIE-ANNE), duchesse de Bouillon, née à Rome, en 1640, était la cadette des nièces du cardinal Mazarin : elle fut amenée à Paris, quelques années après ses sœurs, et excita comme elles la tendresse du premier ministre. Elle avait une certaine naiveté enfantine qui divertissait beaucoup son oncle; et il se plaisait à lui faire épronver toutes sortes de contrariétés ( V. les Mémoires d'Hortense, cités dans l'art. précédent ). Elle fut mariée, le 20 avril 1662, à Godefroi-dela-Tour, duc de Bouillon, à qui elle apporta en dot deux cent mille écus. Sa carrière fut plus heureuse que celles de la connétable Colonna et de la duchesse de Mazarin. Elle partageait ses loisirs entre la lecture, la société de quelques amis choisis, et les plaisirs de la cour la plus brillante et la plus spirituelle qu'il y ait jamais eu. La duchesse de Bouillon vit La Fontaine, devina son talent, et fut sa première protectrice. Ce fut elle qui lui donna le surnom de Fablier, mot que l'on a mal-à-propos attribué à Mme. de la Sablière (1. l'Hist. de l'acad, franc., par l'abbé d'Olivet, t. 11, 331) : mais celle qui avait su apprécier le mérite de La Foutaine, fut injuste à l'égard de Racine; entraînée par l'esprit de parti, elle préféra la Phèdre de Pradon a l'un des premiers chefs-d'œuvre de notre scene tragique. ( F. le duc de NEVER. et Pradon). On créa, comme en

sait, en 1680, une chambre ardente pour rechercher les auteurs des crimes d'empoisonnement, que l'on croyait plus multiplies qu'ils ne l'étaient en effet ( V. BRINVILLIERS et Voisin). La duchesse de Bouillon fut citée devant cette chambre, et décrétee d'ajournement personnel: elle n'était accusée que d'une curiosité ridicule, trop ordinaire alors, mais qui n'est point du ressort de la justice (V. *le Siècle de Louis XIV* ). Madame de Sevigné raconte, dans une lettre du 31 janvier 1680 , l'interrogatoire de la dachesse de Bouillou; on ne peut rien imaginer de plus plaisant, ni de plus propre à convaincre de son innocence ceux qui en douteraient encore (1). Cependant elle fut exilée à Nérac, parce qu'elle s'était beaucoup vantée des plaisanteries qu'elle avait faites à ses juges, et que le roi l'avait trouvé très-mauvais. Leduc de Bouillon sollicita de Louis XIV la permission de faire imprimer l'interrogatoire de sa femme, pour l'envoyer en Italie et dans toute l'Europe, où l'on pouvait croire qu'elle était une empoisonneuse. La Fontaine, qui n'oubliait jamais ses amis dans le malheur, adressa des consolations la duchesse. C'est dans les letres que lui écrivit l'inimitable fabuste, qu'on peut prendre une idée le l'esprit et de l'étendue des conmissances de cette dame : « Toutes sortes de sujets, lui dit-il', vous conviennent aussi-bien que toutes sortes de livres, pourvu qu'ils soient bons, » Elle alla en ingleterre, en 1687, visiter sa sœur duchesse de Mazarin, qui lui fit

beaucoup d'instances pour la retenir auprès d'elle. La Fontaine écrivit alors à notre ambassadeur (M. de Bonrepaux) : « Elle porte la joie » partout.... c'est un plaisir de la » voir disputant, grondant, jouant » et parlant de tout, avec tant d'es-» prit, que l'on ne saurait s'en » imaginer davantage. » Avec un tel caractère, il n'est pas étonnant que la duchesse de Bouillon eût beaucoup d'amis : elle quittà ceux qu'elle avait en Angleterre, pour revenir en France des 1688. Deux ans après (1600), elle fit le voyage de Rome pour y voir le prince de Turenne, son fils, qui était lui-même en disgrace, et avait accompagné le cardinal de Bouillon, son oncle. Elle n'y passa que deux mois : à peine avait-elle quitté Rome, qu'elle reçut la permission de revenir à la cour (1). Depuis cette époque, on connaît peu les détails de sa vie : elle trouva dans la culture des lettres un dédommagement aux illusions qui fuient avec la jeunesse, et mourut à Paris le 20 juin 1714, à l'âge de soixante-quatre ans. Elle avait formé une bibliothèque nombreuse et bien choisie, dont elle confia la garde à Belin, son secrétaire, l'auteur de Mustapha et Zeangir; pièce à laquelle on croit que la duchesse de Bouillon a en quelque part ( V. Belin, IV, St ). Elle aimaità rendre service aux littérateurs ; et Campistron, entre autres, lui a témoigné sa reconnaissance par la dédicace de la tragédie d'Arminius. On ne peut douter qu'elle n'ait composé beaucoup de petites pièces de vers : mais elles n'ont pas été recueillies : et l'on ne connaît de cette dame qu'un Rondeau contre les Métamorphoses de Benserade, inséré par

t) Le dernier editeur de Mme, de Sérigor (M. Monmerqué) denne l'estract textuel de l'interaction par la duchesse de Bouldon, à la chamadie l'Aisenal, et signe d'elle (V. le t. VI, p. 141 suiv.) Dans cet interregature, la durheuse de selon ne fut pos aussi triomphante qu'elle se plut autre à le répondre.

<sup>(1)</sup> Voyez les Mémoures de Coulanges, Paits, 1810, pag. 212.

Saint-Marc dans les Commentaires sur les OEuvres de Boileau (Éd. de 1747, t. v, p. 93, dans les notes).

W-s.

MANCINI (FRANÇOIS), peintre, naquit en 1725, à Sant-Angelo in Vado, et fut elève de Charles Cignani. Il alla se perfectionner à Rome, et s'écarta des-lors de la manière de son maître, pour adopter le faire expeditif et facile de Franceschini, son condisciple, avec lequel son talent avait de la ressemblance. Il semble cependant qu'il cut moins de promptitude dans l'exécution; du moins il n'a point fait un aussi grand nombre d'ouvrages. On estimait beaucoup ses compositions; il dessinait bien, avait une couleur agréable, et on le regardait à Rome comme un des meilleurs peintres de cette époque. Son tableau de saint Pierre et saint Jean guerissant un boiteux, se conserve dans le palais de Monte-Gavallo; et il a été copié en mosaïque dans l'église de Saint-Pierre. Il est bien compose, d'une perspective parfaitement entendue, et les figures en sont pleines de vie : c'est l'ouvrage capital de Mancini. Parmi ses autres ouvrages, on cite l'Apparition de Jésus-Christ à saint Pierre, que l'on voit chez les Philippins de Citta di Castello, ainsi que les tableaux à l'huile et à fresque qu'il a laissés à Forli et à Macerata. Il a beaucoup travaillé pour les galeries étrangères, dans lesquelles on estime particulièrement ses tableaux d'histoire. Il cut pour élèves le chanoine Lazzarini et Nicolas Lappicola de Grotone, dont les ouvrages ont mérité d'être exécutés en mosaïque. Mancini mourut en 1758.

MANCINI. F. NIVERNOIS.

MANCO-CAPAC, fondateur, et premier Inca de l'empire du Pérou, réunit quelques peuplades sauvages sur les bords du lac de Cusco, leur persuada qu'il était fils du solril, et envoyé sur la terre, ainsi que la reine Coya-Ocella, sa sœur, et son épouse, pour rendre les hommes bons et heureux. Un les crut descendus du Ciel. A leur voix, les hommes nus, répandus dans les forêts, se rassemblerent. Manco les instruisit à féconder la terre, à diriger le cours des eaux, à se mettre à l'abri de l'inclémence de l'air. Cova-Oella montra aux Indiennes à filer la laine et le coton. à se vêtir de leurs tissus, à servir leurs époux, à élever leurs enfants. Mais ce fut surtout la religion qui servit de fondement à la puissance de Manco-Capac. Après avoir aboli les sacrifices humains, il apprit à ses sujets à adorer intérieurement, comme un Dieu suprême, mais inconnu, le Grand Pachacamac ( c'est-à-dire. l'ame ou le soutien de l'univers ), et à offrir extérieurement leur principal hommage au soleil, son père, comme un Dieu visible et connu, source de la lumière, de la fertilité, et après lui aux étoiles et à la lune. Jetant ensuite les fondements de la ville de Cusco, dans la belle vallée de ce nom, Manco-Capac l'entoura de villages, partagea les Péruviens en plusieurs tribus, et préposa des chefs @ Curacas, qui gonvernaient le peuple en qualité de lieutenants de l'Inca. Après avoir institué le culte du soleil, il établit des fêtes en son honneur. et lui eleva des temples où brillaient l'or et l'argent. Les lois de ce législateur souverain du Pérou, furest reques avec applaudissement et recennaissance par une nation jusqu'alors grossière et sauvage. Le sage Manca vit prosperer sous ses yeux l'empere qu'il avait fondé. Sentant ses forces diminuer, il dit qu'il allait reposer

auprès du soleil son père, et mourut après un règne heureux de trente à quarante ans. Rocha-Inca, son fils ainé, lui succéda, et régna comme lui par la persuasion et les bienfaits. Telle fut l'origine de la race des Incas, on souverains du Pérou. L'empire ne comprenait d'abord que la vallée de Cusco; mais les successeurs de Manco - Capac en étendirent au loin les bornes, moins pour satisfaire la passion des conquêtes, que pour civiliser des peuples barbares. Manco paraît avoir été un prince d'un rare génie; on ne doit donc pas s'étonner que les Indiens aient cru qu'il tirait son origine de la divinité, et qu'ils aient marqué une vénération superstitieuse pour la mémoire et la postérité d'un législateur qui, après les avoir fait sortir de la barbarie, leur avait prouvé l'avantage d'un gouvernement fixe et réglé. Les premiers pleurèrent sa mort, célébrèrent ses funérailles pendant trois mois, et prirent un soin particulier d'embaumer son corps, avec des préparations aromatiques. Leblanc donna, en 1763, une tragédie de Manco-Capac. (V. Leblanc, XXIII, 484.) В-р.

MANCO II, fils d'Huana-Capac, frère d'Huascar, devint l'unique espoir de la race des Incas, par le meurtre de son frère, et la mort d'Atahualpa, condamné, en 1533, d'après les ordres de Pizarre. Manco s'étant mis à la tête des Indiens, défendit Cusco contre les Espagnols, et se réfugia dans les montagnes, quand il se vit force d'abandonner sa capitale. S'imaginant néanmoins que ses vainqueurs étaient d'une race au-dessus de l'espèce humaine, il consentit à recevoir, de Pizarre, la couronne de ses ancêtres, et à reconnaître la souveraineté du roi

d'Espagne. Après une entrevue avec Pizarre , il fit son entrée publique à Cusco, en 1533, dans un palanquin à côte de ce conquerant, escorté par une garde espagnole, et fut présenté le lendemain au peuple, et ceint du bandeau royal. Mais u'ayant pu obtenir d'être rétabli dans tous ses droits, ainsi que le portait son traité avec les Espagnols, et se voyant au . contraire leur prisonnier, il se sauva par une ruse, en 1535; et après avoir excité les Péruviens à la guerre, il tailla en pièces plusieurs détachements espagnols, vint assiéger Cusco, s'empara de la citadelle, et aurait reduit enfin la garnison espagnole qui défendait la ville, sans l'approche d'Almagro, avec un corps de troupes. Ce capitaine lui ayant proposé de se liguer avec lui contre Pizarre, il refusa cette alliance par un principe d'honneur et d'honnêteté, et dit à cette occasion : « J'ai » pris les armes pour recouvrer mes » droits, et rendre la liberté aux » Péruviens, et non pour protéger » les vils desseins d'un usurpateur » contre un autre. » Trompé dans son espoir, et déconcerté par l'arrivée de Diego d'Almagro, ce malheureux prince désespéra de reconquérir son empire; et pour que ses sujets ne fussent pas victimes de leur fidélité, il les licencia, les engagea même à calmer le courroux des vainqueurs, et vint se réfugier, en 1537, à Villapampa , au milieu des Andes , où il fut assassiné quelques années après par un Espagnol proscrit, auquel il avait donné asile. Ce prince laissa deux fils, qui périrent également par la perfidie des Espagnols ( V. les articles du marquis de CANETTA, et de François de Tolère ). Ainsi s'éteignit la race mâle des Incas, qui avait régné pendant quatre cents ans

au Pérou (1). Leurs sujets perdirent a jamais l'espoir de recouvrer leur indépendance; mais au moins furent-ils vengés. L'histoire atteste que presque tous les conquérants du Pérou, et les oppresseurs des Incas, périrent misérablement. B—r.

MANDAJORS (JEAN-PIERRE DES OURS DE ), historien, était fils de Louis de Mandajors, bailli général du comté d'Alais (2), et naquit dans cette ville, en 1679. Après avoir suivi le cours de ses premières études avec assez de négligence, il fit celui de philosophie à l'âge de quatorze ans, et soutint des thèses publiques avec un succès qu'il ne dut qu'a son excellente mémoire. Il oublia bientôt, dans les dissipations de la jeunesse, tout ce qu'on lui avait appris : mais comme il avait conservé le goût des lettres, il se mit à lire, avec réflexion, les meilleurs auteurs latins ; et il parvint à corriger, en partie, les défauts de sa première éducation. Son père le conduisit à Paris, en 1696, pour aviser aux moyens de lui assurer la survivance de sa charge. Le séjour du fils dans cette ville, accrut encore son ardeur pour l'étude; et il y forma des haisons avec les savants, dont il mit

à profit les lumières et les conseils. Son père publia, vers le même temps, les Nouvelles Découvertes sur l'ancien état de la Gaule, ouvrage rempli de paradoxes insoutenables; et Mandajors parvint à lui éparguer le chagrin des critiques qui n'étaient que trop méritées. De retour dans sa province, il continua de s'appliquer à la culture des lettres, et principalement de l'histoire : mais il regrettait le sejour de Paris; et il sollicita une place à l'académie des inscriptions, qui l'admit, en 1712, comme élève. Des affaires de famille l'avant mis dans l'impossibilité d'abandonner sa province, il passa, en 1715, dans la classe des associés, et obtint presque aussitôt la vétérance. Il ne cessa pas de correspondre avec l'academie; et chaque fois qu'il venait à Paris, il s'empressait de lui communiquer le fruit de ses recherches. Dans sa jeunesse il avait cultivé la poésie(1); mais il n'avait pas tardé d'y renoncer, persuadé qu'il ne s'éleverait jamais dans ce genre audessus de la médiocrité : il composait néanmoins, dans ses loisirs, des devises; et on lui doit la belle inscription pour la statue érigée à Louis XIV, par les états de Languedoc (Ludovico magno post mortem). Sur la fin de sa vie il fut attaque d'une maladie douloureuse, qui l'obligea de faire, encore une fois, le voyage de Paris pour consulter les médecins; mais voyant que les secours de l'art ne pouvaient arrêter les progrès du mal, il retourna dans sa ville natale, où il mournt le 15 novembre 1747. C'était un homme d'un sens droit et d'un esprit juste : il avait beaucoup de fermeté et d'é-

<sup>(1)</sup> Hen a paru des descendants, par les femmes. (F. GARCILASO et TUPAC-AMARU.)

<sup>(1)</sup> Louis de Mandajors etait un homme d'esprit, mais très-paradoxal et fort entélé de ses opinions. Il est mort vers 1746. On de lui : I. Nouvelles découvertes sur l'état de l'annienne Goule du temps de Cour. Paris, 1666, in 12. Il prétend y prouver que César attriguit les Helvéttens, non pas dans la Bourgosme, mais sur les conins du Gevandan et de l'Auvergor, et pour établir ce singulier système, il sintient que Bibracte n'était point attué en Bourgome, et Lyon était la capitale des Éducos, etc. Bourgome, et de la ville d'Alex, na sight de la famone. Hocus, assirgée pur César, Avignon, 1714, in-12. Il pretend que critte dernière était Abis. Ill. Conclution de la dispute d'Alice, cans date, in etc. IV. Nouvelleudéconvertes sur Clodon et les Français, niè Ce n'est qu'ur l'ésan de folles rédiendes. Hermis, melec un Beaurois, refuta quelques uns de se paradoxe dans le Morand de 1667.

<sup>(2)</sup> On cite de lui : Arlequin, valet de dieux mattres; picce jouée au thelitre Italice; et l'Impromptu de Nismes, pastorale eu un acte, 1714.

lévation dans les sentiments; et il était si désintéressé , qu'il ne songea amais à employer son crédit pour son avancement ou sa fortune. On a de lui : I. Histoire critique de la Gaule narbonnaise, Paris, 1733, in-12. C'est un ouvrage très-estimable, et dans lequel l'auteur n'avance rien sans de bonnes preuves. Il l'a partagé en deux livres : dans le premier, il expose l'ancienne division des Gaules et les premières expéditions des Gaulois-Celtes, et donne l'histoire de la partie méridionale des Gaules, jusqu'à l'arrivée de Jules-Gesar; le second livre contient la suite de l'histoire sous Cesar et Auguste. L'ouvrage est terminé par sept Dissertations sur la Celtique d'Amngat ; la fondation de Marseille ; la oute d'Annibal entre le Rhône et les Upes; la guerre des Cimbres dans es Gaules ; le passage de Pompée lans la Narbonnaise; les significaions du mot Gallia, et les limites e la Narbonnaise et de l'Aquitaine. l. Des Mémoires dans le Recueil de académie des inscriptions, sur la oute d'Annibal dans les Gaules, uand il passa en Italie; - sur la tuation de Trevium et Pusianum, iaisons de campagne de Ferréol, réfet du prétoire (V. FERRÉOL); it les vies d'Annibal et de Scipion, tribuées à Plutarque, et qu'il prouve re l'ouvrage de Donat Acciaioli; - des Remarques sur un passage de régoire de Tours; - sur une preadue loi de Marc-Aurèle, en faveur s chrétiens; - des Recherches sur limites de la France et de la Go. ic . - et enfin sur l'évêché d' Arisiim , qu'il croit être celui d'Alais. . Réflexions sur les Dissertations toriques et géographiques sur l'éde l'ancienne Gaule; dans le ernal des Savants, mai 1712, Il

s'attache, surtout, à prouver qu'Augustodunum est la ville d'Autun. L'Éloge de Mandajors, par Fréret, est imprimé dans le recueil de l'Académie des Inscriptions, tom. x'x1, Hist., pag. 250. W—s.

MANDAR ( JEAN - FRANÇOIS ). oratorien, naquit en 1732, à Marine, près de Pontoise. Il était professeur, en 1762; car J.-J. Rousseau parle de lui, comme tel, dans ses Confessions, à l'occasion d'un goûté fort gai qu'ils firent ensemble à Montmorenci, la veille du décret de prise de corps lancé par le parlement de Paris, contre l'auteur d'Emile. Un autre oratorien prenait part à ce goûté, dont Rousseau fait en peu de mots une description trèsagréable. Après avoir professé les humanités au collége de Juilli , le P. Mandar entra dans les ordres sacrés, et fut charge de diriger la conscience d'un certain nombre d'élèves de cette maison. Son talent pour la chaire le fit aussi choisir pour adresser aux élèves l'exhortation chrétienne, désignée sous le nom d'instruction, qu'ils entendaient tous les dimanches, avant le service divin. C'était par ces discours, dans lesquels la force s'unissait à l'onction, que le P. Mandar se préparait à annoncer la parole de Dicu à un auditoire composé d'hommes faits. La reputation qu'il acquit, lui valut la distinction de prêcher devant le roi, et de prononcer, en 1772, le panégyrique de saint Louis, devant l'académie française. Son discours fut entendu, le lendemain, par l'académie des belles-lettres. Le P. Mandar fut nommé, en 1782, supérieur du séminaire de Saint-Magloire, à Paris , et ensuite supérieur du collége . de Juilli. Il l'avait quitté, en 1790, pour habiter la maison de retraite

à Paris : la destruction de sa congrégation, en 1792, le força d'abandonner cette demeure de paix; et peu de temps après, la fureur croissante de la tempête politique le contraignit à fuir en Angleterre. Dans ces tristes conjonctures, son cœur éprouva de bien douces jouissances; un Anglais, ancien élève de Juilli, lui offirit un asile dans sa maison : les Français, exilés, s'empressaient pour entendre ses prédications; et son panégyrique de saint Louis fut écouté, à Londres, par une assemblée où se trouvaient des personnages augustes. Cependant des jours plus sereins luisaient en France; le P. Mandar se hâta d'y revenir. Un homme, qui occupait une des places les plus éminentes du gouvernement, avait été le confrère du P. Mandar, dans la congrégation de l'Oratoire. Il l'accueillit avec des égards mêlés de bienveillance, et lui proposa même de l'appuyer de son crédit pour le faire arriver à l'épiscopat. Le P. Mandar préféra de vivre modestement de son mince patrimoine, que son neveu, ingénieur des ponts - et - chaussés, avait rénssi à sauver. Il mourut en 1803, Indépendamment du panégyrique de saint Louis, qui a été traduit en espagnol, on a du P. Mandar plusieurs Sermons, parmi lesquels on distingue le sermon sur le Ciel. Il a aussi composé un Discours (en vers) sur la vieillesse (1802). La poésie le délassait d'études plus graves. Il décrivit en vers un voyage qu'il fit à la grande Chartreuse en 1775 : ce petit poème fut imprimé en 1782, avec une traduction latine du P. Viel, son confrère, qui survit encore à son ami; il est précédé d'une Lettre sur ce même voyage, qui avait déja été publiée dans le journal de Verdun, en 1776.

L'une et l'autre ont reparu avec des mélanges du P. Viel, imprimés en 1815. On a aussi du P. Mandar un Cantique en vers latins, à l'usage des enfants qui se disposent à la première communion. Enfin, son caractère enjoué lui faisait saisir, au collége de Juilli, toutes les occasions qui s'offraient d'exercer sa muse, soit en vers français, soit en vers latins, sur les événements arrivés dans la maison. Il était chéri et respecté des élèves, du nombre desquels se trouvait l'auteur de cet article.

MANDAT (ANTOINE-JEAN GAL-LIOT DE ), né à Paris, en 1731, était capitaine au régiment des gardes-françaises, quand la révolution éclata. Il commandait en chef la garde nationale parisienne, en 1702. Quelques jours avant le 10 août, ses amis lui parlaient des dangers qui le menaçaient personnellement. a Je » sais , répondit-il , le sort auquel je » suis probablement réservé; mais » je réponds des jours du roi, jus-» qu'à mon dernier soupir. Je ne » quitterai donc jamais mon poste » volontairement. » Dès le 8 août. il fut requis par le département de Paris, de faire augmenter le nombre des troupes qui devaient environner Louis XVI au château des Tuileries : et le maire Péthion y joignit l'erdre positif et écrit, de repousser la force par la force. Mandat fit ses préparatifs en conséquence, le o et communiqua au commandant des gardes-suisses les instructions qu'il avait reçues. Mais cet ordre écrit donné par Péthion , au commandas: de la garde nationale, inquiétait le factieux : sa mort fut résolue pou ressaisir cette pièce importante. La nouvelle municipalité, ayant chass l'ancienne, intimale 10, dès la point

du jour, à ce commandant l'ordre de se rendre, sans délai, à l'hôtel-deville. Il attendit une nouvelle injonction; et, sur les représentations de M. Ræderer ainsi que de deux officiers municipaux, il partit du château, accompagné d'un seul aide-decamp. A peine arrivé, il fut massacre, au moment où le conseil municipal venait de donner l'ordre de le conduire à la prison de l'Abbaye. Un coup de pistolet le renverse, et des sabres l'achèvent. Aussitôt le cadavre est jeté dans la Seine : sa famille fut ainsi privée, même de la consolation de lui rendre les devoirs funebres. - Son neveu, Etienne-Martial, baron de MANDAT, né au château de Neuilli, près de Brienne, le 12 décembre 1770, d'abord souslieutenant dans le régiment de Mestre-de-camp dragons, était âgé de 18 ans, à l'époque de l'émigration. Il montra, dans les différents corps où il servit en pays étranger, la plus grande valeur, et, au plus fort d'un combat, reçut un coup de sabre au visage. Ayant passé aux Chouans, sous les ordres du comte de Frotté. il ne se distingua pas seulement par sa rare intrépidité, mais aussi par son talent pour le commandement. Il reçut la croix de Saint-Louis, en 1795. Pris les armes à la main, il fut fusille à Caen, le 18 septembre 1798. Il donna lui-même le signal à ses bourreaux, et mourut en criant: Vive le roi. Les journaux répétèrent les éloges qu'avait faits de lui a province de Normandie, où il tait connu sous le nom de Mandat e Balafre. - La sœur du baron de Mandat, mariée à M. Thomassin DE BIENVILLE, comparut, en juin 1794, u tribunal révolutionnaire de Paris. ouquier - Thinville dit alors : « Il n'y a rien contre la citoyenne; » mais elle s'appelle Mandat; je » conclus à la mort. » Elle périt, âgée de 24 ans. L—r—E.

MANDELSLO ( JEAN - ALBERT DE ), voyageur allemand, naquit, en 1616, dans le Mecklenbourg. Il était page du duc de Holstein-Gottorp. Lorsque ce prince envoya, en 1633, une ambassade en Russie et en Perse, Mandelslo eut la permission d'en faire partie, en qualité de gentilhomme des ambassadeurs. Oléarius, son ami intime, qui était attaché à la légation comme secrétaire, en a donné la relation ( V. OLEARIUS). Avant de partir, Mandelslo avait été autorisé par son prince à visiter le reste de l'Asie, lorsque les ambassadeurs quitteraient la Perse. Le Chah lui offrit une pension considérable pour le retenir à sa cour ; mais Mandelslo aima mieux aller aux Indes. Il s'embarqua donc à Ormus, en 1638, visita Surate, Agra, Lahor, Visapour, la côte de Malabar, et Ceylan, et revint en Europe par le cap de Bonne - Esperance. N'ayant pas trouvé à Gottorp d'emploi qui lui convint, il prit parti dans le régiment de cavalerie de Rantzau, qui était au service de France, et y obtint une compagnie. Il mourut à Paris, de la petite vérole, en 1644. Etant à Surate, en 1638, il écrivit à Oléarius, pour le prier de ne pas publier la relation de ses voyages, avant de l'avoir revue et corrigée. Oléarius la fit imprimer sous ce titre en allemand : Lettre de J. A. de Mandelslo, écrite de Madagascar à Oléarius, en 1630, sur son voyage des Indes Orientales, avec une Notice succincte sur l'état actuel de la Chine, royaume situé le plus à l'orient, suivie des remarques d'Oléarius. Sleswig, 1645, 1 vol. in-folio. Cette première édi-

tion reparut à la suite des voyages d'Oléarius ; l'ouvrage fut ensuite augmenté d'après les manuscrits de l'auteur, et divers matériaux fournis par Oléarius. Il fut intitulé : Voyage aux Indes, etc., Sleswig, 1658, un vol. in-folio., avec figures; ibid., 1668; Hambourg, à la suite d'Oléarius, 1696, in folio. Il fut traduit en hollandais, Amsterdam, 1658, 1 vol. in -4°.; enfin en français par Wicquefort sous ce titre : Voyages faits de Perse aux Indes Orientales. contenant une description nouvelle et très-curieuse de l'Indostan, de l'empire du grand Mogol, desiles et presqu'iles de l'Orient, des royaumes de Siam, du Japon, de la Chine, du Congo, etc., Paris, 1650, 1 vol. in-40.; 1666, 2 vol. in-40.; Levde, 1719, 2 vol. in-folio, cartes et figures; la Haye (Amsterdam), 1727; Amsterdam, 1737, 2 vol. in - folio, cartes et figures. Mandelslo était trop jeune, et trop peu éclairé pour que sa relation fût trèsinstructive; cependant on la lit avec plaisir, parce qu'il met de la franchise et de la var été dans ses récits. Il distingue soigneusement ses propres observations des rapports d'autrui, et déclare souvent qu'il n'ajoute aucune foi à ceux-ci. Il ne les avait pas insérés dans son itinéraire, voulant probablement les laisser de côté; mais on ne tint pas compte de ses intentions. Bien plus, les éditeurs joignirent à son ouvrage tont ce qu'ils purent recueillir des autres voyageurs, sur les différents pays de l'Asie que Mandelslo n'avait jamais vus; de sorte que son récit se trouve noyé dans un grand nombre de descriptions et de recherches historiques, auxquelles il n'a pas la moindre part. On a aussi grossi le livre, d'une très-longue table des matières, la plus ridiculement ré digée qu'il soit possible d'imaginer. Mandelslo dessina la plupart des figures de son voyage, et fit lui-même les observations astronomiques qui s'y tronvent.

E—s.

MANDER (CHARLES-VAN), pein tre, historien et poète, naquit à Meulebeke, près Courtrai en 1548; et ses parents n'épargnèrent rieu pour son éducation. Les progres qu'il fit dans les lettres, furent rapides, mais ne l'empêchèrent pas de se livrer à son penchant poer le dessin. Presque au sortir de l'enfance, il manifesta les dispositions qu'il avait pour cet art. Un de 56 plaisirs était de dessiner sur les mus de sa chambre les portraits de ses domestiques. C'étaient des caricatisres; mais dans chacune d'elles il avait saisi le canactère propre du personnage, et l'on ne pouvait mécoanaître l'original. Quelquefois, il les peignait à l'aquarelle sur un morcean de papier, et les accompagnat de vers pleins de malice et de gaite. Ses parens seconderent ses dispositions. Il cut d'abord pour maître Lucas de Ileere, peintre et poète également distingué à Gand. De la il se rendit à Courtrai pour y prendre des le cons de Pierre Vierick; mais ce nouveau maître, cherchant à éviter le maux de la guerre, errait dans la Be giquede ville en ville. Cette vie agiter déplutà Van Mander; il retourna che ses parents, et se livra entierement . la poésie : des tragédies et des come dies, jouées avec succès, furent le fruit de ses loisirs. Peintre et poets tout-à-la fois, il peignait lui-même les décorations de ses pièces, et cottruisait les machines pour la reptesentation : on raconte, à ce supt. qu'ayant vouln, dans le drame de Noé, représenter le déluge, il pous

MAN

l'imitation si près de la réalité, et amena sur la scène une telle quantité d'eau, que quelques-uns des spectateurs furent novés ou sur le point de l'être. Son père combla ses desirs en lui permettant de voyager. Il avait alors vingt - six ans. Il alla d'abord à Rome, et y demenra trois ans. Il y peignit des fresques estimées et des paysages qui lui obtinrent des distinctions honorables du souverain pontife. Après un séjour assez prolongé en Italie, il revint en Allemagne, et se rendit à Vienne d'après les avis de Spranger, son ami. Cependant malgré tous les efforts que l'on fit pour le retenir dans cette ville et l'attacher au service del'empereur, Van Mander voulut revoir sa ville natale, où ses compatriotes le reçurent avec l'empressement le plus honorable. C'est alors qu'il peignit les deux tableaux d'Adam et Eve dans le Paradis terrestre, et du Déluge, où l'on ne savait qu'admirer le plus de la vérité du paysage, de la vigueur du coloris, ou de l'expression et de la beauté de la composition. Il y avait peu de temps qu'il était marie, lorsque la gnerre l'obligea de quitter sa ville , et de fuir à pied avec sa femme et son enfant nouveau-né. Ses domestiques l'accompagnaient escortant plusieurs voitures de meubles. Un parti ennemi les rencontra, massacra les donestiques, pilla les meubles, et se disposait à le pendre lui-même, quand in heureux hasard amena près de lui in officier avec lequel il s'était trouve n Izalic. Cet officier le reconnut, toma sur les brigands avec sa troupe, et ut assez henreux pour sauver la vie de artiste. Van Mander avait tout peru : mais rien ne put le décourager altérer sa gaité. Réfugié à Bruges, se remit à faire des vers et à pein-

dre avec ardeur. Il commençait a réparer ses pertes, lorsque la peste et les ennemis le chassèrent de nonveau de son asile. Il s'embarqua pour la Hollande, avec sa famille, et vint se fixer à Harlem, où hientôt il fut surchargé d'ouvrage. En société avec Goltzius et Cornille, il y établit une academie, où il introduisit le goût italien. Van Mander peignit en camaien plusieurs tableaux, une Passion de Jesus - Christ en 12 pièces, une Fete flamande; saint Jean prechant dans le Desert, etc. Parmi ses plus belles compositions, on cite particulièrement le Portement de croix, l'Adoration des Mages, et Jacob. Ses paysages sont également estimés; ses arbres sont touchés avec esprit, ainsi que ses figures; la conleur en est boune et la composition piquante. Seulement, sur la fin de sa vie, il devint un peu maniéré dans ses compositions. En 1604, il se rendit à Amsterdam; mais au bout de deux ans de sejour, il fut atteint d'une maladie que l'ignorance de son médecin rendit mortelle : il expira le 11 mai 1606. On lui fit des obsèques magnifiques; et, pour honorer son talent poétique, il fut enseveli avec une couronne de laurier sur la tête. Il laissait une veuve et sept enfants, parmi lesquels , l'ainé , nomme Charles, cultiva aussi, comme son père, la peinture. Après avoir travaillé assez long-temps à Delft, il se rendit en Danemark, où il fut attaché à la cour. Parmi les ouvrages littéraires qui ont fait connaître Van Mander le père, comme un des bons écrivaius de son temps, on cite particulièrement ses Vies des peintres anciens italiens et flamands, qu'il a écrites jusqu'en 1604. Les jugements qu'il porte des artistes dont il écrit la vie, sont en général pleins de rai-

son, et les préceptes qu'il y donne sont excellents. Ses autres ouvrages ont : I. La Traduction en vers et en prose des poèmes d'Homère, des Bucoliques et des Géorgiques de Virgile, II. La Maison de Pan. III. Le Nouveau-Monde, on la découverte de l'Amérique. IV. Les Métamorphoses d'Ovide, avec l'exposition de la Fable. Il a de plus composé un grand nombre de vers en flamand ; une pièce intitulée Dina, ou la ruine de Sichem, qui a sonvent été représentée en Flandre; et enfin la Lyre de David, imitation en vers de psaumes du roi-prophète. Van Mander avait formé un grand nombre d'élèves dont quelques-uns, comme Jacques Maertens. Corneille Enghelsen, Fran. Halls, H. Gerrets, indien, etc., ont acquis une réputation méritée.

MANDEVILLE (JEAN DE), cn latin Magnovillanus on Magdovillanus, chevalier anglais, issu d'une ancienne et noble famille, naquit à Saint-Alban, vers l'an 1300. Il reçut une éducation soignée, étudia la médecine, et l'exerca même pendant quelque temps; il s'appliqua aussi aux mathématiques, et voulut savoir un peu de théologie, suivant la coutume du temps. Il n'était bruit alors en Europe que des merveilles de l'Asie : Mandeville desira les connaître. Il quitta l'Angleterre, en 1327, traversa la France, et se rendit à la Terre-Sainte. Loin d'y guerroyer en bon chevalier contre les infidèles, il combattit sons leurs drapeaux; il servit le soudan d'Égypte, et suivit le grand khan du Kathai, dans ses guerres contre le roi de Manci (Chine méridionale). Mandeville voyagea dans presque toute l'Asie, et sejourna pendant trois années dans la ville de Cambalu (Péking), résidence du grand khan. Enfin, après les aventures les plus incrovables, et une absence de treute-trois ans, il revint dans 53 patrie. Pour charmer les ennuis de la solitude, comme il le dit lumême, il écrivit la relation de ses voyages, dédiée à Edouard III. Son humeur peu casanière, et les desordres qu'il remarquait dans l'hglise et dans le gouvernement de sa patrie, l'arrachèrent de nouveau à ses foyers. Cette fois, ses voyages se bornèrent à la France, et aux Pays-Bas. Il mourut à Liege, le 17 110vembre 1372, et fut enterre dans l'église des Guillelmites de cette ville, où l'on voit son épitaphe. la suite de laquelle on lit ces mots en français du temps :

Vos qui paseis sor rui, Par l'amor Deix proies por mi,

L'itinéraire du vovage de Mandaville est le même que celui d'Odene de Portenau. Il copie des pages (12tières de la relation du moine italien; et quand il ne la copie pas, ses observations out presque toujours pour objet les mêmes particularités, il mil également à contribution la géographie d'Huiton, et transcrit des metceaux entiers des romans de cheslerie, et des vicilles chroniques () temps. On y distingue facilement io fragments d'Ogier le danois et se la belle Mélusine, que le rédacted insère, dit-il, pour donner plus it perfection a son ouvrage. Il est per hable que les moines contemporate sont les auteurs de quelques-unes en additions dont nous venens de par ler, et qu'ils avaient pour but, en ri intercalant dans une histoire Vic table, d'exciter puissamment le d > de visiter la Terre-Sainte. Il estocore probable que Mandeville vos 4 lui-même renchérir sur ses predict

seurs, et qu'il eut l'ambition d'ajouter à ses observations tout ce qui avait été dit avant lui. Il prit ses monstres dans Pline, ses miracles dans les légendes, et ses merveilleuses histoires dans les romans. Ses récits offrent des îles habitées par des géants qui ont 50 pieds de haut, des diables qui du sommet des montagnes vomissent des flammes sur les pauvres voyageurs, et un certain agneau de Tartarie engendré par un melon. Il place son prêtre Jean dans la ville de Suze; et l'histoire qu'il en rapporte semble être mêlée de quelques traditions indiennes ( V. Rubbuquis sur la première mention de cet être imaginaire ) : toutefois on trouve dans Mandeville quelques détails plus amples sur l'Egypte, la Palestine, et quelques îles de l'Inde, que dans ses prédécesseurs. La bibliothèque de Berne conserve une relation de ce voyageur en vieux français. On lit dans la prélace, que l'auteur l'écrivit dans cette langue ; ce qui paraît peu probable. Rergeron croit qu'il composa son rovage dans les trois langues franaise, latine, et anglaise. Il existe dusieurs manuscrits dans cette der. nere langue. Celui qui est à la bidiothèque Cottonienne, passe pour original: la première édition anlaise est celle de 1499, impriiée à Westminster, par Winkyn de Vorde, in 80.; la meilleure est celle e Londres, 1725, écrite dans l'anen idiome anglais : The Voiage ad travaile of sir John Mandeville night, which treateth of the way Hierusaleme and of the Marvayof Ind with other islands and untries. Cette édition est la plus m plète; mais une des plus anciens est sans contredit celle de Pictro Cornero, Milan, 1480, in-40.,

sans titre et sans pagination. Cette vieille traduction italienne est évidemment plus étendue sur l'Afrique que les éditions qui ont suivi ; elle a été faite sur un manuscrit latin. L'édition latine sans date, et avec des signatures, mais sans réclames ni pagination, et qui commence ainsi, après la table des chapitres : Itinerarius à terra Angliæ in partes Jhero. solymitanas, caracteres gothiques. 1 vol. in-4º., paraît être du même temps (1). Purchas a publié levoyage de son compatriote, mais seulement par extrait. Il a omis des chapitres entiers, abrégé les autres, et retranché à la fin près de 80 pag. in - 8º. Bergeron, dans sa collection de voyages faits principalement en Asie, la Haic, 1735, 2 vol. in-40., a inséré la relation de Mandeville; mais n'ayant traduit en français que les fragments qui se trouvent dans Purchas, son édition est remplie de lacunes. Il y a aussi plusieurs traductions allemandes de Mandeville. dont une très-complète. Les auteurs anglais de l'Histoire générale des Voyages n'ont pas cru devoir lui donner place dans leur recueil.

L. R-E.

MANDEVHLE (BERNARD DE), écrivain anglais, quelque temps fameux, naquit à Dort, en Hollande, vers 1670, et fut destiné à la profession de médecin. Ayant pris le degré de docteur, il vint en Angleterre, où il exerça son art assez obscurément. Une forte dose de vanité, qu'il avoue lui-même n'avoir jamais pu surmonter, lui donna le desir de sortir de cette obscurité, et il publia

<sup>(1)</sup> Il existe encore une édition française de la même année, 1/80, imprintée à Lyon, sous ce titre: Ce livre est appelé Mandeville... et fut foit et comparé par J. de Mandeville, et parle de la terre de promission, c'est-à-dure, de Jérusulem, potit info; gothaque.

des écrits où l'on trouve de l'esprit, des pensées fines, et quelquefois même justes, mais plus souvent singulières, et une tendance générale à corrompre la morale publique. Son debut, en ce genre, fut, la Vierge démasquée, ou Dialogue entre une vieille alle et sa nièce, sur l'amour, le mariage, etc., 1709. Un Traité des affections hypocondriaques et hystériques, publié en 1711, et divisé en trois dialogues, offre au moins, au lecteur, de l'amusement, en ce que l'auteur s'y divertit aux dépens des autres médecins et des apothicaires de son temps. Il donna au public, en 1714, un poème d'environ 500 vers, intitulé la Ruche bourdonnante, ou les Fripons devenus honnètes gens, où son but semble avoir été de décréditer la vertu, et d'encourager le vice. Il v attaquait tous les états, et surtout le clergé anglican, et les universités. Il y joignit, comme pour se justifier, une espèce de commentaire, assez étendu, qui parut à Londres, en 1723, in-80., sous ce titre : La Fable des Abeilles , ou , les Vices privés font la prospérité publique; avec un Essai sur la Charité et les Ecoles de charité, et des Recherches sur la nature de la Société. Il n'avait écrit, dit-il dans sa préface, que pour s'amuser ; son dessein était seulement de faire sentir la bassesse de tous les ingrédiens qui composent le véritable mélange d'une société bien réglée : d'ailleurs, il n'avait pas écrit pour la foule des lecteurs. Cette prétendue justification prouvait si peu la droiture de ses intentions, que l'ouvrage fut dénoncé au tribunal du bauc du roi, comme trèspernicieux, par le grand-jury du comté de Middlesex. Attaqué, en outre, par plusieurs écrivains, entre au-

tres, par le docteur Fiddes, Dennis, Wm. Law, Bluet, Hutcheson (et depuis par Berkeley et Archibald Campbell), Mandeville ajouta, en 1728, un second volume au premier, pour mieux développer son système. Il avait déclaré n'avoir avancé qu'ironiquement les opinions qu'on lui reprochait; et ce qui pourrait appuyer cette déclaration, c'est qu'après avoir paru soutenir dans la Fable des abeilles qu'une société ne saurait fleurir s'il n'y règne de grands vices, il avança dans un ouvrage postérieur ( Recherche sur l'origine de l'honneur, et sur l'utilité du christianisme dans la guerre, 1732), que la vertu est plus propre que le vice à procurer le bonheur général de la société : on n'en persista pas moins à regarder la première opinion comme son opinion réelle. Pour donner une idée du plan de la Fable des abeilles, nous emprunterons quelques phrases de l'Histoire du Philosophisme anglais, par M. Tabaraud. Mandeville suppose qu'une vaste ruche renfermait une nombreuse société d'abeilles, qui avaient les mœurs des sociétés humaines, avec leurs vices, Les médecins y étaient des charlatans, les prêtres des hypocrites. Les rois y étaient les dupes d'un ministère fourbe et intéressé. L'or faisait pencher la balance de Thémis, etc.. etc. En un mot, chaque portion de cette société était en proie au vice. Cependant la grande masse allait a merveille, et formait un état parfaitement bien ordonné.... Les crimes de cette nation faisaient sa grandeur; et la vertu, formée aux ruses par la politique, se trouvait parfaitement d'accord avec le vice. Les stupides abeilles méconnurent leur honheur. Les membres les plus fourbes de cette société gémissaient MAN

de l'iniquité des autres ; ils invoquèrent la probité. Jupiter exauça leurs vœux, et délivra de la fraude cette ruche criarde. Les mœurs se réformèrent. La paix et l'abondance régnèrent partout. Les arts, ministres des plaisirs et du faste, désertèrent aussitôt. Attaquées par un grand nombre d'ennemis , les abeilles triomphèrent, mais au prix de plusieurs milliers de leurs braves. Ce qui en resta se retira dans un creux d'arbre, réduit à la triste satisfaction que peut donner la vertu. Nous renvoyons, pour la réfutation du système entier, à l'ouvrage de M. Tabaraud, t. 11, p. 248. Quelques-uns des paradoxes de Mandeville ont été non moins solidement réfutés par l'abbé Pluquet, dans son Traité philosophique sur le Luxe. On a donné, en 1806, une nouvelle édition anglaise de la Fable des Abeilles, avec une apologie où l'on essaie de prouver que les économistes français y ont puisé leurs principes. Il en existe une traduction française ( par Bertrand ), Amsterdam, 1740, belle édition, 4 vol. in-8°., et 1750, 4 vol. in-12, contrefaçon. On cite encore de Mandeville, Pensees libres sur la Religion, et sur le bonheur de la Nation, 1720; trad. en franç., 1723, in-12, par Van Effen. C'est avec satisfaction qu'on apprend, dans les Biographies anglaises les plus récentes, que les écrits de Mandeville sont très-peu lus aujourd'hui, même dans la patrie de l'auteur.

MANDOSIO (PROSPER), littérateur médiocre et biographe laborieux, né à Rome, vers le milieu du dix-septième siècle, a joui d'une réputation assez étendue, mais qui ne peut être durable, parce qu'il n'a su attacher son nom à aucune profuction vraiment digne de l'estime le la postérité. Il était chevalier de l'ordre de Saint-Étienne, membre des académies des Insecondi et des Humoristi; et il mourut vers 1700. dans un âge peu avancé. On cite de lui : I. Centuria di enimmi, Pérouse, 1670, in-8°. (c'est un recueil de cent énigmes ou problèmes. ) II. L'Innocenza trionfante, scenico trattenimento, Rome, 1676, in-12. III. L'Adargonte, tragedia, ibid., 1676, in-12. IV. Bibliotheca Romana seu Romanorum scriptorum centuriæ x, ibid., 1682-92, 2 vol. in-4°. Mandosio n'a observé aucune espèce d'ordre dans cette vaste compilation; et les vies des écrivains. anciens ou modernes, y paraissent rangées au hasard : il est vrai que la double table alphabétique mise à la fin de chaque volume, aide à retrouver au besoin les cinq cents personnages qui s'y trouvent mentionnés. On y lit parfois des détails curieux et intéressants; mais plusieurs articles sont fort insignifiants, et il y en a qui se bornent à trois lignes. On reproche à l'auteur d'avoir beaucoup profité des recherches d'Oldoino, sans le citer ( V. Oldoino). Il promettait un troisième volume qui aurait compris les vies des écrivains, naturalisés romains. V. Oiarres in quo maximorum christiani orbis pontificum archiatros spectandos præbet, ilid., 1696, in-40. C'est un recueil des vies des premiers medecins des papes (depuis Nicolas Ier.), avec le catalogue de leurs ouvrages, imprimés ou manuscrits. On trouve beaucoup d'érudition dans ce livre, devenu assez rare, mais effacé par le traité de l'abbé Gaëtan Marini : Degli archiatri pontifici, Rome, 1784, 2 vol. VI. Catalogo d'autori che hanno dato in luce opere spettanti al giubileo dell'anno santo, ibid., 1700, in-16. Cinelli parle avec éloge de Mandosio dans la Biblioth. volante, tom. 111, p. 250-52.

W-s.

MANDRILLON (Joseph), littérateur, né en 1743, à Bourg-en-Bresse, fut destiné par ses parents à suivre la carrière du commerce; et après avoir achevé ses études et passé quelques années dans une maison de banque, il fit un voyage en Amérique pour y former des relations. A son retour en Europe, il vint se fixer à Amsterdam, où il ouvrit un comptoir, et partagea son temps entre les affaires et l'étude. Il prit parti dans les discussions politiques qui éclatèrent en Hollande à cette époque, et publia quelques écrits dans le sens des novateurs. Il adopta les principes de la révolution francaise, et revint en France, où il se lia avec les royalistes constitutionnels. Lors de l'établissement du régime de la terreur, il chercha vainement à s'opposer à la faction qui couvrait la Franced'échafauds : arrêté comme prévenu d'entretenir des correspondances avec le duc de Brunswick, il fut traduit au tribunal révolutionnaire, et condamué à mort, le 7 janvier 1794, à l'âge de cinquante et un ans. On cite de lui : I. Le voyageur Américain, ou Observations sur l'état actuel, la culture et le commerce des colonies britanniques en Amérique, etc., Amsterd., 1783, in-8°. Cet ouvrage est traduit de l'anglais. Mandrillon l'a fait précéder d'un Précis historique, dans lequel · il s'efforce de prouver que la découverte de l'Amérique n'a pas été moins funeste à l'ancien monde qu'au nouveau. II. Le Spectateur américain, ou Remarques générales sur l'Amérique septentrionale, etc., ib., 1784, in-8°.; Bruxelles, 1785, in-80. On y trouve des observations judicieuses; il en a paru une troisiemo édition revue et corrigée, 1795, in-8°. (1) III. Fragments de littérature et de politique, suivis d'un Voyage à Berlin, ibid., 1784; Paris, 1788, in-8°. IV. Vœux patriotiques, Bruxelles, 1789, in-8°. V. Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution des Provinces unies, en 1787, Paris, 1791, in-8°. Mandrillon était membre de plusieurs académies. W—s.

MANDRIN (Louis), fameux contrebandier, né à Saint-Étienne de Saint-Geoire, village près de Romans, dans le Dauphiné, était fils d'un maréchal ferrant. Il embrassa, jeune, la profession des armes; mais ennuyé bientôt d'une vie que la paix rendait inactive, il déserta, ets'étant associé quelques hommes déterminés, se mit à faire la contrebande. Devenu chef, en 1754, d'une troupe assez nombreuse, il attaqua, à main armée, les employés des fermes, les dispersa facilement, et se retrancha dans les montagnes du Dauphiné, dont il connaissait tous les passages. Il mit en fuite les premiers détache ments de troupes réglées, envoyes contre lui, et leur échappa par la ruse. Il poussa l'audace jusqu'à attaquer en plein jour des villes, telles que Beaune et Autun, y forcer les prisons pour recruter sa bande, el piller les caisses des receveurs de la Ferme. On compte jusqu'à dix-nessi villes ou bourgs, qu'il mit ainsi a contribution, depuis la Franche Comté jusqu'à l'Auvergne et 18 Rouergue. Le lendemain de son (15 pédition d'Autun ( 20 décembre 1754), attaqué par un corps de des gons et de hussards, de la légion de

<sup>(1)</sup> Cette édition est augmentée des Rederés philosophiques de l'auteur sur la découverte de set veux Monde.

il s'était retranché, il livra aux trou-

pes du roi le combat le plus opi-

matre : mais il dut céder au nombre :

sa bande fut dispersée, et il ne se sauva qu'avec peine. Enfin, trahi

par une femme qu'il fréquentait, il ut pris au château de Rochefort, sur es terres de Savoie; et cette violaion de territoire occasionna quelmes négociations diplomatiques. Il enfut pas moins conduità Valence. a l'on instruisit son procès. Ce ulheureux avait une physionomie itéressante, et parlait avec une ande facilité. Sa contenance, deat les juges, fut celle d'un homme ii connaissait le sort qui lui était servé, et ne le redoutait point ; il tendit, sans émotion, la lecture l'arrêt qui le condamnait au supce cruel de la roue, et marcha nquillement à l'échafaud, le 26 1755. Tous les traits qu'on raptait de lui, piquèrent vivement curiosité publique, et devinrent sujet de tous les entretiens. Lange (de Montpellier) fit repréter , à Metz : la Mort de Man-, tragédie en trois actes, Nanci, 5; et Chopin (du Havre) sit r, la même année : Mandrin . comedie en un acte. On a la Vie Mandrin, par l'abbé Regley, 1, 1755, in-12; et Terrier de n, président à la Chambre des stes de Dole, en publia une elle, Dole, 1755, in-12, qui partie de la collection connue le nom de Bibliothèque bleue: été traduite en italien, par Chiali, Venise, 1757, in-8°. encore la Mandrinade, ou ire curieuse, véritable et reable de la Vie de L. Mandrin; Geoire, 1755, in-8°. de 48 Precis de la Vie de L. Mandrin, in-4°. de 4 pag.— Oraison funèbre de messire Louis Mandrin, colonel-général des faussauniers et contrebandiers de France (Lyon, 1755), in-4°. de 8 pag., terminée par une complainte. — Testament politique de L. Mandrin..... 7°. édition, Genève, 1756, in-8°. de 48 p.; — et Analyse du Testament politique de Mandrin..... dédié à l'assemblée des états-généraux, 1789, in-8°. de 62 p. Ges deux derniers pamphlets sont dirigés contre les fermiers-généraux. W—s.

MANES ou MANY, nommé aussi quelquefois Cubricus, fondateur de la secte des Manichéens, naquit dans la Perse, an commencement du troisième siècle (1). A l'age de sept ans, il fut acheté par une riche veuve de la ville de Ctesiphon, qui le fit instruire avec beaucoup de soin, l'affranchit, et lui légua tous ses biens en mourant. Il parait que Manès était chrétien; et l'on prétend même qu'il exerçait le sacerdoce dans la province d'Ahwaz ou Khouzistau (l'ancienne Susiane), où il disputait souvent avec les docteurs juifs et avec les mages. Soit qu'il cût trouvé dans la bibliothèque de sa bienfaitrice quatre livres d'un nommé Buddas ou Térébinthe, soit qu'il eût été disciple de cet imposteur qui, après avoir débité ses rèveries dans la Palestine, avait été obligé de s'enfuir en Perse où, voulant persuader qu'il opérait des miracles, il s'était tué en sautant du haut d'une maison; Mancs adop-

<sup>(1)</sup> La circonique d'Edesse, qui met la maissance de Jésas-Christ à l'au 300, fait maitre Manès l'an 551, (soit 24à et J.-C.); mais cette date doit plutôt être celle de son apostolat ou du temps où il se mit à dogsostier: elle ne laisseralt pas, inque à sa mort, assez d'autervalle pour ses grands vuyages. Saint-Epiphaus (daus son traite De meniuris et ponderib.) place à la ge, amuée de Valerine et Gallicu (soit à l'an sôt ou 263), la conference de Cascar, que d'autres mettent à l'année 27. Voyez la Bibliatheca orientelis d'Assemani, 1, 303.

ta la doctrine de Térébinthe et de l'égyptien Scythianus, maître de ce dernier. Le spectacle des biens et des maux de ce monde lui persuada que la création devait être attribuée à deux principes : l'un essentiellement bon, qui est Dieu, l'esprit ou la lumière : l'autre essentiellement mauvais, qui est le diable, la matière ou les ténèbres. Le système de Manes se rapprochait en quelques points de la doctrine de Zoroastre et de celle du chritianisme; mais il en altéra la nature par les développements et les erreurs qu'il y ajouta. Il rejetait l'ancien Testament; il assurait que Moise et les prophètes n'avaient été inspirés que par le prince des ténèbres, et que Jésus-Christ, sorti du sein de la lumière, était venu, non en réalité, mais en esprit, pour sauver le genre humain. Il prétendait être le divin paraclet annoncé par Jésus à ses disciples, et prenait le titre d'apôtre du Christ. Ce fut dans les dernières années du règne de Schahpour I, roi de Perse, que cet imposteur, aussi rusé qu'audacieux, s'attribua le don de prophétie, et publia un livre qu'il disait être descendu du Ciel, et qui n'était peut-être que la traduction paraphrasée et augmentée de ceux qu'il avait eus à sa disposition. Le dogme de la métempsycose, la défense de tuer un animal quelconque, et l'abstinence absolue de toute espèce de viande, formaient les autres points principaux de sa religion. Il dogmatisa publiquement; et envoya prêcher sa doctrine d'abord dans les contrées les plus voisines de la Perse, et ensuite dans l'Inde, en Egypte et à la Chine, par douze disciples ( à l'exemple des douze apôtres de Jésus - Christ), parmi lesquels on cite Thomas, Hermas et Bud-

das. (1) Cette secte sit tant de progrès, que le roi de Perse lui-même eut, dit-on, la faiblesse de l'adopter; mais quelque temps après, soit que cet imposteur, malgre les talents qu'on lui a supposés en médecine, n'eût pu sauver la vie à un fils de Schahpour, soit inconstance ou crainte politique de la part du monarque, celui ci abjura les principes de Manès, le sit mettre en prison, et voulut le faire périr, suivant les uns, ou se contenta de le bannir, selon d'autres. Manès, proscrit et fugitif, parcourut l'Indoustan, la Chine et le Turkestan, où ses talents supérieurs dans l'art de la peinture et de la sculpture, lui fournirent les moyens de subsister, et contribuerent non-seulement à lui acquerir une grande célébrité, mais encore à accrediter sa doctrine. En effet, avant découvert dans le Turkestan une montagne qui, par une vaste caver ne, communiquait avec une plain déliciense qui n'avait pas d'autre is sue, il y déposa secrètement de vivres pour un an. Ensuite, il 22 nonça à ses disciples qu'il allait mos ter au Ciel, d'où il ne reviendra qu'après une année révolue, pou leur apporter les ordres de Dieu. qu'il leur apparaîtrait près de la @ verne, dont il leur indiqua la poss tion. Il s'y retira donc, et y ves seul pendant un an, occupé unique ment à peindre ou à graver des fes res extraordinaires sur une pland appelée depuis erdjenki ou plui ertenki-many, nom que d'autre a teurs out donné an livre que Mant suivant eux, ne publia que dans en

<sup>(1)</sup> Ce nom, déjà donne à l'un des maitres in nès, pourrait bien n'être que l'indication sin de que cet bérétique avait empruntes an legistradien Bouddah, dont la doctrine, deuransuidans l'Inde, était très répandue dans les regue séparent ce pay, de la Chine, où il est certa-Blants royagra.

occasion, et pour lequel il avait composé ces peintures surprenantes. A l'époque convenue, il reparut dans les environs de la caverne, et montrant à ses disciples émerveillés le livre ou la planche qu'il disait avoir apportée du Ciel, comme un témoignage de son apostolat, il séduisit par cet artifice grossier les peuples du Turkestan, qui embrasserent sa religion. Après la mort de Schahpour, son fils, Hormouz 1er., permit à Manès de rentrer en Perse, le combla de bienfaits, et lui assigna pour demeure le château de Deskereh, qu'il fit bâtir exprès pour lui dans le Seïstan. La doctrine de cet imposteur avait fait de nombreux proselytes parmiles chrétiens. Dans l'espoir d'en attirer un plus grand nombre, il écrivit, en se donnant le titre de Paraclet, à Marcel, homme distingué par sa fortune et par sa piété. Marcel communiqua la lettre à Archélaus, évêque de Cascar en Comagène, et, par ses conseils, engagea Manès de venir à Cascar, et d'entrer en conférence avec ce prélat, en présence de quatre juges renommés pour leur vertu et leur capacité. Manès développa son système avec beaucoup de subtilité et d'éloquence. Archélaus, non moins habile, le réfuta pleinement; et, à la satisfaction de tout le monde, la doctrine catholique sortit victorieuse de cette célèbre dispute, et personne ne fut ébloui par les sophismes de l'hérésiarque. Les actes de la conférence de Cascar ont été insérés dans les Monumenta Ecclesiæ græcæ et latinæ, par Zacagni, Rome, 1698, sous le titre de Acta disputationis Archelai, episcopi Mesopotamiæ, et Manetis heresiarchæ. Ils se trouvent aussi dans le tome in de la Bibliothèque des auteurs ecclesiastiques de D. Ceillier, et dans la Bibl. græca de Fabricius, tom, 11. Adrien de Valois n'en a donné qu'un fragment à la suite de l'Histoire de Socrate; mais il y a joint une Lettre d'Archelaus au prêtre Diodore. Toutes les difficultés qu'a élevées Beausobre sur l'authenticité des actes de Cascar, s'évanouissent au slambeau d'une saine critique. L'abbé Pluquet et le P. Cacciari n'ont pas eu grand'peine à les dissiper. L'échec que venait d'éprouver la réputation de Manès, fut pour lui le prélude d'une plus cruelle disgrace. Behram Icr., fils et successeur d'Hormouz, zélé pour l'ancien culte de ses pères, résolut d'exterminer cet imposteur et sa secte: ayant, par une feinte bienveillance, afin de lui inspirer une fausse sécurité, réuni, un grand nombre de Manichéens, il ordonna que leur doctrine fût soumise à l'examen d'une espèce de concile formé par les mages. Le roi présida lui-même cette assemblée, où Manes exposa fièrement sa prétendue qualité de prophète, et les dogmes de sa religion. Réfuté dans tous ses sophismes, il montra Dicu et Satan sur des tableaux qu'il donnait pour des ouvrages célestes, en raison de leur travail extraordinaire. On exigea vainement quelque miracle à l'appui de ces allégations. Réduit au silence, et convaincu d'erreur et de mensonge, il fut pressé d'abjurer son hérésie, et sur son refus, Behram ordonna qu'il fût écorché vif, et que sa peau remplie de paille fût suspendue à l'une des portes de Djondischaour : ce qui fut exécuté vers l'an 274. On fit périr dans tout le royaume ses disciples et ses sectateurs, désignés par le surnom de Soureth-Perest (adorateurs d'images); mais plusieurs de

ces malheureux se réfugièrent dans l'empire romain, et en diverses contrées de l'Asie et de l'Afrique, où ils propagèrent les principes de leur maître. Manès est appelé communément par les orientaux Zendik (l'impie), al Thanawy (l'apôtre de deux principes), et al Nakasch ( le peintre ); son habileté dans l'art de la peinture est passée chez eux en proverbe. Sa main était si sûre, qu'il traçait des lignes sans se servir de règle, et que sans compas il décrivait avec son doigt un cercle parfaitement rond, d'une très-grande dimension; avantage qu'on n'a depuis admiré que dans le fameux Giotto, dont l'O est aussi passé en proverbe. (V. Giotto.) Manès avait fait encore un globe terrestre avec ses cercles et ses divisions. Les auteurs chrétiens ont plus écrit sur le manichéisme, que sur la vie de son fondateur; et les écrivains orientaux font disserentes versions sur ce fameux imposteur. Nous avons principalement suivi pour la rédaction de cet article, Ferdoucy, extrait par Mouradjea d'Ohsson, dans son tableau de l'Orient, l'Histoire de la dynastie des Sassauides, par Mirkhond, traduit par M. Silvestre de Sacy, l'histoire des dynasties, par Aboul Faradi, et les auteurs cités par d'Herbelot. Sur les absurdités et les extravagances du système manichéen, on peut consulter le Dictionnaire des hérésies par Pluquet, t. H; une note de l'abbé Godescard, au bas de la Vie de saint Augustin ; et principalement l'Histoire critique de Manichée et du manichéisme par Beausobre, Amsterdam, 1734 et 1739, in-40., 2 vol. La secte des Maurchéens a eu dans tous les siècles beaucoup de partisans, divisés en deux classes: les auditeurs et les élus on parfaits

(nouveau trait de ressemblance avec le bouddhisme). L'Eglise, de son côté, n'a pas manque de docteurs pour défendre sa croyance contre les attaques des Manichéens. Saint-Augustin, qui avait vécu parmi eux, et qui connaissait tous leurs subterfuges, n'est pas le moins redoutable pour cette hérésie. Le manichéisme a enfanté une multitude de sectes, qui n'ont conservéde leur origine que les principes fondamentaux et les mœurs abominables. Ces sectes out presque toujours gémi sous les coups des persécutions. Voyez Bossuet, Histoire des variations (liv. x1); J. Chret, Wolf, Historia bogomilorum, Wittemberg, 1712, 1 vol. in-4°.; et Laurent Anticotius, Dissertatio de antiquis novisque Manichæis, Bayle a entassé les sophismes les plus étranges, pour prouver que le système des deux principes pouvait être défendu par de bonnes raisons, et que les Pères l'avaient mal combattu. Mais il a trouvé de vigoureux adversaires dans Leibnitz, Sherlock, Jacquelot, J. Leclerc, King, La Placette, Malebranche, dom Gaudin, Grew, etc. A-T et L-B-E.

MANESS ou MANESSE (REIDI-GER DE ), issu d'une ancienne famille noble de Zurich, éteinte depuis le quinzième siècle, consolida la constitution donnée à la ville de Zurich, par son premier bourguemestre Brun, en 1336 : Lors de la composition du nouveau gouvernement, il fut désigné parmi les trois magistrats dont l'un devait succéder à Brun. En 1351, quand celui-ci eut abandonné l'armée zuricoise, près de Baden, Maness, commandant en second, sut cacher à sa troupe la lâcheté de son chef et gagner la victoire. Il devint bourguemestre en 1361, et mourut en

1384. Sa famille se distingua par son amour des lettres et de la poésie; et c'est à Reidiger Maness, et à son fils, qui devint chanoine, que l'on doit la belle collection des meilleures poésies de leur temps, connue sous le nom des OEuvres des Minnesinger. Le manuscrit des poésies de Maness se conserve à Paris, dans la bibliothèque du Roi ( nº. 7266 ), qui l'avait reçu de la bibliothèque de Heidelberg, du temps de la guerre de trepte-ans. Goldast dans ses Parenatici veteres, Schilter dans son Thesaurus, Bodmer et Breitinger, et d'autres ensuite, en ont fait imprimer des fragments ( Voy. à ce sujet l'Extrait d'un mémoire de Zurlauben, dans le Recueil de l'acad. des inscr., tome xL, H., p 157. ) U-1.

MANESSON (ALAIN). V.

MALLET.

MANETHON, célèbre prêtre égyptien, était originaire de Sebennytus, et florissait sous le règne de Ptolémée Philadelphe, vers l'an 263 avant l'ère vulgaire. Il remplissait les fonctions de sacrificateur et de garde des archives sacrées dans le temple d'Héliopolis. Il avait composé plusieurs ouvrages importants, entre autres, une Histoire universelle de l'Egypte, qu'il entreprit à la prière de Ptolémée, auquel il la dédia. Cette histoire est perdue : celle qu'Annius de Viterbe a publiée sous le nom de Manéthon, est, comme on sait, l'ouvrage d'un faussaire du XIIIe. siècle. ( V. Annius de Viterbe, tom. II, p. 224 et suiv.) La perte de l'histoire de Manethon est d'autant plus fâcheuse, qu'il avait tiré tous les faits des colonnes sacrées de Trismégiste, et des anciennes chroniques confices à sa garde, et que le temps n'a respecté aucun de ces monuments. Jules Africain avait

insere l'histoire de Manethon, dans sa Chronographie, dont il ne subsiste plus que des fragments recueillis par George le Syncelle; on y a retrouve les trente et une dynasties des rois d'Egypte, depuis Ménès jusqu'à Darius. Scaliger les a publiées avec des notes, à la suite de son savant traité De emendatione temporum; et D'Origny, dans sa Chronologie des rois du grand empire des Egyptiens, ouvrage qui repose uniquement sur les calculs de Manéthon, quoiqu'il les combatte quelquefois (V. d'Ort-GNY). Il paraît certain que Manéthon avait beaucoup exagéré la puissance et l'antiquité des Egyptiens : cependant Josephe, qui l'a souvent cité dans sa Réponse à Appion, loue sa fidelité, sa bonne-foi et son exactitude (1). On attribue encore à Manéthon un poème en vers grecs intitulé: Apotelesmatica sive de viribus et effectis astrorum lib. v1, Leyde, 1698, in-4°. Jacques Gronovius publia cette édition sur un manuscrit de la bibliothèque Laurentienne, dont le célèbre Magliabecchi lui avait adressé une copie; et il y joiguit une traduction latine en prose et des notes. Le savant J. Alb. Fabricius en avait commencé une traduction en vers; et il déclare qu'il avait trouvé dans ce poème la simplicité et la pureté antique d'Homère : cependant un critique anglais très-

<sup>(1)</sup> L'abbe Richer du Bouchet, prevôt et chanoine de Provins, a oublie: Discours de l'utilité du fragment de Manishon, sur les dynasties des rois d'Egypte, pour celaireir l'histoire de la vuine et du retablissement de Jeruslem, et pour résundre toutes les difficultés de la chonologie, tait sarrée que profère, Provins, 175, in-12, au in-49. de 15 pag. Richer, prévenu de l'importance de ce fragment, composa pour l'echireir, sousle titre de Dénomemental fragment de Manishon, deux immenses volumes in-fol, dont malheuressement aucum imprimer ne voulet se charger; il se determina douc le en publier un Extrait, dans le Suplement de 1750, au Dictione, de 1750; unio on en retrouve la substance dans le Jours mad des sumants, de fevrier 1750 page 75.

judicieux (Thom. Tyrwith) le regarde comme une production des temps de la décadence de l'Empire. (V. la curieuse Préface de son édit. du poème d'Orphée : De Lapidibus, Londres , 1781 , in-80. ) Manéthon avait encore composé, entre autres ouvrages, un Traite des anciens rites religieux des égyptiens, cité par Porphyre (De abstinentiá ab esu animalium lib. 11, 55), qui nous apprend que c'est au roi Amasis qu'on devait l'abolition de la coutume sacrilege d'immoler des victimes humaines dans le temple d'Héliopolis. On trouvera un curieux article sur Manéthon, et les titres de ses autres ouvrages, dans Fabricius, Bibl. græca, t. 11, 494 et suiv. W-s.

MANETTI (GIANNOZZO), l'un des hommes les plus savants de son siècle, et l'un de ceux qui ont le plus contribué à la renaissance des lettres en Italie, naquit le 5 juin 1396, à Florence, d'uue famille noble et ancienne. Destiné par son père au commerce, il fut placé à dix ans chez un banquier pour tenir sa caisse et ensuite ses livres; mais plus jaloux d'acquérir de la réputation que de la fortune, il renonça aux avantages qu'on lui faisait espérer , pour s'appliquer entièrement à l'étude. Il apprit le latin et la rhétorique, et puis successivement la philosophie, la théologie et les mathématiques. Ses progrès égalèrent son ardenr, et en peu d'années il surpassa tous ses maîtres. Il apprit aussi la langue grecque, d'Ambroise le Camldule (1), qui enseignait alors au couvent de Santa Maria degli Angeli; et il se mit en ctat, en fort peu de temps, de traduire en latin la

morale d'Aristote à livre ouvert : enfin il apprit l'hébreu d'un juif nomme Manuel (1); et il prit chez lui deux domestiques, dont l'un parlait grec et l'autre hébreu, afin de se rendre plus familiers par l'usage, les mets et les tours particuliers à ces deux langues. Manetti, après avoir terminé ses études, consentit à donner des leçons publiques de philosophie; et les personnages les plus distingués par leur naissance ou leurs talents s'empressèrent de se mettre au nombre de ses élèves. On lui confia différentes négociations, et il s'acquitta de toutes avec beaucoup d'habileté : il remplit aussi divers emplois importants, fut elu plusieurs fois membre du conseil des huit, puis des dix, et rendit à la république des services éminents avec un zèle et un désintéressement qui lui concilièrent l'affection générale. Il fut député en 1445 près d'Alfonse, roi de Naples, pour le complimenter au sujet du mariage de son filsunique, le duc de Calabre : le discours qu'il prononça en cette occasion fut fort applaudi; et le roi voulut lui en témoigner sa satisfaction particulière, en le créant chevalier; mais celui-ci refusa cet honneur, dans la crainte d'exciter la jalousie de ses rivaux. Manetti ayant été envoyé à Rome en 1452 pour assister au couronnement de l'empereur Frédéric. le pape Nicolas V saisit cette circonstance pour le créer chevalier : et cette preuve de l'estime que le pontife faisait de ses talents ne manqua pas, comme l'avait prévu Manetti, de soulever contre lui la foule.

<sup>(1)</sup> Et nou pas d'Eman. Chrysoloras, comme on l'a de dans plusieurs biographies, et tout récemment dans le Bictionn. universel.

<sup>(1)</sup> Réquier a cru que ce juif Manuel, était le sademe qu'Emanuel Chrysolorus, qui n'etait point juif, qui se exait point Hebren, et qu'i n'auris pu l'energiere à Manetti, puisqu'il mourut en 1415, temps où Manetti ne s'ugenit pas curore à apprendre l'greet sa l'hebren. (Voy. la Fre de Manetti, p. 18-)

tonjours si grande, des envieux. A son retour à Florence, il reçut de la seigneurie un accueil très-favorable en apparence: mais elle refusa de lui accorder une indemnité pour les dépenses de son ambassade; et quelque temps après, il fut compris dans une taxe pour une somme si excessive, qu'il crut devoir faire des représentations, qui ne furent point écoutees. Prévoyant que ses ennemis ne cesseraient de le tourmenter, il se rendit à Rome, auprès du pape Nicolas, qui le nomma l'un de ses secrétaires, et ajouta au traitement de cette place, une somme de Goo écus d'or. Cependant la seigneuric lui enjoignit de revenir à Florence, dans un délai de dix jours, sous peine d'être condamné au bannissement. et à la perte de ses biens : il prit le parti d'obeir; mais le pape ne voulut le laisser partir qu'avec le titre de son légat, afin de le mettre à l'abri des projets sinistres de ses ennemis. Les Florentins témoignèrent le plus grand plaisir de le revoir; et il fut élu presque aussitôt membre du conseil des dix. En quittant cette' charge, il obtint la permission de retourner à Rome, pour reprendre ses fonctions de secrétaire, dans les quelles il fut continué par le pape Calixte III. Quelques affaires l'ayant obligé de faire un voyage à Naples, en 1455, le roi Alphonse le retint à sa cour, et lui assigna une somme considérable pour l'entretien de sa famille. Il mourut à Naples le 26 octobre 1450, à l'âge de soixante-trois ans. Manetti avait forme une riche bibliothèque, qu'il se proposait de rendre publique, mais qui fut dispersée après sa mort. Il avait composé un grand nombre d'ouvrages, dont on trouvera la liste exacte dans le tome 1er, des Dissertazioni Vossiane

d'Apostolo Zeno. On se contentera d'indiquer ici ceux qui ont été imprimés : I. De dignitate et excellentia hominis, libri IV, Bâle, 1532, in-8°. Cet ouvrage fut publié par les soins de J. Alex. Brassicano; l'abbé Mehus en a donné une nouvelle édition. Manetti l'avait composé sur l'invitation du roi Alphonse, auquel il le dédia. Quelques passages, peu conformes à la doctrine de l'église catholique, l'ont fait mettre à l'Inder. II. L'Oraison funèbre de Léonard Bruni, en italien; elle a été mise au jour par Mehus, avec l'ouvrage précédent ( V. Brunt, VI, 120). III. Vita Petrarchæ; elle a été insérée par Tomasini dans le Petrarcha redivivus, et réimprimée avec quelques autres écrits de Manetti dans le recueil suivant. IV. Specimen historiæ litterariæ Florentinæ decimi tertii ac decimi quarti sæculi; sive vitæ Dantis, Petrarchæ ac Boccatii etc., Florence, 1747, in-8. Cet ouvrage a été publié par Mehus, sur un manuscrit de la bibliothèque Laurentienne. V. Orationes ad regem Alphonsum in nuptiis filii sui; - ad eumdem de pace servanda; - ad Fredericum imperatorem de coronatione sua; ad Nicolaum V pont. max., Hinau, 1611, in-4º. Freber, l'éditeur de ce recueil, avait déjà donné la harangue à Frédéric, dans le tome m des Scriptor. rer. germanicar.; et Felin. Sandeus, le discours du rei Alphonse sur la paix, dans son Histoire de Sicile. VI. Vitæ Nicolai V. pont. max. libri tres; cette vie a été publiée par Muratori dans les Scriptor. rer. italicar., tom. 111, 2°. part. VII. Chronicon Pistoriense à condità urbe usque ad ann. 1446; dans le même recueil, tom. xix. On a une vie de Manetti, en latin

par Alamanno Rinuccini, et une autre en italien par Vinc. Acciaiuoli; mais la meilleure de toutes est celle qu'a donnée Naldo Naldi, contemporain et ami de Manetti; elle a été publiée par Burmann dans le *Thesaur*. antiquitat. Italia, tom. IX, part. viii, et par Muratori dans les Scriptor. rerum italicar., tom. xx. Réquier en a donné une imitation en français, Paris, 1762, in-12, qui est mal écrite et inexacte. On a releve quelques-unes des erreurs qui lui sont échappées, dans une lettreinsérée aux Mémoires de Trévoux, ann. 1762, 11°. vol., au mois de juillet ( V. NALDO NALDI. )

W-s. MANETTI (RUTILIO), peintre Siennois, né en 1571, mort en 1639, fut élève de François Vanni ; il adopta cependant la manière du Caravage: ses ouvrages se reconnaissent facilement à un faire, pour ainsi dire tenebreux, detruisant l'équilibre qui doit exister entre la lumière et les ombres. On l'a aussi comparé au Guerchin, pour l'usage fréquent où il est d'introduire dans ses tableaux des personnages entièrement vêtus de blanc et qui reçoivent toute la lumière. Le Dôme de Pise, la chartreuse de Florence, et un grand nombre d'églises de Sienne, renferment plusieurs de ses ouvrages, dont le plus célèbre est un Repos de la Sainte Famille, placé dans l'église de Saint-Pierre de Castel-Vecchio. La galerie de Florence possède son portrait peint par lui-même. P-s.

MANEVILLETTE (D'Après DE).

F. APRES.

MANFRED ou MAINFROI, roi de Naples, régna dans les Deux-Siciles de 1254 à 1266. Né vers l'an 1234, il était le fils naturel de l'empereur Frédéric II, et d'une

marquise Lancia, de Lombardie (1). Entre les nombreux enfants de Frédéric, ce fut lui qui hérita le plus des qualités de son père. Il en avait la valeur, la prudence, cet art d'attacher les cœurs, et de commander aux esprits, qui rendait ce prince également cher aux hommes de nations, de langues et de religions opposées. Une galanterie chevaleresque dans les manières de Manfred, le culte des femmes, l'amour des arts, et le talent de la poésie, lui donnaient ce pouvoir magique par lequel un seul homme change quelquefois les mœurs de toute upe nation. Frédéric avait, dans son testament, distingué Manfred de ses autres enfants illégitimes : non-seulement il lui avait donné la principauté de Tarente; il l'avait encore nommé administrateur du royaume des Deux-Siciles, jusqu'au retour du roi des Romains, Conrad, qui était alors en Allemagne; et il l'avait substitué à ses deux fils légitimes, Conrad et Henri, en cas que l'un et l'autre ne laissassent pas d'enfants. Manfred, à la mort de Frédéric, arrêta la révolte qui commençait à éclater dans toutes les provinces, et que l'on attribuait aux instigations des moines et des agents du Saint-Siége. Agé seulement de dix - huit ans, il soumit, en 1252, les rebelles d'Aversa, de Bari, d'Andria et de Foggia; et la même année, il remit à son frère le royaume presque pacifie. Mais Conrad etait jaloux de la grande réputation de Manfred, et de l'amour qu'avaient pour lui les peuples : pendant les deux ans qu'il régna en Italie, il l'écarta de l'adminis-

<sup>(1)</sup> Suivant la Chronica Aquense, de Jacopo d'Aqui, inscre au tome a des Monmenta Aquenca, la mere de Manifer des nonmait Blanche, et etait de la nation d'Agrano, dans l'Astesau.

tration; cependant, se sentant près de mourir, au printemps de 1254, il recommanda à Manfred son fils Conradin qu'il avait laissé en bas âge en Allemagne; il nomma en même temps le marquis de Hochberg, bailli du royaume. Au moment de la mort de Conrad, une révolte universelle excitée dans les Deux-Siciles et que l'on attribuait encore au pape Innocent IV, parut mettre un terme à la domination de la maison de Souabe: le marquis de Hochberg renonça de lui-même à la régence, et il remit tous ses pouvoirs à Manfred, pour sauver le royaume de l'agression des Guelfes, s'il en était encore temps. Il était trop tard pour opposer la force à l'invasion du pape. Celui-ci arrivait, survi de tous les Guelfes, de tous les mécontents du royaume, et de tous les ennemis de l'ancien roi. Manfred s'avança au-devant de lui ; et après avoir protesté pour la conservation des droits de Conradin, il remit volontairement à Innocent IV l'administration du royaume. Mais ce pontife sentait bien que sa conquête était toujours mal-assurée, tant que Manfred demeurerait libre. Il voulut profiter d'une querelle suscitée par une de ses créatures, au fils de l'empereur, pour le traduire devant les tribunaux, et le faire condamner à une prison perpétuelle, peut-être à la mort. Manfred, averti à temps de ces desseins, s'enfuit de la cour du pape; il traversa, malgré mille dangers, les montagnes qui partagent le royaume de Naples, et alla se jeter entre les bras des Sarrasins qui habitaient à Luceria, dans la Capitamate : ceux-ci , protégés par Frédéric II, avaient voué à ses enfants le plus vif attachement; ils reçurent Manfred avec enthousiasme, et tous

prirent les armes pour lui. Les sol. dats allemands que Frédéric II avait distribués dans la Pouille, se réunirent aussitôt à eux; et Manfred se trouva en quelques semaines à la tête d'une puissante armée. Il battit le marquis de Hochberg qui s'était joint à ses adversaires; il battit aussi le cardinal de Saint-Eustache, neveu du pape; et Innocent IV étant mort peu après, tous les amis de Manfred prirent les armes en Calabre, en Sicile, et dans la terre de Labour, en sorte que durant les années 1255 et 1256 , le Saint-Siège per dit jusqu'à la dernière place qu'il occupait dans le royaume. Manfred gouverna les Deux-Siciles pendant deux ans encore, comme régent, pour son neveu Conradin. Sur ces entrefaites, et peut-être par les artifices de ce chef du gouvernement, le bruit se répandit en Italie, que Conradin était mort. Les évêques et la noblesse de Sicile invitèrent alors Manfred à prendre le titre de roi. Il fut conronné à Palerme, le 11 août 1258; et lorsque des ambassadeurs de Conradin et de sa mère vinrent, peu de mois après, réclamer contre ce couronnement, Manfred répondit qu'il ne pouvait plus descendre du trône sur lequel il était monté, mais qu'il administrerait le royaume comme un simple dépositaire, pour le rendre à sa mort, plus florissant, à Conradin. En effet , Manfred qui visitait alternativement la Sicile, la Calabre et la Pouille, fonda dans cette dernière province la ville de Manfredonia, où il étala un luxe inconnu jusqu'alors. Il fut excommunié, en 1250, par le pape Alexandre IV: ce pontife offrait cependant de le réconcilier avec l'Eglisc, s'il voulait chasser tous les Sarrasins qui occupaient plusieurs villes de ses états. Manfred

s'y refusa; et pour s'affermir sur un trône que l'Eglise attaquait, il donna des secours aux Gibelins de Toscane et de Lombardie. Il avait épousé Sibylle, sœur du despote de la Morée, et fille d'un Comnène qui régnait en Epire. Manfred prit le parti de son beau-frère dans les guerres civiles qui divisaient alors l'empire grec. Cepen ant les papes étaient déterminés à enlever le royaume des Deux-Siciles à la maison de Souabe. Urbain IV, qui, en 1261, avait succédé à Alexandre IV, offrit à Charles , comte d'Anjou , et frère de saint Louis, la couronne que portait Manfred. L'expédition contre ce prince fut prêchée comme une croisade : ceux-mêmes qui avaient déja fait vœu de passer en Terre-Sainte, furent envoyés contre le roi de Sicile. Charles, après avoir été couronné à Rome, entra, au commencement de l'année 1266, dans le royanme de Naples: Manfred, impatient de repousser l'agresseur, lui livra bataille dans la plaine de Grandella, le 26 février. Après avoir eu l'avantage dans deux engagements, il fut abandonné au milieu de ses ennemis, par les barons Appuliens qui le trahissaient, et tué par un soldat qui ne le connaissait pas. Son corps ayant été reconnu, fut d'abord enseveli dans une terre profane, au pied du pont de Bénévent; l'archevèque de Cosence le fit ensuite exhumer, parce que ce lieu appartenait à l'Eglise, et jeter sur les bords de la rivière Verde. La femme de Manfred, et son fils Manfredino, arrêtes comme ils s'embarquaient pour la Grèce, finirent leurs jours en prison. Manfred aimait les lettres; il était poète et musicien. On connaît de lui une Lettre sur sa victoire contre l'armée d'Innocent IV ( Bzovius , Annal.

ad ann. 1254); une suite au Trait de fauconnerie de Frédéric II; e deux Lettres sur la mort de cet em pereur, insérées dans les Miscellanea de Baluze. S. S—1.

MANFREDI, maison souveraine de Faenza, et quelquefois d'Imola en Romagne, dans le quatorzième et le quinzième siècle, avait acquis un grand crédit dans Faenza pendant le treizième siècle : elle était à la tête du parti Gibelin; et dans les guerres qui agitaient souvent la Romagne, elle avait en plusieurs occasions de se distinguer: mais elle ne paraît pas s'être elevée à la souveraineté avant l'année 1334, où Richard Manfredi, profitant de ce que le pape habitait Avignon, et que son legat était prisonnier à Bologne, s'empara des forteresses de Faenza et d'Imola, et se fit proclamer seigneur par les habitants. Il eut pour successeur, avant l'année 1350, Jean et Renier Manfredi, qui probablement étaient ses enfants. - Le règne de Jean et de Renier MANFBEDI. fut presque en entier troublé par une guerre obstinée avec l'Eglise. Clement VI avait voulu soumettre tous les petits princes qui occupaient les états de l'Eglise, et surtout les Gibelins: il chargea, en 1350, son parent, Hector de Durafort, de les reduire. Mais les Manfredi firent alliance avec les Ordelaffi, seigneurs de Forli, et avec les Malatesti, seigneurs de Rimini : ils demandèrent des secours aux Visconti, en guerre comme eux avec l'Eglise; et ils bravèrent toute la puissance des papes, jusqu'au temps où Innocent VI envoya en Romagne le cardinal Egidio Albornoz. Celui-ci, ayant mis le sièce devant Faenza, força enfin cette ville à capituler, le 17 novembre 1356. Il laissa aux Manfredi, qui furent obligés de sortir de Faenza, la possession de quelques châteaux. Les deux frères tentèrent à plusieurs reprises, et surtout en 1361, de recouvrer par les armes leur souveraineté; mais ils moururent sans avoir pu y réussir. S. S—1.

MANFREDI (ASTORRE Ier.), fut seigneur de Faenza, de 1377 à 1405. Les Manfredi avaient été vingt ans exilés de Faenza; et cette ville était restée tout aussi long-temps sous le gouvernement de l'Eglise, lorsque les Florentins entreprirent, contre Grégoire XI, la guerre qu'ils nommèrent guerre de la liberté. Ils engagèrent alors Astorre Manfredi, qui était devenu chef de sa famille, à sonder ses partisans, pour faire révolter Faenza; ses premières tentatives, qui furent découvertes, occasionnèrent, en 1376, le sac de cette ville : la place fut abandonnée, par le légat comte de Romagne, à la cupidité de Jean Hanckwood, et des aventuriers anglais qu'il commandait; tous les nabitants, au nombre de onze mille, furent chasses de leurs foyers, et la ville entière fut pillée avec une extrême cruauté. Cette atrocité ne servit qu'à donner de nouveaux partisans à Manfredi : le 25 juillet 1377, il entra de nuit par un aqueduc dans Faenza, où les anciens habitants étaient revenus; il y fut reçu par eux avec enthousiasme, et reconnu comme seigneur. L'assistance des Florentins et de Barnabò Visconti, l'affermit dans la souverainetéqu'il avait ainsi recouvrée. Le grand schisme d'Occident, qui éclata l'année suivante, changea la politique des pontifes, et les obligea de rechercher l'alliance des petits seigneurs, auxquels leurs prédécesserirs avaient fait la guerre. Astorre Manfredi, qui s'était aussi rendu maître d'Imola, fut reconnu par le pape, comme vicaire pontifical dans les deux villes soumises à sa souveraineté. Cependant Manfredi crut prudent de s'assurer d'une armée : il s'attacha la compagnie de l'Etoile, composée d'aventuriers étrangers qui se mettaient alternativement à la solde des diverses puissances d'Italie; et il s'en fit reconnaître pour chef, s'exerçant ainsi aux armes dans des guerres où le sort de ses peuples n'était point compromis. Ce fut sans doute comme chef d'aventuriers qu'Astorre Manfredi s'attira l'inimitié du comte Albéric de Barbiano, l'un des plus illustres condottieri d'Italie : celui-ci voulant venger sur Manfredi la mort de quelques - uns de ses parents, le poursuivit avec acharnement, et, par une longue guerre, le réduisit à une telle extrémité, que ce seigneur vendit Faenza, en 1404, à Balthasar Cossa , alors légat de Bologne, et ensuite pape sous le nom de Jean XXIII. Mais Cossa ne paya jamais les vingt-cinq mille florins qu'il avait promis comme prix d'achat de cette ville; et bientôt après, s'étant rendu maître, par une trahison, de la personne d'Astorre Manfredi, il lui fit trancher la tête , le 28 novembre 1405. — Cinq ans après, l'année même où Balthasar Cossa fut élevé au souverain pontificat, Jean-Galeaz MANFAEDI, fils de cet Astorre, qu'il avait fait périr, rentra par surprise dans Faenza, le 18 juin 1410, et fut reconnu par les habitants comme leur souverain. La déposition de Jean XXIII, au concile de Constance, laissa le temps à Manfredi de s'affermir sur le trône : il mourut en 1416, et son fils Guid'Antonio lui succéda paisiblement. - Astorre I. s'était fait condottiere d'une armée étrangère; Guid'Antonio ou Gui-

dazzo Manfredi, son petit-fils, leva dans ses propres états les troupes qu'il mit au service des puissances dont il recevait la solde : de cette manière il exerçait ses sujets aux armes; il s'assurait l'affection de ses soldats, et il affectait dans les négociations une importance qu'il ne pouvait devoir à ses petits états. Guid'Antonio, dans la guerre entre les Florentins et le duc de Milan, servit tour-à-tour l'une et l'autre puissance, et s'assura le respect de toutes deux. Le duc, pour l'affermir dans son parti, lui donna, au mois d'avril 1430, Imola, Bagnacavallo, et Massa des Lombards, dont il avait précédemment dépouillé la maison des Alidosi. Guid'Antonio mourut le 18 juin 1448, ayant partagé ses petits états à ses deux fils. - Astorre II et Taddée DE MAN-FREDI, fils du précédent, avaient tous deux suivi le métier des armes avant d'être souverains, et le premier s'était distingné parmi les élèves du célèbre Nicolas Piccinino. Leur père, sacrifiant la grandeur future de sa famille à l'intérêt immédiat de ses enfants, avait donné la seigneurie de Faenza à Astorre II, et celle d'Imola à Taddée. Dans les familles des petits princes d'Italie, si les cadets restaient sans apanage, ils étaient bientôt victimes de la politique soupçonneuse de leur frère ainé, ou au contraire ils s'engageaient contre lui dans quelque conspiration qui causait la ruine de l'un ou de l'autre. D'autre part, la division d'une principauté aussi petite que celle des Manfredi, la laissait à la merci de tous ses canemis. Astorre II mourut le 2 mai 1468; et son fils Galcotto lui suceda. Taddée qui, en 1452, avait été général des Florentins, dans leur

guerre contre Alfonse roi de Naples, vendit, en 1473, sa seigneurie d'Imola à Jérome Riario, neveu du pape Sixte IV. S. S—1.

MANFREDI (GALEOTTO), seigneur de Faenza, fils et successeur d'Astorre II, régna de 1468 à 1488. Il avait été appelé seul à la succession par son père, au préjudice de son frère Charles: mais celui-ci ne se soumit point sans résistance à cette disposition; il s'empara de Faenza, en 1477. Galcotto recouvra toutefois sa capitale avec les secours de la duchesse de Milan, et de Jean Bentivoglio, seigneur de Bologne, dont il avait épousé la fille. Il régna ensuite quelque temps en paix sous la protection de ces puissants alliés: cependant ses galanteries exciterent la jalousie de Françoise Bentivoglio. sa femme. Elle feignit d'être malade : et avant caché des meurtriers sons son lit, elle invita son mari à venir la voir, le 31 mai 1488. A peine Galeotto fut entré dans l'appartement de son épouse, que les meurtriers, au nombre de trois, le saisissant par les jambes, au moment où il s'approchait du lit, s'efforcerent de le renverser; mais comme il se defendait vaillamment, Françoise s'élança de son lit sur lui, et le tua à coups de poignard. Jean Bentivoglio, à cette nouvelle, accourut aussitôt à Faenza, pour sauver sa fille des mains du peuple forieux qui voulait venger son seigneur. Françoise encourut néanmoins pour ce crime les censures ecclésiastiques ; mais son père l'en fit relever pour lui faire contracter un second mariage. - Galeotto en mourant avait laissé un fils nommé ASTORRE 111. qui n'était encore âgé que de trois ans; les habitants de Faenza le reconnurent pour leur seigneur: mais

comme ils ne voulaient laisser aucune autorité dans leur ville à Francoise Bentivoglio, qui s'était souillée du sang de son mari, ni au seigneur de Bologne, son père, ils confièrent la tutelle d'Astorre à la république de Florence. Faenza demeura en paix pendant la minorité du jeune prince, qui annonçait des vertus brillantes, et qui s'était deja fait chérir de ses sujets, lorsqu'il fut attaqué, en 1500, par Gésar Borgia. Les habitants de Faenza firent des prodiges de valeur pour le défendre ; enfin, dépourvus de tout secours, ils furent obligés de capituler, le 26 avril .1501. Borgia promit qu'Astorre Manfredi aurait la liberté de se retirer en pays neutre, et qu'il conserverait toutes ses propriétés; mais le tyran ne fut pas plutôt maître de Faenza, qu'il fit conduire Astorre à Rome, avec un frère naturel qu'il avait, et il les sit perir tous deux. Ce fut ainsi que la famille Manfredi perdit sa sonveraineté.

S. S-1.

MANFREDI ( BARTHÉLEMI ), peintremantouan, naquit vers 1572. Il ent d'abord pour maître le chevalier Pomarancio; mais attiré par la réputation du Caravage, il vint à Rome, se mit sous la conduite de ce grand artiste, et parvint en peu de temps à l'imiter au point que plusieurs de ses ouvrages passèrent, au jugement des peintres les plus éclaires, pour être de la main du Caravage. Manfredi peignit divers tableaux où il copie scrupuleusement la nature; le coloris en est ferme et solide, et l'on y reconnaît toujours le style de son maître. Son talent l'avait fait connaître de la manière la plus avantageuse; mais son inconduite ayant ruiné sa sante, il ne travaillait qu'avec une extreme difficulté : aussi n'a-t-il laissé aucun grand ouvrage. Ses tableaux n'offrent ordinairement que deux ou trois demi - figures peintes avec force. Cependant, on peut attribuer aussi cette manière de composer au besoin de cacher sa faiblesse dans le dessin. Quoi qu'il en soit, on ne peut douter que s'il n'eut été enlevé à la fleur de son âge, il eût acquis la réputation d'un des plus habiles peintres de son temps. Il mourut à Rome, vers 1605. Ce qui a le plus nui à la célébrité de cet artiste, c'est que beaucoup de ses tableaux figurent dans la plupart des galeries sous le nom de son maître. Le Musée du Louvre en possède trois: I. Les Vendeurs chassés du Temple ; il a été gravé par Jean Haussart. II. Une Assemblée de buveurs ; gravé par le même. III. Une Femme assise, qui se fait dire la bonne aventure par deux bohemiennes. Ces trois pièces justifient pleinement les éloges que ses autres ouvrages lui ont mérités. Le Musée de Caen en possède un qui représente des joueurs de cartes.

MANFREDI (Eustacino), l'un des meilleurs géomètres de l'Italie . naquit à Bologne, le 20 septembre 1674, d'un notaire de cette ville. Des son enfance, il annonca des talents au-dessus de son âge. Il fit des vers, dit Fontenelle, des qu'il put savoir ce que c'était que des vers ; et il n'en cut pas moins d'ardeur pour la philosophie. Il réunissait chez lui ses compagnons d'étude, leur répétait les leçons des professeurs, éclaircissait les difficultés qui avaient pu les embarrasser, et hâtait ainsi la rapidité de leurs progrès. C'est de cette académic d'enfants que tire son origine l'institut de Bologne. (V. MARSIGLI. ) Arrivé à l'âge de prendre un état, il fut oblige d'étudier le droit, et il le fit avec cette ardeur qui le caractérisait. Il n'avait que dix-huit ans, lorsqu'il recut le laurier doctoral. Cependant il n'abandonna point la poésie, dont la culture le délassait et le consolait de l'aridité de ses autres études. Il apprit ensuite la géographie, la gnomonique, et enfin la géométrie, dont il recut les premières leçons du célebre Guglielmini ( Voyez ce nom, XIX, 47 ). Il sentit, si vivement, le charme des mathématiques, dit encore Fontenelle, et s'y livra avec tant d'ardeur, qu'il en abandonna la jurisprudence; mais il n'abandonna pas la poésie, si inutile pour la fortune, et peut-être plus qu'inutile. Ses premiers vers étaient défigurés par des concetti ridicules, mais regardés alors comme des beautés. Manfredi ne se laissa point séduire par les applaudissements qu'on prodigue d'ordinaire aux ouvrages médiocres. Il s'aperçut, ou il devina, que le seul moyen d'obtenir des succès durables en littérature, était de se rapprocher des anciens, imitateurs si attentifs de la nature ; et il les prit dès-lors pour modèles. Il avait vingt-deux ans, lorsqu'il se mit à étudier l'astronomie, science qui était alors très-négligée à Bologne. Il établit dans sa maison un observatoire, où vinrent étudier ses frères, et même ses deux sœurs, qu'il initia dans le secret de la marche des corps célestes. En 1698, il fut nommé professeur de mathématiques à l'université; mais l'embarras dans lequel son père se trouva par le dérangement de ses affaires, troubla en même temps la tranquillité dont il avait joui jusque-la. Heureusement le marquis Orsi, protecteur des savants, au rang desquels le plaçaient ses ouvrages ( V. Onsi ),

vint au secours de Manfredi, et celuici put reprendre ses travaux. Il fut nommé, en 1704, surintendant des eaux, place importante, et qu'il remplit avec non moins de succès et de réputation que Guglielmini. La même année, il fut placé à la tête du collége de Montalte, fondé à Bologne, par Sixte V, pour des jeunes gens destinés à l'état ecclésiastique; et il y rétablit la discipline dont les élèves ne s'étaient que trop écartés par la faiblesse de leurs maîtres. Il renonça, en 1711, à cette place, pour occuper celle d'astronome de l'institut de Bologne : dès ce moment, il partagea tout son temps entre l'astronomie et l'hydrostatique. Il était aidé par ses sœurs dans ses calculs astronomiques; et elles se chargeaient également de débrouiller les pièces qu'il était obligé de lire pour prononcer équitablement sur les contestations que faisaient naitre à chaque instant les débordements des grandes rivières de la Lombardie. Manfredi fut tourmenté de la pierre, pendant les cinq à six dernières années de sa vie. Cette maladie cruelle ne put cependant ni interrompre le cours de ses travaux, m altérer sa gaîté naturelle. Il mourut, le 15 février 1739, dans les sentiments et avec la résignation d'un philosophe chrétien. Manfredi était associé étranger de l'académie des sciences de Paris, et de la société royale de Londres : il joignait à de grands talents toutes les qualités du cœur; il était bon, poli, généreux, et il compta autant d'amis que d'admirateurs. On citera de lui : I. Des Poésies italiennes, Bologne, 1716. in-12; il en a paru une nouvelle édtion, précédée d'une Notice sur 🐸 vie et ses ouvrages, Parme, Bodow. 1793, in-80. : ce recueil ne contient

guère que des sonnets et des canzoni; les Italiens en font beaucoup de cas. II. Rime e prose, ibid. 1760, in-8°. III. Ephemerides mo tuum calestium, ab anno 1715 ad annum 1750, cum introductione et variis tabulis, ibid., 1715-25. 4 vol. in-4°. Ces éphémérides ont été continuées par MM. Zanotti et Matteucci, jusqu'en 1810. L'Introduction, morceau très-estimé, a été réimprimée en 1750, in-4°. IV. De t ansitu Mercurii per solem, anno 1723, ibid., 1724, in-4°. V. De novissimis circà siderum fixorum errores observationibus Epistola, ibid., 1730, in-4º. Lalande remarque que l'auteur, par égard pour les préjugés de son pays, n'a pas esé y affirmer le mouvement de la terre. VI. Liber de gnomone meridiano Bononiensi; deque observationibus astronomicis eo instrumento peractis, ibid., 1736, in-4°. VII. Elementi della cronologia, ibid., 1744, in-4°. VIII. Istutizioni astronomiche, ibid., 1749, in-4º. IX. Des Dissertations dans le recueil de l'académie de Bologne, parmi lesquelles on cite celle De annuis inerrantium stellarum aberrationibus. X. La Vie de Malpighi dans es Vite degli Arcadi illustri. Enin . il est l'éditeur du traité de Suglielmini Della natura de'fiumi; t des Observations astronomiques t geographiques, de Fr. Blanchini, érone, 1737, in-fol. Fontenelle a ublié son Eloge, dans le recueil de acad. des sciences; et sa Vie, par abroni, se trouve dans les Vitæ alorum. W-s.

MANFREDI (GABRIEL), frère Eustachio, né à Bologne, le 25 ars 1681, s'appliqua aussi à l'étude s mathématiques, et y fit des ogrès très-rapides; à l'âgede vingtquatre ans, il publia un traité des équations du premier degré, qui réunit les suffrages des connaisseurs. Il fut nommé, en 1708, l'un des secrétaires du sénat, et il en remplit les fonctions avec beaucoup de zèle. Cependant son goût le portait à l'enseignement; mais ce ne fut qu'en 1720, qu'il obtint la chaire d'analyse, à laquelle ses talents l'appelaient depuis long-temps : six ans après, il fut élu chancelier de l'université. Il succéda, en 1739, à son frère dans la place de sur-intendant des travaux hydrostatiques, et mourut à Bologne, le 13 octobre 1761. On cite de lui : I. De constructione æquationum differentialium primi gradus, Pise, 1707, in-40., avec 7 pl. II. Considerazioni sopra alcuni dubii che debbono esaminarsi nella congregazione dell'acque, Rome, 1739, in-4°. III. Des Mémoires et des Dissertations, insérés dans le recueil de l'institut de Bologne, dont il était l'un des premiers membres; dans les Osservazioni let. terarie (Vérone, 1737, et ann. suiv. ), et dans le Giornale de letterati d'Italia. Le résultat des observations astronomiques qu'il avait faites, de concert avec son frère, à l'observatoire de Bologne, est imprimé dans le Recueil de l'académ. des sciences de Paris. - Émile MANFREDI, jésuite, frère des précédents, né à Bologne en 1679, entra dans la Société à l'âge de quinze ans. et, après avoir terminé ses études, il embrassa la carrière de la prédication. Il parut avec éclat dans les principales chaires de l'Italie, et mourut à Parme, le 16 mai 1744. Le P. Manfredi avait un goût naturel pour la poésie; et l'on trouve de ses vers latins et italiens dans les recueils du temps. On cite de lui :

une Oraison funèbre, de J. Fréd. César, prince d'Este, Modène, 1727, in-12, et un Carème (quadresimale), Venise, 1747. — Leur frère, Héraclite Maneren, mort, âgé de 77 ans, le 15 septembre 1759, suivit avec distinction la carrière de la médecine, sans négliger les mathématiques. Voyez, sur toute cette intéressante famille, les Scrittori Bolognesi de Fantuzzi. W—s.

MANFREDINI (TRIBALDINO), surnommé par les Italiens le nouveau Catilina, gentilhomme attaché à la faction Maltraversa de Pérouse, au milieu du quatorzième siècle, nourrissait contre la faction contraire, ou des Raspanti, haine féroce, à laquelle il voulut sacrifier jusqu'à l'existence de sa patrie. Tous les avantages que donnent la richesse, la naissance, la valeur, une figure imposante, une éloquence persuasive, furent employés par lui pour séduire ceux de ses concitoyens qu'il croyait propres à seconder ses coupables projets. Il avait pris à tâche d'aigrir le ressentiment des nobles et des premiers citoyens que le peuple jaloux écartait des emplois ; il s'était asssocié successivement quarante - cinq gentilshommes de Pérouse, quatre-vingt-quatorze citovens de bonne maison, et quatre cents roturiers : mais avant de confier son secret à un si grand nombre de conjurés, avant même d'avoir aucun complice, Tribaldino avait eu soin de transmettre au gouvernement, à plusieurs reprises, de faux indices, pour lui faire rechercher un complot qui n'existait point encore. Cette suite de fausses alarmes avait préparé les Prieurs de Pérouse à ne tenir aucun compte des avis qu'on pourrait leur donner sur sa conspiration, si elle venait à leur

être révélée. Tribaldino convint ensuite avec les conjurés, qu'au jour fixé au commencement d'octobre 1361, les uns mettraient le feu aux divers quartiers de la ville, d'autres s'empareraient du palais, et massacreraient les Prieurs et les camerlingnes qui composaient le gouvernement; d'autres ouvriraient les portes aux paysans, les introduiraient dans la ville, et se rendraient maitres des bourgeois. En même temps des hommes, d'accord avec les conjures, devaient faire révolter tous les châteaux du territoire de Pérouse; partout la conjuration devaiteclater par un mass sacre affreux; tous les magistrals, tous les bourgeois, tout le parti atlaché au gouvernement, devaient perir dans la ville et la campagne; les biens de tous les riches devaientelle abandonnés au pillage; et celui que avait concerté cette infernale vageance, ne paraissait pas avoir fermé de plan pour ce qui devait su vre. Mais l'un des conjurés, Truier de Montemellino fut épouvante de tant d'horreurs; il révéla aux Prieurs lesecretdela conjuration. Cependaria soit qu'il eût fait avertir lu-ment les conjurés de s'enfuir, ou que cers ci fussent sur leurs gardes, on De put arrêter que deux, avec quatre de leurs satellites. Leur proces n'en fal pas moins instruit pardevant le per ple ; et Tribaldino de Manfredia avec quarante-cinq gentilshomen fut condamné à mort par couls mace. Il mourut en exil. S. S-L

MANGEART (Dom Themes savant autiquaire, naquit à Meta en 1695, prit l'habit de saint Bi noît, à l'âge de dix-huit aus, da la congrégation de Saint-Vanurs, partagea ses loisirs entre l'étode les devoirs de son état. Il s'applit d'abord à la prédication, et par

avec éclat dans les principales chaires du diocèse de Toul, dont l'évêque deviut un de ses protecteurs. Il fut appelé, en 1747, à Vienne, par le prince Charles de Lorraine, qui le chargea de lui former une collection de médailles et d'autiques ; ce prince ayant été nommé gouverneur des Pays-Bas, D. Mangeart le suivit à Bruxelles, et continua de s'occuper a enrichir son cabinet. Il obtint, en 1761, la permission de quitter la cour, et se retira à l'abbaye Saint-Léopold de Nanci, où il mourut presque subitement, en 1762. On a de ce savant religieux : I. Octave de Sermons pour les morts; suivi d'un Traite théologique, dogmatique et critique sur le purgatoire, Nanci, 1739, 2 vol. in-12. Ce fut à la prière de l'évêque de Toul, que D. Mangeart publia cet ouvrage. II. Deux Mémoires sur les variations d'une agathe, et sur un Médaillon d'or de l'empereur Pertinax, du cabinet du duc Charles de Lorraine, Bruxelles, 1752, in-fol. Le médaillon, du poids de vingt ducats, avait été trouvé dans la Transsylvanie. III. Medaillon presente à S. A. R. le duc Charles, ibid., 1754, in-4°. IV. Introduction à la science des Médailles, pour servir à la connaissance des dieux, de la religion, des sciences, des arts, et de tout ce qui appartient à l'histoire ancienne, etc., Paris, 1763, in-fol., avec 35 planches. Cet ouvrage, supplémentaire à l'Antiquité expliquée de Montfaucon, a été achevé et public par l'abbé Jacquin ( V. Jacquin, XXI, 376 ) (1). L'auteur a beaucoup profité des différents traités de numismatique qui avaient paru avant le sien, mais il indique toutes les sources où il a puisé; et on doit lui savoir gré d'avoir rangé, dans un ordre méthodique, des documents épars dans un grand nombre de livres difficiles à rassembler. W—s.

MANGENOT (Louis), né à Paris, en 1694, d'un marchand qui n'était pas dans l'aisance, se détermina par cette raison à embrasser l'état ecclésiastique. Il avait dix-huit ans quand il commença ses études; mais il était né avec le goût et le talent de la poésie, et ses premiers ouvrages le firent connaître avantageusement : il acquit même une certaine réputation par la composition d'une églogue, intitulée le Rendez-vous, qui est célèbre encore aujourd'hui, Palaprat, qui était son oncle, envoya cette pièce, à l'insu de l'auteur, au concours des jeux floraux : elle obtint l'églantine d'argent, et circulait imprimée à Paris, avant que Mangenot fût instruit de ce qu'on en avait fait. Palaprat réunit à un dîner son neveu, Campistron, Brueys et J. B. Rousseau. Ce fut ce dernier qui, au dessert, présenta l'églantine à Mangenot; on s'attendait à quelque surprise du jeune homme, qui montra, au contraire, un tel sang-froid qu'il déconcerta la vivacité gasconne de son oncle. Mangenot fit encore les Confidences, autre églogue qui, sans avoir le même mérite que la précédente, est cependant une des meilleures pièces que nous ayons en ce genre. Il obtint bientôt un canonicat au Temple, et il est à croire qu'il le dut, en grande partie, à ses compositions poétiques; car, dans la retraite à laquelle il se voua de bonne heure, il avait fait construire un petit salou où on lisait ces vers :

<sup>24)</sup> Cependant les auteurs de l'Histoire de Meta, qui on d'it supposer instruits de toutes les particulaises qui caucer entifouvesse de D. Mangeart, discot par II fait publié par Michelet d'Emery, savant un avenant en l'iniméme. (P. D'ENSERT, XIII. 1841) abbie de Saint-Léopold fit les frait de l'impression.

Sans inquiétude, sans peine, Je jouis en ces lieux du destin le plus beaug Les Dieux m'ent accordé l'ame de Diogène, Et mes faibles talents m'out valu son tonneau.

Content de sa petite fortune, il ne chercha point à occuper de lui la renommée: il sit de la poésie son amusement; et l'on peut croire que s'il cût voulu s'y livrer plus sérieusement, il se serait fait remarquer sur le Parnasse français (1). Parmi les pièces échappées à sa muse facile il en est de jolies, et malheureusement aussi quelques-unes de libres : au surplus, il n'attachait pas une grande importance aux fruits de sa plume, et nous en aurions été privés si un ami n'eût pris le soin de les recueillir. Vivant loin du monde, dans la société d'une sœur et d'un trèspetit nombre d'amis, Mangenot, trappé de paralysie, depuis quinze ans, mourut le 9 octobre 1768. Ce n'est que huit ans après, qu'on a publié les Poésies de M. l'abbé Mangenot, Maestricht, 1776, in-80., divisées en deux parties; la première renfermant les pièces qui lui appartiennent incontestablement; la seconde contenant quelques pièces de lui, ou composées dans sa société, et plusieurs autres de son frère, mort à-peu-près en même-temps que lui. La chanson qui commence par ces vers :

## Malgré la bataille Qu'on donne demain , etc.

et qu'on a quelquefois attribuée à Voltaire, fut composée de moitié par M. de la Garde, et par le frère de notre auteur. L'abbé Mangenot avait travaillé au Journal des savants, depuis le 20 septembre 1727 jusqu'au 17 novembre 1731. On lui attribua aussi le Spectateur littéraire; mais il s'en défendit dans le Journal des savants de 1728 (p. 254), et assura qu'il n'avait pas même lu ce petit ouvrage périodique. A, B—1.

MANGET ( JEAN-JACOB ), COMpilateur laborieux et fécond, ne à Genève, en 1652, étudia d'abord la théologie, pour répondre aux vues de ses parents, qui le destinaient au saint-ministère; mais cédant enfin à son goût naturel, il s'appliqua tout entier à la médecine, et reçut le doctorat, en 1678, à l'unversité de Valence. Son attachement pour sa patrie l'ayant ramené à 60nève, il y pratiqua son art avec un succes toujours croissant: il fut nommé, en 1699, premier médecia henoraire de l'électeur de Brandebourg. Tout le temps qu'il ne consacrait pas au soulagement des malades, il le passait dans son cabinet à écrire ; et par cette alternative d'exercice et de repos, il parvint à une extrême vicillesse, sans avoir jamais éprouvé aucune infirmité. Il moural à Genève, le 25 août 1742, igt de 91 ans. Parmi ses nombreux ouvrages, on se contentera de citer: I. Bbliotheca anatomica, Geneve, 1680 1699, 2 vol. in-fol. D. Leclerc art part à cette compilation, ainsi @a quelques autres de Manget. On troops une bonne critique de ce livre dats les Adversaria anatomica de Margagni. Eloy se plaint que Mange ait négligé de recueillir les décorvertes nombreuses et importante des anatomistes du xvie, siècle. Os a publié un Abrégé de cet ouvrage en anglais, Londres, 1711, 3 vol. in-4º. II. Bibliotheca medico-pratica, ibid., 1695-98, 4 vol in-fol-

<sup>(1)</sup> Désessarts prétend qu'on ne commait de Mangenot aucum ouvrage en pros-, à moins qu'on ne veuille regarder comme un ouvrage son Histoire abrigée de la posise française, merceau assez piquant qui n'a qu'une quinname de ligno : il est inserce dans les Trois siecles de l'abbe Sabat er, au tome iv des Sieeles luttraires de la France, et dans le Dictionnaire des poètes français, par Philipou-la-Madelsime

nouvelle édition, augmentée, 1739. III. Bibliotheca chemica curiosa, ibid., 1702, 2 vol. in-fol. C'est le recueil le plus complet qui existe de traités d'alchimie; il est rare et assez recherché. IV. Bibliotheca pharmaceutico-medica, ibid., 1703, 2 vol. in-fol. V. Bibliotheca chirurgica, ibid., 1721, 2 vol. in-fol. VI. Bibliotheca scriptorum medicorum veterum et recentiorum, ibid., 1731, 4 vol. in-fol., ornés du portrait de l'auteur et de ceux de quinze médecins célèbres, assez mal gravés. Manget a refondu dans cet ouvrage celui de Vander Linden ( De scriptis medicis), avec les additions de Merklin, et a cherché à faire disparaître les crreurs échappées à ces deux premiers bibliographes de la médecine : mais il est loin d'y avoir reussi; et l'on doit préférer à cette volumineuse compilation le Dictionnaire d'Eloy, susceptible lui-même de grandes améliorations. VII. Traité de la peste, recueilli des meilleurs auteurs anciens et modernes, Genève, 1721, 2 vol. in-12. Ce n'est guère qu'une édition retouchée, du livre du P. M. de Toulon, capucin. VIII. Nouvelles reflexions sur l'origine de la peste, ibid., 1722, in-12. On doit en outre, à Manget, de nouvelles éditions des Opera medica, de Barbette ( V. P. BARBETTE, III ); de la Pharmacopea Schrodero-Hoffmaniana; du Tractatus de febribus de Fr. Pieus; de la Médecine pratique , de J. André Schmitz ; du Sepulchretum, de Th. Bonnet (V. Th. BONNET, V, 132 ); du Theatrum anatomicum d'Eustachi, etc. ( V. Eustachi, XIII, 534.) La liste des thèses et des dissertations médicales au'il a publices, remplirait plusieurs pages. Les curieux pourront consulier, pour plus de détails, l'Histoire littéraire de Genève, par Senebier, tom. 11, et une Notice sur Manget, dans les Mémoires de Trévoux, mars 1743. W-s.

MANGIADORI (BENOît), chef de la famille la plus distinguée de San-Miniato, petite ville de Toscane, tenta, le 17 mars 1397, de faire secouer à sa patrie le joug des Florentins: il demanda audience au gouverneur de la ville, et, se présentant à lui à la tête de dix-sept conjurés, il le tua, s'empara de son palais, et y soutint un siége contre la garnison et les habitants de la ville. attendant d'heure en heure les secours que Jean-Galeaz Visconti lui avait promis. Mais ceux-ci n'arrivant point à temps pour le délivrer, il trouva moyen de s'échapper avec la plupart de ses compagnons, au travers des précipices qui entourent la ville. S. S-1.

MANGIN (CHARLES), architecte, naquit à Mitry, près de Meaux, en 1721, et fut élevé à Juilli. Dès son enfance, il manifesta son gout pour l'architecture : le libraire Lottin, son oncle, le sit instruire dans les mathématiques et le dessin, et le plaça successivement chez plusieurs architectes, où des progrès rapides signalèrent ses talents. Il ne tarda pas à être charge à Paris de travaux importants : ceux qui lui font le plus d'honneur sont la construction primitive de la Halle au ble, le Seminaire du Saint-Esprit, les fondations et le portail de l'Eglise de Saint-Barthelemi; l'Eglise du Gros-Caillou, et surtout la restauration du portail de Saint-Sulpice, l'élévation des deux tours et l'achèvement des chapelles inférieures. Soufflot et Chalgrin faisaient de lui un cas particulier. A l'âge de soixante-quinze ans, Mangin s'occupait encore d'un

projet d'embellissement pour Paris. Ce projet, qu'il soumit au Lycée des arts, lui valut une mention honorable et une médaille. Retiré à Nantes, depuis quelques aunées, il y est mort le 4 février 1807. P—s.

MANGOU ou MENGKO KHAN, quatrième empereur ou grand Khan des Moghols, était fils de Touly. quatrième fils de Djenguyz Khan, et s'était distingué dans les expéditions contre la Chine et le Tongking sous les règnes précédents. Après la mort de Kaïouk (V. ce nom, XXII, 215), l'impératrice Ogoul Ganmisch, sa veuve, prit en main les rènes de l'empire, d'après l'avis et jusqu'à l'arrivée de Batou Khan, qui devait présider l'assemblée générale, comme étant le plus puissant et le plus âgé des princes moghols ( Voy. BATU, III, 531). Le gouvernement de la régente excitades mécontentements. On murmura de ses prodigalités, et de l'obligation où l'on était de fournir des chevaux de poste aux seigneurs qui voyageaient nuit et jour. On lui imputa même les malheurs qu'occasionna une grande sécheresse. Aussi cette princesse fit-elle de vains efforts pour élever au trône le prince Chyramoun, qui en avait été déjà éloigné par Kaïonk. Le kouriltaï avant été convoqué dans le Kaptchak, par égard pour Batou Khan, que ses infirmités empêchaient de se rendre à Cara-Koroum, ce prince, issu de Djenguyz-Khan par la branche ainée, fit le sacrifice de ses droits ; et son suffrage entraîna la majorité des voix en faveur de Mangou. Cette election, qui en lieu en juin 1250, fut confirmée dans une autre assemblée qui se tint l'année suivante, en Tartarie; et Mangou y fut alors proclamé grand Khan. Loin d'assister aux fètes de son installation, Chyramoun,

la régente, et les enfants de Kajonk. conspirerent contre la vied'un prince qu'ils regardaient, avec quelque raison, comme un usurpateur. Mangou leur pardonna; mais il fit executer 80 de leurs complices. Ensuite il donna le gouvernement général de la Tartarie orientale, et des provinces de la Chine dejà conquises, à son frère Koublaï; celui de tous les pays depuis le Djyhoun jusqu'à la Chine, à Ilwadi et à son fils Massoud; enfin celui du Khoraçan, de l'Indonstan, de la Perse, et de toutes les provinces enlevées aux musulmans, jusqu'à la Syrie et à l'Asie mineure, à Argoun Agha. Il envoya aussi le général Holitaï pour aller soumettre le Thibet, qui fut mis à feu et à sang. Il régla le tribut que devaient payer toutes les nations subjuguées, nomma des bonzes pour diriger les sectateurs de Tao et de Fo, honora son pere et sa mere par les titres d'empereur et d'impératrice; et comme le premier était mort, il fit bâtir un palais qu'il consacra à sa mémoire. Cependant les partisans de Chyramoun intriguaient sans cesse pour rétablir sur le trône la famille d'Oktaï : Mangon assembla un kouriltai, dont le resultat fut le bannissement de deux fils, et de plusieurs petits-fils de cet empereur, l'exil et la confiscation des biens de sa troisième femme, la spoliation des bijoux et des trésors des autres impératrices. Chyramoun foi renfermé à perpétuité dans une forteresse; enfin, sa mère et la régente veuve de Kaïouk, furent condamnées à mort et exécutées, sur la supposetion qu'elles avaient eu recours à la magie pour faire tomber la couronne sur la tête de Chyramoun, Ces mesures violentes furent généralement désapprouvées ; mais Mangou, afit

d'en essacer le souvenir, diminua les impôts, distribua des largesses aux troupes, et publia une amnistie. Il offrit ensuite au ciel un sacrifice solennel, sur une montagne, suivant les cérémonies observées par les empereurs de la Chine, établit un lama pour chef suprême de la religion dominante, et érigea en fiefs, en faveur des princes de sa propre famille, toutes les terres conquises sur les Chinois. L'an 1253, Hayton ler., roi d'Arménie, vint à la cour du grand Khan (V. HAYTON, XIX, 524), fit alliance avec lui, en obtint de grands priviléges pour l'église arménienne, et le détermina sans doute à déclarer la guerre aux Musulmans; mais il faut regarder comme très - douteux ce qu'on a débité sur le prétendu baptême de Mangon. Une assemblée des chefs des Moghols fut convoquée: on y délibéra sur les propositions du roi d'Arménie, et l'on y résolut d'envoyer à-la-fois trois armées: l'une contre la Corée, la seconde dans l'Indoustan par le Kaschmyr, et la troisième contre les Ismaéliens ou Assassins de Perse, et contre le Khalyfe de Baghdad. Houlagou, frère du grand Khan, fut chargé de cette dernière expédition, et partit peu de temps après. Batou Khan qui avait des relations de voisinage et d'intérêt avec les Musulmans contre les Chrétiens, se plaignit à Mangou de ce qu'il voulait attaquer ses alliés, et lui reprocha même d'être ingrat envers ceux anxquels il devait l'empire. Mangou défendit à son frère de passer outre, par déférence pour Batou; mais la mort de celui-ci, arrivée sur ces entrefaites, leva la défense, et laissa le grand Khan libre de poursuivre l'exécution de ses projets ( V. Houlagou, XX, 609). Sur le bruit répandu en Europe, par le moine Jean du Plan Carpin (V. CARPIN, VII, 185), que le grand khan était chrétien, saint Louis roi de France avait envoyé en Tartarie d'autres religieux, pour demander à ce monarque la permission de prècher l'evangile dans ses états ( V. Rubruquis ). Admis à l'audience de Mangou, ils le trouvèrent dans une chambre tapissée de toile d'or, assis sur un petit lit, près d'une de ses femmes et d'une de ses filles. et vêtu d'une robe dont la fourrure était lustrée comme celle d'un yeau marin. Il avait devant lui un réchaud dans lequel brûlaient des épines et des racines, allumées avec de la fiente de bœuf. Tels étaient le modeste ameublement, et la simplicité du monarque, dont les armées allaient bientôt embrasser l'Asie, dans sa plus grande étenduc. L'empereur fit plusieurs questions sur la France, et s'informa, surtout, s'il y avait beaucoup de bœufs, de moutous et de chevaux. Rubruguis et son confrère lui proposèrent de se faire chrétien, lui montrant une croix et une image de la Vierge qu'ils encenserent en chantant des hymnes. Mais, faute d'un bon intreprète, il prit toutes ces cérémonies pour des hommages rendus à sa puissance. Il en parut satisfait, et régala les ambassadeurs avec du koumis (lait aigre de jument). En les congédiant, il leur donna, entre autres presents, quelques beaux chevaux, avec une lettre pour saint Louis, dans laquelle il prenait le titre de fils de Dieu, de souverain des seigneurs de la terre, et ordonnait à ce prince, s'il voulait mériter ses bontés et obteuir son amitié, de suivre exactement les lois et la croyance de Djenguyz Khan. Telle fut l'issue de cette ambassade, qui pouvait difficilement avoir plus de succès. Les discours en latin des mis-

sionnaires, les réponses de l'empereur en langue tartare, en sirent un quiproquo continuel. Les missionnaires virent à la cour de Mangou des ambassadeurs de Vatace, empereur de Nicée, et un grand nombre de prêtres nestoriens. Le grand khan assistait souvent avec sa famille, aux offices de ces derniers; et dans les festins auxquels il les invitait, les jours de fêtes solennelles, il leur donnait la préséance sur les imams des Musulmans et sur les bonzes. Cependant Koublaï, frère de l'empereur, s'avançait dans la Chine septentrionale, pénétrait dans la province de Sse-Tchuen, subjuguait le royaume de Tali dans celle de Yun-nan, achevait de soumettre le Thibet, et s'appliquait à inspirer aux Moghols le goût des sciences. Mais jusqu'alors les invasions de ces peuples, en Chine, n'avaient été que passagères : le manque de subsistances et de places-fortes les empêchait de s'y maintenir. Mangou, voulant consolider la conquête de cet empire et s'en attacher les habitants, y sit établir de grands magasins de vivres, et relever les murailles de plusieurs villes : il défendit à ses troupes de ravager les campagnes, paya les dommages causés par les dévastations, et poussa la sévérité jusqu'à punir de mort des officiers supérieurs coupables de ce délit, et à châtier l'un de ses fils qui, dans une partie de chasse, avait traversé des champs labourés. Comme la ville de Cara-Koroum lui paraissait trop petite, il fonda, l'an 1256, celle de Kai-ping-fou, qu'il peupla de Chinois et de Moghols, et dont le territoire, plus rapproché de Chine, était aussi plus commode pour la pêche, pour la chasse et pour les assemblées générales. La même année, son frère Houlagou dé-

truisit, en Perse, la dynastie des Ismaëliens, dont le dernier prince fut mis à mort par ordre de Mangou; et deux ans après, il s'empara de Baghdad, mit fin au khalyfat, soumit la Mésopotamie, l'Arménie, la Géorgie, pénétra dans l'Asie mineure et dans la Syrie, et fonda un empire qui, d'abord vassal et tributaire des grands khans de Tartarie, devint indépendant sous les successeurs de Mangou et de Houlagou ( V. Houlagou et Mostasem ). Impatient de terminer la conquête de la Chine, par l'expulsion de la dynastie impériale des Song, Mangou Khan regla toutes les affaires de la Tartarie, nomma son frère Arikh-Bouga pour y commander en son absence, et se mit en route vers la fin de 1257. Un autre motif l'appelait en Chine : il en avait ôté le gouvernement à Koublaï, que des malveillants lui avaient rendu suspect. parce qu'il s'était fait aimer et respecter des Chinois. Indigné de cette injustice, Koublai songea d'abord à réaliser les sonpçons de son frère, et à prendre les armes. Mais son ministre Yao-Chou lui inspira un parti plus sage et plus généreux. Koublai part seul et sans gardes, va trouver l'empereur dans le Chen-si, se jette à ses pieds, et lui offre ses femmes. ses enfants, ses biens et sa vie. Touché de la démarche humiliante de son frère, Mangou le relève, l'embrasse en pleurant, lui rend toute su confiance, et le charge d'aller faire le siège de Vou-tchang-Fou, capitale du Hou-Konang, et de marcher essuite contre Hang-tcheou, résidence des empereurs Song. Il envoya bieitôt pour le soutenir un de ses generaux, qui venait de ravager le Tougking, et d'en ruiner la capitale. Mangou s'avança lui-même avec trou

corps d'armée, entra dans le Ssetchuen, et prit par capitulation la ville de Pao-ning-Fou; mais avant mis le siège, en février 1250, devant Ho-tcheou, il y éprouva la plus vive résistance. Moins heureux que la plupart de ses généranx, qui, dans le même temps, pénétraient, sur tous les points, dans le cœur de la Chine, et voyant ses troupes repoussées dans toutes les attaques, et diminuées par les fatigues et les maladies, il commanda un assaut général, le 10 août suivant : mais un orage ayant renversé les échelles. les Moghols éprouvèrent une perte considérable, et l'on trouva le corps du khan percé de coups. Mangou était alors dans la 52e, année de son âge, et la neuvième de son règne (1). Sa taille était moyenne, et son nez plat et un peu rabattu, suivant la relation de Rubruquis. Ce prince joignait à beaucoup de courage et de sermeté, des talents supérieurs dans le gouvernement de son vaste empire : mais on lui a reproché de l'avoir usurpé sur la famille d'Oktai-Khan, au mépris des dernières volontés de ce monarque, et d'avoir montré trop d'attachement pour les lamas. Il accorda néanmoins une exemption d'impots aux savants et aux docteurs de toutes les religions, soulagea les pauvres de toutes les sectes, et n'excepta de ses bienfaits que les Juifs. Plusieurs de ses femmes portèrent le titre d'impératrice; et il en eut 5 fils, outre un grand nombre de filles. La mort de Mangou interrompit la conquête de la Chine.

MANIACES (GEORGE), général des Grecs, en Italie, se distingua vers le milieu du onzième siècle, pendant le règne de Michel le Paphlagonien, empereur d'Orient. Une guerre civile parmi les Musulmans, entre deux frères qui gouvernaient la Sicile, donna au monarque grec l'espérance de reconquérir cette île ; il y envoya George Maniaces, un de ses meilleurs généraux. Celui-ci ayant attiré à son service Guillaume-Brasde-fer, et ses Normands, battit les Sarrasins, en 1038, près du fleuve Remata, et leur prit treize petites villes. Enorgueilli de cette victoire, il cessa de ménager les puissants auxiliaires qui la lui avaient procurée; et il excita en eux an tel ressentiment par ses outrages, que les Normands, dès qu'ils furent débarqués sur le continent de l'Italie, n'eurent plus de repos jusqu'à ce qu'ils en eussent chassé les Grecs. Maniaces remporta cependant encore une victoire sur les Sarrasins de Sicile, en

Moka-Ogul, un de ses frères, ramena dans le Chen-si, sa pompe funibre et son armée. Koublaï, informé de cet événement, ne laissa pas de traverser le fleuve Kiang, après avoir battu la flotte chinoise, et d'assiéger Vou-tchang-Fou, tandis que ses troupes se répandaient dans la province de Kiang-si. Mais malgré ses succès, la nouvelle que son frère Arikh-Bouga intriguait pour s'emparer du trône, le détermina promptement à la paix. On régla les limites des deux empires, et celui des Song devint tributaire des Moghols. Alors l'armée repassa le sleuve; et tous les grands s'étant rendus en Tartarie pour y procéder à l'élection d'un nouvel empereur, Koublai y fut proclamé grand khan, l'an 1260. ( V. А-т. CHI-TSOU, VIII, 409).

<sup>(</sup>a) Raschid ed dyn fait mourir Mangou Khan, I'me die l'hégire 655 (1257 de J.-C.): mais il est persuré que ce prince surrecut à la prise de Baghdad, egui est lieu en 656 (1258), et que, transporté de joie , en apprenant cette nouvelle, il récompensa managratifiquement les couriers qui la lui avaient apposenté.

1040; mais leur chef lui avant échappé par la faute du patrice Etienne, beau-frère de l'empereur, Maniaces insulta cet homme puissant, et s'en fit un ennemi mortel; il fut accusé par lui, à Constantinople, d'avoir voulu se révolter, et il fut rappelé: mais Michel Casapheta, ayant succédé au trône de Constantinople, renvoya Maniaces en Italie, en 1042. Ce général attaqua aussitôt les Normands, qui s'étaient emparés d'une grande partie de la Pouille; et il avait déjà obteuu sur eux plusieurs avantages qu'il avait souilles par une excessive cruauté, lorsqu'une nouvelle révolution, à Constantinople, mit sur le trône Constantin Monomaque, l'ennemi personnel de Maniaces. Celui-ci ne doutant pas que le nouvel empereur ne voulût le perdre, se révolta dans la Pouille, où il commandait, et se fit, en 1043, proclamer Auguste par son armée. Il défit le premier général grec, qui fut envoyé contre lui; mais Constantin s'étant adressé aux Normands. ceux-ci attaquerent Maniaces avec plus de vigneur, et le chassèrent de Tarente et d'Otrante : ils le forcèrent enfin à s'enfuir par mer à Durazzo, où les agents de l'empereur l'atteiguirent et le mirent à mort. S. S-1.

MANILIUS (MARCUS), poète latin, florissait vers la fin du règne d'Auguste. Le lieu de sa naissance est inconnu. Ceux qui ont prétendu qu'il était de Rome, s'appuient sur un vers de son poème que Bentley et Pingré rejettent comme interpolé. D'autres ont conjecturé, d'après son style, que Manilius était étranger; et en effet, dit Pingré, son poème est en effet, dit Pingré, son poème est en effet dit tournures singulières, et qu'on ne trouverait pas facilement dans un auteur du même siècle: mais it n'est pas étonnant que Manilius,

traitant un sujet nouveau pour les muses latines, ait employé des expressions jusqu'alors étrangères à la poésie. Vossius croit que notre poète est le même personnage que Manilius Antiochus, qui fut amené esclave à Rome, avec Publius Syrus, son cousin ( V. Publius Syrus ); et Montucla convient qu'il est très-porté à adopter ce sentiment. On doute si Manilius n'est pas encore le même que Manlius; mathématicien, qui éleva dans le champ de Mars, à Rome, par ordre d'Auguste, un gnomon de soixante et dix pieds de hauteur ( V. l'Histoire des mathemat., I, p. 485-87). Quelques critiques ont témoigné leur surprise de ce que le nom de Manilius ne se trouve cité par aucun auteur contemporain; mais il est probable que ce poète ne commença d'écrire que dans un âge avancé, puisqu'il souhaite une longue et paisible vieillesse afin de pouvoir terminer son ouvrage : il parait que ses vœux ne furent pas exauces : du moins son poème, tel que nous l'avons, n'est pas achevé. Cet ouvrage resta ignore jusqu'au règne de Constantin, Julius Firmicus en avant recouvré alors une copie, y ajouta un commentaire ou plutôt le traduisiten prose.Pogge le découvrit dans le xve. siecle; mais ce fut J. Muller (Regiomontanus), qui le publia le premier. L'ouvrage de Manilius est intitulé : Astronomicon (les Astronomiques & il est divisé en cinq livres. Le premier et le dernier sont les plus intéressants par le sujet, et par le nombre et la beauté des épisodes. L'impossibilité de tracer en quelques lignes le plan de ce poème, nous oblige de renvoyer le lecteur à l'excellente analyse dont Pingré a fait précéder son édition ( tom. 1er., X1xix ). Manihus était yraiment poè-

te; mais ses connaissances astronomiques étaient assez bornées. On sait d'ailleurs, que de son temps on confondait l'astronomie, science si intéressante et si utile, avec l'astrologie, art vain et imposteur, mais qui, par l'influence qu'elle attribuait . aux astres sur les destinées des hommes et des empires, ne laissait pas d'être favorable à la poésie. Le style de Manilius, dit Pingré, est poétique, énergique, digne du siècle d'Auguste, mais trop abondant, defaut qu'on reproche aussi à Ovide. M. Delambre en porte un jugement moins favorable, dans son Hist.del' Astron. 1, 251. L'Astronomicon a été publie à Nuremberg, dans l'atelier typographique que Muller y avait établi , en 1471; cette édition , petit in-fol., parut en 1473, et par conséquent est l'originale. Il a cté réimprimé plusieurs fois dans le quinzième siècle, Bologne, 1474, pet. in-fol., première édit., avec date; Naples (vers 1475), in-4°.; sans nom de ville et sans date, in-4º., caract. ronds; revu par Etienne Dulcinius, Milan, 1489, in fol. Ces différentes éditions, toutes très-rares, sont fort recherchées des curieux; mais pour la correction du texte et la beauté de l'impression, on doit préférer les suivantes : Paris , 1579, ou Heidelberg, 1590, in-80., avec les notes de Scaliger; Leyde, 1600, avec les mêmes notes et les variantes recueillies par Fr. Junius; Strasbourg, 1655, in-4°. : cette édition est la plus complète et la meilleure de toutes celles qui contiennent les notes de Scaliger; Paris, 1679, in-40., avec les notes de Mich. Dufay : ces notes sont médiocres ; mais l'édition fait partie de la collection ad usum; Londres, 1739, in-40., avec Los motes de Rich. Bentley ; Padone ,

Comino, 1743, in-8°.; cum notis Bentleii et variorum, par les soins d'Elie Steber, Strasbourg, 1767, in-8°., et enfin, Paris, 1786, 2 vol. in-8°., avec les notes et la traduction française de Pingré (V. ce nom). C'était a-peu-près le seul auteur du siècle d'Auguste, qui n'eût pas encore été traduit en français. W.—s.

MANKBERNY. V. DJELAL-EDDYN.

MANLEY (Mistriss) nagnit à Guernescy, dont son père, sir Roger Manley, était gouverneur. C'était un homme instruit, auteur de Commentaires latins sur la rebellion de 1640, Londres, 1686, in-80., et d'une Histoire des dernières guerres de Danemark, 1670, etc. Il ne put donner à sa fille qu'une bonne éducation, et mourut avant de lui avoir procuré un établissement, la laissant, pour surcroît de malheur, entre les mains d'un parent qui ne s'attacha qu'à corrompre ses mœurs. Ce monstre, qui était déjà marie sans qu'elle le sût, lui proposa de l'épouser; elle y consentit: mais des qu'il eut obtenu d'elle ce qu'il desirait, il l'emmena à Londres, et l'y abandonna. Dans sa détresse, elle eut occasion d'être vue par la duchesse de Cleveland, maîtresse de Charles II, et crut avoir trouvé en elle une protectrice. La duchesse, charmée de son esprit et de ses agréments, lui témoigna d'abord beaucoup de bienveillance, jusqu'à ce que, sur le soupcon, fondé ou non, qu'elle entretenait une intrigue avec son fils, elle crut, an bout de six mois, devoir lui retirer ses bontés. Il y a lieu de penser que cette conduite n'était qu'un effet de l'humeur capricieuse de la protectrice, et que le motif allégue contre la protégée, n'était qu'un prétexte : ce qui semble pronver que Mistriss Manley n'avait pas alors une conduite repréhensible, c'est que, bientôt après, le général Tidcomb lui ayant proposé de venir passer avec lui quelque temps à sa terre, elle s'en excusa, en disant que « son goût pour la solitude s'é-» tait confirmé par son dégoût du » monde, et que, puisqu'il lui était » impossible de paraître en public » avec réputation, elle était résolue » à demeurer dans l'obscurité, » Elle essaya de tirer parti de l'éducation soignée qu'elle avait reçue, et se mit à écrire pour le théâtre. Le succès qu'obtint sa première tragédie, l'Auguste infortune (The royal mischief), représentée sur le théâtre de Lincoln's Inn-fields, en 1696, la reieta dans ce tourbillon du monde auquel elle croyait avoir renoncé. Courtisée par les beaux-esprits et les élégants du jour, elle ne put résister à l'attrait de la galanterie, et se vit engagée dans une suite non interrompue d'intrigues amoureuses. Cependant ces distractions ne lui firent pas oublier la littérature; et ce fut à cette époque qu'elle composa le plus célèbre de ses ouvrages, les Mémoires de la nouvelle Atalante, en 4 volumes, trad. en français ( par Scheurleer et Rousset), sous ce titre: l'Atlantis de madame Manley, la Haye, 1713, 2 vol. in-8°. Ce livre était digne du genre de vie que menait l'auteur : mais si l'on y lut sans s'étonner des récits d'aventures scandaleuses, on fut plus surpris d'y trouver des vues politiques et des portraits satiriques évidemment calqués sur des personnages vivants. Mistriss Manley, dont la famille avait été constamment attachée à Charles Ist., quoique négligée ensuite par Charles II, était bien aise d'avilir, autant qu'il était

en son pouvoir, les hommes qui avaient provoqué et accompli la révolution. Aussi son livre attira-t-il aussitôt l'attention du gouvernement: voyant que l'imprimeur et le libraire allaient être persécutés à cause d'elle, elle se présenta volontairement au tribunal du banc - du - roi, comme seule auteur de l'Atalante, et fut traduite devant le secrétaire-d'état Sunderland. Ce ministre, supposant avec raison qu'elle n'avait pas imaginé tout ce qui, dans son livre, avait rapport aux affaires de l'Etat, lui demanda de qui elle tensit certaines particularités : mais trop généreuse pour compromettre personne, elle répondit que c'était probablement par inspiration qu'elles lui avaient été communiquées, et ne voulut rien déclarer. Elle fut, pour quelque temps, privée de sa liberté. Peu après son élargissement, un changement ayant eu lieu dans le ministère, la fortune commença de lui sourire; elle écrivit pour le gouvernement, sous la direction du docteur Swift. Elle était douée de cette heureuse organisation qui permet de passer sans effort du plaisir au travail, et du travail au plaisir. Dans le même temps qu'elle composat des tragédies, des poèmes et des écrits politiques, elle était laucce plus que jamais dans le torrent du monde, et dans la dissipation. Ale poque de sa mort ( 1 1 juillet 1724) elle vivait dans un état de concultnage avec Barber, l'imprimeur priscipal du parti des Torys. Swift hu laissa plus d'une fois le soin d'achever des écrits qu'il avait commence; et c'est elle qui , après lui , fut chargée de la rédaction de l'Examiner. dont elle s'acquitta pendant un asset long espace de temps avec autant de zele que d'habileté. On cite parmi

ses autres productions : I. L'Amant. perdu ou le mari jaloux, comédie, 1606. II. Almyna, trag., 1707. III. Mémoires sur l'Europe, vers la fin du dix-huitième siècle, 1710, 2 vol. in-8º. IV. Intrigues de cour, 1711, in - 8°. V. Aventures de Rivelle, 1714, in-8°. VI. Le pouvoir de l'amour, en sept nouvelles, 1720, in-8º. VII. Intrigues de Bath, 1725. in-8°. VIII. Histoire secrète de la reine Zarah, 1745, in-4°. IX. Lucius, premier roi chrétien de l'Angleterre, trag., 1717, avec un prologue de Steele, et un épilogue de Prior. X. Des Poésies. XI. Un volume de Lettres, 2º. édition, 1713. Toutes ces productions ne sont guère lues aujourd'hui.

MANLIUS CAPITOLINUS ( MARCUS ), célèbre consul romain, d'une ancienne et illustre famille, se signala d'abord par sa valeur, et parvint à différents grades militaires. Il fut désigné pour le consulat, l'an 362 ( 392 avant J.-C. ), avec Valer. Potitus. Quelque temps après, les Gaulois pénétrèrent en Italie, sous les ordres de Brennus. s'emparèrent de Rome, qu'ils livrèrent aux flammes (1), et assiégèrent le Capitole, où le sénat et l'élite de la jeunesse romaine étaient renfermes ( V. Brennus et Camille ). Le siége durait déjà depuis quelques mois, lorsque les Gaulois, ayant reonnu la possibilité de gravir les rohers qui dominaient le Capitole, tenerent de s'en rendre maîtres pendant a mrit; dejà ils étaient parvenus au ied des murailles , lorsque Manlius . veillé par les cris des oies sacrées. répand l'alarme, court au rempart, et repousse un des Gaulois qui avait saisi un créneau pour s'élever : la chute du Gaulois entraîne ses compagnons placés derrière lui ; et les Romains achèvent de precipiter, à coups de pierre, leurs redoutables ennemis. L'importance du service rendu par Manlius, accrut encore la considé. ration dont il jouissait : il reçut le glorieux surnom de Capitolinus; et la république lui donna une maison dans le Capitole. Mais des marques si éclatantes de la reconnaissance de ses concitoyens, ne satisfirent point son ambition: il ne put voir, sans jalousie, Camille, vainqueur des Gaulois, continué dans les charges de dictateur et de tribun militaire; et il osa concevoir le projet insensé d'usurper la royauté. Certain de ne point trouver d'appui parmi les patriciens, il flatta la multitude par ses discours et ses largesses; il se prononca hautement contre les lois rigoureuses qui pesaient sur les débiteurs, et en promit l'abolition. Un jour, voyant un centurion traîné en prison par son créancier : « Ce se-» rait bien inutilement, dit-il, que » mon bras aurait sauvé le Capitole, » si je souffrais que mon ancien com-» pagnon d'armes fût réduit en ser-» vitude »; et aussitôt il paya la dette, et le mit en liberté. Quelque temps après, il vendit son patrimoine, et annonça que son intention était d'en employer le prix à l'acquitment des dettes des plus pauvres citoyens. Ce dernier trait acheva d'enflammer les esprits; et le peuple, toujours si facile à émouvoir, le proclama son sauveur, son libérateur. Manlius osa pour lors accuser quelques sénateurs de s'être partagé l'or destiné à payer les Gaulois. Ceux qui l'entouraient demandèrent qu'on

<sup>(</sup>c) « Le prise de Rome par les Gaulois ne lui ôta se ses forces...... et l'incendie de la ville ne fut que l'incendie de quelques cabanes de pasteurs, » stoestee, « Considérat, sur les causes de la grand. « Romains, ch. 147.)

fit sur le champ des perquisitions à l'effet de découvrir un vol de cette importance; mais il les ajourna pour un autre temps. Cependant le dictateur ( A. Cornel, Cossus ), informé de ce qui se passait à Rome, accélère son retour, et des le lendemain fait citer Manlius à son tribunal, afin d'y rendre compte de sa conduite. Manlius se rend sur la place publique, au milieu de la foule de ses partisans. Sommé d'indiquer les senateurs coupables du vol dont il les accuse, il répond par le détail de ses services, et par la critique la plus amère des opérations du sénat : pressé de donner des explications qu'on lui demande, il ne peut le faire, et il est conduit en prison par ordre du dictateur. Cependant le peuple éclate en murmures : une partie des mutins passe le jour et la nuit autour des murs de son cachot; et le sénat craignant que les partisans de Manlius n'essaient de l'enlever, lui rend la liberté. Maulius, enhardi par ce premier succès, continuait d'agiter le peuple : il réunissait chez lui les hommes les plus influents de chaque tribu, et les échauffait par des discours dans lesquels il leur reprochait leur patience à supporter les insultes des patriciens; leur promettant que s'ils consentaient à l'élire pour chef, il les mettrait pour jamais à l'abri des vexations. Le sénat n'ignorait rien de ce qui se passait dans ces assemblées séditieuses ; mais comme il cût été imprudent d'attaquer Manlius, défeudu par la multitude, on imagina un expédient pour les diviser. Manlius fut accusé par les tribuns du peuple d'aspirer à la royante. Pour cette fois, il arriva seul sur la place, vêtu de deuil, et dans l'attitude d'un homme pénétré de douleur. Quand il eut entendu la

lecture de son accusation, il exposa tous les services qu'il avait rendus à l'état, fit voir les cicatrices des blessures qu'il avait reçues sur le champ de bataille; et, montrant de la main le Capitole qu'il avait sauve, supplia le peuple de jeter les yeux sur ce lien sacré avant de prononcer sur son sort. Malgré la gravité de l'accusation, le peuple attendri était disposé à l'acquitter; mais les tribuns rompirent l'assemblée, et en indiquèrent une nouvelle dans un lieu d'où l'on ne pouvait découvrir le Capitoie. Manlius, abandonné de ses partisaus, sut condamné à être précipité de la roche Tarpéienne, l'an de Rome 370 ( avant J.-C. 384). Sa maison resta inhabitée; et l'on défendit à ses parents de porter jamais le nom de Marcus. La peste qui ravagea Rome, quelque temps après le supplice de Manlius, parut au peuple une marque du courroux du Ciel; on oublia son crime pour ne plus se souvenir que de ses services et de ses grandes qualités. La conjuration de Manlius est le sujet d'une tragédie de Lafosse, restée au theatre, où le talent d'un grand acteur ( M. Talma ) l'a fait reparaitre avec un nouvel éclat, depuis quelques années. W-s

MANLIUS TORQUATUS (Titus), de la même famille que le précédent, était fils de L. Manlius Imperiosus, qui fut nommé dictateur, l'au de Rome 392 (avant J.-C. 362), pour placer le clou sacré (Clavus annalis), dans le temple de Jupiter (1). Imperiosus voulaut marquer l'exercice de sa charge par quelque chose de plus important que

<sup>(1)</sup> Cette cérémonie bizarre ne se protiquest que dans les temps malheureux. Les Romains l'avant prise des Voluniess; mais ou n'en comunit pas l'arigine.

cette cérémonie, résolut de porter la guerre chez les Herniques; mais les eunes gens ayant refusé de prendre les armes, il fut tellement irrite de leur résistance à ses ordres, qu'il condamna les uns à l'amende, et sit battre les autres de verges. Cette sévérité excessive indigna les citoyens, et il se vit oblige d'abdiquer. Alors le tribun T. Pomponius le cita devant le peuple, pour qu'il eût à se justifier de la rigueur dont il avait usé à l'égard des jeunes gens des plus illustres familles ; et afin de rendre le père plus odieux, il l'accusa de tenir relegue à la campague, parmi ses esclaves, son propre fils, sous le prétexte qu'il avait la prononciation embarrassee. Titus Manlius, indigné d'être la cause d'une accusation portée contre son père, vint trouver Pomponius, et, lui mettant un poignard sur la gorge , le força de jurer qu'il ne donnerait aucune suite à cette affaire. Ce trait de piété filiale inspira la plus vive admiration pour Manlius; et l'année suivante il fut nommé tribun légionnaire, place qui n'était accordee ordinairement qu'a de grands services. La guerre s'étant rallumée . quelque temps après, contre les Gaulois, l'un d'eux, d'une taille gigantesque, s'avança sur les bords de l'Anio (le Teverone) qui separait les deux camps, et defia le plus vaillant des Romains. Manlius ne put entendre de sang-froid les insultes de ce guerrier; et ayant obtenu la permission de le combattre, il le vainquit et lin enleva son collier (torques), circonstance qui lui mérita le surnom de Torquatus, porte depuis par ses descendants. Manlius fut créé dictateur l'an 402 ( avant J.-C. 352), pour faire la guerre aux Cérires, qui s'étaient allies aux Tarquimiens, ennemis jurés des Romains.

Mais les Cérites effrayés se hâtèrent d'avouer leurs torts, et demandèrent une trève de cent années, qui leur fut accordée. Il fut honoré une seconde fois de cette dignité, l'an 408; et l'on remarque qu'il n'avait point encore passe par le consulat. Il fut enfin désigne consul deux ans après, et pour la troisième fois, l'an 417, avec P. Decius Mus. Il sit déclarer la guerre aux Latins, qui avaient exigé qu'on choisit parmi eux un des consuls, et la moitié des sénateurs. Pendant cette guerre, son fils aine s'étant avance jusqu'aux portes du camp des Latins, fut défié par un de leurs chefs a un combat singulier. Ce jeune homme, oubliant la subordination due aux consuls, accepta le defi. sans leur en demander permission, tua son adversaire, et se présenta devant son père, chargé des déponilles de son ennemi. Manlius, moins sensible à la gloire que venait d'acquérir son fils, qu'à la crainte que cet exemple n'affaiblit la discipline, le fit attacherà un poteau par un licteur, au milieu du camp, et, après lui avoir reproché sa desobeissance, ordonna qu'on lui tranchât la tête. Get acte de cruauté contribua beaucoup à l'affermissement de la discipline, mais rendit Manlius si odreux qu'on disait Manliana imperia, pour exprimer des ordres d'une excessive severité. Il défit les Latins pres de Veseris ( V. Decius, X, 635), et acheva de les soumettre par une seconde victoire. A son retour à Rome, il obtint les honneurs du triomphe ; mais les jeunes gens refuserent d'y prendre aucune part : les vieillards seuls allèrent au devant de lui. Depuis cette époque, l'histoire se tait sur Manlius. Il est le héros d'une tragedie de Mme, de Villedieu, jouce en 1662. W-s.

MANLIUS TORQUATUS II (Tirus), consul Romain, que tous les Dictionnaires confondent avec le précédent, fut désigné consul l'an 519 (avant J.-C. 235), et obtint les honneurs du triomphe, pour avoir soumis la Sardaigne. La fin de cette guerre laissant Rome sans ennemis, le temple de Janus fut fermé pour la deuxième fois : il ne l'avait pas été depuis Numa, et il ne le fut plus jusqu'au règne d'Auguste. Manlius fut élu de nouveau consul, l'an 530, et chassa les Gaulois qui ravageaient les bords du Pô; il s'opposa au rachat des prisonniers faits par Annibal à la bataille de Cannes, et prononça en cette occasion un discours très-éloquent, qui entraîna la délibération du sénat (V. Tite Live; liv. xx11, 60 ). Ayant été envoyé l'an 539, contre les Sardes qui s'étaient allies aux Carthaginois, il remporta sur eux une victoire décisive, fit prisonniers Asdrubal, Magon et Hannon, trois des plus célèbres généraux carthaginois, et acheva en peu de temps de réduire les villes qui osaient encore résister aux armes romaines. Manlius fut une 3me, fois désigné pour le consulat, l'an 543 (avant J.-C. 211), mais il refusa cette dignité, alléguant pour raison la faiblesse de sa vue; et il ajouta que ce scrait une témérité inexcusable à un général qui ne pouvait se conduire que par les yeux d'autrui, de prétendre que les autres se reposassent sur lui du soin de leur vie. Les jeunes gens insistèrent particulièrement pour l'obliger d'accepter; mais Manlius leur annonça qu'il était inébranlable dans sa résolution : a Si l'étais consul, leur dit-il, je ne » pourrais supporter la licence de » vos mœurs, ni vous la sévérité de » mes commandements; retournez

» donc à l'assemblée, et rappelez-vons » qu'Annibal est en Italie. » Manlius était alors censeur; et il en remplissait encore les fonctions l'an 545 (200 avant J.-C.). W—s.

MANN (A. T.), physicien, littérateur et antiquaire estimable. était né, vers 1740, dans la Flandre autrichienne. Après avoir terminé ses études, il embrassa la vie monastique; et il était, en 1774, prieur de la chartreuse auglaise de Nieuport. Il fut reçu, cette même année. membre de l'académie que l'impératrice Marie-Thérèse avait fondée peu de temps auparavant, à Bruxelles: et se montra fort assidu aux séances. où il lut plusieurs mémoires d'un grand intérêt. Le desir de se consacrer plus particulièrement aux sciences lui sit solliciter sa séculorisation; et il fut pourvu d'un canonicat de la collégiale de Courtrai. L'abbé Mann fut envoyé en Angleterre, pour examiner les méthodes en usage contre les incendies; et a son retour, il publia un mémoire très-instructif sur cet objet. Sa vie ne fut qu'une suite de travaux, tous entrepris dans un but d'utilité poblique. Il était secrétaire perpétur! de l'académie de cette ville, membre de la société royale de Londres, des académies de Manheim , Milan . Liége, etc. On a de lui : I. Mémoire sur les diverses méthodes inventées jusqu'à présent, pour garantir les édifices des incendies, Bruxelles. 1778, in-4°.; Lyon, 1779. in-8°.: trad, en allemand, Francfort, 1790. II. Tableau des monnaies, poids et mesures des différentes nations, ibid... 1779; deuxième édition, 1788. in-8°.; trad. en italien, Milan. 1790, in-4º. III. Pour et contre les spectacles, Mons, 1782, in-8. IV. Description de la ville de

Bruxelles et de ses environs ou Etat présent tant ecclésiastique que civil de cette ville, ibid., 1785, 2 vol. in - 8°. Cet ouvrage est estime. V. Introduction à la géographie, la politique, etc., 1786, in-8°. (V. Busching, vi, 367.) VI. Memoire sur les grandes gelees, et leurs effets, Gand, 1792, in-86. On y trouve les dates des hivers les plus rigoureux. VII. Une edition du Dictionnaire géographique de Ladvocat. connu sous le nom de Vosgien. 1792, 2 vol. in-8°. VIII. Tables chronologiques de l'Histoire universelle, depuis le commencement de l'année 1700, jusqu'à la paix de 1802, Dresde ( Paris, Treuttel ), 1804, in-4°. IX. Principes metaphysiques des etres et des connaissunces, Vienne, 1807, in-4º. X. Un grand nombre de Memoires et de Dissertations, dans le Recueil de l'academie de Bruxelles, sur la nature du sol, de l'atmosphère et du climat de la Flandre maritime: -Sar les moyens de parvenir à une théorie complète des météores : -Sur la congélation de l'eau de la mer: - Sur l'histoire naturelle de la mer du Nord et la pêche qui s'y fait; -Sar le seu élémentaire ; - Sur les effets et les phénomènes produits, en versant dissérentes sortes d'huile sur les eaux; - Sur la communication qui a existé anciennement entre les mers Noire, Caspienne, Baltique et Blanche; - Sur les marées aériennes; - Sur les moyens d'augmenter a population et de perfectionner la ulture dans les Pays-Bas; - Précis le l'Histoire naturelle des Pays-Bas naritimes; - Sur l'emplacement u port Iccius, etc. (Voyez Will. DOMNER. )

MANNI (Dominique-Marie), clèbre imprimeur, grammairien et

antiquaire, était né à Florence le 8 avril 1690. Son père, imprimeur lui-même, et homme de mérite (1), le fit élever avec le plus grand soin, et lui inspira le goût des recherches littéraires. Le jeune Manni était déjà connu des savants par son érudition, lorsqu'il prit la direction de son imprimerie : il s'attacha surtout à donner de nouvelles éditions d'anciens ouvrages italiens, et les enrichit de préfaces, de notes et d'additions qui les firent rechercher des curieux avec empressement. Les soins qu'il devait à son atelier, ne l'empêchèrent pas de continuer de se livrer, avec une ardeur infatigable, à l'étude de l'histoire de la Toscane, et d'en éclaireir les points les plus intéressants, par des dissertations publiées séparément, ou dans les recueils périodiques. Son assiduité au travail ne nuisit point à sa santé: il mourut à Florence, presque centenaire, le 30 novembre 1788, regretté de tous ceux qui l'avaient connu. Zéno lui a donné de grands éloges dans ses Notes sur la Biblioth. de Fontanini (2). Il était membre des académies de la Crusca, des Apatisti. des Arcadiens (3), et des sociétés Etrusque et Colombaire de Florence. Parmi les nombreux quvrages de Manni, on se contentera de citer : I. De Florentinis inventis commentar., Ferrare, 1731, in-4º. On est étonné, en parcourant cette dissertation, du grand nombre de découvertes ut les dues aux Florentins :

(3) Il avait reçu, en entrout à l'académie Arcadisone, le nom de Tabulco.

<sup>(1)</sup> Îl se notamait Joseph Manni, et il a publié: Serie del senator Fiorestini, 1722, in-50.; outrage que l'on a quelquefois attribue par erreur à son'fis.

<sup>(</sup>a) Voici les termes dort se serl Apostolo Zeno, en parlant de Manni, dont il avone que les observations in avaient ele très-utilles: É uno de pli ditigent ; sincer e mesti letterait che avoano. (Bibl. de Fontanini, tom. 11, pg. 485.)

MAN

les plus importantes sont, sans contredit, le microscope, les lunettes, le thermomètre, l'art de siler les métaux, etc. II. Lezioni di lingua toscana, Florence, 1737, in-80.; nouv. éd. augmentée, Venisc, 1758, 2 vol. in-8º. III. Degli occhiali da naso inventati da Salvino Armati, trattato istorico, Florence, 1738, in-4°.; dissertation curieuse et recherchée. IV. Osservazioni istoriche sopra i sigilli antichi de' secoli bassi, ibid., 1739-86, 30 vol. in-40 ... fig.; recueil très-important pour l'histoire d'Italie dans le moyen age. V. Illustrazione storica del Decamerone di Giov. Buccacio, ibid., 1742, in-4°.; ouvrage plein d'érudition et qui renferme les détails les plus piquants sur les sujets traités par Boccace, et les dissérentes éditions de son recueil. VI. Notizie istoriche, intorno al Palazzo overo Anfiteatro di Firenze, Bologne, 1746, in-4º. VII. Istoria degli anni santi dal loro principio sino al presente, Florence, 1750, in-40., fig. Cette histoire des Jubilės, est beaucoup plus ample que celle du P. Th. M. Alfani, dominicain, publiée en 1725. VIII. Delle antiche terme di Firenze, ibid. 1751, in-4º. IX. De titulo dominicæ crucis archetypo commentarius. Cet ouvrage a été inséré dans les Symbol. litter. de Gori, décad. 1re., tom. Ix. X. Metodo per istudiare conbrevità la storia di Firenze, 2º. éd. 1755, in-12. XI. Vita del leteratissimo Niccolò Stenone di Danimarca, ibid. 1755, in 89. (V. Nicol. STENON. ) XII. Della disciplina del canto antico ecclesiastico ragionamento, Florence, 1756, in-4º. XIII. Le Veglie piacevoli overo Vite de' più bizarri e giocondi uomini Toscani, ibid., 1757, 2 vol. in-12, XIV. Vita di Aldo Pio Manu-

zio, etc. Venise, 1759, gr. in-8°. de 72 pag. Cette vie de Manuce est recherchée. XV. Della prima promulgazione de' libri in Firenze lezione istorica, Florence, 1761, in-4º. On v prouve que l'art de l'imprimerie fut d'abord exerce en cette ville, par Bernard et Dominiq. Cennini, et que le premier ouvrage soiti de leurs presses est incontestablement : La vita di santa Catarina da Siena, publice en 1471. XVI. Fita di Arlotto Mainardi, 4º. éd. Venis, 1763, in-8°. (V. ARLOTTO.) XVII. Della vecchiezza sovragrande del Ponte Vecchio, Florence, 1763. in - 4º. XVIII. Istorica Notiza dell'origine e significato delle Befane, etc. Lucques, 1766. XIX Principi della Religione cristiana in Fiorenza, ibid., 1774, in-4°. XX. Ragionamenti sulla vita di S. Filippo Neri, Fiorentino, Florence. 1785. Parmi les éditions publices par Manni, et qui joignent au méris de l'élégance, celui de la correction on doit distinguer celle du Vocabe lario degli accademici della Crusta 1729-38, 6 vol. in-fol. Il a enrich de notes et de préfaces curieuses l'Histoire de Dino Compagni, 1-28 in-40.; la Chronique de Donat Velluti, 1731, in-40.; les Chross chette antiche di varj scrittori de buon secolo della lingua toscani 1733, in-4°.; le Dialogue de Par Cortèse: De hominibus doctis, des le manuscrit lui fut remis par Ale Politi (V. P. Corrèse, t. X. p. 12 les Ammaestramenti degli antiper frà Bartholomeo (de' Grand da San Concordio , 1734 , in-40 ... l' Abrège de la morale d'Aristote. Brunetto Latini (V. LATINI, XXII 422); les Prediche di frà Giova 1738, in.4º. On doit encore à Ma la Vie de Guichardin, imprime

ite de la belle édition de son hise, Venise, 1738, in-fol.; et des tes sur la Chronique de Robert : De obsidione Tifernatum, inr dans les Rerum italicar. scrip-15. Florence, 1747, collection hee par Colombo Brischieri, et fait suite à celle de Muratori. yez l'Eloge de J.-D. Manni, suivi catalogue de ses ouvrages, par le me Jules-Bernardin Tomitano, lise, 1780, in-4°. W-s. MANNORY (Louis), avocat au lement, naquit à Paris, en 1696. fut moins remarquable pour le nt de la composition que pour dace et le ton de plaisanterie ou arcasme qu'il mettait dans sa Moirie. Il était lié d'amitié avec taire, avec lequel il avait étudié 1 le P. Porée; mais cette liaifat rompae, parce que Mannory bargea de la cause deTravenol tre le poète. De là, la colère de ii-ci et les grossières épithètes ne prodiguait que trop à ses enis. Voltaire écrivait au marquis rgenson, le ca juin 1747 : a Il · tient qu'à M. le Bret, avocatrieral, de s'élever et de plaider al dans mon affaire assez insuite, et dont je lui remettrai les aces incessamment. Il empêchera ie la dignité du parlement ne soit ille par le batelage indécent i un misérable, tel que Mannory, porte au barreau. La bienséance age qu'on ferme la bouche à un at bouffon qui déshonore l'auence, méprisé de ses confrères, qui porte la bassesse de son inatitude jusqu'à plaider, de la anière la plus effrontée, cone un homme qui lui a fait l'anone. » (Ocuvres de Voltaire, espondance générale. ) Le style lannory est élégant, mais diffus. Il est mart en 1777. Nous avons de lui : I. Plaidoyers et Mémoires contenant des questions intéressantes, tant en matieres civiles, canoniques et criminelles, que de police et de commerce, avec les jugements, et leurs motifs sommaires, et plusieurs discours, sur disserentes matières, soit de droit public, soit d'histoire, Paris; 1750, 18 vol. iu-12. II. Traduction en français de l'Oraison funebre de Louis XIV. écute en latin par le P. Porce. III. Observations sur la Sémiramis de Voltaire, Alethopolis (Paris), 1740. in-So. IV. Apologie de la nouvelle tragedie d'OEdipe (de Voltaire). Paris, Huet, 1719, in-80. de 20 pag. V. Voltariana ou Eloges amphigouriques de F. Marie Arouet, 1748, in-80.; recucil de libelles contre l'auteur de la Henriade. (Voy. Jone, et l'édition du Chef-d'œuvre d'un inconnu, par Leschevin, 1, 417.) D-c. MANONCOURT. V. SONNINI.

MANRIQUE (ANGE), né à Burgos, vers 1577, d'une famille distinguée, entra de bonne heure dans l'ordre de Citeaux. Ses talents l'appelèrent à divers emplois ou charges, et Philippe IV le nomma, en 1645, évêque de Badajoz: il mourut quatre ans après, en 1649; apres avoir composé plusieurs ouvrages, dont Nicolas Antonio donne la liste dans sa Bibliotheca hispana (nova). Le seul important est intitulé : Annales cistercienses , seu verius ecclesiastici annales à condito Cistercio, Lyon, Laurent Anisson, 1642-1649, 4 vol. in-fol.; ouvrage estimé, dit Lenglet Dufresnoy ( on son continuateur ), quoiqu'il ne soit pas fait avec cette scrupuleuse exactitude qu'on recherche à présent dans ces sortes d'ouvrages. - Sebastien Manrique, religieux de l'ordre de Saint Augustin, était aussi Espagnol : il a du moins écrit dans cette langue. Antonio n'indique toutefois, ni la date de sa naissance, ni celle de sa mort, ni le lieu où il naquit, ni même l'ordre auquel il appartient : il se contente de dire : Nescio quis. Schastien Manrique fut missionnaire apostolique dans les Grandes-Indes, et y séjourna de 1628 à 1641; à son retour, il publia un Itinerario de las missiones en la India Oriental, con una summaria relacion del imperio de Xa-Ziahan Corrombo Gran Mogol, y de otros reys infideles, Rome, 1649, in-4º. Léon Pinelo, qui donne à l'auteur le titre de procureur de la province de Portugal à Rome, dit que l'ouvrage est mal cerit, et encore plus mal imprimé : on peut néanmoins y trouver de précieux détails sur les missions des Augustins dans l'Indous-А. В-т. tan (1).

MANSART (François), architecte, naquit à Paris, en 1598, d'une famille dont le chef, suivant l'abbé Lambert (dans son Histoire littéraire du Siècle de Louis XIV), était italien, et se nommait Michael Mansarto, cavaliere romano (2). Germain Gautier, architecte du roi, oncle de Mansart, lui enseigna les éléments de son art; et le jeune artiste développa sous ce maître

les grandes dispositions qu'il avait reçues de la nature. Ses premiers ouvrages furent la restauration de l'Hôtel de Toulouse, le Portail de l'église des Feuillants, à Paris, aujourd'hui détruit : le Chateau de Berny, celui de Balleroi en Normandie, et une partie de celui de Choisysur-Seine, En 1632, le commandeur de Sillery lui demanda les dessins de l'Eglise des Filles-Sainte-Marie, de la rue Saint - Antoine, à l'érection de laquelle il contribua puissamment. Le grand et important édifice du chateau de Blois, que fit ériger Gaston de France, duc d'Orleans, mais qui ne fut point achevé; les dehors et les jardins du Château de Gevres, une partie de celui de Fresnes, sont encore dus à Mansart. La reine Anne-d'Autriche, vonlant signaler sa piété par un monument, résolut de faire construire le Val-de-Grace, Mansart lui fut désigné comme l'artiste le plus capable de seconder ses vues; elle le chargea de cet édifice, dont il porta les constructions jusqu'au premier étage. Mais, comme architecte, il avait un defaut qui tenait à l'idée qu'il s'était formée de la perfection de son art. Il était toujours mécoutent de ce qu'il avait fait : il lui arriva souvent d'exiger qu'on abattit tout ce qu'il avait élevé, pour recoinmencer sur un nouveau plan qui lui semblait meilleur. On fit craindre à la reine-mère qu'il ne voulût changer cequi existait déjà de l'église du Valde-Grâce, et qu'il ne restât plus d'argent pour le terminer. Cette crainte prévalut; et malgré la supériorité de Mansart, d'autres architectes surent chargés de continuer les travaux. Piqué de cette préférence, il fit elever la Chapelle du château de Fresnes, sur les plans qu'il avant

<sup>(1)</sup> Pierre Maurique, licencié, est le nour sous lequel a tée public, en 1604, à Milan, le livre espaguel: Apareios para administrar el vacramento de la pentiencia, ou l'on a pour la première fois avancé qu'un fragment du chap. 25, iv. 160. de l'Inutation de Jésus-Christ, es trouvant dans la pre, des but Conférences (ad Tolesanes) atributes à saint Boustentre, l'Inutation de Jésus-Christ aurait evisté de le XIIIº. siccle. Voyen à ce sujet l'article Grannon-LAS.

<sup>(2)</sup> Un des 61s de ce Mansant aurait été maitre de mathématiques du roi Robert, et architecte de Hongurs Capet. Le nom de Mausant se trouve encore dans l'Histoire de Charles V., dans le Journal de Charles VII, et se rattache à un groad nombre de moruments des règnes de Louis-l-Gross, de Louis VII, de Philippe-le-liet et de François Iva.

donnés pour le Val-de-Grâce, en les réduisant au tiers de leur proportion primitive; et l'on put juger combien ils l'emportaient sur ceux qui furent adoptés pour l'achèvement de cet édifice. Peu de temps après, il bâtit l'Eglise des dames de Sainte-Marie, de Chaillot; et le Château de Maisons, près Saint-Germainen-Laie, mit le sceau à sa réputation. Mais à peine en avait-il, sur la demande du président de Longueil, élevé une aile, que, sans en avertir ce propriétaire, il la démolit pour la refaire sur un autre plan. Cette instabilité fut cause qu'on ne le chargea pas de la construction du Louvre. Colbert lui avait demandé les plans de cet édifice; Mansart en présenta au ministre plusieurs fort beaux, mais qui n'étaient que de simples croquis : Coibert le pressa de les arrêter et de les mettre au net, afin qu'il pût les soumettre à l'approbation du roi. L'artiste ne voulut point s'astreindre à un travail qui contrariait son génie indépendant : le Bernin fut appelé de Rome; mais Perrault eut la gloire d'élever ce grand édifice. Le dernier ouvrage de Mansart fut le Portail de l'église des Minimes de la Place royale, qui n'existe plus aujourd'hui. C'est lui qui a inventé cette sorte de couverture brisée qui a pris de lui le nom de Mansarde, et à laquelle on peut reprocher de manquer d'élégance. Le principal caractère de l'architecture de ce maître, est la noblesse et la majesté. Toutes ses études tendaient à la perfection des modèles de l'antiquité. Ses profils ont de la précision et de la correction; per sonne n'a mienx conçu que lui la distribution générale d'un plan : mais il est démontré d'un autre côté, qu'il s'est éloigné totalement de ce carac-

tère d'élégance et de grâce, qui appartient au siècle de François Ier., et qu'en voulant donner plus de grandiose à ses édifices, il est tombé dans la pesanteur. Malgré ces défauts, François Mansart n'en doit pas moins être regardé comme un des premiers architectes dont s'honore la France. Il mourut à Paris, en septembre 1666.

MANSART ( Jules Hardouin ), neveu du précédent, architecte et surintendant des bâtiments du roi, naquit à Paris, en 1645. Son père, nommé comme lui Jules Hardouin, premier peintre du cabinet du roi, avait épouse une sœur de François Mansart. On mit le jeune Jules sous la direction de son oncle, qui l'instruisit dans sa profession : il sut profiter des leçons d'un aussi habile maître, et voulut désormais en porter le nom, pour lui témoigner sa reconnaissance. Doué d'un esprit délicat et agréable, il eut le bonheur de plaire à Louis XIV; et ce roi le chargea des travaux d'architecture les plus importants de son règne. Ce choix, qu'il faut plutôt attribuer au bonheur de Jules Mansart, qu'à la supériorité de son talent, fut la source de la haute réputation dont il a joui pendant sa vie. Fier de la faveur de son souverain, et jaloux de la conserver, il entretint dans le monarque ce goût pour les bâtiments, que lui a reproché la postérité, et qui a été la cause de bien des profusions (1), Les Châteaux de Marly

<sup>(1)</sup> Ou a beaucoup exagéré les dépenses de Louis XIV, pour les divers édifices construits par ses ordres. M. Guillaumot, architecte (F. GUILLAUMOT), a fait les plus exacts relevés de toutes les sommes qui y out êté employées; elles ne se sont moutées qu'à 17,363,38 livres a sols 10 deniers, valeur d'aujourd'hui. (Voyez les Observations sur le tort que font à Parchitective les déchanations hasardées contre de dépenses qu'occasionne la construction des monuments publics, par C. A. Guillaumot, Paris, Perrocau, an IX, 1801, in-89, de 33 pages.) M—E.

et du grand Trianon, ceini de Clagny (1), la Maison de Saint-Cyr, la Place Vendôme, celle des Victoires, la Paroisse Notre-Dame de Versailles, les Châteaux de Vanvres, de Dampierre, celui de Luneville, appartenant au duc de Lorraine, etc., etc., ont été éleves par Mansart. Mais ce qui a mis le sceau à sa réputation, c'est la construction du Château de Versailles et de l'Hôtel des Invalides, à Paris. Rarement un artiste a eu l'avantage d'être charge d'aussi vastes entreprises. Mansart eut ce bonheur; mais on peut convenir que son génie n'a pas toujours satisfait à ce qu'on attendait delui. Il ne faut cependant lui reprocher, au sujet du château de Versailles, ni le choix du site, ni l'aridité du terrain sur lequel il est bâti; et si les différents corps de bàtiments qui forment l'extérieur du côté de la Cour de marbre, sont d'un goût mesquin qui contraste desagréaldement avec la masse des bâtiments. l'obligation de conserver le corps de logis construit du temps de Louis XIII, peut jusqu'à un certain point excuser l'artiste. Mais rien ne le gênait du côté des jardins, et ici il n'a point d'excuse. De pres, l'édifice impose par l'étendue des lignes; mais de loin l'uniformité en est fatigante. C'est un corps de logis carre, flanque de deux longues ailes d'une architecture rétrécie et pleine de ressants, sans contrastes, sans oppositions, de manière que le tout ne semble, a une certaine distance, qu'un long mur uniforme. C'est dans l'in-

Gest un corps de logis carre, flanque de deux longues ailes d'une architecture rétrécie et pleine de ressants, sans contrastes, sans oppositions, de manière que le tout ne semble, aune certaine distance, qu'un long mur uniforme. C'est dans l'in—

(1) Cr. chitesu, bâti pour Mme, de Mostespau, et qui était un are plus regulièrement beaux qu'il y éti en Eurepe, n'existe plus; mais on peut en prendre une idee dane un livre initiale: Les plans, profils, etc. du chitesu de Clagary, dessines pur Monsart, mis en homiere par Michel Hardonin, et graves par lui-même.

térieur que les vices de distribution se font surtout sentir. L'escalier est loin de l'entrée, et dans un lieu tellement caché, qu'un guide est nécessaire pour le trouver. Arrivé au haut de cet escalier, on ne voit ni vestibule, ni salle; il n'y a que deux ou trois petites chambres qui conduisent par un angle à une antichambre à demi-éclairée. Les appartements sont interrompus; on ne peut aller de l'un à l'autre sans descendre et remonter plusieurs fois, Cependant quelques parties de détail ont de grandes beautés; et, entre autres, dans les dépendances du château, l' Orangerie. C'est un édifice orné de colonnes d'ordre toscan, d'un style grand, noble et male, quoique extrêmement simple. S'il fallait toutefois en croire les historiens, le plan n'en serait pas dû à Mansart. Ou rapporte que Louis XIV, peu satisfait des dessins qu'on lui avait présentés, en demanda un à Lenôtre. Celui - ci s'en excusa d'abord, sur ce que cette partie de l'architecture lui était peu familière; mais le roi l'avant pressé de nouveau, Lenôtre fit un croquis qui plut à ce prince, et que Mansart eut ordre d'exécuter, après y avoir apporté quelques modifications. La Chapelle de Versailles. ornée de colonnes corinthiennes isolées, est bien entendue, et d'une grande élégance; mais l'artiste paraît avoir été gêné par le rétrécissement du terrain. Ce fut son dernier ouvrage; il ne l'acheva même pas entièrement. L'Hôtel des Invalides est remarquable par la majesté de la masse, la grandeur et la commodite des dégagements et des communications: cependant tout l'ensemble est triste et lourd; et l'on reproche à l'architecte d'avoir fait succéder immédiatement, dans la décoration de

la cour, l'ordre corinthien à l'ordre dorique, sans intermédiaire; ce qui forme une dissonance choquante. A l'époque où Mansart dirigeait la construction des Invalides, Wren elevait à Londres le fameux temple de Saint-Paul. L'architecte français voulut rivaliser avec l'artiste anglais, et présenta les plans du Dôme des Invalides, qui furent agréés par Louis XIV. Il entreprit alors cette magnifique coupole que Milizia luimême, dans ses Memorie degli architetti antichi e moderni, regarde comme ne le cédant aux dômes de Saint-Pierre de Rome, et de Sainte-Sophie de Constantinople, que par la grandeur des dimensions. Force de terminer par un dôme une nef trèsétroite, Mansart entreprit d'embellir la partie des pendentifs trop négligée avant lui : il ouvrit leurs massifs dans le milieu, les fit percer dans quatre chapelles latérales, très-riches, et orna chaque massif de deux colonnes. « La coupole est disposée » de manière qu'en se plaçant à son o centre, on jouit, dit le même histo-» rien, d'un des spectacles les plus » magnifiques que puisse donner l'ar-» chitecture. » Avant lui les peintures n'étaient éclairées que par les fenêtres latérales du dome : Mansart fit, comme à Saint-Pierre, une double calotte; mais au lieu de la terminer à la lanterne, il ouvrit la plus basse, et l'éclaira par des croisées ouvertes dans un attique, et dont le jour, pénetrant entre les deux calottes, frappe sur la voûte supérieure sans que e spectateur puisse les apercevoir, i découvrir la cause de l'éclat que ecoivent les peintures du dôme. Lais cet édifice, si beau à l'intérieur, i bien disposé, offre un aspect tout ifférent lorsqu'on le considère du oté de l'avenue de Breteuil. Comme l'église n'a point de nef, le dôme semble s'élever immédiatement audessus du portail; et les deux ordres d'architecture dont ce portail est composé, étant de trop petite dimension, la coupole semble écraser tout l'édifice. Ce défaut que Mansart avait bien senti, ne doit pas lui être attribué; il sut obligé de conserver les constructions deja élevées de Liberal Bruant, premier architecte de cette église. Il avait présenté un plan où ce vice de conception disparaissait. mais qu'on ne voulut point exécuter à cause de la dépense qu'il devait entrainer. Louis XIV, pour récompenser Mansart, lui accorda le cordon de Saint-Michel : Lenôtre et lui furent les premiers artistes qui le recurent. Le roi lui donna, de plus, la place de premier architecte, et celle de surintendant des bâtiments, arts et manufactures, vacante par la mort de Colbert de Villacerf, en 1600. Devenu, par ce dernier emploi, protecteur de l'académie de peinture, il fit agréer au roi le rétablissement de l'exposition des ouvrages des académiciens, qui avait été interrompue depuis quelque temps. Trois mois après, il obtint encore de ce monarque le rétablissement intégral de la pension de l'académie, que les malheurs de la guerre avaient fait réduire à moitié. Les grands travaux dont il ne cessa d'être chargé, et la faveur constante de Louis XIV, lui procurèrent une fortune très-considérable. On a prétendu que, pour plaire à ce monarque, il employait quelquefois les détours du plus habile courtisan; il lui présentait des plans où il laissait des choses si absurdes. que le roi les découvrait au premier coup-d'œil: alors, Mansart s'extasiait sur les profondes connaissances de sa Majesté, avec un air de bonnefoi dont le prince était dupe. La place qu'il remplissait, lui attira une foule d'envieux, que son caractère un peu vain irritait encore. On chercha tous les moyens de le perdre dans l'esprit du roi. Ses ennemis crurent enfin en avoir trouve un. Mansart avait une maîtresse, qui lui déroba une ordonnance de 50,000 fr., qu'il venait de recevoir de la part du monarque. On porta cette pièce à Louis XIV, en lui disant que c'était ainsi que son surintendant usait des fonds qu'on lui accordait pour les bâtiments. Louis, ne pouvant croire que Mansart fût coupable, le sit venir. Celui-ci s'ét-it aperçu de la perte qu'il avait faite; il avona tout au roi, qu'il n'eut pas de peine à convaincre de son innocence, et qui, pour lui prouver sa confiance, lui rendit l'ordonnance dérobée, et lui en fit expédier une autre de pareille somme, certain que cet argent ne serait point mal employé. Mansart était doué d'un génie fécond. Ses conceptions sont en général pleines de noblesse et de grandeur; mais son style n'est point châtie: il se permet assez fréquemment des licences, qui n'ont pas toujours l'avantage de produire une beauté. Rnfin, s'il eut à diriger un plus grand nombre de travaux que son oncle, on est force de convenir qu'il lui parait inférieur dans beaucoup de parties de son art. Jules Hardouin-Mansart mourut presque subitement à Marly, le 11 mai 1708 : son corps fut transporté à Paris, et inhumé dans l'église de Saint-Paul, sa paroisse. Son tombeau, sculpte par Coysevox, fut transféré, pendant la revolution, dans une des salles du Musée des monuments français. Il a été replacé, en 1818, dans une des eglises de Paris.

The second second

MANSFELD (PIERRE - ERNEST. comte DE ), d'une des maisons d'Allemagne les plus illustres par le grand nombre de capitaines qu'elle a produits, nele 20 juillet 1517, alla fort jeune ala cour de l'empereur Charles-Quint, et accompagna ce prince dans son expédition d'Afrique, où il se signala par sa fermeté et son sangfroid au milieu des dangers. De retour dans les Pays-Bas, il donna de nouvelles preuves de son courage au siège de Landrecies, en 1543, et fut nommé, quelque temps après, gouverneur du duché de Luxembourg. et chevalier de l'ordre de la Toisond'or. Charles-Quint avant déclaré la guerre à la France, en 1551, Mansfeld prit Stenai, l'année suivante, et ravagen la Champagne; mais à l'approche du roi Henri II, il retira ses troupes, les distribua dans les différentes villes de son gouvernement, et s'enferma dans Ivoi, place qu'il avait approvisionnée, et où il espérait se défendre le reste de la campagne. Trahi par les soldats Clévois et Gueldrois, qui se plaignaient de se point recevoir de paye, il fut fait prisonnier, et ne recouvra sa liberté qu'en 1557. Il eut part à la victoire que les Espagnols remportèrent à Saint-Quentin: il tenta inutilement de jeter un renfort dans Thionville, et fat poursuivi par le due de Guise, qui vint met re le siège devant Luxembourg; mais Mansfeld sut defendre cette place importante, que sauva la paix de Cateau-Cambresis. En 156). il amena des secours à Charles IX. contre les protestants : et il se signala tellement à la journée de Montcontour, que le roi de France lui écrivit de sa propre main une lettre très-flatteuse. Mansfeld ne se distingua pas moins dans les troubles des Pays-Bas : il fut chargé de conduire es

Italie les troupes espagnoles, dont les insurgés avaient demandé l'éloiguement; mais il ne tarda pas à les ramener dans les Pays-Bas, assista au combat de Gemblours, au siège de Maestricht, et contribua ensuite à pacifier la Gueldre, le Hainault, l'Artois, etc. Après la mort du duc de Parme ( 1592), Mansfeld fut nommégouverneur-général des Pays-Bas: mais l'age lui avait ôté l'activité nécessaire : il ne put ni prévenir, ni empêcher les exces auxquels se livraient les soldats espagnols; et il fut remplacé, en 1594, par l'archiduc Ernest. Il se retira pour lors à Luxembourg, avec le titre de prince de l'Empire, qui lui fut conféré en récompense de ses longs sérvices. Il était chéri dans cette ville qu'il avait eu le bonheur de maintenir tranquille au milieu des dissensions et des troubles publics. Il se livra, dans cette retraite, à son goût pour les sciences et les arts, et sit construire un palais magnifique, où il rassembla, à grands frais, les antiquités recueillies dans le Luxembourg et les provinces voisines ; elles ont été décrites par le P. Alex. Wiltheim, dans son onvrage intitulé : Luciliburgensia. Mansfeld mourut le 22 mai 1604, âgé de quatre-vingt-sept ans, et fut inhumé dans une chapelle de l'église des Récollets, où son fils, Charles de Mansfeld, lui érigea un mausolée en bronze, admire des connaisseurs. Louis XIV, ayant pris Luxembourg, en 1684, fit enlever les quatre pleureuses qui décoraient ce monument. Son palais, dont on a parlé, ne subsiste plus que par le plan qu'on en trouve dans le Theatrum u bium Belgicæ regiæ, par Blacu. Mansfeld a été l'un des plus grands hommes de guerre de son temps; mais son avi-

dité étaitinsatiable, et son goût pour les lettres n'avait point adouci son caractère cruel. Il avait été marie trois fois, et il laissa plusieurs enfants, qui furent les héritiers de ses talents militaires. L'abbé Schannat a publié l'Histoire du comte de Mansfeld, Luxembourg, 1707, in-12.

MANSFELD (ERNEST DE), l'un des plus grands généraux du dixseptième siècle, était fils naturel du comte Pierre Ernest, et d'une dame de Malines. Il naquit en 1585. et eut pour parrain l'archiduc Ernest, gouverneur des Pays-Bas, qui se chargea de surveiller sa première éducation. Il alla en Hongrie apprendre le métier de la guerre, sous le comte Charles de Mansfeld, son frère, et fut ensuite employé dans la Flandre, où il signala sa bravoure dans plusieurs occasions. Mécontent de ne point obtenir l'avancement qu'on lui avait promis, il entra au service du duc de Savoie, alors en guerre contre les Espagnols, et fut créé par ce prince, marquis de Castel-Nuovo. A la paix, il conduisit deux mille hommes aux révoltés de Bohème, embrassa la religion réformée, pour leur inspirer plus de confiance, et fut élu général en chef des insurgés. Il s'empara de Pilsen, et, malgré quelques échecs, força le comte de Bucquoi à évacuer toute la Bohème. (V. Bucquoi, t. VI, 220.) Mansfeld fut mis au ban de l'empire en 1619: loin de s'effrayer des menaces de l'Autriche; il détermina les Bohèmes à se choisir un roi qui pût assurer pour jamais leur indépendance. Les suffrages se réunirent sur Frédéric, électeur palatin; mais battu devant Prague par les Autrichiens, ce prince fut contraint de se retirer ( V. FRÉDÉRIC V, t. XV, p. 593 ).

Mansfeld défendit long - temps les villes de Pilsen et de Thabor, avec des forces inférieures : obligé enfin de céder au nombre, il opéra sa retraite, en 1621, sur le bas Palatinat. L'année suivante, il ravageal'Alsace, pénetra dans l'évêché de Spire, et. avant réuni son corps d'armée à celui de Frédéric, délit successivement les Bavarois et les Hessois, allies de l'Autriche. Sa tête ayant été mise à prix en Allemague, il transporta le théâtre de la guerre dans les Pays-Bas, où il se rendit d'autant plus facilement qu'on ne songeait point à lui en fermer les chemins. Il y opéra sa jonction avec Christian, duc de Brunswick ( V. BRUNSWICK-LUNE-Boung, VI, 139), battit les Espagnols à Fleurus, et passa en Hollande, où il reçut un accueil flatteur du prince d'Orange. Il pénétra ensuite dans la Westphalie, enleva, chemin faisant, plusieurs villes qu'il livra au pillage, et se retrancha si bien dans l'Oost-Frise, que le général autrichien, Tilly, envoyé à sa pour. suite, n'osa pas tenter de l'en chasser. Cependant les habitants de cette malheureuse province offrirent à Mansfeld une somme considérable pour qu'il s'éloignat. Il licencia ses troupes, vint en France demander des secours pour rétablir l'électeur Palatin sur le trône de Bohème, et fit, dans le même but, deux voyages en Augleterre, où il fut accueilli avec la distinction due à ses services. Il rentra en Allemagno, en 1625, à la tête de trois mille Écossais, auxquels se joignirent bientôt un corps de Danois et une foule d'aventuriers. Cependant, battu, en 1626, par le fameux Wallenstein, Mansfeld se retira dans la marche de Brandebourg, et il songeait à pénétrer dans la llongrie, pour opérer une diversion favorable à Bethlem-Gabor. prince de Transsylvanie, qui paraissait dispose à reprendre les armes contre l'Autriche. Avant reçu de nouveaux secours de l'Angleferre et de Danemark, il traversa la Silésie et la Moravie, et gagna Jablonka, où le joignit le duc de Saxe - Weimar : mais lorsqu'il cut appris que Bethlem - Gabor avait fait sa paix avec l'empereur, il remit le commandement de ses troupes au duc de Saxe, et résolut de passer à Venise pour chercher de nouvelles aventures. Arrivé à Vranovitz, petite ville de Bosnie, il y tomba malade : sentant sa fin approcher , il so sit revêtir de son uniforme, et expira debout, appuyé sur deux domestiques, le 20 novembre 1626. Les restes de ce grand capitaine furent transportés a Spalatro. Mansfeld joignait aux qualités d'un guerrier, les talents d'un négociateur ; patient, infatigable, fertile en ressources, il força ses ennemis mêmes à l'admirer. On doit regretter que des qualités si brillantes n'aient été employées qu'à désoler une partie de l'Europe, et que tant de combats n'aient en d'autre résultat que de verser le sang des hommes. Ou dit que Mansfeld est le premier qui ait employé les dragons à la guerre. On raconte aussi qu'informe que Cazel . l'un de ses officiers . communiquait ses plans au général autrichien, il sui remit trois cents rixdales avec une lettre pour le comte de Bucquoi, conçue en ces termes : « Cazel étaut votre affectionné ser-» viteur et non le mien, je vous l'en-» voie afin que vous profiticz de ses » services. »

MANSFIELD (WILLIAM MUR-RAY lord - comte DE ), grand juge on président (lord chief justice) du

bane du roi , jurisconsulte et hommé d'état distingué, de l'ancienne et illustre famille écossaise des Murray, était le quatrième enfant de David, vicomte Stormont et de Margery Scott. Il naquit en Ecosse, à Perth (ou à Scone), le 2 mars 1705. Amené à Londres dès l'âge de trois aus, il termina ses études à l'université d'Oxford, parcourut, pendant quelques mois, la France et l'Italie, et entra au barreau à la fin de 1730. M. Murray, car il n'était encore connu que sous ce nom, montra dans cette carrière une rare assiduité et une conduite exemplaire. Il assistait aux plaidoiries des avocats alors en réputation, et étudiait les grâces de l'élocution sous le célèbre Pope (1), qui consacra la réputation de son ami, en lui dédiant quelques morceaux de sa traduction ou imitation d'Horace. M. Murray, joignant à ses avantages extérieurs, l'étude la plus aprofondie des lois, devint bientôt un des jurisconsultes les plus renommés, et il fut employé dans les affaires les plus importantes. En 1737, il fut avocat en second (junior ) dans la cause célèbre de Théophile Cibber, contre M. Sloper : le premier avocat s'étant trouvé indisposé au moment de plaider , le devoir de M. Murray était de le remplacer. Il s'en excusa par modestie, vu le peu de temps qui lui restait pour se pénétrer de l'affaire; mais la cour lui ayant accordé une heure, après une préparation aussi courte, il présenta la défense de son client avec tant d'éloquence, qu'il fit réduire la demande de son adver-

saire à de simples dommages, et acquit, des ce moment, la réputation de l'un des plus habiles orateurs du barreau. Ce succès, que lord Mansfield rappelait toujours avec un plaisir singulier, fut l'origine de sa fortune. Depuis cette époque, il fut surchargé d'affaires, et les traita toutes avec habileté. Ce fut dans la même année (1737), que la ville d'Édinbourg, qui l'avait nommé son conseil dans l'affaire Porteous, fut tellement satisfaite de la manière dout il avait défendu ses intérêts, qu'elle lui envoya le droit de cité dans une boîte d'or. L'année suivante il épousa une fille du comte de Winchelsea; et il fut élevé, en 1742, à la dignité d'a vocat-général (sollicitor general). La même année, il accepta une place au parlement, où il représenta Boroughbridge. Il y soutint l'admie nistration de lord Bath, qui comptait parmi ses adversaires les plus ardents, William Pitt (lord Chatam): celui - ci avouait, avec une rare candeur, qu'il avait trouvé dans M. Murray un rival aussi redoutable que rempli de bonne-foi. En 1754, il fut nommé procureur-général; et en novembre, 1756, il fut élevé au poste important de grand-juge du banc du roi, et présida cette cour pendant trente-deux ans : créé pair le même jour, sous le titre de baron de Mansfield, il fut six mois après nomme, pro tempore, chancelier de l'échiquier, avec une place dans le cabinet. Ce fut, surtout, par sa médiation, que se forma la coalition entre Fox, depuis lord Holland, et le comte de Chatam, alors William Pitt: cette coalition, en réunissant dans le même ministère les chefs de différents partis, donna au gouvernement une force et une énergie qui le mit en état de terminer honorablement la

<sup>(1)</sup> M. Murray passait quelquefois des heures entières à s'exercer à déclamer avec grâce devant me glace; Pope l'écontait avec attention, et suivait tous ses mouvements pour lui faire ensuit ses observations, soit sur ses gestes, soit sur ou debit.

guerre dans laquelle l'Angleterre était engagée. Lord Mansfield ne conserva la dignité de chancelier de l'échiquier que jusqu'au 2 juillet 1757 : il en fut de nouveau pourvu, mais pour quelques mois seulement, le 12 septembre de la même année; et neuf ans après, le roi le nomma cointe. Lors des émeutes de 1780, lord Mansfield que la populace avait désigné pour une de ses victimes, n'échappa qu'avec beaucoup de peine, et sa maison fut pillee et brûlee : parvenu à sa quatre-vingt-quatrième année (juin 1788), il crut devoir résiguer un emploi que son grand age et ses infirmités ne lui permettaient plus de remplir. Il survécut encore quelque temps; mais, dans les trois dernières annéesde sa vie, ses forces s'affaiblirent peu à peu, et il s'éteignit enfin le 20 mars 1793. Il conserva sa raison et son jugement jusqu'à son dernier moment, et fut en ctat, peu de jours avant sa mort, de répondre avec beaucoup de clarté aux questions que lord Stormont, son neven, lui soumit sur une affaire importante, qui se traitait à cette époque devant la chambre des pairs. Il ne laissa point d'enfants. Lord Mansfield était d'une stature médiocre; mais l'ensemble de sa personne était remarquable par l'aisance et la grâce : il avait l'œil perçant, et un son de voix singulièrement agréable; son action était à-la-fois élégante et pleine de dignité. Outre la connaissance qu'il avait des lois de son pays, il possédait également celles des autres nations, dontil avait fait une étude particulière. Mais les principes qui sui servaient de règle n'ont pas été également apprécies. Sas adversaires, parmi lesquels on doit surtout distinguer l'auteur encere inconnu des Lettres de Junius,

M. Wilkes, etc., lui reprochaient d'avoir employé toutes sortes de moyens pour augmenter le pouvoir de la couronne (1), d'avoir corrompu la noble simplicité et le veritable esprit des lois saxones, en s'appuvant toujours sur le droit remain et sur les lois étrangères favorables au despotisme, tandis qu'il paraissait dédaigner la grande charle, le bill des droits, et les autres lois fondamentales de la liberté anglaise (2). On ne peut disconvenir qu'il ne se soit montre l'ennemi implacable, mais du moins sincère, de la liberté de la presse, qu'il définissait la permission d'imprimer sans licence, ce qui s'imprimait autrefois avec licence. Il avait pour habitude de faire une réponse, travaillée avec soin, au conseil du difendeur (3). Lord Mansfield fut contamment le confident et le dévoué serviteur des ministres écossais. Il etait, dans ses principes politiques,

(1) Lord Mansield passait généralement par si jacobite rieguise, pour ce qu'on appelait un basse de l'ancienne école écosaisse, qui, s'il aveta pa partissan céclaré des Stuarts, en avait du moise sulpre tout s les maximes d'obrissance passive. Il fai most traduit pour, cela devant la chambre des pain, sur l'administration de M. Pelbars, dont il avait leofiance; mais il triomphi de ses accusateur. Dés chement des Murray à la famille des Stuars, d'a place de serveitaire útitue cu pretendant, ocape piè le frère de lord Mansfield, ont servi de fondamis à toutes ces accusetimes.

toutes ces accusations.

(a) L'auteur des Lettres de Junius, a regulit dans son ouvrage la sarcasmes les plus amers ceits la condinte de lord Mausfield; il l'accus serbi de la presse et les droits constitutionnels du jury, rectablissaut en principe que, da s las accusations il bielles politiques, la convenue n'avait panais intié que tont écrit ainsi qualitie par ses agents deviétre tenu pour tel par le jury qui, dans ce cus, se vait qu'à prononcer sur le fait de la composition de la publication. Cette dortrire qui, produst pisseurs anuces, servit de rigle à la cour de loss di roi, est aujourd'hui rejete en Angli terre, diyer l'action de MM. For et Erskine, et se steup prime partie considérable du ministère. Il est masée du fait, aussi bien que de la craminatire.

(3) Ou a tenté depuis peu (1820), d'introduirés France ce mode de proceder , inusté en Δaglesaré avant lord Nansfield.

tout l'opposé de Blackstone, pour leggel il professait cependant une grande estime. Il cherchait volontiers à se rendre le Mécène des gens de lettres. On lui a long-temps attribué un écrit intitulé : Contre la prérogative de suspendre et de dispenser. Mais ce pamphlet est l'ou vrage de lord Temple, de lord Lyttelton, et d'une autre personne qui avait assiste aux débats qui curent lien à la chambre des pairs, lors de la proposition faite par lord Camden, d'accorder aux ministres le pouvoir de suspendre les lois pour un an dans le cas imminent de famine. Lord Mansfield partageait tontes les idées politiques de lord Bute; on peut en juger par sa mémorable apostrophe à la chambre des pairs, dans l'année 1774, à l'occasion du bill pour le port de Boston, en reponse à lord Dartmouth, à cette époque secrétaired'état pour les Colonies : a L'épée » est tirée, dit lord Mansfield, et le » sourreau est jeté au loin : nous » avons passe le Rubicon. » Deux ans après, toujours constant dans les mêmes principes, il invita la chambre a perseverer dans les mesures qu'elle avaitd'abord adoptées : « Poursuivez. » done, Mylords, avec courage et » fermeté, disait-il en terminant l'un » de ses discours; et lorsque vous » aurez établi votre autorité , il sera » temps alors de montrer votre » clémence. » L'évêque Newton, le docteur Johnson, l'évêque de Worcester et d'autres encore, ont donné des portraits de lord Mansfield. On doit surtout consulter la Fie de cet illustre magistrat, par J. Holliday ( 1797, in-40.), et les Anecdotes littéraires et politiques des hommes les plus remarquables D-z-s. elu siècle présent.

MANSI (JEAN-DOMINIQUE), l'un des prélats les plus savants du dixbuitième siècle, était né à Lucques. le 16 février 1692, d'une maison patricienne qui s'éteignit en sa personne. Il avait recu de la nature d'heureuses dispositions, que ses parents cultiverent avec beaucoup de soin. Après avoir terminé ses études, quoiqu'il fût l'aîné de sa famille. il entra dans la congrégation des clercs de la Mère de Dien, et fut envoyé à Naples , où il professa la théclogic pendant plusieurs années. L'archevêrue de Lucques (Fabio Colloredo) l'ayant rappelé auprès de lui, pour en faire son théologien, il put se livrer avec plus d'assiduité au travail du cabinet. Il visita l'Italie, l'Allemagne et la France, pour profiter des lumières des savants, et extraire des bibliothèques et des archives les materiaux nécessaires à ses projets. Il établit à Lucques, dans la maison de son ordre, une académie qui s'occupait spécialement d'histoire ecclesiastique et de liturgie; il en enrichit considérablement la bibliothèque, dont la direction lui fut confiée. La réputation qu'il acquit par ses ouvrages, fixa sur lui l'attention de la cour de Rome ; et le pape Clément XIII le nomma, en 1765, à l'archevêché de Lucques. On a remarqué que le pontife lui donna une preuve particulière de son estime, en le dispensant de l'examen d'usage, avant l'envoi du pallium. Mausi mourut a Lucques, le 27 septembre 1769, à l'âge de 77 ans. Ce prelat a traduit du français en latin le Dictionnaire de la Bible, les Dissertations préliminaires et le Commentaire sur l'Aucien et le Nouveau-Testament par D. Calmet ( V. CALMET). On loi doit des éditions enrichies de notes

et de préfaces : du Traité de la discipline de l'Eglise par Thomassin (V. ce nom); des Annales ecclésiastiques de Cés. Baronius et d'Aug. Torniel; de l'Histoire ecclesiastique de Noël Alexandre; de celle de Graveson; de la Théologie morale du P. Anaclet Reinfestuel, et de celle du P. Layman; du Martyrologe de saint Jérôme; des Miscellanea de Baluze ( V. BALUZE); de la Biblioth. mediæ et insimæ latinitatis, par J. Alb. Fabricius (Padoue, 1754, 6 tom. in 4º., éd. estimée); des Mémoires de la comtesse Mathilde (V. FIORENTINI, XIV, 555); du traité de Mencke: De charlataneria eruditorum, Lucques, 1726, in-12, auquel il ajouta des notes désignées par l'épithète tumultuariæ parce qu'il les avait rédigées à la hâte. Mais, de toutes ses éditions, aucune ne lui a fait plus d'honneur que celle de la Collection des conciles, qu'il entreprit avec Nicol. Coleti et quelques autres savants. Elle est intitulée : Sacrorum conciliorum nova et amplissima Collectio, editio novissima duabus Parisiensibus (1) et prima Veneta (2) longe auctior atque emendatior, Florence et Venise, 1757 et années suiv. , in - fol. Cette entreprise immense a été continuée après la mort de Mansi. Le trenteunième volume publié en 1778, finit à l'année 1509. Cette édition est peu commune en France. Il y en a des exempl. gr. pap. On citera encore de Mansi : I. Tractatus de casibus et excommunicationibus episcopis reservatis, Lucques, 1724, in-40.; ib. 1739. II. Supplementum ad Collectionem conciliorum, etc., Lucques, 1748-52, 6 vol. in - fol. Ou peut joindre ce supplément aux différentes collections des conciles, qui avaient paru jusqu'alors. III. De epochis conciliorum Sardicensium et Sirmiensium, etc., Lucques, 1746, in - 80. Mansi y soutient que le concile de Sardique s'est tenu en 344, contre l'opinion générale des savants qui le placent à l'année 34-. Le P. Mamachi ayant combattu ce sentiment, Mansi chercha à l'appuyer de nouvelles preuves par une seconde dissertation, Lucques, 1740, in-8°. IV. Epitome doctrinæ moralis ex operibas Benedicti xiv depromptæ, etc., Venise, 1770. V. Pii II (Æneæ Sylvii) Orationes politicæ et ecclesiasticæ, Livourne, in-4°. Cette édition, qui était sous presse en 1752, contient beaucoup de pièces inédites jusqu'alors. V1. De insigni codice Caroli Magni ætate scripto et in bibliotheca majoris ecclesiæ Lucensis servato ( dans la Raccolta du P. Calogera, toin. xxxxv, pag. 73 - 223). Malgré le temps et l'application qu'avaient exiges la composition on la revision d'un si grand nombre de volumes, ce docte prelat avait encore trouve du loisir pour se délasser par la littérature légère; et il avait été reçu dans l'académie des Arcadiens, sous le nom pastoral de Cleoptolemo Artaclio. Parmi les ouvrages qu'il avait en manuscrit, on citait, en 1753, sa Dissertation, enrichie de notes. sur le Vetustius occidentalis ecclesiæ martyrologium Francisci Fiorentinii Lucensis, avec la Vie de l'ateur. V. Sarteschi, De scriptoribus congreg. Matris Dei , pag. 352. Ant-Zatta a publié une Vie de ce prelat sous ce titre : Commentar. de vilet scriptis J. D. Mansi, etc., V. nise, 1772.

<sup>(1)</sup> Les éditions du P. Labbe et du P. Hardouin. ( P. ces nous. )

<sup>(</sup>a) L'édition publice par Nic. Coleti, Venise, 1728, et aun suiv., 25 val. in-fol.

MANSION (COLARD), auteur français et imprimeur belge, vivait au quinzième siècle. Il était peutêtre né en France; car il a traduit plusieurs ouvrages en français, et n'a imprime que des livres écrits en cette langue. Il était, en 1454, membre et suppôt de la communauté de S. Jean l'évangéliste, à Bruges, et devait être encore très-jenne. Il paraitrait que ce fut en 1469 qu'il quitta Bruges, où il revint en 1471 apporter l'art de l'imprimerie. Le premier livre qui sortit de ses presses est intitulé: Le Jardin de dévotion; la souscription porte: Primum opus impressum per Colardum Mansion, Brugis, et ne laisse consequemment aucun doute sur le fait. La date, n'étant pas donnée, reste incertaine; mais il est probable, comme le pense M. Van-Praet, que ce livre est de 1473 ou 1474. Le premier livre imprimé par Colard Mansion avec date est de 1476; c'est le Boccace du dechiet des nobles hommes et cleres femmes, in-fol. Il paraît, d'après les registres de sa communauté, que Colard Mansion mourut en 1484. Comme traducteur, on lui doit: I. Les Métamorphoses d'Ovide moraisées, traduites en français du laun de Thomas Waleys, 1484, inoi. Cette édition, sortie des preses de Colard Mansion, porte le nom lu traducteur, et cependant la réin pression faite à Paris chez Ant. Ferard, 1493, in-fol., est anonyme; en est de même des éditions suiantes : II. De la pénitence d'Aam, translaté du latin en françois commandement de monseigneur la Gruthuse (1) par Colard

Mansion, son compère. Cette traduction n'a pas été imprimée; mais il en existe au moins trois manuscrits : l'original est à la bibliotheque du Roi à Paris. Il est à croire que Mansion a traduit encore d'autres ouvrages; c'est l'opinion de M. Van-Pract, qui a donné, dans l'Esprit des journaux de février de 1780, des Recherches sur la Vie, les écrits et les éditions de Colard Mansion. Ces recherches, qui prouvent combien est imparfait l'article de P. Marchand sur C. Mansion, ont été réimprimées dans les deux éditions de l'ouvrage de M. Lambinet sur l'imprimerie ( V. LAMBINET, XXIII, 281.) Elles ont servi de guide à M. La Serna Santander pour cequ'il dit de Mansion dans son Dict. bibliogr, choisi du quinzième siècle, 1, 351-53.

MANSO (JEAN-BAPTISTE Marquis DE VILLA), né à Naples, vers 1570, d'une ancienne et illustre famille, est moins connu encore par les ouvrages qu'il a publiés, que par la protection éclatante qu'il accordait aux lettres. Ce seigneur très-riche, et sans héritiers, vivant sans faste, administrant ses biens avec économie, les fit serviranx progrès des sciences. Tout littérateur, tout artiste habile, était bien-venu chez lui, aidé d'argent, de conseils, chéri, encouragé et récompensé. Son projet étant de fonder pour les nobles un grand collége, où ils fussent instruits dans la piété, dans les sciences, dans la connaissance des beaux-arts, dans les exercices gymnastiques et militaires; il jeta les fondements de cet

tint un des enfants de Mauvion sur les fonts de baptiene. Il mourtue n'15ga, laissant un cabiuet de mamucrits précieux, dent s'est enrichte la Bibliothèque du Roi de France, pur l'acquisition qu'en fit Louis XII (F. t. XXV, p. 150.)

Lorin de Bruges, seigneur de la Gruthuse, counte de Winchester en 1479, par Lidonard IV, exchar aide de sa house de monarque, « retien Bollande, protegont les httres et les arts. II

édifice, en attirant chez lui les jeunes gentilshommes, et en instituant à cet effet l'académie des Oziosi, où, a l'exercice dans les sciences et les belles-lettres, on ajoutait des observations sur la théorie des arts, et un examen des ouvrages qui paraissaient sur la danse, la musique, l'escrime, le manége et d'autres exercices convenables à des gentilshommes. Il obtint de la cour d'Espagne, qu'à sa mort, ses biens, an lieu de retomber au fisc, fussent employés à la fondation du collége des nobles, un des plus grands et des mieux réglés de l'Europe. La douceur de son caractère, la régularité de ses mœurs, et la politesse de ses manières, lui méritèrent l'estime et l'affection de toutes les classes de la société. Il vécut dans la plus grande intimité avec le célèbre et malheureux Torq. Tasso, qui immortalisa leur amitié dans son dialogue, intitulé : 11 Manso. Le marquis de Villa mourut à Naples, dans de grands sentiments de piété, le 28 décembre 1645. J. Nic. Erytræus ( J. Vittorio Rossi), lui a consacré un article intéressant dans sa Pinacotheca. On cite de lui ! I. I paradossi, overo dell'amore dialogi, Milan, 1608, in-4º. II. L'Erocallia overo dell'amore e della bellezza Dialogi XII, Venise, 1618, in-40.; nouvelle éd. augmentée d'un traité del dialogo, Milan, 1628, in-4°. III. Fita di S. Patrizia vergine, Naples, 1610. in-4°. IV. Lavitadi Torquato Tasso, Naples, 1619, in-40. (1); Venise, 1621, 1624, in-12; Rome, 1634, in-12. Cette vie du Tasse est très-esti-

MANSON (JEAN), capitaine de l'amirauté en Suède, vivait dans le dix-septième siècle, et publia une Description nautique de la Baltique, en suédois, avec des cartes. Cet ouvrage, qui parut à Stockholm en 1644, a été réimprimé plusieurs fois et traduit en allemand. En 1749, Jean Hahn en donna une edition suedoise, a Stockholm, avec des augmentations considérables. Manson fut tué, en 1658, dans une bataille navale, qui eut lieu dans le Sund, entre les Suédois et les Danois. C-AU.

MANSOUR ( ABOU-DJAFAR-AB-DALLAU II, surnommé AL), second khalyfe abbasside, avait gouverne l'Arménie, la Mésopotamie et l'Adzerbaïdjan, sous le règne de son frère Aboul Abbas al Saffah, qui, par son testament, le déclara son successeur à l'empire ( V. ABOUL ABBAS, 1. 88 ). À la mort de ce prince, 136 de l'hégire (juillet 754), Al Mansour se trouvait en Arabie, où il venait de conduire la grande caravane des pélerins de la Mekke. Il envoya aussitot Abou Moslem à Koufan, pour veiller à ses intérêts et recevoir le serment de sidélité des habitants. Arrivé lui-même dans cette place, au commencement de l'année suivante, il y remplit solennellement les fonctions de l'imamat, et se rendit ensuite à Haschemie, ville voisine, qui était alors la capitale de l'empire musulman. Dans le meme temps, son oncle Abdallah qui s'était fait proclamer khalyse a

mée; l'édition de Rome contient quelques additions, et est imprimée plus correctement que les précédentes. V. La Poesie nomiche divise in rime amorose, sacre e morali, Venise, 1635, in-12. Ces poésies sont in ottava rima. W—s.

<sup>(1)</sup> Cetto édition de Naples, citée par le Toppi (Bibl. Napolit.). n'a point eté comme du savant Apostolo Zeno, puisqu'il indique celle de Venise, 1641, comme la prenière (V. ses Notes sur la Bibl., de Fontanini, t. 11, p. 130).

Damas, s'avançait avec une armée. Abou Moslem, envoyé contre lui. le harcela pendant cinq mois, et le vainquit totalement près de Nisibe, en Mésopotamie, le 26 novembre de la même année. Abdallah s'enfuit à Bassorah, où son frère Soleïman, le tint caché: mais quelques années après, le khalyfe ayant attiré son oncle à la cour, employa, dit-on, un stratagème, abominable pour le faire périr, sans qu'on pût lui imputer sa mort (1) ( V. ABDALLAH, 1, 50 ). Abou Moslem, après sa victoire sur Abdallah, recut ordre d'aller gouverner l'Égypte et la Syrie. Son refus d'obeir détermina Mansour à se défaire d'un général dont l'orgueil et l'ambition lui inspiraient autant de haine que d'inquiétude. Abou Moslem était déjà en route pour retourner dans le Khoraçan, lorsque, seduit par les lettres insinuantes du khalyfe, il se rendit à Madain, où ce prince le reçut avec les plus grands honneurs, et le fit assassiner le lendemain, en sa présence. Ainsi périt Abou Moslem qui, pendant son administration, avait sace ifié, dit-on, plus de six cent mille individus à la cause des Abbassides V. ABOU MOSLEM, I, 98). Délivré des deux hommes qui avaient le lus contribué à l'élévation de sa naison, Al Mansour se crut plus sermi sur le trône: mais la mort l'Abou Moslem excita une révolte laus le Khoraçan. Le général qui avait étouffée, irrité contre le kharfe, qui voulait s'approprier tout le utin fait sur les rebelles, se révolta issi à Rei, s'empara d'Ispahan, et

fut enfin défait dans l'Adzerbaïdjan. Les armées d'Al Mansour entreprirent quelques expéditions contre les Grecs, moins dans le but de conquérir, que de rebâtir les villes de Masisa et de Malathie (Mopsueste et Melitène ), qu'ils avaient ruinces depnis peu. Ce prince fit, de cette dernière, une place d'armes, où il déposa une grande partie de ses trésors. L'an 141 ( 758 de J.-C. ), le khalyfe, de retour du pelerinage de la Mekke et de Jérusalem, se tronvait à Haschémie, lorsque la plus terrible insurrection pensa lui coûter la vie. Les Rawandiens, secte impie, sur l'origine et les dogmes de laquelle les auteurs ne sont pas bien d'accord, s'étaient les premiers déclarés dans le Khoracan, en faveur des Abbassides, pour lesquels ils témoignaient une vénération sacrilége. Un jour, s'étant rassemblés en grand nombre, ils firent, autour du palais d'Al Mansour, les cérémonies qui se pratiquent autour du temple de la Mekke. Ils pretendaient en cela l'invoquer comme un dieu, et en obtenir quelques récompenses. Mais le monarque, indigné de cette idolâtrie, fait arrêter deux cents des principaux: les autres courent à l'instant aux prisons, en brisent les portes, délivrent leurs chefs, et retournent investir le palais, dans le dessein de massacrer le khalyfe. Surpris et presque sans moyens de résistance, ne trouvant pas même un cheval sous sa main, il monte sur une mule, et charge les séditieux avec une poignée de serviteurs fidèles. Il allait indubitablement succomber sous le nombre, sans le secours de Maan. fils de Zeïad, l'un des chefs de la faction des Ommyades , lequel obligé de se cacher jusqu'alors, afin d'échapper à la proscription, sortit 33...

<sup>(</sup>a) II le logra dans une maison dont les fondements sees ters partie de pierres de sel. Ge sel ayant fonde la grasmité d'eau qu'il y fit répandre, l'édifice roussila, et ensevelit sous ses ruines le malheureux et la la commandation de la com

tout-à-coup de sa retraite, rassembla quelques braves, tomba sur les Rawandiens, en tua 600, et dissipa le reste. Cette secte ne laissa pas de causer encore des troubles en Perse et en Syrie. Mansour, touché du génereux devouement de Maan, l'admit dans ses bonnes grâces, et se départit de ses rigueurs contre les Ommyades. Sa haine se tourna contre les Alydes : deux princes de cette famille, Mohammed et Ibrahim, arrière-petits fils de Hoçaïn, étaient particulièrement l'objet de ses soupcons: pour découvrir leur retraite, il fit arrêter Abdallah, leur père, avec tous ses domestiques; et n'ayant rien pu tirer d'eux, il les relégua dans une obscure prison. Onze autres princes de cette race infortunée furent saisis à Médine, par ordre de Mansour, cruellement fustigés, et entassés dans un cachot si étroit que le manque d'air et de mouvement, joint à la malpropreté, y termina bientôt leur misérable existence. Il fit aussi arrêter Mohammed, fils d'Abdallah, et arrière-petit-fils du khalyfe Othman ; et , après l'avoir fait expirer sous les verges, il ordonna que sa tête fût portée dans le Khoraçan, où l'on publia que c'était celle de l'Alyde Mohammed, afin que le bruit de la mort de ce dernier ôtât toute espérance au parti puissant qu'il avait dans cette province. Mohammed et son frère Ibrahim, poussés à bout par ces odieuses provocations, se révoltèrent successivement, et prirent le titre de khalyfe l'un à Médine, l'autre à Bassorah, l'an de l'hégire 145 ( 762 de J.-C. ). Isa fils de Mousa, neveu d'Al Mansour, les vainquit l'un après l'autre, et envoya leurs têtes à son oncle. Le khalyfe, dégoûté du séjour de Haschémie, depuis la sédition des

Rawandiens, et voulant s'éloigner de Koufah, dont les habitants avaient tant de fois prouvé leur inconstance et leur perfidie, venait alors de jeter les fondements d'une nouvelle ville sur les bords du Tigre, non loin de celle de Madain, formée des ruines de Séleucie et de Ctésiphon. Cette cité qui, par son étendue et sa magnificence, ne tarda pas d'égaler Constantinople, et qui fut pendant cinq siècles la capitale de l'empire musulman, et la résidence habituelle, à quelques intervalles près, de tous les khalyfes, fut terminée dans l'espace de quatre ans. Mansour lui donna le nom de Medinat el Salam ( ville de la Paix ); mais elle prit bientôt celui de Baghdad, que son territoire avait porté autrefois, et sous lequel elle s'est depuis rendue si célèbre (1). Ce prince, des l'année suivante, vint habiter sa nouvelle capitale, afin d'en accélérer les travaux; et, pour l'embellir, il fit enlever les portes de Waseth. Il avait même commencé, malgré l'avis de Khaled le Barmekide ( V. Yama AL BARMEKY), à faire abattre une partie du palais des Khosron à Madain; cependant les frais de demolition et de transport surpassant la valeur des matériaux, il laissa subsister cet antique monument. Baghdad fut bâti sur la rive occidentale du Tigre; et comme les Persans prenaient ombrage de la constructica d'une ville arabe élevée si près de leus frontières, Al Mahdy, fils du khar

<sup>(</sup>a) Les auteurs orientaux ne s'accurdent point d'étymologie et le sens du nom de Baghdad. Suival les mas il siguifait présent fait à Bagh, nom de idole, dont le temple était bitt sur le même sol. De tres disent qu'il siguifié jardan de Dad, parce qu'il siguifié jardan de Dad, parce qu'il solitaire ainsi nomme y avait occupe use celluse mi jardin. Eofin, d'autres interpretent le nom Baghdad par celui de Paradis, que portant, dessits, un châteut de plassance des succions rum Perse.

lyfe, s'établit sur le bord oriental. avec un corps de troupes, afin de protéger les travailleurs : l'enceinte occupée par son camp, qu'il avait fait entourer d'une muraille, fut construite peu de temps après; et c'est cette partie scule qui forme la ville actuelle de Baghdad. Isa, neveu d'Al Mansour, devait lui succéder, suivant le testament d'Al Saffah. Le khalyfe employa l'artifice pour éluder l'exécution de ce testament, en faveur de son propre fils : il corrompit le médecin du jeune prince, lequel donna un violent narcotique à son maître, sous prétexte de le guérir de ses migraines et de ses vertiges. Isa éternua, pendant trois jours, avec tant de force qu'il parut avoir perdu la raison. Alors le divan, convoqué par Al Mansour, le déclara incapable de régner, et reconnut Mahdy pour héritier du trône de son père. Isa fut consolé par des présents considérables, et par la promesse qu'il succéderait à Mahdy ( V. ce nom , XXVI, 154). A l'exception de deux irruptions des Turks, dans l'Arménie, par les Portes Caspiennes, et d'une revolte qui fut assoupie en Afrique, le règne d'Al Mansour fut paisible et heureux. Vers l'orient, ses armées penétrèrent dans le Kaboulistan, tandis que dans l'Asie mineure, après quelques expéditions, elles conquirent la Cilicie et la Cappadoce, que les Grecs avaient reprises sur les Musalmans, depuis les guerres civiles des Ommyades. Mais il perdit l'Espagne, qu'un prince de cette famille, enleva pour jamais aux Abbassides, l'an de l'hég. 139 (755-6 de J.-C.) ( F. ABDÉRAME 1, I, 60.) Al Mansour persécuta les chrétiens de Syrie et de Mésopotamie; il les accabla d'impôts, et, pour leur imprimer

un signe flétrissant, il ordonna de les marquer sur le front, le cou. les bras, la poitrine et les épaules. Le khalyfe déjà malade entreprend son dernier pelerinage; forcé de s'arrêter, après deux jours de marche, il mande son fils Mahdy ; lui donne ses derniers avis et sa bénédiction, et va expirer à Bit Maimoun, à une journée de la Mekke, le 16 dzoulhadjah, 158 (18 octobre 775); il était agé de 63 ans, et en avait régné 22. On l'ensevelit sans turban, avec le manteau de pélerin dont il était revêtu au moment de sa mort ; il fut enterré à la Mckke, où cent fosses furent creusées, afin que les Alydes ne pussent reconnaître son tombeau. A tous les avantages physiques, Al Mansour réunissait de grandes qualités et de grands vices; doux et affable dans le commerce familier, mais grave et majestueux dans les occasions solennelles, il était juste, prudent, plein de courage et de fermeté. On lui reproche sa sombre et astucieuse politique, son ingratitude envers ses amis et ses parents, son caractère violent, haineux, vindicatif et cruel; et surtout une avarice sordide, d'autant plus étonnante, qu'elle s'alliait chez lui avec une profusion non moins incroyable, s'il est vrai qu'il dépensat 24,000 drachmes, par an (18,000 francs), seulement pour le musc qui entrait dans les préparations employées à teindre en noir sa barbe et ses chcveux qui étaient roux. Il obligeait ses domestiques de fournir, à leurs dépens, tous les ustensiles nécessaires. au service de son palais , et ne payait ses cuisiniers qu'en leur donnant les. têtes et les pieds des animaux que l'on servait sur sa table. Ayant fait entourer de fossés et de remparts les

villes de Koufah et de Bassorah, il imposa une taxe sur les habitants; et afin qu'il n'y eût pas d'erreur sur leur nombre, au préjudice de ses intérêts, il commença par faire compter cinq drachmes à tous ceux qui se présentèrent; puis il força chacun d'eux à lui en payer quarante: aussi malgré les sommes enormes que coûta la fondation de Baghdad, il laissa dans son trésor 600 millions de drachmes, et 24 millions de dinars d'or (environ 600 millions de francs). Al Mansour était instruit : quoique peu magnifique, il est le premier khalyfe qui ait protégé les lettres et les sciences; et on lui doit la justice de dire que, sous ce rapport, il prépara les beaux jours des règnes d'Haroun-Al-Raschid et d'Al Mamoun. ( V. AARON, I, 5, et MAmoun, XXVI, 433.) А-т.

MANSOUR - BILLAH ( ABOU-THAHER-ISMAEL AL ) troisième khalyfe fathimite d'Afrique, succéda, dans les circonstances les plus déplorables, à son père Caim Beamr Allah, le 13 schawal 334 (17 mai 946). Un imposteur nommé Abou Yezid de la tribu de Zenat, fils de Gondad, et d'une esclave éthiopienne, avait adopté l'hérésie des Nacarites, secte cruelle, qui, assimilant les Musulmans aux idolâtres, pensait qu'on pouvait impunément les dépouiller de leurs biens et leur ôter la vic. Il répandit insensiblement sa doctrine dans une grande partie du nord de l'Afrique ; et malgré sa figure affreuse et sa stature ignoble, il sut se faire une foule de partisans, en affectant une vie austère et des mortifications extérieures. Il prit les armes contre le khalyfe Caim, lui enleva les villes de Raccada, de Cairowan, de Tunis, et un grand nombre d'autres places ; battit toutes ses

armées, et le réduisit à s'enfermer dans Mahadia, où il l'investit pendant sept mois. Ce fut pendant ce siège, ou peu de temps après, que ce prince mourut, laissant le soin de sa vengeance à son fils Mansour. Celui-ci, derobantaux rebelles la connaissance de la mort de son père, rassemble toutes ses forces, marche contre Abou Yezid, le chasse de Cairowan, et le poursuit de retraite en retraite, jusque dans des montagnes, afin de le réduire par la famine. Une maladie arrête Mansour au milieu de ses triomphes, et relève le parti des rebel es : mais le khalvfe ayant été puissamment secouru dans la province de Sanhadja, par l'emyr Zair ( qui depuis fonda la dynastie des Zaïrides), reprit la supériorité, vainquit Abou Yezid dans deux batailles, l'assiègea dans Catama, et le força de capituler, au commencement de 336 (août 947). Ce terrible ennemi parvint à s'échapper et s'enfuit à travers les montagnes; mais il tomba dans un précipice, et mourut de ses blessures. Mansour fit empailler sa peau, et, précédé de cet horrible trophée, il retourna triomphant dans sa capitale, d'où il expédia des courriers pour annoncer dans toute l'Afrique la mort de son père, la destruction des rebelles, et son avénement au trône. Tranquille dans ses états, Mansour envoya, l'an 337 (948-49), l'émyr Haçan Al Galby, pour gouverner la Sicile, a titre de fief héréditaire ; et il lui fit passer, les années suivantes, des secours considérables, afin de l'aider à terminer la conquête de cette île sur les Grecs, et à ravager la Calabre. Les historiens ont loué le courage et la magnanimité de Mansour, mais surtout son éloquence brillante, e sa facilité à improviser dans le

cérémonies publiques. Il mourut à Mahadia dans sa trente - neuvième année, au mois de schawal 341 (mars 953), après avoir régné sept ans, et par une sage administration préparé à son fils Moezz-Ledin Allah, les moyens de conquérir l'Égypte. (V. Moezz), A—T.

MANSOUR ( ABOUL - CASSEM ) troisième prince de la dynastie des Zairides, Badisides ou Sanhadjites, regna, au mois de dzoulhadiah 373 (mai 984), après son père Yousouf, sur toute l'Afrique septentrionale, la Sicile et la Sardaigne. Il recut dans Aschir le serment de fidélité des principaux habitants de Cairowan, les séduisit par ses largesses, par ses manières affables et populaires, et les assura qu'au lieu de chercher à s'illustrer par des conquetes, comme son père et son aïeul, il n'avait d'autre desir que de gagner les cœurs de ses peuples par ses bienfaits. Il envoya au khalyfe d'Egypte, Azyz Billah, des présents pour la valeur d'un million de dinars d'or, et fut confirmé par ce prince dans la souveraineté de l'Afrique. Peu de temps après, il alla recevoir à Raccada les hommages des seigneurs de ses états, et retourna ensuite dans le Magrebavec Abdallah l'Aglabite, son premier ministre. Les villes de Fez et de Sedjelmesse, subjuguées par son père, venaient cependant de retomber au pouvoir des Zenates, qui surent les conserver malgré tous les efforts de Mansour. Le crédit sans bornes et les richesses d'Abdallah excitèrent bientôt la haine de ses envieux. Il fut dépeint à son prince comme un amhitieux, comme un traitre, et sa perte fut résolue. Un jour que le monarque revenait de la promenade, Abdallah, qui l'avait accompagné,

s'étant avancé pour l'aider à desceudre de cheval, Mansour saisit cet instant, et lui porte un coup de lance. Abdallah detourne le fer, et veut se justifier; mais il tombe aussitôt percé d'un second coup par le frère du roi, et il est achevé par les autres courtisans. Yousouf, fils du ministre et gouverneur de Cairowan, accourt à cet horrible spectacle, implore à genoux la grâce de son père, et lui-même expire sur son corps, frappe par la lance de l'impitoyable Mansour. Cette cruauté n'approche point de celle que montra ce prince dans une autre occasion, Un Khoracanien, nommé Aboul Fehm Haçan, homme inquiet et ambitieux, vint s'établir en Afrique, l'an 376 (986), avec des lettres de recommandation du khalyfe d'Egypte. Mansour le combla d'honneurs et de présents, et lui donna le gouvernement de la province de Kenama. Hacan, fier de la protection du khalyfe, se révolta, leva des troupes, et fit prier et battre monnaie à son nom. Indigné de son ingratitude, Mansour marcha contre lui, mit à fen et à sang les villes qui avaient embrassé son parti, et le vainquit complètement. Le rebelle caché dans une caverne, fut découvert et conduit au roi, qui dans sa fureur lui porta plusieurs coups et l'abattit à ses pieds. Puis, avant que Haçan eût rendu les derniers soupirs, Mansour lui ouvrit les flancs, arracha son cœur et le dévora. A l'exemple de leur maître, les esclaves du prince déchirent le cadavre du malheureux Haçan, et mangent ses membres sanglants. Témoins de cette abominable scène, des ambassadeurs égyptiens rapportèrent au khalyfe qu'ils venaient d'un payshabité par des barbares, plus semblables à des bêtes féroces qu'à des hommes, Mansour, dont Aboulfeda loue

d'ailleurs la valeur et la générosité, fit bâtir un magnifique palais à Cairowan, où il fixa sa résidence. Il mourut en raby 1er. 386 (avril 996), laissant pour successeur son fils Abou Mounad Badis. A—T.

MANSOUR Ier. (ABOU SALEHAL), sixième prince de la dynastie des Samanides, était en bas âge, lorsque la mort de son frère Abdel-, Melek Ier. ( V. ce nom, 1, 56), le plaça sur le trône de la Transoxane, l'an 350 de l'hégire (961 de J.-C.), malgré l'opposition de quelques emyrs bien intentionnés, et surtout d'Alpteghyn, gouverneur du Khoraçan, qui, prévoyant les maux d'une longue minorité, avaient voulu donner la couronne à un oncle du jeune prince. Ni la soumission, ni les présents d'Alpteghyn, ne purent apaiser la faction dominante. Privé de son gouvernement, mandé à la cour comme un traître, il refusa de s'y rendre ; et entraîné à la révolte, il alla s'emparer de Ghaznah, battit toutes les troupes que Mansour lui opposa, et fut enfin contirmé par ce prince, à charge d'hommage et de tribut, dans cette conquête; dont il transmit la souverainete à ses successeurs, appelés Ghaznevides ( V. ALPTEGHYN , I , 635, et Mahmoud, XXVI, 168). Le règne de Mansour fut l'époque de la décadence de l'empire samanide. Khalaf, fils d'Ahmed, se rendit maître du Seïstan, qui avait appartenu à ses ancêtres, et sut s'y maintenir contre les forces de Mansour, plus par ses artifices que par sa valeur ( V. KHALAF, XXII, 342 ). Le Kharizme, le Djouzdjan, le Kahistan, devinrent des fiefs héréditaires. Le Kerman, où régnait Abou Aly, fils d'Elias, issu d'une branche des Samanides, fut conquis, l'an

356, par Adhad ed daulah, prince Bowaide du Farsistan (V. ADNAD ED DAULAH, I, 224). Ce fut l'origine d'une guerre que Mansour fit à ce dernier, et à son père Rokhn ed daulah, qui régnait dans l'Irak Adjem. Waschmeghyr, prince du Djordjan, l'ame de cette guerre, étant mort l'année suivante, Aboul Hoçain Simdjour, émyr du Kahistan, gouverneur du Khoraçan et généralissime des troupes du monarque samanide, s'occupa moins de sa gloire que de ses intérêts. La paix fut conclue par ses soins, l'an 361 ( 972 ). Rokhn ed daulah s'obligea de payer un tribut annuel de cent cinquante mille dinars d'or pour les états de Rei qu'il avait enlevés aux Samanides, et Mansour épousa une fille d'Adhad ed daulah. Quelque peu glorieux que fût un traité qui sanctionnait les derniers démembrements de la monarchie, tel était l'avilissement de la cour de Bokhara, qu'on le considéra comme un triomphe, qui valut à Mansour le titre d'al Mowayed (le victorieux). Mais après sa mort, arrivée l'an 365 ou 366 (976-77), son amour pour la justice, et ses autres vertus privées, lui firent donner par ses sujets le surnom d'al Sadid (celui qui marche dans ledroit chemin ). Il eut pour successeur son fils Nouh II.

prison, et voulant s'emparer du Khoraçan, alla solliciter le secours d'Ilek Khan, roi du Turkestan. Ce prince fit arrêter le traître, et ne laissa pas de marcher sur Samarcande. Il y fut joint par Faïk, qui était d'intelligence avec lui, et auquel il donna le commandement de son avant-garde, avec ordre d'aller soumettre Bokhara. A l'approche de Faik, Mansour prit la fuite suivi de toute sa maison, et traversa le Djihoun. Mais bientôt les vœux des habitants et les fausses protestations de fidelité de Faik déterminerent ce prince à retourner dans sa capitale. Afin de mieux l'abuser, Faik feignant de se réconcilier avec Bektouronn, consentit que Mansour lui donnât le gouvernement de Nischabour, et la charge de généralissime des troupes. L'union précaire de ces deux factieux causa la perte du jeune et trop confiant monarque. Il avait confirmé le fameux Mahmoud dans la souveraineté de Ghaznah , Bost , Hérat et Balkh; mais celui-ci, dépouillé des deux charges que l'on venait de conférer à Bektouroun, réclamait le prix des setvices rendus par son père et par lui aux Samanides. On n'eut aucun égard à sa réclamation; et Faik, qui avait eu déjà le crédit de faire déposer un vezyr de son maître, et qui en avait fait assassiner un second, suborna l'ambassadeur de Mahmoud, en lui procurant les sceaux de l'état. Alors Mahmoud entra dans le Khoraçan, et chassa Bektouroun de Nischabour. Mansour, jeune et impétueux, partit aussitôt de Bokhara, traversa le Djihoun, et vint, accompagne de Faik . au secours de son général , avec lequel il fit sa jonction à Serakhs. Mahmoud, campé dans le voisinage, menageait son souverain, et cherchait à éviter une bataille. Les deux traitres craignirent qu'une explication entre ce grand capitaine et le monarque samanide, ne dejouât leurs perfides complots et n'entrainat leur ruine. Ils s'attachèrent donc à décrier les mœurs et le caractère du bon, du vertneux Mansour; et avant réussi, par leurs calomnies, à indisposer le plus grand nombre des emyrs contre cet infortuné prince, ils l'appelèrent à un divan, où ils lui avaient persuade que sa présence était nécessaire. Là, ils le déposèrent'; et s'étant saisis de sa personne, ils lui firent crever les yeux, le 18 safar 389 (8 février 999), après un règne de 19 mois, et mirent sur le trône son frère Abdel Melek II ( V. ce nom , I, 56, et Mahmoud, XXVI, 168). A-T.

MANSOUR (ABOU-AMER-MOHAM-MED AL ), l'un des plus fameux capitaines et des plus grands hommes qui aient paru chez les Maures d'Espague, était fils d'Abdallah, de la tribu arabe de Moafer, originaire du Yemen. Ne à Torasch en Andalousie ( Torres, près d'Algéziras ), sur la fin de l'an 327 de l'heg. (939 de J.-C. ), après avoir étudié à Cordoue, et fait de rapides progrès dans plusieurs sciences, il embrassa le parti des armes, et parvint aux premiers grades militaires. Une defaite qu'il essuya, dit-on, l'an 965 de J.-C., de la part du comte de Castille, loin de le décourager, l'irrita tellement contre les chrétiens, qu'elle devint le signal des innombrables triomphes qu'il obtint sur eux, et qui lui méritèrent dans la suite le surnom d'Al Mansour (l'Invincible). Il fut ensuite chargé de l'administration des biens et des domaines de la reine, épouse du khalyfe Mountasser Al Hakem IL

Entin, ses talents et ses services l'elevèrent à la charge de hadjeb ( grand chambellan ), dont les fonctions et l'autorité avaient beaucoup de rapport avec celles de nos anciens maires du palais. C'est pourquoi les auteurs espagnols le désiquent tantôt sous la dénomination d'Alhagib, tantôt sous celle d'Almanzor, et même sous celle d'Alcoraxi ( sans doute par corruption d' Al Toraschy ); ce qui jette beaucoup de confusion dans cette partie de l'histoire. A la mort de Hakem, l'an 366 ( 976 de J.-C. ), il fut chargé par la reine-mère de la tutelle du nouveau khalyfe Al Mowayed Hescham II, et de la régence du royaume de Cordouc, qui comprenait encore les trois quarts de l'Espagne et presque tout le Portugal. La plus grande partie des provinces an nord du Douero et de l'Ebre, était alors partagée entre les rois de Léon et de Navarre, et les comtes de Barcelone et de Castille. La mésintelligence de ces princes entre eux, la jeunesse, mais plus encore l'indolence et l'incapacité de Hescham, contribuèrent également à faire briller le génie et les talents supérieurs d'Al Mansour. Un corps de troupes qu'il envoya pour rétablir dans ses domaines un comte de Vela, dépouillé par Ferdinand Gonzalez, comte de Castille, fut battu, l'an 979, par Garcie, fils et successeur de Ferdinand, et par Sanche II, roi de Navarre. Il vengea cette défaite, l'année suivante, en ravageant la Castille, et en prenant d'assaut la ville de Gormas, dont il fit égorger les habitants. Rappelé à Cordoue lors d'une sédition excitée par le vezyr Djafar ben Othman, qui ne s'était occupé qu'à augmenter ses richesses et à donner les premiers emplois à sa famille, Mansour ayant

convaincu ce ministre de trahison. le sit arrêter et brûler vif, en 372 (082). Voyant alors sa puissance affermie, il put employer toutes ses forces contre les chrétiens. Il rentre bientôt en Castille, et continue d'y obtenir des succès décisifs. Il attaque ensuite Bermude II, roi de Léon, s'empare de Simancas, et reduit en captivité une foule de chrétiens. Le 6 mai 985, il remporte une grande victoire sur Borel, comte de Barcelone, prend et brûle sa capitale, désole toute la Catalogne, et fait vendre comme esclaves un grand nombre de ses habitants. Mais Barcelone fut reprise deux ans après, par Borel, au moyen des secours que celui-ci recut du roi de France Louis V, dont il était vassal. Abou Amer termina cette campagne par la prise de Sepulveda, la plus forte et presque la seule place qui restat aux Castillans. L'an 086, il entra dans le Léon, et emporta Zamora d'assaut, à la suite d'une grande bataille. Il fut moins heureux en Navarre, où Sanche II tailla en pièces une armée musulmane qui avait penetre jusqu'à Pampelune. Al Mansour n'en poursuivit pas moins le cours de ses succès en Castille, et les termina par une victoire mémorable, qu'il remporta sur le comte Garcie, qui, blessé et fait prisonnier, mourut dans les fers, en 990 (1). Après avoir démantelé les places de la Castille, il porta tous ses efforts contre le royaume de Léon, dont il avait résolu l'entière destruction. A la vue de la capitale du même nom, sur les bords de l'Elza, il livra bataille à Bermude, l'an 995. La fortune lui fut d'abord contraire. Déjà les Maures enfoncés

<sup>(1)</sup> Les auteurs varient sur la date de cette victoire, et sur la mort de Garcie, que quelques-uns mettant après celle de Mansour.

fuyaient en désordre, lorsque Mansour saute de dessus son cheval, déchire son turban, se couche par terre, et s'écrie que plutôt que de survivre à la honte d'une défaite, il aime mieux être écrasé sous les pieds de ses lâches soldats, ou périr sous les coups des ennemis. Son désespoir ranime le courage des vaincus; il les rallie, rétablit le combat, et remporte une victoire décisive. Forcé par les pluies et par l'épuisement de son armée de retourner a Cordoue, il jure de revenir au printemps, détruire la ville de Léon. Il la prend en esset d'assaut, en 996, après un siége long et meurtrier, la fait démolir de fond en comble, et n'y laisse qu'une tour, monument de ses triomphes et de sa vengeance. Bermude en avait emporté les reliques, les vases sacrés, les ossements des rois ses ancêtres, et s'était retiré dans les Asturies, Mansour, maître d'Astorga et de tout le royaume de Léon, poursuit ce prince dans les rochers qui avaient été le berceau de la monarchie chrétienne en Espague (V. PELAGE ): mais ses efforts viennent s'y briser, comme ceux des premiers conquérants musulmans. Rebuté par les obstacles que lui opposent la nature du pays, et le courage des Asturiens, il tourne ses armes contre le Portugal, en 997, emporte Coimbre, Viseu, Lamego, Brague; puis il entre en Galice, s'empare de Compostelle, pille le trésor de la fameuse eglise de Saint-Jacques, fait abattre une partie de ce temple, et en enlève jusqu'aux portes et aux cloches, qu'il fit porter, dit-on, sur les épaules des prisonniers chrétiens, jusqu'à Cordoue, dans la grande mosquée, où l'on suspendit à rebours les petites cloches, pour y servir de lampes. Mais harcelées par les ennemis, et affaiblies par la dysenterie, ses troupes eurent beaucoup à souffrir dans leur retraite. Al Mansour ayant reçu de puissants renforts d'Afrique, allait porter les plus terribles coups aux chrétiens, et asservir, peut-être, toute l'Espagne aux lois du Coran. Dans ce dauger commun, les rois de Léon, de Navarre et le comte de Castille, oubliant leurs éternelles querelles, unirent leurs forces pour s'opposer aux Musulmans. Les deux armées se rencontrèrent près de Calatanaçor ( Khalat Al Naser ), dans la vieille Castille. La bataille dura un jour entier : la muit seule sépara les combattants. Le lendemain les chrétiens se préparaient à recommencer l'action; mais ils ne virent plus d'ennemis. Effrayé du nombre des morts qu'il avait laissés sur la place (cinquante mille, suivant les historiens espagnols), Mansour avait battu en retraite pendant la nuit, abandonnant une grande partie de ses tentes et de ses bagages. Ces auteurs prétendent que le chagrin qu'il ressentit de cette défaite, la première qu'il eût essuvée en personne, pendant cinquante-deux expéditions entreprises contre les chrétiens, lui causa la mort, la même anuée ( 998 ); mais les historieus arabes ne disent rien de cette bataille. Ils nous apprennent seulement que le roi de Léon étant venu audacieusement assieger Tolède, Al Mausour, qui avait marché contre lui, tomba malade durant cette campagne, et se fit porter à Medinat el Salam (Medina Ccli), où il mourut le 25 ramadan 392 ( 6 août 1002 ) , à l'âge de soixante-cinq ans. Toute son armée assista à sa pompe funebre ; et contre l'usage des Musulmans, on grava une épitaphe sur son tombeau. L'Afrique avait été aussi le

théâtre des exploits d'Al Mansour. Il sut y conserver ce que les khalyfes ommyades d'Espagne possédaient dans la Mauritanie, résista aux efforts des Fathimites ( V. MOEZZ LEDIN-ALLAH), et détruisit la dynastie des Edrissistes ( V. HAÇAN KEN-NOUN, XIX, 283). L'Afrique était alors, et fut encore long-temps la pépinière des armées qui soutenaient les Maures d'Espagne, et qui les subjuguèrent dans la suite ( V. Jous-SOUF BEN TASCHFYN, XXII, 63, et AB DELMOUMEN, I, 57 ). Sévère pour le maintien de la discipline militaire, inexorable à l'égard des rebelles, mais clément envers les vaincus qui mettaient bas les armes, Mansour ne souilla point sa gloire par de froides cruautés; et l'on cite un trait de son humanité, remarquable de la part d'un Musulman. Dans une de ses expéditions en Castille, il renferma un corps d'Espagnols dans un défilé, où ils se trouvaient réduits, par la disette, à la dure alternative de se rendre à discrétion ou de mourir de faim : loin d'abuser de leur triste position, il leur ouvrit généreusement le chemin de la retraite. Il ne permettait pas qu'on dépouillât les cadavres ; il abandonnait à ses troupes la moitié du butin, employait l'autre moitié pour l'utilité de l'état, et ne se réservait que la gloire, avec les armes et les provisions qui lui étaient nécessaires. Al Mansour ne s'illustra pas moins en protégeant les arts, les lettres et les sciences, qu'il cultiva lui-même avec succès. Les savants, les poètes, tous les hommes qui excellaient dans les arts mécaniques et les connaissances utiles, se rendaient de toutes parts dans son palais, comme dans l'académie la plus sameuse et la plus florissante; c'était là qu'il encourageait, qu'il ré-

compensait les lumières et les talents avec une libéralité vraiment royale. Le faible Hescham, relégué dans son sérail où personne ne pouvait l'approcher sans la permission de l'impérieux ministre, d'abord réduit an vain titre de khalyfe, fut dépouillé même des prérogatives extérieures de la souveraineté. Mais content de regner comme chef d'un gouvernement républicain que les Maures s'étaient donné, Al Mansour refusa constamment le trône qui lui fut souvent offert par les troupes et par le peuple, dont il était adoré. Cependant l'éclat de sa glorieuse administration, qui avait duré 26 ans, fut le dernier dont brilla le royaume de Cordoue; et l'on peut dire même qu'en gouvernantavec une autorité absolue, et en avilissant le khalyfe, ce grand homme prépara la dissolution de khalyfat. Son fils Abou Merwan Abdel Melek, surnommé Al Modhaffer (le victorieux), le remplaça dans le gouvernement de l'état, suivit son système, et imita ses talents, ses exploits et sa modération. Il mourut au mois de safar l'an 300 (octobre, 1008), et eut pour successeur son frère Abd el Rahman. surnommé Al Naser (le défenseur). dont l'incapacité, l'orgueil et les débauches effrénées excitèrent un mécontentement général, et donnerent le signal des guerres civiles qui entrainerent la chute du khalvfat d'Occident. Cet ambitienx force son maître de le déclarer heritier du trône, périt le 17 djournady n de la même année ( 16 février 1009), soit dans une révolte qui éclata à Cordone, soit par l'ordre de Mahdy, qui , dans cette circonstance, déposa le pusillanime Hescham, s'empera du khalifat, et mit fin à ce que les auteurs arabes ont appelé la république des Amérites, ainsi nommés d'Abou Amer Al Mansour ( V. Mahdy, XXVI, 155). Gependant Aboul Haçan, fils d'Abdel Rahman et petit-fils d'Al Mansour, posséda le royaume de Valence, et le transmit à son fils Aboubekr Mohammed, qui en fut chassé par Al Mamoun, roi de Tolède. ( V. Mamoun, XXVI, 439.)

MANSOUR ( ABOU YOUSOUF YA-COUB AL MODJAHED AL), quatrième prince de la dynastie des Mowahedoun (Almohades), monta sur le trône de l'Afrique septentrionale et de l'Espagne mahométane, l'an de l'hégire 580 (1184 de J.-C.), après son pere Abou Yacoub Yousouf, mort au siége de Santarem en Portugal. Mansour se disposait à le venger, lorsque des troubles élevés en Afrique l'obligerent de s'y rendre, et de laisser de fortes garnisons en Espagne. Aly, fils d'Ishak, prince de la famille des Morabethoun ( Almoravides ) etroi des îles Baléares, croyant trouver dans la mort de Yousouf et l'absence de son successeur, une occasion favorable de recouvrer les vastes états que les Almohades avaient enlevés à ses ancêtres ( V. ABD-EL MOUMEN, I, 57), partit de Maiorque, la même année, avec une flotte de vingt vaisseaux, aborda en Afrique, s'empara de Budgie, d'où il chassa Souleiman, cousin germain de Yacoub Al Mansour, et y fit prononcer la khothbah au nom de Naser Ledin Allah , khalyfe de Baghdad. A cette nouvelle, Mansour accourut de Maroc , battit les troupes almoravides, et reprit Budgie. Mais le roi de Majorque s'étant sauvé à Tripoli, mit dans ses intérêts les Turks qui en étaient maîtres, prit à sa solde un corps de troupes de cette nation, arrivé depuis peu d'Egypte. et fit soulever en sa faveur tous les partisans de sa maison dans l'Afrique orientale. Informé de cette révolution par le gouverneur de Tunis, Mansour envoya des forces contre les rebelles : des Turks qui en faisaient partie, ayant passé du côté de l'armée ennemie, pour éviter de combattre leurs compatriotes. leur défection entraîna la déroute des troupes Almohades. Alors Mansour marcha en personne contre les rebelles, les vainquit en 583 (1187-8) près de Cabes, assiégea cette place pendant trois mois , força les Turks de capituler, et leur accorda la vie et la liberté; mais il fit raser la ville et passer les habitants au fil de l'épée pour avoir embrassé le parti des Almoravides. A la faveur de ces troubles, les rois de Castille et de Léon ravageaient l'Andalousie jusqu'à la mer; et celui de Portugal, aidé par une troupe de croisés anglais, enlevait au roi de Maroc la forte place de Silves et s'emparait des Algarves. Mansour, après avoir pacifié ses états d'Afrique, se rendit en Portugal et investit Silves. Les rois de Portugal et de Léon unis aux Anglais battirent son armée, et le forcerent de lever le siége. Il revint en 586 (1190), reprit Silves et plusieurs autres places, et accorda une trève de cinq ans au roi de Portugal. Les ravages de l'archevêque de Tolède dans l'Andalousie excitèrent les plaintes du roi de Maroc : Alphonse IX, roi de Castille, les rejette avec mépris. Mansour, ne respirant que la vengeance, fait publier la ghazieh (guerre de religion) dans ses vastes états d'Afrique, afin d'enflammer le zèle des Musulmans, et débarque en Andalousie avec une armée formidable, que viennent grossir ses sujets d'Espagne. Toutes ses forces se trouvant réunies à Cordone, il entre en Castille, y exerce les plus terribles représailles, et vient camper dans la plaine de Zollacah, suivant Aboulfeda et Hadji Khalfah, ou de Mardj Diedid, suivant les auteurs consultés par Cardonne. Ce fut là (1) que le roi de Castille, sans attendre les secours des rois de Navarre et de Léon, lui livra imprudemment bataille, le o schaban 501 (18 juillet 1195). Il y fut totalement defait; mais les auteurs arabes ont évidemment exagéré la perte des chrétiens, en la portant à 30, à 100 et même à 146 mille hommes ( V. Alphonse IX, t. I, p. 615). Après cette victoire, Al Mansour s'empara d'Al Arcos, de Khalat-Rabah (Calatrava) et de plusieurs autres places, et revint passer l'hiver à Séville. Il gagna une seconde bataille sur Alphonse en 502 (1106), au nord de Cordone, et assiégea vainement Tolède; puis traversant le Tage, il prit Alcalà, Madrid, Escalona, échoua devant Talaveira, mit à feu et à sang le reste de la Nouvelle-Castille, et s'empara cette fois de Tolède qu'il livra au pillage. Les renforts qu'il recevait continuellement d'Afrique, lui auraient fourni les moyens de poursuivre le cours de ses triomphes, si de fâcheuses nouvelles ne l'eussent déterminé, en 1197, à conclure une trève de 5 ans avec le roi de Castille, à rendre une partie de ses conquêtes, et à repasser la mer avec un butin considérable et un grand nombre de captifs. Le gouverneur de Maroc s'était révolté. Mansour prit cette ville d'assaut, après un an de siége; et voulant punir, même au-delà du trépas, les habitants rebelles que les vainqueurs avaient passés au fil de l'épée, il leur refusa la sépulture: et comme on lui représentait les dangers que pouvait occasionner la putréfaction des cadavres, il fit cette réponse attribuée aussi à d'autres : Rien n'exhale une meilleure odeur que les corps morts des ennemis et surtout des traitres. Le gouverneur se désendait encore dans le château : forcé de se rendre . il fut mis à mort, au mépris de la capitulation, par ordre de Mansour, qui pretendit, pour se justifier, qu'il n'était pas tenu de garder sa parole à ceux qui avaient trahi leurs serments. Quelque temps après, l'ancien roi de Majorque, Aly, qui s'était retiré dans le Désert, reparut à la tête d'une armée de Maures, pour relever le parti des Almoravides ; Yacoub Al Mansour se disposait à étousser cette révolte , lorsqu'il mourut à Salah (Salé), ou suivant d'autres à Maroc, le 20 djournady 1er... 595 ( 20 mars 1199 ), dans la quarante-huitième année de son âge, et la quinzième de son règne. La critique doit au moins révoquer en doute ce que rapportent de ce prince quelques auteurs : on prétend qu'afin de s'aplanir la conquête de l'Espague. par la désunion et l'affaiblissement des princes chrétiens, il offrit la main de sa fille à Sanche-le-Fort, roi de Navarre, et pour dot tout ce qui restait aux Musulmans dans la péninsule (V. SANCHE VII). On dit aussi que, pour expier son parjure envers le gouverneur de Maroc, il se retira du monde, fit le pelerinage de la Mekke en simple particulier. et disparut entièrement. Au surnom d'Al Mansour (l'invincible), que lui mériterent son courage et son ac-

<sup>(</sup>t) C'est la fameuse bataille d'Al Arcos qui , d'après les historiens espagnols , se donna près do cette ville, et de Calatrava. Les lieux designés par les Arabrs, a vexistent plus, ou ils out change de nom.

tivité, Yacoub joignit celui d'émyr Al Moumenim ( prince des sidèles ); aussi ne reconnaissait-il point la suprématie des khalyfes abbassides. C'est pour cette raison, et parce qu'il suivait publiquement la secte hétérodoxe des Dhaherites, qu'il n'a point obtenu les éloges des historiens musulmans. Il fonda plusieurs villes, entre autres Mansourah, à quelques lieues de Salé; Al Kassar Kebir, près de Larache, et Rabah sur le bord de la mer, en face de Salé. Ce fut surtout à Rabah qu'il étala son goût pour les arts, par des édifices somptueux dont on voit encore quelques ruines. Pendant l'été, il résidait ordinairement dans cette ville qui lui servait de place d'armes. La se préparaient et s'embarquaient ces prodigieux armements qui portaient la terreur et la désolation dans l'Espagne chrétienne. Mansour fut le plus magnifique et le plus puissant des monarques musulmans qui ont régné en Afrique depuis les khalyfes. Son empire comprenait les états de Maroc, de Fez, de Tafilet, de Temelsan (Tremezen), d'Alger et de Tunis; et en Espagne les royaumes de Valence, de Murcie, de Grenade, de Cordoue, de Séville et des Algarves. Mais la grandeur des Almohades s'éteignit avec lui ; et la décadence de cette dynastie date du règne de Mohammed Al Nasser, son fils et son successeur.

MANSOUR (Chau), 5°, et dermier sulthan de la dynastie des Modhaffériens, était fils de Modhaffer, et petit-fils de Mobarezz ed dyn Mohammed, fondateur de cette dynastie dans la Perse méridionale. Sous le règne de son oncle Chah Choudjah, il commanda l'aile droite de l'armée dans l'expédition de ce prince, contre l'Adzerbaïdjan; il contribua puis-

samment à la victoire qui entraîna la reddition de Tauris, et reçut le gouvernement du Khouzistan, en récompense de sa valeur. A la mort de Chah Choudjah, l'an de l'hég. 786 (de J.-C. 1384), l'ambition divisa ses frères, ses fils et ses neveux. dans un moment où l'union la plus étroiten'aurait pu qu'à peine les soustraire à la domination du fameux Tymour ( V. Tamerlan ). Les guerres qu'Aly Zein elab eddyn, fils de Chah Choudjah, ent à soutenir contre son cousin Yahia et son oncie Abou Said, qui lui disputaient le trône de Chyraz, servirent d'occasion et de prétexte au conquérant tartare, pour envahir l'Irak Adjem. L'an 789 (1387), Tamerlan s'empara d'Ispahan, dont il fit massacrer les habitants qui s'étaient révoltés, et alla jusqu'à Chyraz, où il convoqua les princes modhaffériens. Tous vinrent lui rendre hommage, à l'exception de Mansour, qui trouva plus prudent de rester à Chouster, et de Zein elab eddyn, qui sortit de Chyraz, et se retira auprès de son cousin, avec ses émyrs. Mansour les avant invités à un festin, les fit tous arrêter et charger de fers. Puis, sur la nouvelle que Tamerlan était parti, après avoir donné le royaume de Chyraz , à Chah Yahia, il marcha sur cette capitale, en 790 (1388), s'empara du trône, et obligea Yahia de retourner à Yezd , son apanage. Gependant Zein elab eddyn ayant gagné ses gardes, et reconvré sa liberté, enleva Ispahan a Mohammed, fils de Yahia; il s'y fortifia, et fit alliance avec son oncle Ahmed, prince du Kerman. Tous deux s'avancèrent pour conquérir le Farsistan; mais Mansour vint à leur rencontre, et les battit complètement. Ahmed s'enfuit dans le Kerman, et

Zein elab eddyn avant voulu se retirer auprès de Tamerlan, fut arrêté à Reï, et envoyé à Mansour, qui lui fit crever les yeux, et le confina dans un château fort. Alors Chah Mansour régna sans compétiteurs sur le Farsistan, le Khouzistan, et une partie de l'Irak Adjem. Mais ses talents et son courage ne purent résister à la fortune de Tamerlan. Ce conquérant revint en Perse l'an 795 (1393). Chah Mansour, à la tête de cinq mille hommes d'infanterie, et de deux mille cavaliers d'élite, ne craignit pas d'aller attaquer les nombreuses hordes des Tartares et des Moghols. Il fit, dans cette journée, des prodiges de valeur, mit en déroute une partie de l'armée ennemie, poursuivit les fuyards, retourna charger le centre où combattait Tymour, et frappa deux fois de son cimeterre le casque de ce monarque, sans le connaître. Enfin, couvert de blessures, et forcé de céder au nombre, il abandonna le champ de bataille, et reprit le chemin de Chyraz. Mais il fut poursuivi par les vainqueurs : et un officier de Chah-Rokh, fils de Tamerlan, l'ayant atteint, le renversa de cheval et lui coupa la tête qu'il vint porter à ce conquérant. Tymour s'empara de Chyraz, fit perir Chah Gadanfer, fils de Mansour, et ayant achevé la conquête de la Perse, il ordonna l'arrestation et la mort de tous les princes modhafferiens. Il n'epargna, que Zein elab eddyn et son frère Chabeli. parce qu'ils étaient aveugles, et il les envoya dans le Mawar-Al-Nahr, où ils finirent leurs jours. Cependant Sulthan Motâsem, fils de Zein elab eddyn, échappa au désastre de sa famille. Il reparut en 810, pour disputer l'héritage de ses ancêtres aux descendants de Tymour, et périt dans une bațaille près d'Ispahan, l'an 812 (1409). A-T.

MANTEGNA (ANDRÉ), peintre d'histoire et graveur, naquit à Padoue, en 1430, et fut élève da Squarcione. Son premier tableau, qu'il fit à dix-sept ans, semble avoir été exécuté par un maître déjà consommé dans son art. Il le plaça dans l'église de Sainte Sophie ; on v lit l'inscription suivante : Andreas Mantinea, Patavinus, annos VII et x natus, sua manu pinxit 1448. Le Squarcione fut tellement charmé de ses rares dispositions qu'il l'adopta pour son fils, et ne laissa pas de lui continuer sessoins, lorsque Mantegna prit pour femme une fille de Jacques Bellini, son compétiteur. Elevé dans une académie où l'on étudiait d'après le marbre, André faisait un cas singulier de certains bas-reliefs grecs des premiers temps de l'art. Il recherchait avec le plus grand soin la pureté des contours, et la beauté des idées et des formes; non-seulement il avait adopté ces draperies qui accusent le nu, ces plis parallèles, cette recherche dans les différentes parties de ses figures qui dégénère facilement en sécheresse; mais il négligeait entierement l'expression. On remarquait ces défauts dans son tableau du Martyre de saint Jacques. Le Squarcione l'en railla avec tant d'amertume qu'André résolut de suivre autre route. Il donna plus de vie à son Saint Christophe qui forme le pendant du tableau précédent. A-peuprès dans ce temps, il exécuta pour l'église de Sainte-Justine, l'Apôtre saint Marc écrivant l'Evangile, et sut exprimer sur le visage du saint la méditation du philosophe, et l'enthousiasme de l'inspiré. Si son maitre, par ses reproches, l'obligea d'agrandir sa manière, les Bellina

n'y contribuerent pas moins par leur alliance : Mantegna demeura quelque temps à Venise; et l'on retrouve dans le paysage de quelquesuns de ses tableaux, la suavité de coloris qui caractérise l'école vénitienne. Il paraît aussi qu'il y enseigna la perspective. De là il revint à Padoue, d'où il se rendit à Vérone. Il y exécuta plusieurs ouvrages remarquables, entre autres, le tableaudu chœur de l'église de Saint-Zéhon le majeur. Le marquis de Gonzague, Jean Francois II, seigneur de Milan, le chargea de divers travaux considérables pour l'embellissement de son pelais de Saint-Sébastien. C'est là qu'il peignit une suite formant le Triomphe de César, que Vasari regarde comme son chef-d'œuvre. Le marquis de Gonzague, redoublant d'amitié et d'égards pour l'habile artiste, lui donna une maison à la ville, et une ferme près de Milan, et le créa chevalier. Lors de la prise de Milan par les Autrichiens, les tableaux dont on vient de parler furent enlevés, et transportés en Angleterre, dans le château d'Hamptoncourt, où on les conserve encore aujourd'hui avec le plus grand soin. Ils ont été primitivement gravés par Mantegna lui-même, d'après ses propres dessins, mais avec quelques changements; et plus récemment sur cuivre, par Van Oudenaerd, d'après une gravure sur bois exécutée en manière de clair-obscur par André le Mantuan. Un dessin de cette admirable peinture, composé par Mantegua, et remarquable par sa beadté, faisait partie de la collection de Mariette. La renommée de Mantegna se répandit bientôt dans toute l'Italie; et le pape Innocent VIII invita le marquis de Gonzague à le lui envoyer à Rome, où il voulait lui confier les peintures du Belyédère.

On voit encore, quoique en partie détruite, la chapelle qu'il avait peinte dans le Vatican, par ordre de ce pape. On y reconnaît cette imitation de l'antique, qu'il autorisa constamment par son exemple, et l'on y aperçoit les progrès dont il fut redevable à l'étude des nombreux chefs-d'œuvre que renferme la ville de Rome. Depuis ce moment, sa manière ne cessa de se perfectionner. On peut difficilement exprimer le soin qu'il avait mis dans son exécution; et quoique ces tableaux seient peints à fresque, ils sont aussi finis qu'une miniature. Outre les peintures dont on a déjà parlé, on en voit encore un grand nombre dans une des pièces du château de Saint-Sébastien, que Ridolfi appelle la chambre des Epoux. Ce sont de vastes compositions peintes à fresque, et particulièrement quelques portraits de la famille Gonzague, dans le meilleur état de conservation. Quoique Mantegna ait beaucoup travaillé; il est rare de rencontrer de ses tableaux dans les galeries. Ses véritables productions se reconnaissent non-seulement à l'élégance des figures, à la roideur des plis, à la teinte jaunâtre du paysage, parseme de petits rochers découpés, mais à la science du dessin, et à la finesse du pinceau. Ce qui l'a empêché d'exécuter un plus grand nombre de tableaux degalerie. c'est le temps considérable qu'il consacra, surtout dans son âge mûr, à la gravure et à ses grandes compositions à fresque. Mantoue possedait les derniers et les plus beaux tableaux qu'il ait exécutés ; le plus célebre de tous fait aujourd'hui partie du Musée du Louvre. Il représente la Vierge sur un trône avec l'Eufant-Jésus, debout sur ses genoux, accompagnée de six autres saints

et du marquis de Mantoue, Jean-François de Gonzague, qui rend grâce du prétendu succès remporté sur le roi Charles VIII, à la bataille de Fornovo, vers les bords du Taro, en 1405. La ville de Mantoue offrait peu de tableaux, aussi admirés des étrangers que celui-là. Exécuté en 1495, on a peine à croire qu'il ait plus de trois siècles d'existence; on y admire la délicatesse des carnations, le brillant des armures, la variété des costumes et la fraîcheur des fruits et des fleurs. Chaque tête peut servir de modèle pour la vivacité et le caractère; et quelques-unes même pour la manière dont-il faut imiter l'antique. Le dessin a une délicatesse et un coulant qui démentent l'opinion commune, que le style de Mantegna et le style sec sont une même chose. On y reconnaît en outre un empâtement de couleur, une finesse de pinceau et une grâce propre à l'artiste, qui semble le dernier passage de la manière antique à cette perfection où Léonard de Vinci porta l'art quelque temps après. Le Musée du Louvre possède encore de ce maître trois autres tableaux, le Parnasse, les Vices chasses par la Sagesse, et un Calvaire, où l'on prétend que Mantegna s'est représenté sous la figure d'un soldat, vu à mi-corps sur le premier plan, avec le casque en tête, et la lance à la main. Le même Musée renferme encore deux dessins à la plume de ce maître, dont l'un représentant le triomphe de l'Amour, a été gravé par Marc-Antoine; l'autre a pour sujet Persée tenant la tête de Meduse : on y voit enfin, une composition de sept figures peintes en grisaille, sur toile, dont le sujet est le jugement de Salomon. Mantegua ne s'acquit pas moins d'honneur

par les perfectionnements qu'il apportadans l'art de la gravure, qui était encore dans l'enfance; et quelques auteurs italiens lui attribuent même l'invention de la gravure au burin : sa manière se rapproche de celle de Pollajuolo, son contemporain, et son maître selon quelques historiens. La plupart des planches qu'il a gravées sont de son invention, et paraissent avoir été exécutées, les unes sur cuivre, les autres sur étain. Comme dans ses tableaux, les contours de ses figures sont d'un grand style et pleins de fermeté et de noblesse. quoique parfois un peu exagérés. Les pièces gravées par lui, dont on peut voir la description dans le Manuel des Amateurs, sont au nombre de 23 ; les plus remarquables sont la suite de 9 planches in-folio, en forme de frise, représentant le Triomphe de Cesar, dont on a deja parlé. Il est peu des collections où ces neuf planches se trouvent complètes. Mantegna marquait ordinairement ses gravures, des lettres M et F, entrelacées. Plusieurs ne portent point d'autre marque qu'une tablette assez semblable à celle dont Marc-Antoine marquait ses ouvrages: c'est ce qui a fait attribuer à ce dernier maître une estampe de Mantegna, représentant Hercule entre le Vice et la Vertu. Mantegna eut pour élèves deux de ses fils, dont un pertait le nom de François, et qui terminèrent avec succès les peintures du château de Mantoue, et y ajoutèrent le beau plafond de la voûte; et quoique Melozio ait la gloire de passer pour l'inventeur de la science du raccourci, on est force de convenir queles deux Mantegna l'avaient presque portée avant lui à sa perfection. Ces deux frères peignirent les tableaux latéraux de la chapelle de

Saint-André, dont leur père avait exécuté le maître-autel; et ils y érigérent, en 1517, un beau mausolée en son honneur. Cette date a pu induire en erreur plusieurs écrivains qui ont pris l'année où fut érigé ce tombeau, pour celle où mourut André Mantegna, qui avait cessé de vivre en 1505. — On doit encore compter parmi les artistes sortis de cette école, Charles del MANTEGNA, qui florissait en 1514, à Gènes, où il enseigna son art avec succès, et qui était resté long-temps avec Andre, son parent, dont il sut s'approprier la manière. On croit qu'il eut part aux travaux que François et son frère exécutèrent dans le palais de Mantoue, et dans la chapelle de Saint-André. Il est rare de trouver des ouvrages authentiques de Charles; les amateurs les confondent communément avec ceux du chef de son école, tant ils y ressemblent pour le goût et le faire. Le nom même de ces divers artistes a été souvent une nouvelle source de confusion, et peut donner lieu à éclaircir un point historique qui n'est pas sans intérêt. Il paraît que c'est sous François fils d'Andre Mantegna, qu'a d'abord étudié le Corrège. Plusieurs historiens ont présumé, du nom du maître, qu'il était élève d'Andre; mais ils auraient facilement reconnn leur erreur, s'ils avaient réfléchi que le Corrège n'avait que dix ans à la mort de ce dernier.

MANTICA (FRANÇOIS), né à Udine, en 1534, fit son droit à l'université de Padoue, et y prit le bonnet de docteur. Il y enseigna ensuite les institutes de Justinien. Le pape Sixte-Quint ayant accordé à la république de Venise la disposition d'une place dans la rote romaine, r condition qu'elle présenterait qua-

tre candidats, parmi lesquels sa Sainteté ferait un choix, ce fut Mantica qui obtint cette place. Il se rendit donc dans la capitale du monde chrétien; et ce fut encore sur la présentation de la république de Venise, qu'il fut, en 1596, nommé cardinal par Clément VIII. Il mourut à Rome, le 28 janvier 1614. On a de lui : I. De conjecturis ultimarum voluntatum libri x1, Venise, 1579, in fol. ; Lyon, 1501; Genève, 1637 et 1669; Francfort, 1680; Genève. 1734. Cet ouvrage peut encore être consulté avec fruit. II. Vaticance lucubrationes de tacitis et ambiguis conventionibus, Rome, 1610, infol.; édition préférable aux reimpressions de Genève, 1692 et 1723. III. Decisiones rotæ romanæ, Rome, 1618, in-4°.; Venise et Lyon. 1619, in-4°.; Francfort, 1622, in-4°. Cet ouvrage posthume, publié par Germain Mantica, neveu du cardinal, n'est mentionné ni dans Moréri, ni dans Simon, ni dans Taisand, ni dans Camus, ni même dans la Bibliotheca juris selecta de Struve, revue par Buder; mais il n'a pas été oublié par Lipenius. On a des collections plus complètes des décisions de la rote romaine. A. B-T.

MANTOUAN (LE). V. GHISI.
MANTOUAN (BATISTA SPAGNUOLI, plus connu sous le nom de
BAPTISTE), célèbre poète latin du
quinzième siècle, était, dit-on, le fils
naturel de Pierre Spagnuolo, d'une
famille noble de Mantoue (1). Il

<sup>(1)</sup> C'est Paul Jove qui a jeté le premier des doutes sur la légitimité de la naissance du Mantouan; le P. Cuper, et les bibliothécaires de l'ordre des Carmes, out cherché à le réfuter. Le savant Lamonnoys adopte l'opinion de P. Jove, et la fortilie de preuves tirées des écrits mêmes du Mantouan, dans uns curieuse dissertation, juserée au tome 1tr. du Ménagiana (éd. de 1715; p. 273 et suiv.) Le P. Florido Ambroni, d'uns sa l'ée du Mantouan, tabbit qui fetait fils de Constance de Maggi, qu'on sait voor éte l'épouse de Spagment. Ce fait, heureuseurent peu Lapon buil, u'vet point uneur écelairei.

naquit en cette ville, le 17 avril 1448. Son père prit plaisir à cultiver ses heureuses dispositions, et lui donna les mêmes maîtres qu'à ses autres enfants. Le jeune Baptiste surpassait tous ses frères par la rapidité de ses progrès; mais il n'abusa jamais de sa supériorité pour les humilier; il sut se concilier leur amitié, dont il reçut de fréquents témoignages pendant toute la durée de sa vie. Ses études terminées, il prit l'habit religieux dans l'ordre des Carmes, et partagea son temps entre les devoirs de son nouvel état et la culture de la poésie. Le desir d'ajouter à ses connaissances lui fit entreprendre de longs et pénibles voyages; et il nous apprend lui-même qu'il eut beaucoup à souffrir de la faim, de la guerre, et des maladies qui en sont le triste résultat (1). Il s'appliqua aussi à l'étude de l'hébreu; et l'on dit qu'il s'était rendu très-habile dans cette . langue. Il passa successivement par les différentes charges de son ordre, et il en fut élu enfin supérieur - général, en 1513. Il tenta d'introduire la réforme parmi ses religieux ; mais voyant qu'il ne pourrait y réussir, il se démit de son emploi, et se retira dans sa ville natale, où il mourut le 20 mars 1516. Les contemporains du Mantouan le regardèrent comme un autre Virgile : son buste en marbre, couronné de lauriers, fut placé, par sa patrie reconnaissante, à côté de celui de l'auteur de l'Enéide, né comme lui à Mantoue; mais la postérité plus équitable n'a vu dans le Mantouan que ce qu'il est en effet, un versifica -

teur fécond, mais lâche et diffus, sans goût et sans jugement. « Le Mantouan, dit Ginguené, avait une grande facilité, dont il abusa trop. . . . Les ouvrages de sa jeunesse sont les sculs supportables; ceux de l'age mur, écrits avec une négligence toujours croissante, finissent par devenir si insupportables, qu'il est impossible de les lire sans dégoût et sans ennui » ( Hist. litter d'Italie, t. 111, p. 455 et suivantes ). Les déclamations qu'il s'est permises contre les mœurs des femmes et des ecclésiastiques de son temps, lui ont été souvent reprochées (1); et cependant ce sont les scules pièces que les curieux vont encore chercher quelquefois au milieu de son fatras poétique. Les ouvrages du Mantonan ont été recueillis vers la fin du quinzième siècle, et un vol. in-fol. Cette édition, sans marque d'imprimeur, est rare et recherchée. Ben. Hector en publia une seconde, Bologne, 1502, in-folio. Il en parut une troisième, avec les commentaires de Sebastien Marrhon, de Sébastien Brandt et de Josse Badius, Paris, 1513, tros tomes reunis ordinairement en un seul vol. in-fol.; enfin, il y en a une quatrième, Anvers, 1576, 4 10lumes in-8°. Cette dernière édition, qui est la plus ample, est due aut soins du P. Laurent Cuper, carre flamand. On trouvera la liste de différentes pièces qu'elle renferme dans les Mémoires de Niceres tom. xxvII , dans la Biblioth. (4)

<sup>(1)</sup> Per mare, per fluvios ivi, per saxa, per Alpes : Mortiferam pestem , bella , famemque tuli.

Ces deux vers sont extraits d'une pièce du Mantouan, intitulée : Vita sua Epitome au posteritatem. Elle no contient que cinquante-deux vers.

<sup>(1)</sup> Scuebier (Hist, litt. de Geneve, at her durieres. Gepreidant if lant remarque que les présies de Mantouns sont atrocerés durieres. Gepreidant if lant remarque que le seu tives de ce poète contre les femmes et le presentant de la presentation de la constructives qui l'auraient déshource dans or ses qu'on ne regardera pas comme très religion, de buévent beaucoup à sa grande reputation; si du les converges ne fait consuré on mès à l'adrès que même plusieurs per sonnes, plus pieues e en rèes, ont voulu, long-temps après a mert, l'altregarder comme un saint.

melitana du P. Cosme de Villiers, etc. On ne citera ici que les plus intéressantes : I. Bucolica seu adolescentia in decem eglogas divisa. Il y en a une édition de Lyon, 1546, in 8º., assez recherchée. Ces églogues ont été traduites en vers français, par Michel d'Amboise, Paris, 1530, in 4º., rare. Laurent de la Gravière a publié, depuis, une traduction également en vers, des quatre premières et de la sixième . Lyon . 1558, in-8°. Le Mantouan y fait une critique amère et très-exagérée des imperfections des femmes; mais on se gardera bien de dire avec les ré. dacteurs du Nouveau Dictionnaire historique ( art. Spagnoli ), que c'est qu'apparemment il n'avait pas réussi à leur plaire. Tous les biographes du Mantouan s'accordent à le représenter comme un religieux de mœurs très - exemplaires. II. Contrà amorem et de natura amoris, carmen juvenile. Cet opuscule a été traduit par François de Myozingen, d'Anneci, sous ce titre : Elegie du Mantouan, contre les solles et impudiques amours vénériennes; ensemble un chant juvenile de la nature d'amour, Anneci, Pomar, 1536, in-4°. III. Nicolaus Tolentinus libri tres, Milan, 1509, in-40. L'auteur montre dans ce poème peu de jugement et beaucoup de crédulité. Il y admet l'opinion vulgaire qui fait l'enchanteur Merlin , le fils du diable ; et cependant il le donne pour un prophète, et le place, après sa mort, au rang des saints. IV. Parthenices primæ quæ Mariana nuncupatur libritres. - Parthenices secunda de Std-Catharina. - De suorum temporum calamitatibus liber in Robertum Severinatem panegyricum carmen. Ces disserentes pièces ont été

imprimées, pour la première fois. à Bologne, 1488-89, quatre parties in 40.; et la collection en est rare et recherchée ( V. le Manuel du libr. de M. Brunet, au mot Mantouan ). La Parthenice Mariane a été translatée du latin en vers français, par Jacques de Mortières. Lyon, 1523, in-4°., rare. C'est dans le livre des calamités de son temps, que Mantouan a déclamé avec le plus d'aigreur et d'emportement contre les mœurs des ecclésiastiques et les abus de la cour de Rome. V. Fastorum libri x11. C'est le recueil des éloges des principaux saints dont l'Église célèbre spécialement la fête dans le cours de l'année. VI. De vitá beatá libellus. Cet ouvrage est en prose. On en cite une édition très rare, imprimée à Alost, par Martin Thierry, 1474, in-4º., de 28 feuillets. Duverdier ( Bibl. franc. ) en indique une traduction sous ce titre : Eglogue de la vie bienheureuse, Paris, 1521, in-8°. Lamonnoye a remarqué que cet ouvrage n'est point une églogue, et qu'il est probable que Duverdier s'est trompe en copiant l'intitule. On peut consulter, pour plus de détails, outre les auteurs déjà cités, la Vita di Battista Mantovano, par le P. Florido Ambrosi, religieux carme, Turin, 1785. Nicolas Reusner a inséré le portrait du Mantouan, couronné de laurier, dans ses Icones, et J. J. Boissard, dans la première partie de sa Biblioth. calcographica. W-5.

MANTUANA (DIANA). Voyez

Guisi, XVII, 290.

MANUCE (ALDE) l'ancien (Aldo Pio Manuzio), est le chef de ces imprimeurs justement célèbres, qui ont été en Italie ce que les Estienne furent depuis en France. Il naquit

en 1447 à Bassiano, bourgade du duché de Sermoneta dans l'Etat ro main : son nom d'Aldo est un diminutifde celui de Theobaldo qu'il avait reçu au baptême; et dans la suite il y ajouta le surnom de Pio, par attachement pour Alberto Pio, prince de Carpi, son élève. Il fut confié dans son enfance à un pédagogue qui se contenta de lui faire apprendre le Doctrinal d'Alexandre de Ville-Dieu; mais il vint ensuite à Rome, où il eut le bonheur de tomber entre les mains de meilleurs maîtres. Après avoir terminé le cours de ses études, il se rendit à Ferrare pour suivre les lecons de J. B. Guarini, savant professeur de grec. Cette ville étant menacée d'un siége par les Vénitiens, il se retira en 1482, près du célèbre Pic de la Mirandole, qui l'accueillit avec beaucoup de distinction. Cédant aux instances d'Alberto Pio, il alla ensuite à Carpi; et Picne tarda pas de l'y joindre. M. Renouard conjecture, avec beaucoup de vraisemblance, que ce fut alors qu'Alde forma le projet d'établir une imprimerie destinée à multiplier les meilleurs ouvrages des auteurs grecs et latins, et que les deux princes se chargèrent de faire les premiers frais de l'établissement. Il se rendit, dans le courant de l'année 1488, à Venise, ville qui, par sa position, son commerce trèsetendu, et le goût de ses habitants pour les lettres, lui parut la plus convenable à son dessein. Il voulut d'abord s'y faire connaître d'une manière avantageuse ; et il y parvint en donnant des lecons publiques de grec et de latin : mais, pendant ce tempslà, il s'occupait d'organiser son atelier; et ensin, en 1494, il mit au jour le poème de Héro et Léandre, en grec et en latin ( V. Musée ), qui fut suivi de la Grammaire de

Lascaris (1), de celle de Théodore de Gaza, des œuvres de Théocrite. etc. Mais ce fut la publication des OEuvres d'Aristote (V. ce mot), qui plaça Manuce au premier rang des imprimeurs. Il est impossible de se faire une idée juste de la patience et de la sagacité qui lui furent nécessaires pour lire et déchiffrer les manuscrits qui devaient servir de base à son édition, les comparer entre eux, choisir les meilleures leçous quand ils en présentaient plusieurs, et suppléer aux omissions des copistes. Cette edition seule, quoique moins correcte que la plupart de celles qui l'ont suivie, suffirait ponr mériter à Manuce la reconnaissance de la postérité, et justifier tous les éloges qui lui ont été donnés : mais si l'on songe qu'il a publié avec le même soin, et presque toujours avec le même succès, la plupart des chefd'œuvre de la Grèce; qu'en multipliant les bons livres, alors si rares. il a changé la direction des études, bornées à la théologie scolastique et à une jurisprudence barbare ; que par-là il a contribué d'une manière directe et immédiate aux progrès de l'esprit et de la civilisation, l'on éprouve un sentiment profond de vénération pour l'homme dont la vie entière ne fut qu'une suite de travaux qui étendront leur utile influence jusque sur les dernières générations. La plupart des livres n'avaient été imprimés jusqu'alors que dans de grands formats; Manuce concut l'heureuse idée de publier

<sup>(1)</sup> Plusieurs bibliographes pensent que la Grammire de Lascaris a paru avant le poème de Muserrils se fondent sur ce que le caractère grec employe pour l'impression de l'ouvrag de Lascaris, est moisse beau que celui dont Alde s'est servi pour le Muserrilons avons cru devoir suivre l'opuson de M. R. nouard; et l'on peut voir datu ses Annales des fide, p. 10, les raisons très - p'ausibles dout si appuse son sentiment.

une collection des classiques latins, dans un format plus commode. Il sit fondre un caractère, imité, dit-on, de l'écriture de Pétrarque (1), et l'employa, la première fois, pour l'impression du Virgile qui parut en 1501. Il avait épousé, l'année précédente, une fille d'Andre Turisan (Toresano) d'Asola, imprimeur luimême, et qui, plus opulent que Manuce, lui fournit les moyens d'augmenter et d'étendre ses entreprises. La multiplicité des ouvrages qui sortirent de ses presses, ne lui permettait plus d'en surveiller seul l'impression : il eut recours à l'obligeance de quelques savants, déjà ses amis ; et de leur réunion se forma l'académie Aldine que sa trop courte durée n'a point empêché d'obtenir une grande célébrité, et qui comptait parmi ses membres P. Bembo. Erasme, Batt. Egnazio, cet André Navagero qui chaque année brûlait en l'honneur de Catulle un exemplaire de Martía!; le moine Bolzani, le premier qui écrivit en latin les principes de la grammaire grecque; Alcyonio, que l'on accuse d'avoir détruit le seul manuscrit du traité De glorid de Cicéron, après en avoir adapté les plus beaux endroits à un de ses propres ouvrages; le grec Musurus Démétrius Chalcondyle, qui donna la re, édition d'Homère; et Aleandro, depuis cardinal, et qui joua un rôle dans les affaires ecclésiastiques du xv1e. siècle (2). La guerre obligea Mamuce de s'éloigner de Venise en 1506: pendant son absence, ses propriétés furent pillées et ses domaines envahis : il fit d'inutiles démarches pour

rentrer dans la possession de ses biens : en quittant Milan où l'avaient appelé ses amis, il tomba entre les mains d'une troupe de soldats qui, le prenant pour un espion, le conduisirent en prison à Caneto. Il recouvra sa liberté par les bons offices de Joffredo Carolo, vice-chancelier du sénat de Milan, et rentra dans Venise plus pauvre qu'il n'en était parti. Il reprit, en 1507, le cours de ses travaux typographiques. Mais le manque de fonds ne lui laissait plus la possibilité d'exécuter de grandes entreprises. André d'Asola, son beau-père, vint à son secours; et ils formerent, en 1512, une société dont Manuce resta le chef. Manuce rouvrit alors son atelier fermé depuis deux ans, et lui rendit bientôt une nouvelle activité: il était sur le point de publier une Bible en trois langues, qui lui aurait procuré la gloire d'être le premier auteur d'une polyglotte (1), lorsqu'il fut enlevé aux lettres et à sa famille, en 1515. à l'âge de près de soixante-dix ans. Il avait eu de son mariage trois fils et une fille. Paul, son troisième fils, fut le seul qui marcha sur ses traces. Les éditions grecques sorties des presses d'Alde sont moins correctes que ses éditions latines ou italiennes; mais on doit se rappeler que souvent il n'eut qu'un seul manuscrit incomplet ou à demi essacé pour reproduire un ouvrage important dont la conservation est due à sa laborieuse patience (2). La marque de son

<sup>(1)</sup> Ce caractère comu pendant long-temps sous le 107111 d'aldine, et onjourd'hei sons celui d'italique, ut dessiné et gravé par François de Bologne, ariste très-estimé.

<sup>(</sup>a) On trouvers la liste des membres de l'académie gletiese, dans l'ouvrage de M. Renouard, t. 2, p. 22.

<sup>(1)</sup> Il n'a été exécuté de cette Bible en hébren, grec et latin, qu'une page de format infol., dont ou conserve une épreuve dans le maouscrit de la Bibl. du roi, no. 3064. (Voy. les Ann. des Alde, t. 2, p. 28.

<sup>(2)</sup> Independamment des éditions princeps de Musée et d'Aristote, il publis celles de Platon ; d'Aristophane, d'Eschyle, de Sophocle, d'Euripide, de Pindare, d'Arstus, d'Hérodote, de Thucydide, d'Arthénée, d'Hésychius, d'Herodotan, de Pinloster, de Polluz, de Lycophann, un Stephanus de Byzones

imprimerie est, comme on sait, un dauphin entortillé autour d'une ancre. Outre les Préfaces et les Dissertations grecques on latines dont il a enrichi la plupart de ses éditions, on a de Manuce plusieurs ouvrages qui auraient suffi pour lui assurer un rang distingué parmi les savants de son siècle, s'il n'en eût pas été l'imprimeur le plus célèbre. On citera ici les plus importants: I. Rudimenta grammatices linguæ latinæ; de litteris græcis et diphtongis, etc., Venise, 1501, in-4°.; première éd. fort rare. Les éditions suivantes sont intitulées : Institutionum grammaticarum libri 17, 1508, 1514, 1523, in-4°.; 1564, 1575, 1576, in 8°. C'est la grammaire la meilleure et la plus utile qui eût paru jusqu'alors. II. Grammaticæ institutiones græcæ, 1515, in-4°. Manuce y avait travaillé long-temps, et il se proposait de la faire paraître avant sa grammaire latine; mais elle ne fut publice qu'après sa mort par Musurus, qui l'enrichit d'une Preface curieuse, reimprimee par M. Renouard dans les Annales des Alde, t. 1, p. 121.III. Dictionnarium graco-latinum, 1497, 1524, in-fol. C'est le premier vocabulaire grec usuel : mais il n'est plus recherché que comme rareté typographique. L'édition de 1524 contient quelques additions de François d'Asola, beaufrère de Manuce, IV. De metris Ho. ratianis, petit traité souvent réimprime dans le seizième siècle, et récemment dans l'édition d'Horace publice par Combe, Londres, 1792. V. Scripta tria longè rarissima denuò edita et illustrata, Bassano, 1806,

in-8º. Le savant abbé Morelli est l'éditeur de ce Recueil, qui contient un poème d'Alde, intitulé: Musarum panegyris, en deux petites pièces adressées au prince de Carpi. L'édition originale in-4°, sans date, doit avoir paru avant 1480. Manuce a traduit du grec en latin, la Grammaire de Lascaris, la Batrachomyomachie, les Sentences de Phocylide, les Vers dorés de Pythagore, et les Fables d'Esope et de Gabrias (Babrius). M. Renouard cite quelques autres Opuscules d'Alde, daus ses Annales, pag. 35 et suiv. (V. STACE.) On peut consulter la Vie d'Alde Manuce l'ancien par Unger, deuxième édition augmentée par Geret, Wittemberg, 1753, in-4º.: elle est curieuse, mais remplie de digressions inutiles. La Vie du même imprimeur par Manni est plus correcte et plus intéressante ( V. MANNI ). W-5.

MANUCE ( PAUL ), fils du precédent, né à Venise en 1512, resta, après la mort de son père, sous la tutelle d'André Turisan, son aieul. Il passa une partie de son enfance à Asola, et sa première éducation fut assez negligée; mais, à son retour à Venise, les vieux amis de son père lui facilitèrent les moyens de satisfaire son goût pour l'étude. Son application excessive altera sa sante, naturellement délicate, au point que les médecins lui interdirent toute lecture. A peine était-il rétabli , que des chagrins domestiques vinrent le distraire de ses occupations favorites. André Turisan mourut en 1529; et le partage de sa succession excita de très-vis debats entre ses fils et ceux d'Alde. Paul signa enfin un traité, avec ses oncles, au moyen duquel il resta le chef de l'imprimeric, qui sut rouverte en 1533.

de Denys Periegète, de Quintus de Smyrue, Coluthus et Tryphiodore, de plusieurs orateurs et rhéteurs grees, des épistolographes, des œuvres morsles de Pluturque, etc.

A l'exemple de son père, il accueillit les savants et s'aida de leurs conseils; il publia de nouvelles éditions, particulièrement des classiques latins. beaucoup plus correctes que les précédentes, et les enrichit de préfaces, de notes excellentes, et d'index, dont on commençait à sentir l'utilité. Passionné pour les ouvrages de Cicéron, qu'il lisait et relisait sans cesse, afin de former son style, il donna une réimpression soignée de ses Traités oratoires et de ses Lettres familières. qui fut suivie de l'édition complète des œuvres de ce prince de l'éloquence latine ( V. CICÉRON , VIII , 548 ). De nouvelles tracasseries qu'il eut à essuyer de la part de ses oncles. l'obligèrent de suspendre ses travaux en 1538 : il employa une partie de cette année à visiter les anciennes bibliothèques de Toscane et du Milanez. La société qu'il avait contractée avec les Turisani, fut enfin rompue; l'imprimerie fut rouverte en 1540, sous le nom des fils d'Alde. et recommença, depuis cette époque, à reprendre son antique splendeur. Paul Manuce se maria en 1546 : les soins qu'il devait à son épouse et à sa jeune famille, ne ralentirent point son ardeur pour l'étude. Des maladies fréquentes, causées par un travail excessif, ou par la gêne qu'éprouvait son commerce, purent seules le distraire de ses occupations habituelles. Le peu d'encouragement qu'il trouvait à Venise, Ini fit naître l'idée de transporter ailleurs son atelier. Accueilli avec distinction dans deux voyages qu'il avait faits à Rome en 1535 et 1543, il se persuada qu'il y trouverait des secours plus abondants : mais tout projet de changement fut ajourné par l'érection de l'académie venitienne, que le sénateur Frédéric Badoaro

fonda en 1558, à-peu-près sur le même plan adopté pour l'Institut de France. Paul Manuce fut nommé professeur d'éloquence, et directeur de l'imprimerie de l'académie (1). Mais cet établissement magnifique . dont on attendait les résultats les plus avantageux, ne subsista que jusqu'en 1561 ( V. F. BADOARO, III, 203 ). P. Manuce recut presque dans le même temps une lettre du cardinal Scripandi, qui l'invitait, de la manière la plus pressante, à s'établir à Rome, pour surveiller l'impression des ouvrages des SS. Pères. Après quelques jours d'hésitation, il accepta les offres qu'on lui faisait, et se rendit à Rome, où il ne tarda pas de faire venir sa famille. La nouvelle imprimerie fut placée au Capitole (In ædibus populi romani); et le premier ouvrage qui en sortit est un petit Traité du cardinal Polo : De concilio et reformatione Angliæ, daté de 1562. Après la mort de Paul IV, le traitement que recevait Manuce cessa de lui être payé : le chagrin qu'il en ressentit, altéra sa sante deja chancelante, et il revint à Venise, vers la fin de 1570, plus pauvre et plus malheureux que quand il en était parti. Il alla chercher à la campagne le repos et les distractions dont il avait besoin; et dans l'automne de l'année 1571', il visita Genes, Reggio, Milan, travaillant par intervalles à son Commentaire sur les Oraisons de Cicéron. En 1572, il voulut revoir sa fille, qu'il avait laissée à Rome dans un couvent : il se proposait de n'y passer que quelques semaines; mais les libéralités du pape Grégoire XIII

<sup>(1)</sup> Il est sorti de l'imprimerie de l'Académia Veneziana, cinquaute-trois ouvrages dont M. Renount a donné la liste dans le Supplément aux Annales des Alde, p. 59-84.

surent le retenir dans cette ville. Tranquille désormais sur le sort de sa famille, il allait terminer les ouvrages qu'il méditait depuis longtemps, lorsque l'affaiblissement de sa santé le força de renoncer à toute espèce d'occupation : enfin , après avoir langui plusieurs mois, il mourut le 6 avril 1574, et fut inhumé dans l'église des Dominicains de la Minerve, sans inscription. Quoique pendant les dernières années, de sa vie, ses presses cussent commencé à déchoir, P. Manuce, comme imprimeur et éditeur, est l'égal de son illustre père; et ses ouvrages le mettent au rang des meilleurs critiques et des écrivains les plus polis de son siècle. On a de lui : I. Epistolarum libri x11; Præfationes, etc., Venise, 1580, in-80. Cette édition est la première complète. II. Lettere volgari divise in quattro libri, ib. 1560, in-80., seconde édition, la plus belle et la plus complète de ce recueil. III. De gli elementi e di loro notabili effetti, ibid., 1557, in-4°. Cet ouvrage prouve que Manuce était un mauvais physicien, même pour le temps où il vivait. IV. Antiquitatum romanarum liber de legibus, ibid., 1557, in-fol. (1); 1559, 1569, in-8°., avec un index plus ample. V. Liber de senatu romano, ibid, , 1581, in-4°. VI. De comitiis romanorum, Bologne, 1585, in-fol. VII, De civitate romaná, Rome, 1585, in-4°. Ces quatre Traités ont été insérés dans le Thesaur, antiq. roman. de Grævius, tom. 1 et 2. P. Manuce a

traduit en latin les Philippiques de Demosthene, Venise, 1549, 1552, in-4º.; et il a publié des Commentaires très-estimés sur les Lettres familières de Ciccron, les Lettres à Atticus, à Brutus et à Quintus, et les Oraisons, ainsi que des Scholies sur les livres oratoires et les livres philosophiques. Le P. Lazzeri a recueilli, avec une exactitude minutieuse, et quelquefois satigante. tous les détails qu'il a pu rassembler sur Paul Manuce, dans les prolégonèmes de son Recueil de lettres, intitulé: Miscellanea ex Mss. libris bibliothecæ collegii Romani, Rome. 1754-57, 2 vol. in-8°. W-s. MANUCE (ALDE, le jeune), fils ainé de Paul, fut un enfant extraordinaire, et un homme médiocre. Né à Venise le 13 février 1547, il annonça des dispositions prématurées, que son père cultiva lui-même avec le plus grand soin. A l'âge de onze ans, il publia un Recueil des Elegances des langues latine et italienne, qui eut beaucoup de succès; mais on croit assez généralement qu'il avait été aide par son père. Trois ans après, il fit paraître l' Orthographiæ ratio ; ouvrage qui présente un système complet d'orthographe latine, fonde sur les inscripptions, les médailles et les meilleurs manuscrits. Il alla joindre Paul Manuce à Rome, en 1562 ; et il mit à profit son sejour dans cette ville, pour augmenter son recueil d'inscriptions antiques. Il était de retour à Venise, au plus tard en 1565, et il avait pris la direction de l'imprimerie Aldine , dont l'absence de Paul n'interrompit point les utiles travaux. Il fut nommé, en 1576, professeur de belles-lettres des écoles de la chancellerie; et en 1584, il joignit, à cet emploi, celui de secré-

<sup>(1)</sup> Cet onvragé de P. Manuce fut reimprimé dans le même format, et sous la même date. Le moyen de reconnaître la seconde édition, qui est plus correcte, et augmentée en quelques endroits, est des sauvers du nombre de lignes contenues au verso du feuillet Be : les première édition n'a que cinq liques, et la seconde de cite trois. (V. les Ann. de M. Renanard, p. 300.)

cis, etc., ibid. 1561; nouv. édit.,

augmentée, 1566, in-8°. Ce traité

peut avoir encore son utilité. Ma-

nuce en publia un abrégé ( Epitome

taire du senat. Il remit son imprimerie, qu'il avait très-négligée, à Nicol. Manassi, l'un de ses ouvriers; et, malgré les preuves d'estime qu'il avait reçues de ses concitoyens, il abandonna Venise, en 1585, pour aller remplir, à Bologne, la chaire d'éloquence, vacante par la mort de Sigonio. L'offre d'un traitement plus avantageux le détermina, en 1587, à passer à Pise; et deux ans après, cédant aux sollicitations de ses amis, il accepta la chaire que Muret avait occupée à Rome avec tant de distinction, et qu'on lui gardait depuis la mort de ce savant professeur, Le sort de Manuce s'améliora encore sous le pontificat de Clément VIII. qui lui confia, en 1500, la direction de l'imprimerie vaticane. Il avait le défaut de se livrer, avec excès, aux plaisirs de la table; et il mourut d'une suite de débauche, le 28 octobre 1597, dans sa cinquante-unième année. Il avait de la mémoire et de l'érudition, mais beaucoup moins de goût et de critique que son père (1): il fut accusé justement de plagiat. pour avoir publié, sous son nom, les notes que le savant Cl. Dupuis lui avait communiquées sur Paterculus. Son inconstance naturellel'empêcha de rien entreprendre de vraiment grand; et il dut sa réputation, moins à son propre mérite, qu'à la célébrité qu'avaient acquise son père et son aïeul. On a de lui : I. Eleganze, nsieme con la copia della lingua toscana e latina, Venise, 1558, n-8°. Cette compilation fut reimprimée une seconde fois, dans la nême année, puis en 1559, 1580, tc. II. Orthographiæ ratio, col-

orthographiæ), 1575, in-80.; et, de l'avis de M. Renouard, c'est son meilleur ouvrage. III. Discorso intorno all' eccellenza delle Repubbliche, 1572, in-40., édition citée par Zeno, et qui ne peut être que fort rare; mais ce discours a été réimprimé, sans nom d'auteur, à la sin de l'ouvrage de Contarini, Republica di Venetia, 1591, in-8º. IV. Locutioni dell'epistole di Cicerone, 1575, in-8°. V. De quæsitis per epistolam libri 111, 1576, in 80. Cet ouvrage dans lequel Manuce discute trente questions d'antiquités, n'a de rapport que par le titre avec celui de J. Parrhasio, qu'on l'accusa mal-àpropos de s'être approprié. Ces petits traités assez estimés ont été insérés, en partie, dans le Lampas de Gruter, t. IV. Gronovius a publié dans le Thesaur. antiquit. græc., t. Ix, De cælatura et pictura veterum ; et Grævius , dans le Thesaur. antiquit. romanar., t. v1, De togá, de tunica et De tibiis. VI. Oratio in funere B. Rottarii, ducis Sabaudiæ apud Remp. venetam legati, 1578, in-4°. VII. Il perfetto gentil' uomo, 1584, in-4°. VIII. Locuzioni di Terentio, 1585, in-8°. IX. La vita di Cosimo 10. de Medici, gran duca di Toscana, Bologne, 1586, in-fol. rare. X. Le azioni di Castruccio Castracano, Rome, 1590, in-4º. Cette vie de Castruccio est citée avec éloge par de Thou. XI. Lettere volgari, ibid. , 1592 , in - 4º. XII. Viginti cinque discorsi politici sopra Livio della seconda guerra cartaginese, ib. 1601, in-80. On a encore d'Alde le jeune, quelques Discours, une

<sup>(1)</sup> Une preuve de ce defaut de critique qu'on lui risrecche, c'est qu'il publia comme l'ouvrage d'un an-cèra poète comique, la Philodossis, comédie de L. alt. Alberti (V. ALBERTI, 1, 4,4).

Explication de l'ode d'Horace . De laudibus vitæ rusticæ; des Commentaires sur l'Art poétique d'Horace, sur la Rhétorique et sur les Livres philosophiques de Cicéron. Après sa mort, la riche et nombreuse bibliothèque formée par son aïeul et son père, fut partagé entre ses créanciers et ses neveux : on dit qu'il avait l'intention de la léguer à la ville de Venise. Apost. Zeno a publié une excellente notice sur Alde le jeune, à la tête des Epistole famigliari di Cicerone, trad., 1736, 2 vol. in-80. De Thou, Baillet, Maittaire, Tiraboschi, ont donné des renseignements plus ou moins étendus sur cette famille célèbre ; mais l'ouvrage le plus complet et le plus exact qui'ait encore paru, est les Annales de l'imprimerie des Aldes, on Histoire des trois Manuces, etc., par M. A. A. Renouard, Paris, 1803-12, 3 vol. in-8º., fig. Le tome 1 er, contient le catalogue des éditions sorties des presses des Aldes (1); le second, les vies des trois Manuces, avec différentes pièces relatives à leur histoire, la liste des éditions d'André d'Asola et de Colombel qui prirent la marque Aldine, etc. Le troisième volume renferme les additions et les corrections. W—s.

MANUEL (Don Juan), petit-fils de Ferdinand III, dit le Secret, roi de Castille (V. Ferdinand III, XIV, 320), et neveu d'Alphonse X, qui fut astronome et monarque, naquit sur la fin du treizième siècle. Pendant les dernières années de la minorité d'Alphonse XI, Manuel eut la régence de Castille, et servit fidè-

lement son prince, dont il illustrale règne par les armes et par les lettres. Le roi l'ayant nommé gouverneur de la partie de Castille, qui touchait au royaume maure de Grenade, Manuel soutint pendant vingt ans et avec gloire la guerre contre les Mahométans, dont il était la terreur. Il mourut en 1347, et l'on croit que la date de 1362, que porte son épitaphe, est une erreur. Il était seigneur d'Escalona, du chef de son père, septième enfant de Ferdinand III. Sa mère était Béatrix de Savoie. Manuel eut cinq enfants; et c'est du quatrième que descendent les Manuels comtes de Carrion, dont une branche s'est fixée en France. Sa deuxième fille épousa Henri de Transtamare, et devint reine de Castille. Sa naissance et ses exploits n'empéchèrent pas Manuel de cultiver les lettres. Il avait écrit un grand nombre d'ouvrages, soit en vers, soit en prose. Antonio ( dans sa Bibliotheca hispana vetus ) en cit douze, parmi lesquels est un Sommario de la chronica de Espana, en trois livres, qui allaient jusqu'i la mort de Ferdinand. Antonio dit en avoir vu le manuscrit; mais, de tous les ouvrages de Manuel, un seul a été imprimé: c'est, El conde de Lucanor, ouvrage de politique et de morale, qui parut pour la première fois à Séville , 1575 , in-40. par les soins de Gonsalve Argote de Molina, lequel mit en tête la vie de l'auteur. La réimpression de Madrid. 1642, in-4°., est due à Jean Diaz de la Carrera. M. Bouterwek ( Histoire de la littérature espagnole ) regarde cet ouvrage comme le plus beau monument de la littérature espagnole au quatorzième siècle; et non-seulement il en donne une analyse, mais il rapporte encore le texte et la tra-

<sup>(1)</sup> Le P. Laire avait dejà publié la Serie dell' edipioni Aldine, dont l'édition de Florence, Molini, 1803, in 80., est bien réellement la quatrième, quoique portant sur le frontispiec teras edisione ( V. LAIRZ.)

duction d'une pièce de vers du même auteur. A. B-T.

MANUEL (LOUIS-PIERRE), naquit en 1751, à Montargis, d'une famille pauvre, qui, cependant, lui fit faire d'assez bonnes études. Entré dans la congrégation enseignante de la Doctrine chrétienne, il y resta peu, et fut répétiteur de collége à Paris, puis précepteur des enfants d'un riche financier, qui lui assura une pension: il vivait, dans la capitale, de ce revenu, et du produit de quelques pamphlets distribués sous le manteau. Un de ces écrits, dont le scandale était le seul mérite, le fit renfermer pendant trois mois à la Bastille. Telle était l'existence de Manuel lorsque la révolution arriva: il en embrassa les principes et en suivit les conséquences avec chalcur. Il offrit ses services aux personnes qui s'étaient mises à la tête du mouvement, et devint membre de l'administration de la municipalité provisoire, a Paris, quand Bailly fut élevé à la dignité de maire. A peine le nouvel administrateur fut-il installé, qu'il se mit à fouiller dans les papiers de l'ancienne police, et composa, avec les matériaux qu'il y trouva, un livre qu'il appela la Police de Paris dévoilée, 2 vol. in-80.; répertoire de scandale et de méchanceté, où les révolutionnaires allèrent chercher des calomnies contre le gouvernement du roi et contre la religion. En 1791, il fut nommé procureur de la commune de Paris, à l'époque où elle commençait à braver l'Assemblée constituante, et se préparait à fouler aux pieds la législative et la Convention qui devaient suivre. Jusqu'alors Manuel ne s'était guère fait remarquer que par ses écrits séditieux et son insolent bavardage. Sous l'Assembléelégislative, il se rendit coupable des actes les plus criminels. Ce fut lui qui, de concert avec le maire Péthion et les administrateurs de police, provoqua l'insurrection du 20 juin 1792, odieux prelude de l'attentat du 10 août. Lorsque, dans la première de ces deux journées, la populace inondait les appartements du roi, où elle avait traîné une pièce d'artillerie, on vit Manuel se promener sous les fenètres du malheureux prince, et rire avec ses familiers de l'affreuse situation où lui-même l'avait placé. Après cet événement, le directoire du département, ayant repris momentanément le dessus, suspendit de leurs fonctions le procureur de la commune et le maire. Louis XVI approuva cette suspension; mais l'Assemblée législative se moqua du département, brava l'autorité du roi. et rendit leurs places aux deux revolutionnaires. Des-lors il fut aisé de voir que la royauté était détruite : les séditieux se montrèrent à découvert, et demandèrent impudemment. à la barre de l'Assemblée législative, la déchéance du monarque ( V. PÉTHION ). Le 10 août arriva : et Manuel, alors intimement lié avec Danton, y eut l. plus grande part (V. DANTON). Le 12 août, il demanda à l'Assemblée nationale, qui était alors le plus vil jouet de la commune formée au 10 août, que le roi fût transféré au Temple : il l'oltint sans la plus légère opposition; et ce fut lui qui conduisit la famille royale dans cette prison funeste. Les amis même de Manuel l'ont accusé d'avoir pris part aux événements du 2 septembre. Ce qu'il y a de certain. c'est que dans la matinée de ce jour d'effroyable mémoire, il savait ce qui devait se passer, et que, pour prévenir de si grands forfaits, il ne

fit rien de ce que son devoir lui prescrivait : seulement il requit la sortie des prisonniers pour dettes, et fit ses efforts pour sauver plusieurs personnages marquants, qui parvinrent à intéresser sa sensibilité, ou qui, selon d'autres rapports, achetèrent chèrement sa protection. Il fut assez heureux pour arracher au danger Mme. de Tourzel, gouvernante des enfants de France, Beaumarchais, contre lequel une ancienne contestation pouvait lui laisser un ressentiment, Mme. de Staël et quelques-uns de ses amis : 150 mille fr., dit-on, lui avaient été comptés pour soustraire également aux assassins la princesse de Lamballe; mais il s'interposa vainement en sa faveur. Il fut nommé député à la Convention par les prétendus électeurs de la ville de Paris, et, comme tous les autres membres de cette députation, sous les poignards de septembre. Ils étaient 23, dont trois seulement refusèrent de voter la mort du roi; Manuel fut de ce nombre : et certes on ne devait pas s'attendre à cet acte de modération de sa part. Des la première séance de la Convention, il proposa que son président fût logé aux Tuileries, Tallien lui répondit que c'était au cinquième que devaient loger les représentants du peuple ; et la motion de Manuel fut unanimement repoussée. Le 7 octobre, il déclara à Louis XVI que la royauté était abolie ; il lui apprit les succès des armées de la république, et lui dit que tons les rois perdraient bientôt une autorité dont ils abusaient. Le 18 octobre, il sit supprimer la croix de St.-Louis, qu'il appela une tache sur un habit; toutes les autres décorations eurent le même sort : il attaqua ensuite la religion dans la personne de ses ministres, s'indigna d'entendre encore

parler d'évêques, et dit que favoriser le clerge c'était conspirer contre la république. Le ministre de l'intéricur, Roland, avait demande d'ètre autorisé à mestre en vente le mobilier du château de Versailles : Manuel voulait que l'on vendit aussi le château. L'autorisation sollicitée par Roland fut accordée; la proposition de Manuel fut renvoyée au comité d'alienation. Cependant on ne fut pas long - temps sans apercevoir moins de violence dans sa conduite : le 3 novembre, il accusa la ville de Paris d'être complice des assassinats de septembre, parce qu'elle les avait soufferts, et appela ces tueries la Saint-Barthelemi du peuple. Il eut, à cette occasion, une altercation aux Jacobins avec son collègue Thurist, qui justifia ces massacres, et prétendit que, sans cette grande journée. il n'y aurait eu ni liberté, ni Convention: Thuriot déclara, au surplus, que Manuel en avait été l'instrument. Le 16 novembre, celui-ci demanda que les Français qui, an 3 septembre, s'étaient retirés en pays neutre, ne fussent pas considéres comme émigrés. Le 6 décembre, il fit la motion que le roi fût entends; et il continua depuis de s'exprimer avec une modération qu'on pouvait attribuer à ses fréquentes visites à la prison, où la vue et les entretiens de Louis XVI et de sa famille produisaient sur lui une très-forte impression. Cette conduite excita la rage des députés montagnards, qui voulurent le faire déclarer fou. On a prétendu que Manuel , craignant l'invasion des Prussiens, avait engage Louis XVI à écrire au roi de Prusse pour le conjurer de s'éloigner, sa retraite étant le seul moyen de sanver la vie au prisonnier du Temple; mais l'existence de cette lettre a eté

contestée par Malesherbes, par Hue et par tous ceux qui se seraient trouvés à portée de la connaître. Ainsi il faut dire, pour l'honneur de Manuel, que ce fut sans aucun engagement connu, qu'après avoir, quelques semaines auparavant, prodigué les plus violentes injures contre le royal accusé, il le défendit avec la plus grande énergie : il vota l'appel au peuple, et la détention » dans un fort hors de Paris. « Ci-» toyens, s'écria-t-il, dans la séance » du 15 janvier où Louis XVI fut » déclaré coupable, je reconnais » ici des législateurs; je n'y ai ja-» mais vu de juges : car des juges » sont froids comme la loi; des ju-» ges ne murmurent pas, ne se ca-» lomnient pas: jamais la Conven-» tion n'a ressemblé à un tribunal.» Il était secrétaire lors du recensement des votes; et le parti de la Montagne l'accusa de les falsifier en faveur du roi. Il repoussa vivement cette imputation: tous les régicides l'accablerent d'injures ; Choudieu fit la motion de le déclarer infame ; les tribunes qui étaient remplies de brigands armés, le menacèrent, le couvrirent de huées; personne n'osa le defendre: il donna sa démission, et ne vota point dans la question du sursis. Retire dans sa ville natale, il fut poursuivi par ses ennemis à coups de pierres et de bâtons. Il survécut cependant; mais să perte était jurée : arrêté en vertu de la loi des suspects, il fut traduit au tribunal révolutionnaire. Lorsqu'il traversa la cour intérieure de la prison pour paraître à l'épouvantable audience, les prisonniers qui s'y promenaient se placèrent autour de lui; et l'un d'eux, lui montrant les pi-Liers de l'édifice encore teints du ang de ceux qu'on y avait égorges .

lui cria d'une voix forte : « Tiens » malheureux, vois le sang que tu . » as fait répandre! » Il se défendit avec assez de courage, et ne put pas comprendre comment on en était venu à accuser le procureur de la commune du 10 août d'être un contre-révolutionnaire. « Je veux. » dit-il, qu'ou grave sur ma tombe » que c'est moi qui ai fait cette jour-» née. » Malgre cette déclaration, il fut condamné à mort, et décapité le 15 novembre 1793. Sa condamnation le jeta dans un abattement absolu, qu'il ne put surmonter; et il fut une des victimes de la révolution qui montrèrent le moins de fermeté. Manuel, considére comme orateur, avait assez de facilité, et visait au sarcasme, souvent avec succès : mais sa diction était emphatique, pédantesque, et il ne savait pas modifier son instruction de collége; la tête remplie des Grecs et des Romains, il les rappelait à tout propos: Brutus, surtout, était son héros de prédilection; il fit placer le buste de ce romain aux Jacobins en face du fauteuil du président. Manuel publia, en 1786: Coup-d'æil philosophique sur le règne de Saint Louis, in-80., misérable diatribe où il n'épargne rien pour rendre ce monarque odieux; - Lettre d'un officier des gardes-du-corps, in - 80., - et l'Année française, 4 vol. in-8°. C'est une espèce de calendrier philosophique où l'auteur place le nom d'un Français illustre, pour faire parallèle avec les saints du calendrier grégorien. Il fut l'éditeur des Lettres de Mirabeau à Sophie Ruffey, marquise de Monier), dont il avait trouvé les copies à la Bastille. La famille de Mirabeau le poursuivit, en 1792, pour cette publication, et le sit décréter d'ajournement personnel. L'ouvrage fut saisi; mais Manuel était trop puissant alors pour avoir rien à craindre: il insulta le juge - instructeur et se moqua de sa décision. Il est encore auteur de quelques pamphlets politiques; nous indiquerons les suivants: I. Les Voyages de l'opinion dans les quatre parties du monde, 1790; l'auteur en promettait trois numéros par mois. II. Opinion de P. Manuel qui n'aime pas les rois, 1792, in-8°. III. Lettres sur la révolution, recueillies par un ami de la constitution, 1792, in-8°.

MANUEL COMNÈNE, empereur grec, quatrième fils de Jean Comnène, fut désigné par ce prince pour lui succéder, au préjudice d'Isaac, son frère ainé. Lorsque Jean mourut, en 1143, Manuel, éloigné de Constantinople, se hâta de revenir dans cette ville, où l'appelaient les vœux des Grecs. Axuque, un des grands officiers de l'empire, fit arrêter Isaac, et, par ce coup hardi, déconcerta tous les projets contraires à l'élévation de Manuel. Celui-ci fit, bientôt après, son entrée dans la capitale, et fut sacré, du consentement même d'Isaac, qui recouvra sa liberté. A un extérieur plein de grâce et de majesté, Manuel joignait les qualités qui, dans ce haut rang, jettent le plus brillant eclat : sa passion pour la gloire, sa valeur indomptable, son activité, son amour pour le luxe et les plaisirs, semblaient annoncer un règne glorieux, et des entreprises qui releveraient le courage et la réputation des Grecs. A peine Manuel était-il sur le trône, qu'il partit pour la Bithynie, où il combattit avec succès plusieurs armées turques. En 1144, il épousa Gertrude, bellesœur de Conrad, empereur d'Alle-

magne: elle prit le nom d'Irène, honora la pourpre par ses vertus, mais ne put fixer l'inconstance d'un prince voluptueux, qui donnait à une cour jeune et déréglée l'exemple du scandale et de l'adultère. Ces excès, et l'énormité des impôts que Manuel levait pour satisfaire d'abord à ses prodigalités, et bientôt après à son avarice, commençaient à exciter les murmures des Grecs, lorsque leur attention et toute l'activité de Manuel furent occupées par un événement qui mettait l'empire dans une situation pareille à celle où il s'était trouvé sous Alexis Comnène : Manuel y choisit un rôle peu honorable. et se jeta dans les détours d'une politique qui fut plus d'une fois taxes de persidie. En 1147, les premiers croisés de la deuxième croisade arrivèrent dans la Thrace sous les ordres de Conrad, et y furent presque toujours traités en cunemis par les troupes de Manuel, malgre les promesses flatteuses qu'il avait dounées, et que démentaient ses ardres secrets. Il facilità cependant le passage du Bosphore aux debris d cette première division des croiso: et bientôt il lui fallut recevoir dans Constantinople, le roi de France. Louis-le-Jeune, à la tête d'une puissante armée. Effravé des consequences d'une pareille visite, Manuel prodigua au roi, les honneurs, les élogo. les promesses: Louis parut croire leur sincérité; au moins rejeta-t-t l'avis que lui ouvrit son conseil de s'emparer de Constantinople. Entre un traité d'alliance fut signé entre le deux souverains, et Louis poursuival sa pieuse entreprise. Deja Conrad, trompé par les guides de Manuel, 🐗 cerné par les Turcs, que l'empered grec avait fait avertir secrètemess avait perdu presque toute son arme-

Louis, après des succès, des revers et des imprudences, parvint à Jérusalem, et bientôt après repassa en France avec Conrad, Mais Manuel s'était attiré un ennemi dangereux: Roger, roi de Sicile, allié des princes croises, indigné de la conduite tortueuse de Manuel, ravagea les côtes de l'Adriatique, pénétra dans la Grèce, prit et pilla Thèbes et Corinthe, et, charge de butin, retourna dans ses états. Manuel aussitôt rassembla une armée et une flotte nombreuses, et vint attaquer Corfon, défendue par les troupes de Roger : il s'en rendit maître, et se disposait à passer en Sicile, lorsque les tempétes, et la révolte des Serviens, le forcerent d'abandonner ce projet, Il châtia severement les rebelles. L'année suivante (1150), il marcha de nouveau contre eux, desit en combat singulier, et fit prisonuier leur chef, dont la force et la taille gigantesque inspiraient l'effroi. Plusieurs exploits de ce geure signalèrent la valeur de Manuel; mais ils n'empêchèrent pas Roger d'envoyer ses vaisseaux le braver jusque sous les murs de Conscantinople. Bientôt l'empereur eut à combattre les Hongrois, qu'avaient soulevés les menées d'Andronic Comnène, cousin - germain de Manuel, homme doué d'une audace égale à son ambition, et dont les vices ne connaissaient pas de frein. Manuel, éclairé enfin sur ses trahisons et sur ses excès, le sit mettre aux fers. ( V. Andronic ). En 1159, il se rendit en Arménie, pour réprimer les courses des Tures. Veuf de l'impératrice Irène, il épousa dans Antioche la fille de Raimond, prince croisé, qui régnait en cette ville; et il signa un traité d'alliance avec lui. De retour Constantinople, il y reçut Azeddyn, sultan d'Icone, divisé d'avec les priu-

ces de sa famille, et opprimé par eux. Manuel, qui d'abord avait fomente ces divisions, consola Azeddyn, et le combla de richesses : le prince turc en profita pour relever son parti, et attaquer les provinces de l'Empire. Manuel se mit à la tête de ses troupes, et courut punir ce perfide ennemi, qui eut recours à de nouvelles ruses et à de hontenses prières. Pendant ce temps, les Hongrois avaient repris les armes, et battaient les généraux romains. Manuel arrive et ramène la victoire : il écrase également les Serviens, que l'exemple des Hongrois avait entrainés dans une nouvelle révolte. En 1 168, l'empereur, que le nombre de ses ennemis, des trahisons et des conspirations multipliées, n'intinidait jamais, entreprit de reunir l'Égypte à son empire, et se ligua avec Amauri, roi de Jérusalem, pour assurer le succès de cette expédition. Les commencements en furent lieureux; mais les lenteurs et la perfidie d'Amauri, firent échouer cette entreprise, qui finit par une soumission apparente des Sarrasins, une paix peu avantageuse, et la perte de presque toute la flotte romaine. La naissance d'un fils nommé Alexis consola Manuel; et l'empire paraît avoir joui de quelque repos jusqu'en 1175, où il essuya le plus affreux désastre. Le rétablissement des fortifications de Dorylée, ville de l'Asie mineure, amena une rupture avec Azeddyn, sultan des Turcs. Manuel fit d'immenses préparatifs, et refusa la paix que lui offraient ses ennemis effrayes. Abusé par ses forces et par une aveugle confiance, méprisant les avis de ses principaux officiers et les précantions que commandait la prudence, il s'engagea, près de Myriocephales, dans d'affreux défilés dont les Turcs occu-

paient toutes les issues, et où bientôt commença le plus horrible carnage. Les Romains cernés, séparés les uns des autres, sans pouvoir avancer ni reculer, confondus pêle-mêle avec leurs ennemis, nageant dans le sang. écrasés sous les cadavres, maudissaient leur empereur, autour duquel cependant quelques pelotons cherchaient a se rallier : ils combattirent et moururent jusqu'à ce que la nuit vint suspendre cette scène d'horreur. Les aventures de Manuel dans cette affreuse journée, tiennent du prodige; couvert de blessures, pris et dégagé plusieurs fois, il s'attendait à périr au point du jour, avec le peu qui restait de Romains, lorsqu'Azeddyn, las de carnage, épouvanté, pour ainsi dire, de l'étendue et de l'horreur de ce succès, envoya consoler Manuel, et lui offrir la paix, qui fut signée sur-le-champ. Elle fut bientôt rompue par les deux partis; et Manuel ayant réuni quelques troupes! près des bords du Méandre, défit completement Azeddyn, quiravageait toute l'Asie mineure. Enfin, en 1180. uue maladie daugereuse vint terminer ce règne orageux et rempli de grands événements, mais qui dut hâter l'épuisement des forces de l'empire. La bravoure et l'activité de Manuel l'out mis au rang des grands guerriers : mais ses mœurs dissolues , sa politique tortueuse, ses tristes et puériles hérésies en fait de religion, sa présomption et son entêtement dans ces matières délicates, enfin, ses exactions et son imprévoyance dans ses expéditions comme dans ses traités, ne permettent pas de le ranger au nombre des grands princes. Son fils Alexis II, lui succéda. On a des médailles de Maunel, en or, et en bronze, d'un travail qui prouve la décadence de l'art.

MANUEL MAMIGONIAN. prince ou dynaste du pays de Daron, et connétable d'Arménie, était fils de Vasag, qui avait été revêtu des mêmes dignités. Assez jeune encore, vers l'an 370, il fut emmené captif en Perse, par les troupes que le roi Schahpour II avait envoyees en Arménie, après qu'il se fut rendu maître de la personne du roi Arsace II. Peu avant cette époque, les princes de l'Arménie s'étaient revoltés contre ce monarque qui, attiré en Perse par de fausses protestations d'amitié, y avait été retenu prisonnieravec son connétable Vasar. Celui-ci périt bientôt victime de sa fidélité pour son roi; et Arsace lauguit long-temps dans la forteresse de l'Oubli en Susiane, où il termina sa captivité par une mort volontaire. Manuel, Gon son frère et tous les autres Arméniens que Schahpour avait forcés d'abandonner leur patrie, furent contraints de porter les armes pour son service. Il les envoya du côté de l'Orient, où il avait à soutenir une guerre opiniâtre, contre les rois Arsacides qui régnaient à Balkh, sur les regions montagneuses qui séparent la Scythie de l'Inde. Dans une bataille, les Persans furent mis dans une deroute complète; les Bactriens en firent un grand carnage : le corps seul commandé par Manuel, et compose d'Arméniens, ne fut point entamé; contraint de reculer, il protegea la retraite des débris de l'armee persane, et, si Schahpour ne perdit pas toute son armée dans cette malheureuse campagne, il en fut redevable à la valeur de Manuel. Pour reconnaître les services du prince Mamigonian, le roi lui permit de retourner dans sa patrie, qui depuis son éloignement avait été le theatre

de bien des révolutions. Mouschegh. frère de Manuel et dynaste de Daron, qui avait rétabli sur le trône Bab. fils d'Arsace, et chassé les Persans loin des frontières de son pays, périt en l'an 380, victime de la cruanté de Varaztad, qui possédait la dignité royale, depuis la mort de Bab, Manuel était à peine rentré en Arménie, qu'un prince de sa famille, Vatché, qui avait été investi de la principanté de Daron après la mort de Mouschegh, vint lui remettre l'héritage de ses aïeux : Manuel ne fut pas long-temps sans faire savoir au roi Varaztad, qu'il n'était revenu que pour venger la mort de son frère. Sur son refus de lui donner satisfaction, en punissant les assassins de Mouschegh, Manuel recourut à la voie des armes, et leva des troupes pour combattre Varaztad : leurs armées se trouvèrent en présence dans les plaines de Garin. Varaztad y fut vaincu, et obligé de fuir dans l'empire romain; un grand nombre de princes resterent sur le champ de bataille. Pad , dynaste des Saharhouniens, auteur de la sin malheureuse de Mouschegh, fut pris avec son fils, et amené devant Manuel, qui fit d'abord massacrer le fils, et ensuite décapiter le père. Après la fuite de Varaztad, Manuel manda auprès de lui tous les princes, pour placer sur le trône un nouveau roi; il appela d'abord Zarmandokht, veuve du roi Bab, et ses deux fils Arsace et Valarsace, encore fort jeunes. Il les fit reconnaître en l'an 382; puis, avec le titre de connétable, il prit l'administration générale des affaires du royaume, et la tutelle des deux souverains. Manuel et la reine Zarmandokht demanderent du secours au roi de Perse, qui envoya le genéral Souren, avec un corps

de douze mille cavaliers, pour protéger Arsace et Valarsace contre leurs ennemis. La paix fut alors rétablie dans l'Arménie; mais elle fut de courte durée. Un prince armenien, nomme Meroujan, issu de la race des Ardzrouniens, et qui depuis long-temps avait renoncé à la religion chrétienne, inspira du doute au roi de Perse sur la sincérité des dispositions de Manuel; une brouillerie éclata bientôt. Manuel se hâta de se mettre en défense; il attaqua Souren, qu'il vainquit et fit prisonnier : Meroujan , qui était dans l'armée persane, prit aussitôt la fuite pour aller annoncer au roi la révolte de Manuel; une nouvelle armée forte de quarante huit mille hommes s'avança sous les ordres de Koumand - Schahpour. Manuel vint à sa rencontre avec vingt mille combattants; Varaz, qui avait cherché à pénétrer en Arménie sur un autre point, avec un corps de dixhuit mille hommes, fut defait par Manuel, qui n'en avait que dix. Plus tard, un autregénéral persanéprouva le même sort; enfin l'apostat Meroujan sollicita et obtint le commandement d'une nouvelle armée, promettant d'amener Manuel prisonnier, ou d'apporter sa tête aux pieds du roi. Il s'avança bientôt jusqu'au centre du royaume, où il rencontra Manuel dans les plaines de Pakravant, vers les rives de l'Euphrate; la bataille fut opiniatre : Meroujan y fit des prodiges de valeur; mais enfin il succomba, son armée fut mise dans une déroute complète, et les Persans se hâtèrent d'abandonner tout le paysqu'ils occupaient encore en Arménie. Manuel ne survécut pas long-temps à cette grande victoire; attaqué d'une maladie violente, il périt regretté de toute l'Arménie, qu'il venait de délivrer: peu avant sa mort, il avait fait épouser au roi Arsace, sa fille Varandokht; et son fils Ardaschir lui succéda dans la principauté de Daron. S. M—N.

MANUEL PALÉOLOGUE, empereur de Constantinople, second fils de Jean Paléologue Ier., fut associé à l'empire, en 1373, lorsque son père eut été forcé par Amurat, sulthan des Turcs, de faire brûler les yeux de son propre fils Andronic, frère aîne de Manuel, pour le punir d'avoir conspiré de concert avec le fils d'Amurat, contre ce sulthan, et contre Jean Paléologue. A cette époque, l'empire grec touchait à sa fin; et ses souverains, tremblants dans Constantinople, recevaient les ordres absolus que leur dictaient les sulthans dont ils semblaient devenus les timides vassaux. Manuel, ayant voulu secouer ce joug humiliant, à Thessalonique où il commandait, se vit abandonné des habitants de cette ville, et de son père lui - même, et fut réduit à se livrer entre les mains d'Amurat, qui le traita humainement, et le renvoya après une forte réprimande. En 1378, Jean Paléologue étant allé meudier des secours en Europe, fut retenu par les Vénitiens, envers qui il avait contracté une dette considérable. Maunel parvint à trouver la somme nécessaire, et courut délivrer son père. En 1387, il fut attaqué avec lui, par Andronic, son frère, qui n'avait perdu qu'un œil, et qui réussit, à force d'audace, à se former un parti dans Constantinople, et à faire enfermer Jean et Manuel. Au bout de deux ans, ils s'échappèrent; et Andronic, effrayé des suites de leur évasion, se vit contraint de leur rendre le trône. Bajazet, successeur d'Amurat, obligea Manuel de rester en

otage près de lui; et lorsque Jean Paléologue mourut, en 1300, le jeune prince s'échappa furtivement pour se rendre à Constantinople, et s'empara d'un sceptre à demi-brisé. Bajazet, furieux de cette évasion, envoya trois armées ravager la Grèce et bloquer Constantinople. Manuel, hors d'état de se désendre, sit solliciter, en Europe, les princes chrétiens de le secourir : ils armèrent effectivement ensa faveur; mais Bajazet les défit près de Nicopolis, et revint presser Manuel de lui ouvrir les portes de sa capitale. Il le contraignit, par des intelligences secrètes, de s'associer Jean, son neveu, fils d'Andronic, qui conservait quelques partisans dans Constantinople. A cette condition, Bajazet consentait à lever le blocus qu'il avait forme; et Manuel se vit forcé d'y accéder, pour ne pas accroître les malheurs et le mécontentement de ses sujets. Il profita de ce moment de relâche pour parcourir l'Europe, afin d'engager les princes à s'armer en sa faveur. Il recut des honneurs et des refus : mais la fortune lui suscitait un vengeur; et, de retour à Constantinople. il apprit que le fier Bajazet était, à son tour, menacé par un ennemi redoutable. Du fond de l'Asie, Tamerlan, appelé par les princes turcs que Bajazet avait détrônés, maître de l'Egypte et du centre de l'Asie, viut attaquer Bajazet en Syrie, le battit complètement à Aucyre en Phrygie, et le fit prisonnier : il le mit aux fers, où le malheureux prince se tua de désespoir, quelque temps après. Manuel, qui s'était fait proclamer seul empereur, en éloignant son neveu, recouvra une partie des places que les Turcs lui avaient enlevées : bientôt Moïse, ou Mousa, un des fils de Bajazet, vint les attaquer, ct s'en empara. Musulman, sonaîné, s'allia avec Manuel, et aida les Grecs à rentrer dans leurs possessions; mais Moise ayant fait étrangler Musulman, envahit de nouveau les provinces grecques, et vint assiéger Constantinople, Mahomet, un autre frère de Moïse, accourut, à son tour, au secours de Manuel. Battu d'abord dans deux rencontres, il suscita, de concert avec l'empereur, des ennemis à Moise, jusque dans son armée; et cette lutte finit par la mort tragique de ce dernier. Manuel fit alors alliance avec Mahomet, qui garda tout le territoire conquis par Moise. Mustapha, jeune frère de Mahomet, s'étant révolté contre lui, fut battu, et se réfugia dans Constantinople, où Manuel promit de le tenir en prison tant que Mahomet vivrait. A la mort de ce sulthan, son fils Amurat lui succéda : Mannel, incertain de ses dispositions, lui donna pour rival et pour competiteur, ce même Mustapha, son prisonnier, et oncle d'Amurat; mais Mustapha ayant refusé de remettre aux Grees les premières conquêtes qu'il fit, Manuel se vit deux ennemis au lieu d'un : il tenta inutilement une alliance avec Amurat, qui, bientôt après, défit Mustapha, le fit pen re, et vint assiéger Constantinople. Les Grees éprouvèrent pour la première fois l'effet du canon, dont un Génois avait enseigné l'usage aux Tures. Dans cette extrémité, Manuel eut pour nouveau compétiteur un frère d'Amurat, qu'il excita à disputer le sceptre à celui-ci. Cette diversion contraiguit Amurat de lever le siège ; et quelque temps après, Manuel, âgé de 77 ans, termina une vie et un règne également agités, et dont quelques talents ne purent honorer les déplorables chances. Il laissa, de sa femme Irine, Jean Paléologue qui lui succéda, Constantin Dracosès, dernier empereur de Constantinople, quatre autres fils et une fille.

MANZO. V. MANSO.

MANZOLLI ou MANZOLI ( PIERRE-ANGE ), poète latin, prit, par singularité ou pour se dérober aux recherches de l'inquisition, le nom de Palingène, sous lequel il est plus généralement connu ; il n'avait eu, pour obtenir cette dénomination, qu'a faire l'anagramme de ses noms (Pier Angelo Mauzolli : Marcello Palingenio ). Il naquit à Stellata, bourgade des environs de Ferrare, au confluent du Pô et du Panaro, vers le commencement de ce seizième siècle qui fut si brillaut pour l'Italie. La première édition avec date du poème très-curieux de Manzolli (Zodiacus vitæ), est de 1537. Cette édition, donnée à Bale, n'était que la réimpression d'une édition publice en Italie, où elle fut étouffée en naissant par les soins de l'inquisition. Si l'on ignore l'époque de la naissance de ce poète, on ne connaît pas plus sa profession, ni les détails de sa vie, ni l'année de sa mort. Scévole de Sainte-Marthe, qui traduisit en vers français quelques fragments du Zodiaque, assure que Manzolli était médeciu du duc de Ferrare (Hercule II d'Este ) : Bayle ne lui dispute pas ce titre: mais il remarque avec raison que Bartholin ne l'a pas compris dans son catalogue des médecins poètes. Il est vrai de dire, an surplus, que quelques tirades du Zodiaque, dirigées contre les médecins, n'annoncent guères que l'auteur eût exercé la médecine. L'Index, on il fut inscrit à la tête des hérétiques de la première classe, ne parle pas non plus de sa profession. Le docteur Emanuel König, d'après Michel

Meyer, et l'un des rédacteurs du Journal des savants (novembre 1703). prétendent que Manzolli fut ecclésiastique. Seckendorff, qui cite les annales de Scultet, dit, dans son histoire du Luthéranisme, que l'auteur du Zodiaque était un de ces savants luthériens que Renée de France, duchesse de Ferrare, avait fixés auprès d'elle par sa protection et ses bienfaits. Toutefois, dans son poeme, rien ne laisse soupconner qu'il fût luthérien. Quant à l'état ecclésiastique dans lequel on assure qu'il était engagé, ce que d'antres auteurs contestent, il est dissicile de fixer son opinion, puisque ses sorties contre les prêtres et les moines ne sont ni plus vives ni plus étonnantes que celles de Spagnuoli (le Mantouan), et de Rabelais, ecclésiastiques aussi, qui attaquerent si vertement les désordres de leurs confrères. Suivant König, le poète de Stellata fut un savant alchimiste; d'autres l'ont cité comme magicien. Tout ce qu'il y a maintenant de plus positif sur Manzolli, c'est que sa profession est aussi douteuse que les détails sur sa vie sont inconnus. On est allé même jusqu'à lui contester son poème, et à l'attribuer à ce Marsile Ficin, qui a défiguré, dans ses traductions latines. plusieurs des grands hommes de l'antiquité grecque. Bayle, et plusieurs autres auteurs après lui, ont pris ce nom de Palingène (qui en grec signifie ressuscité), et la qualité de Stellatus ( mot qui doit pourtant être traduit par ces expressions, ne à Stellata), pour des allusions au titre de son poème du Zodiaque, divisé en 12 livres comme le Zodiaque astronomique l'est en douze signes. Toujours désigné sous la dénomination anagrammatique de Marcel Palingène, l'auteur du Zodiaque n'a

été connu sous son véritable nom qu'en 1725, époque à laquelle Facciolati le révela dans une lettre à Heumann, datée de Padoue. Suivant le Giraldi, Palingène n'avant été reconnuqu'après sa mort pour l'auteur du poeme en question, fut exhume et brûlé pour crime d'impiété. C'est ce que confirment Gui Patin et Melchior Adam. Les auteurs du dictionnaire de Moreri ont assuré que cette exécution n'eut pas lieu, parce que la duchesse de Ferrare eut assez de pouvoir pour l'empêcher. König, d'après Meyer, prétend que la vraie cause de la persecution posthume contre Manzolli, provient d'un livre sur la pierre philosophale, écrit en caractères inconnus, que ce poète avait composé et confie à son neveu, et qui , tombé en des mains ignorantes, fut dénoncé à l'inquisition, laquelle crut y voir une œuvre magique. Quoi qu'il en soit, il est plus vraisemblable que le zèle des inquisiteurs fut excité par quelques tirades philosophiques très-hardies. qui se trouvent dans le poème du Zodiaque, entre autres par le passage si connu du 5e. livre, intitule le Lion :

Sed tua pracipue non intret limina qui quam Frater, vel manachus, vel quavis lege saccordos, oc-

Et cet autre du 6°. livre, qui a pour titre la Vierge:

Ut merità possit mundus spelunca latronum Dicier, etc.

Voici le titre du seul ouvrage de Manzolli, qui soit parvenu jusqu'à nous: Marcelli Palingenii, Stellati, Zodiacus vitæ; hoc est, de Hominis vita, studio, ac moribus optime instituendis, libri x11, Bâle, 1537, in-8°., d'après une édition publiée à Venise, chez Bernardin Vitale, in-8°. sans date, mais qui n'est pas anté-

rieure à 1534, première année du gouvernement d'Hercule II, duc de Ferrare, à qui elle est dédiée. La meilleure édition est celle de Roterdam, 1722, in-8º. Il résulte d'un passage de Melchior Adam, que Christophe Wirsungus en avait donné une avec un savant commentaire : il faut qu'elle ait été anéantie, ou du moins que les exemplaires en soient infiniment rares; elle n'est citée dans aucun ouvrage bibliographique. La hardiesse et les tirades contre l'église romaine ne furent pas les seules causes du succès du Zodiaque : il renferme de beaux vers, des allégories ingénieuses, et des réflexions morales bien exprimées. Aussi Bayle, Baillet, La Monnoie et divers autres critiques, ont donné des éloges à ce poème, dont Naudé faisait son livre favori, et dont plusieurs poètes français ont mis en vers différents fragments, tels que Scévole de Sainte-Marthe, dans ses premières œuvres, en 1569, M. Bost, au Portique républicain, le 16 pluviôse an vni, Boufflers dans son edition de l'an x1, in-80., etc. Olivier de Magny, et Jean Avril, poètes très - obscurs du seizième siècle, avaient entrepris, en vers, chacun une traduction complète du Zodiaque, laquelle n'a point paru. On en imprima une imitation libre, également en yers, du conseiller Rivière, a Paris, en 1619, in-8º. La seule fraduction qui soit aujourd'hui connue, malgré son extrême faiblesse, est celle que donna en prose avec des notes, J.-B.-C. La Monnerie, qui l'avait commencée en Hollande, et qui la dédia au célèbre Chesterfield : elle parut à la Haye en 1731, en 2 vol. in-12, et fut reimprimée en 1733, dans le même format, probablement en France, mais sous le titre de

Londres chez Le Prévost. La preface de cette traduction est de Jean Rousset, connu par plusieurs collections diplomatiques, et qui se chargea de diriger la première édition. On a aussi attribué à Manzolli, toujours sous le nom de Palingène, un traité latin intitulé: De Corallorum tincturà; nous doutons fort que cette production puisse lui être imputée, quoi qu'en dise Pott dans ses dissertations chimiques, traduites par Demachy.

Demachy.

MAPES (WALTER), poète anglais , fut chapelain de Henri II et du prince Jean, à la fin du douzième siècle, chanoine de Salisbury, et archidiacred'Oxford. Il jouissait, dans son temps, d'une certaine réputation comme poète; et son esprit facetieux l'avait mis en grande faveur auprès du prince Jean. On rapporte qu'entendant un jour un bâtard de Henri II , jurer par la royauté de son père, il lui dit de se souvenir aussi de l'honneur de sa mère; mot qui indiquait toutefois plus d'indépendance de caractère que d'esprit. On cite de lui : I. Compendium topographiæ, II. Epitome Cambriæ. III. Descriptio Norfolcia. IV. Des Poésies latines dans le genre satirique et badin, mais dont il ne reste que des fragments. On l'a quelquefois confondu avec Golias, autre poète contemporain, et d'un esprit aussi caustique : Warton, qui en fait deux personnages différents, croit que c'est Mapes qui a traduit du latin en français le roman populaire du Saint Graal.

MAPHÆUS. Voy. MAFFEI et MAFFEO.

MAPLETOFT (JEAN), savant Anglais, né à Margaret-Inge, en 1631, fut successivement médecin, et ministre du culte protestant. Il exerca la médecine à Londres, et accompagna, en 1670, le lord Essex, dans son ambassade en Danemark, et en 1676, l'ambassadeur Montague et lady Northumberland en France. Il avait été nommé, en 1675, professeur de médecine au collège de Gresham; mais malgre ses succès, il abandonna cette carrière vers l'année 1680, entra dans les ordres sacrés, occupa quelques benefices dans l'Eglise, devint président du collège de Sion, et mourut en 1721, âgé de quatre-vingt-onze ans. Le docteur Mapletoft joignait aux talents de son état la connaissance de plusieurs langues anciennes et modernes. L'élégance avec laquelle il écrivait en latin, engagea son ami Sydenham à lui consier la traduction en cette langue, de ses Observations médicales. On a , en outre, de lui un livre intitulé : Principes et Devoirs de la Religion chrétienne, 1710, in-80., et deux leçons latines prononcées à son collége, en 1675, sur l'origine de l'art de la médecine, et sur l'histoire de son invention, leçons insérées dans l'appendix des Vies des professeurs du collège de Gresham, par Ward.

MAPP (MARC), en latin Mappus, botaniste, naquit à Strasbourg, en 1632, et exerça la médecine dans cette ville, où il mourut en 1701. On a de lui : I. De flatibus , in-40., ibid., 1675. II. Historia medica de acephalis, in-4°, ibid., 1687. III. Dissertationes medicæ tres de receptis hodie in Europa, potus calidi generibus, thee, cafe, chocolata; imprimées séparément à Strasbourg, en 1691-93 et 95, in-40., et réunies sous ce titre général, en 1695, ibid. Ces trois ouvrages renferment des détails d'érudition très-étendus, beaucoup de faits curieux et de vues inté-

ressantes, qui annoncent un observateur fort éclaire. IV. Cutalogus Plantarum horti Argentinensis, etc., Strasbourg, 1691, petit volume in-18 de 150 pages, contenant une simple liste alphabétique de près de quinze cents plantes, cultivées dans le jardin botanique de cette ville. avec les noms ou les phrases de G. Bauhin ou de P. Hermann; enfin, V. Historia plantarum Alsaticarum, etc., in-4º., Strabourg et Amsterdam, 1742; onvrage posthume, de 335 pag., publie par J. C. Ehrmann. Les plantes d'Alsace, au nombre d'environ dissept cents, y sont encore ranges par ordre alphabetique; mais l'auteur y a joint une assez nombreuse synonymie, les noms allemands. quelques noms français, le renvoi aux figures des auteurs, enfin l'indication des vertus et des usages des plantes. On y trouve très-peu de plantes nouvelles; et les sept planches qui accompagnent l'ouvrage, sont d'une exécution médiocre. Ce livre pouvait servir comme repertoire pour les gens instruits ; mais on a lieu de s'étonner qu'un homme aussi éclaire que Mapp, au lieu de profiter d'une des methodes des botanistes de la fin du dix-septiene siècle, se soit contente de faire un recueil moins utile pour la science, et moins commode pour l'étude, que les travaux des botanistes du quinzième siècle. D-v.

MAQRIZI, V. MAKBIZI. MARACCI, V. MARBACCI.

MARAI (EBN-IOUSSOUF-ALMON-DESSI), est auteur d'une Histoire des Califes et des Sultans qui em régné en Égypte. Reiske en a La une traduction allemande, inséré dans le Magasin pour l'histoire moderne et la géographie par Busching, t. v, p. 367-454; mais îl y manque, outre la préface et le 1er. chap., la fin de l'ouvrage, et la continuation, depuis l'an 1029 jusqu'à l'an 1036 (1619-1625), que son frère y a faite. D'après une note qui se trouve à la fin de l'ouvrage, ou voit que Maraï fut tué en 1619. Comme il était du parti du sultan Mustapha déposé, il est probable qu'Othman II étant parvenu au trône, le fit mettre à mort (V. Koehler, dans le Repert. bibl. orient. d'Eichhorn, t. 111, p. 275, et les Suppléments de Schultens, p. 746). Z.

MARAIS (Des). V. DESMARETS, GODET et REGNIER.

MARALDI (JACQUES-PHILIPPE), célèbre astronome, naquit le 21 août 1665, à Perinaldo, petite ville du comté de Nice, qui a produit plusieurs hommes de mérite. Après avoir terminé ses études ordinaires avec beaucoup de distinction, il s'appliqua aux mathématiques, et y tit des progrès très-remarquables. Le grand Cassini, son oncle, établi en France depuis plusieurs années . l'y appela en 1687, pour cultiver luimême des talents héréditaires dans leur famille, Arrivé à Paris, Maraldi s'attacha à l'astronomie, et forma bientôt le projet de donner un nouveau catalogue des étoiles fixes; travail important, dit Fontenelle, et qui est la pièce fondamentale de tout l'édifice de l'astronomie. Son assiduité au travail altéra sa santé; mais il ne put se résoudre à prendre le repos dont il avait besoin, et il préfera une vie souffrante à l'inactivité reri lui semblait encore moins supportable. Il communiquait facilement résultat de ses observations ; et il létacha plusieurs fois, de son ourage, des positions d'étoiles que a utres astronomes lui demandaient.

Reçu membre de l'académie des sciences, il fut occupé, en 1700, à la prolongation de la méridienne. et à la levée des grands triangles. jusqu'à l'extrémité des Basses-Alpes: et il profita de cette circonstance pour faire le voyage de Rome, où il fut employé au perfectionnement du calendrier. En 1718, il alla, avec trois académiciens, terminer la grande méridienne du côté du nord. A ces voyages près, dit encore Fontenelle, il passa sa vie renfermé dans l'Observatoire, ou plutôt dans le ciel d'où ses regards et ses recherches ne sortaient point. Il se délassait cependant quelquefois de ses travaux astronomiques, par des observations sur des insectes ou des pétrifications, ou par la culture des plantes, Maraldi se disposait à mettre la dernière main à son Catalogue des fixes, lorsqu'il tomba malade. La diète, seul remède qu'il employat contre ses douleurs d'estomac, ne lui réussit point; et il mourut le 1er, decembre 1729, àgé de 64 ans. Son caractère était sérieux, simple et droit : il eut toujours une vive reconnaissance des bontés de son oncle : et Cassini le regardait comme son second fils. Outre le Catalogue dont on a parlé, resté manuscrit, et devenu inutile par la publication de l'Atlas celeste de M. Bode, célèbre astronome à Berlin, on a de Maraldi un très-grand nombre d'observations astronomiques ou physiques dans le Recueil de l'académie des sciences. Ses Remarques sur les abeilles, imprimées dans le volume de 1712, quoique curienses, out été effacées par celles de Réauraur. sur les mêmes insectes ( V. RÉAU-MUR ). Fontenelle a fait un Eloge intéressant de Maraldi; on en a tiré la plupart des traits qui composent

cet article. - Son neveu, Jean-Dominique MARALDI, né à Perinaldo en 1709, nomme adjoint-astronome en 1731, associé à l'académie des sciences en 1733, pensionnaire en 1758, vétéran en 1772, mort le 14 novembre 1788, continua les observations météorologiques à l'Observatoire, depuis l'époque de la mort de son oncle. Indépendamment d'un grand nombre d'observations astronomiques insérées dans le Recueil de l'académie, on y trouve de Iui (ann. 1733) un Mémoire sur le mouvement apparent de l'étoile polaire vers les pôles du monde, et d'autres morceaux intéressants, principalement sur les satellites de Jupiter. Il eut la plus grande part à la confection de la carte des triangles qui out servi de base à la grande carte de France, connue sous le nom de Cassini. Cette carte des triangles, gravée par Dheulland, parut en 1744. C'est encore à lui qu'on doit l'impression du Cœlum australe de La Caille, son intime ami. Sa santé l'ayant obligé de retourner, en 1770, dans sa ville natale, il y continua, pendant quinze ans, avec la plus grande assiduité, les observations des éclipses de satellites qu'il faisait a Paris, depuis 1730. Son Eloge, lu à l'Institut, le 4 janvier 1810, par M. Cassini, son elève, a été inséré dans le Magasin encyclop. de la même année, 1, 268 - 282. — Jacques-Philippe Maraldi, astronome, de la même famille, ne en 1746, observait à Perinaldo; et il amena, en 1797, à Paris, Jacques-François MARALDI IV, l'aîné de ses quatre fils, pour travailler avec Lalande; mais ce jeune homme mournt peu de temps après.

MARAN (DOM PRUDENT), habile théologien de la congrégation de Saint-Maur, naquit à Sezanne dans la Brie, en 1683; il fit ses humanités à Paris, avec beaucoup de distinction, et, malgré les conseils de ses protecteurs, prit l'habit de Saint-Benoît, en 1703, dans l'abbaye de Saint-Faron de Meaux. Il alla ensuite continuer ses études à l'abbave de Saint-Denis, et à Saint-Germaindes-Prés, où il fit de rapides progrès dans les langues orientales. Ses supérieurs le chargérent de publier l'édition des œuvres de saint Cyrille, mise en ordre par le P. Toutée; et il la fit préceder de l'éloge de son savant confrère ( V. Saint CYRILLE). Il s'appliqua particulièrement à l'étude des Saintes-Ecritures et des Pères, et acquit bientôt la réputation d'un des hommes les plus instruits dans l'histoire des antiquités sacrées. Soupçonné d'empêcher les bénédictins d'accepter la bulle Unigenitus, il fut exilé en 1734, à Orbais; il fut transféré des l'année suivante à Saint-Martin de Pontoise, et il obtint enfiu en 1737 la permission de venir habiter la maison des Blancs-Manteaux. Il y passa les vingt-cinq dernières années de sa vie, partageant son temps entre l'étude et la prière. Il mourut à Paris, d'une hydropisie, le 2 avril 1762. On a de lui : 1. Dissertation sur les Semi-Ariens, dans laquelle il défend la nouvelle édition de saint Cyrille de Jerusalem, contre les auteurs des Mémoires de Trévoux, Paris, 1722, in-12. Le but de dom Maran, est de prouver que les Semi-Ariens n'avaient pas d'autre sentiment que celui de l'Eglisc sur la divinité de Jésus-Christ, et que leur refus d'admettre le terme de consubstanciel, est une faiblesse excusable, II. Divinitas Domini nostra Jesu-Christi manifesta in Scripturis et traditione, ibid., 1746, in-fol.; onvrage très-estime. L'auteur y rénte avec beaucoup de force les arjuments des Sociniens; le style en st clair et correct. III. La Divinité le notre Seigneur Jesus Christ. rouvée contre les hérétiques et les leistes, ibid., 1751, 3 vol. in-12. e troisième volume est entièrement cuf : dans les deux premiers, il reroduit plusieurs raisonnements qu'il vait deja employés dans le traité récédent, IV. La Doctrine de l'Eriture et des Pères, sur les guéisons miraculeuses, ibid., 1754, 1-12. Il y refute particulièrement abbe de Prades, dont la thèse, soumue en Sorbonne, faisait alors eaucoup de bruit (V. de PRADES). . Les grandeurs de Jesus-Christ la défense de sa divinité, contre s PP. Hardouin et Berruyer; en rance (Paris), 1756, in-12. Cet uvrage fut traduit en italien, et aprimé à Rome en 1757, avec approbation des théologiens les us distingués. D. Maran a encore part à l'édition des OEuvres de int Cyprien, interrompue par la ort de Baluze; il y ajouta une préce excellente, la vie du saint docur, et corrigea les notes ( V. Saint (PRIEN). Il continua aussi l'édition s OEuvres de saint Basile, comencée par D. Garnier, en publia troisième volume qui contient les ttres, dont il refit la traduction ine, et il y ajouta une bonne prée. On lui doit enfin une édition 5- estimée des OEuvres de saint stin, qu'il fit suivre des écrits de tien, d'Athenagore, et des autres ciens apologistes de la religion ctienne ( Paris, 1742, in-fol.) préparait une Edition de saint goire de Nazianze, dont les maaux lui avaient été remis par D. wart (V. ce mot); mais il n'eut

pas le loisir de terminer ce travail (1°.). On peut consulter, pour plus de détails, la Bibliothèque de D. Lecerf, et l'Histoire littéraire de la Congrégation de Saint-Maur, par D. Tassin.

W—s.

MARANA (JEAN-PAUL), historien, né à Gènes vers 1642, d'une famille patricienne, avait fait d'excellentes études, et était destiné à remplir, d'une manière brillante. les premiers emplois de la république. Accusé, en 1670, de n'avoir pas révélé la conjuration ourdie par le comte della Torre, pour livrer Savone au duc de Savoie, il fut enfermé dans la tour de Gènes, et y resta prisonnier pendant quatre aunées. Ses amis l'engagèrent à écrire l'histoire de cette conjuration ; et il fit un voyage en Espagne pour recueillir les documents officiels dont il avait besoin. De retour à Gènes, il s'occupa de la rédaction de cet ouvrage; mais à peine l'avait-il terminé, qu'il fut arrêté de nouveau, et on lui enleva son manuscrit, dont il ne put jamais obtenir la restitution. La guerre ayant éclaté, en 1681, Marana qui avait toujours montre beaucoup d'inclination pour les Français, craignit de s'attirer quelques nouvelles disgraces par ses indiscrétions, et s'enfuit à Monaco. Ses deux filles étaient dans un couvent de cette ville; il passa quelques mois près d'elles, et employa ce temps à récrire l'histoire de la conjuration du comte de la Torre, sur des mémoires qu'il avait soustraits à la police. Il vint ensuite à Lyon pour y faire imprimer cet ouvrage, et se rendit à Paris, où il trouva des protecteurs puissants, entre autres le

<sup>(1)</sup> D. Clément a fait imprimer, en 1778, le 1°C, vol. des OEuvres de S. Grégoire de Nazianze; et l'ou regrette que cette édition n'ait,pas été achevéss

P. de la Chaise et l'archeveque de Harlay, qui le recommandèrent à Louis XIV, dont il obtint une pension. Il vivait fort tranquille, partageant ses loisirs entre l'étude et la société des personnes instruites, quand tout-à-coup il fut saisi d'une mélancolie dont rieu ne put le tirer. Il retourna en Italie, en 1680, et alla se fixer dans un lieu solitaire, où il mourut au mois de décembre 1693, à l'âge d'environ ciuquante ans. Marana était un homme d'esprit, un écrivain agréable, mais superficiel et dépourvu de critique. Le plus connu de ses ouvrages est l'Espion du Grand-Seigneur dans les Cours des princes chretiens, etc., Paris, 1684 et ann. suiv., 6 vol. in-12. Les trois premiers furent assez bien recus du public : mais les autres n'eurent pas le même succès. Cependant l'ouvrage a été continué; et l'édition la plus récente, Amsterd., 1756, est en 9 vol. On a encore de Marana: I. La Congiura di Rafaello della Torre, con le mosse della Savoia contra la rep. di Genova libri duo, Lyon, 1682, in-12. II. Dialogo frà Genova et Algieri, etc., trad. en français sous ce titre : Dialogue de Gènes et d'Alger, villes foudroyées par les armes de l'invincible Louis-le-Grand, Paris, 1685, in-12. III. Le più nobili azioni della vita e regno di Luigi il Grande, etc. Cet ouvrage est resté manuscrit; mais fr. Pidon de Saint-Olon, ancien ministre de France a Gènes, en a publié un extrait sous ce titre : Les Evenements les plus importans du règne de Louis-le-Grand, Paris, 1688 on 1690, in-12. IV. Entretiens d'un Philosophe avec un Solitaire, sur plusieurs matières de morale et d'érudition. ibid., 1696, in-ra; ouvrage pos-

thume. On peut consulter: Mémoire sur la vie et les ouvrages de Marana, par Dreux du Radier, dans le Journ. de Verdun, septembre et octobre, 1754. Le Dictionnaire de Moréri, édit. de 1759, en contiet une bonne analyse. W-s.

MARANGONI ( JEAN ), SAVARI antiquaire italien, ne en 1673,4 Vicence, embrassa l'état ecclésiaste que, fut pourvu d'un canonicat de la cathédrale d'Agnani, et nomine ensuite protonotaire apostelique. de gnite qui le fixa dans la capitale da monde chrétien. Il consacrait aux lettres tous les moments que lu lasaient les devoirs de sa charge; mais son goût le portait particulièrementa l'étude de l'antiquité, et il y acquit des connaissances très étendues. Il in adjoint à Boldetti, gardien des S. Cimetières de Rome, et prit sa de fense contre un ecclésiastique, per éclairé, qui l'accusait d'avoir place dans une sacristie des monuments d'antiquité profane. ( V. Bolderil. V , 44. ) Il remplit cet emploi perdant trente ans, se retira sur la in de sa vie dans un couvent, pour # plus s'occuper que de son salut, et y mourut dans de grands sentimes de piété, le 5 février 1753, à le de quatre-vingts ans. On trouven l'éloge de Marangoni, dans la Aria letteraria d'Italia , t. vn; 🕬 de la liste exacte de ses ouvrages. (4) se contentera de citer ici les pris paux : I. Thesaurus parochorus seu vitæ et monumenta parochrun qui sanctitate, martyrio. tale, etc., illustrarunt ecclesian Rome, 1726-27, 2 vol. in-40.;00 vrage plein de savantes recherches L'auteur regarde Abel comme premier prêtre du vrai Dieu, et 🍽 séquemment le fondateur de la cienne Eglise qui a subsiste par accession non interrompue des pariarches et des pontifes jusqu'à Jéus-Christ. II. Memorie sacre e ciili dell' antica città di Novarra, ggidi Città-nuova nella provincia lel Piceno, etc., Rome, 1743, n-4º. III. Delle cose gentilesche e rosane trasportate ad uso e ad ornamento delle chiese dissertaz. bid., 1744, in-40.; ouvrage plein l'érudition, et qu'il composa pour la défense de Boldetti. IV. Delle Memorie sacre e profane dell' ansteatro Flavio di Roma, volgarmente detto il Colosseo dissertazione, ibid., 1746, in-4º. Cette dissertation est curieuse et recherchée; mais le Colisée n'avait pas pu être decrit avec exactitude avant les fouilles faites récemment sous la surveillance de Paris, architecte du roi. V. Istoria dell' antichissimo oratorio o capella di S. Lorenzo nel patriarchio Lateranense, appellato Sancta sanctorum, e dell' imagine del Salvatore detta archeotipa che ivi conservassi, ibid, 1747, in-40. VI. Chronologia romanorum pontificum superstes in pariete australi Basilicæ S. Pauli apostoli Ostienus, depicta sæculo v, etc. W-s.

MARANTA (BARTHÉLEMI), médecin . botaniste et littérateur italien, florissait à Venosa, dans le 'oyaume de Naples, au milieu du reizième siècle. Elève de Ghini, premier conservateur du jardin de Pise, i se perfectionna dans ses voyages, t surtout dans le jardin botanique ormé à Naples par J. V. Pinelli. Il paraît, d'après une de ses lettres raportée par Tiraboschi, qu'il se propoait d'abandonner l'étude des planes pour se consacrer à la poésie, et publier ses Dialogues poétiques sur Virgile. Son talent en ce genre est a effet cité avec éloge par Janus

Pelusius (livre 3, folio 49):

Cultor Pegasci chori Marantha Fretus omnigend eruditione Acrique ingenio, eloquentiaque.

Maranta est moins connu pour ses ouvrages que pour la part qu'il a eue à l'Historia naturalis de Ferrante Imperato, et au commentaire de Mattioli sur Dioscoride, auxquels il a fourni des observations importantes. On a de lui : I. De aquæ Neapoli in Luculliano scaturientis, quam ferream vocant, metallica natura ac viribus, Naples, 1550. in-4°. II. Methodi cognoscendorum medicamentorum simplicium libri tres, Venise, 1559, in-4°.; reimprimé dans la même ville, en 1571. sous le titre de Novum herbarium. C'est un des meilleurs livres élémentaires qu'on eût alors sur la botanique. L'auteur y décrit un assez grand nombre de plantes inconnues à ses prédécesseurs, et qu'il avait découvertes dans ses voyages sur les montagnes du royaume de Naples : il avait , par exemple , tronvé sur le Mont-Gargan, trois espèces d'asphodèle, tandis que Dioscoride n'en avait décrit qu'une; il observa les fleurs du dictame de Crète, desquelles cet ancien naturaliste avait nié l'existence, et il fait voir que cet écrivain est souvent moins complet ou moins exact que Théophraste, son devancier. Maranta crut aussi reconnaître qu'une même espèce de plante offre parfois dans les feuilles une grande variété, qu'il attribue à la diversité du sol. III. Luculliance quæstiones, Bâle, 1564, in-fol. IV. Della teriaca e del Mithridate. ibid., 1571, in-40.; traduit en latin, par Joach. Camerarius, Francfort, 1576, in-8º. V. Une Lettre insérée dans le Recueil de celles de Mattioli, liv. IV, p. 642. C. M. P.

MARAT ( JEAN-PAUL ), né en 1744, à Boudry, dans la principauté de Neuchâtel, de parents calvinistes, étudia la médecine, et l'exerçait obscurément à Paris avant la révolution. La plupart des écrivains qui ont parle de ce singulier personnage, l'ont représenté comme un charlatan des rues, dévoré par la misère, et sans cesse aux prises avec les plus extrêmes besoins. Il a laissé une mémoire si odieuse, que personne n'a osé affaiblir l'opprobre qui s'y est attaché. Cependant, si on le sépare de ses crimes révolutionnaires, on doit convenir qu'il n'était ni sans movens naturels, ni même sans une instruction assez étendue. Divers ouvrages qu'il fit imprimer, avant 1789, en font foi. On indiquera : I. Les chaines de l'esclavage, Edimbourg, 1774, in 8°. (en anglais. ) L'auteur donnait alors, dans cette ville, des leçons de français : il publia, en 1702, une traduction française du même livre. II. De l'Homme, ou des principes ou des lois de l'influence de l'ame sur les corps, et du corps sur l'ame, Amsterdam , 1775 , 3 vol. in-12. Voltaire, qui , sur la demande du duc de Praslin, fournissait quelques articles à la Gazette littéraire, en envoya un sur cet ouvrage. Cet article a été reproduit par les éditeurs des OEuvres de Voltaire, Kehl, 1784 et années suivantes ( ainsi que dans les éditions ultérieures ), parmi les Mélanges littéraires, III. Découvertes sur le feu, l'électricité et la lumière, constatées par une suite d'expériences nouvelles, vérifiées par les commissaires de l'académie des sciences, 1779, in-8º. IV. Recherches physiques sur le feu, 1780, 1 vol. in-8°. V. Découvertes sur la kumière, Londres, réimprimées en

1782 (1). VI. Recherches physiques sur l'electricité, 1782, in-8°. Ces trois ouvrages ont été traduits en allemand, par C. E. Weigel, Leipzig, 1782-84, in-8°. VII. Recherches sur l'électricité médicale, couronnées par l'académie de Roues, Paris, 1784, in-80. VIII. L'Optique de Newton, traduite en français, 1787, in - 80., publice par Beauzée. IX. Observations à l'abbe Saas, sur la nécessité d'avoir une théorie solide et lumineuse, avant d'ouvrir boutique d'électricité medicale, en réponse à la Lettre de l'abbe Saas à M. Marat, sur l'electricité positive et negative, publice dans le no. 16 de l'Année litteraire, 1785, in - 80. X. Notions élémentaires d'optique, 1781. 10-8º. XI. Memoires academiques, 00 nouvelles découvertes sur la lumière, relatives aux plus importants points de l'optique, 1788, in-8°. XII. Les charlatans modernes, ou Lettres sur le charlatanisme académique, 1791, in S. On ne discutera pas la question de savoir si les systèmes que professi Marat dans ces productions, sont des paradoxes, et si Newton, dont il combat les principes et attaque lo expériences, n'offre pas une autorité plus sûre que la sienne, du moits dans la partie mathématique : ce n'est pas de Marat, anatomiste es physicien, mais de Marat, revolu-

<sup>(1)</sup> Marot engagea, en 1780, le duc de Vierprotecteur de l'académie de Livon, à remetre resociéte une médaille de 300 fr. déstiuer an enleur memoire sur l'examen des expérience de l'eton, relativement à la différente réfrançable. Le rayons hétàrogène. On croît que Mara, qu'a crivait sir de remporter ce pris, en avail lement de Flangerques fut couronné; et Brugarde celui de Flangerques fut couronné; et Brugarde formingue obtint l'accessit, On peut viri dan l' toire des mathématiques, par Montrels, 111, 71, le jugement que porte Lalands sur les partiers découvertes de Marat.

tionnaire, qu'il doit surtout être question dans cet article. Si on le considérait sous le premier rapport. on reconnaîtrait que ses écrits ne sont pas dépourvus de sagacité, et qu'ils annoncent des études suivies ; son style même n'est pas sans mérite. Au reste, la conduite de Marat, jusqu'à la révolution, fut simple et même assez régulière. Ne paraissant occupé que de sciences physiques et d'objets relatifs à sa profession, il se qualifiait docteur, et portait le titre de médecin des gardes-ducorps du comte d'Artois. Lorsque les troubles commencèrent, la plus étonnante métamorphose s'opéra en lui. Des le premier moment, il se montra un des démagogues les plus audacieux et les plus féroces, C'était un petit homme, d'une stature grotesque; il n'avait pas cinq pieds de haut : ses traits étaient hideux : les fureurs révolutionnaires semblaient les décomposer, et il y avait dans son regard un air de folie qui excitait en même temps la pitié et l'effroi (1). Domicilié dans le quartier Saint-André-des-Arcs, ce fut dans les assemblées populaires de cette section qu'il se sit d'abord remarquer par la violence de ses motions. Elles exciterent, des le commencement, les applaudissements de la populace : mais les gens sages avaient encore un peu d'influence, et ses extravagances ne leur inspirerent d'abord que du mépris. On se moquait de lui ouvertement ; et lorsque les séances étaient levées, chacun le poussait, le beurtait, ou lui marchait sur les

pieds. Ces plaisanteries l'irritèrent beaucoup : il criait de toutes ses forces, et dénoncait au peuple les assassins et les aristocrates qui s'amusaient à ses dépens. Qui aurait pu croire qu'un tel homme, ainsi bafoué, serait bientôt la terreur de la plus puissante nation de l'Europe? Mais il avait sixé l'attention de la populace : cette observation n'échappa point à ceux qui voulaient tirer parti de ses violences. Ils sentirent que Marat pourrait devenir un instrument fort utile, et ils s'en empagerent. Danton, qui venait d'ouvrir le club des Cordeliers, formé de tous les énergumenes qu'il avait pu réunir (V. DANTON), y appela Marat, qui devint, dans un journal intitulé l'Ami du Peuple, le propagateur de toutes les infamies imaginées par ce club. Jamais journal ne publia plus de mensonges que cette feuille devenue une sorte d'oracle pour le petit penple de Paris. Elle parnt aussitot que les trois ordres furent reunis en une seule assemblée. Marat ne s'y montra pas le partisan de cette assemblée; et on le considéra même des-lors comme l'enfant perdu d'un parti qui voulait la dissondre pour faire prévaloir un autre système. Dès le mois d'août 1789, il déclara qu'il fallait pendre huit cents députés à huit cents arbres du jardin des Tufferies; et il plaça Mirabeau en tête de sa liste, pour avoir proposé de dissoudre l'armée et de la reformer sur un nouveau plan. Malouet le dénonça, et demanda qu'il fût livré à la justice; mais Mirabeau crut devoir le mépriser, et fit passer à l'ordre du jour. La commune de Paris poursuivit Marat, et le général La Favette fit investir sa demeure : mais Danton le fit évader. Le boucher Legendre le cacha dans sa maison; et

<sup>(3)</sup> On n'a peut-être pas asses remarqué l'exaéte ressemblance de Marat avec la tête de Cartouche, Un phâtre de ce voleur et déposé à coté de sa tête. Sha birkitethèque de Sainte-Generière, et l'on peut se convancre de cette singularité, qui aurait saus doite fourmi à Lavater, s'il l'avait conne, la matière de quelque observations.

plusieurs fois les caves du convent des Cordeliers, dont les clubistes s'étaient emparés . lui servirent d'asile : enfin, il fut plus à son aise chez la comédienne Fleury. Un prêtre, nommé Bassal, fut aussi son protecteur, et le retira chez lui. Ces poursuites ne donnérent que plus d'activité à ses fureurs; et son journal, qui ne discontinua pas un jour de paraître, devint encore plus violent, Les colporteurs bravaient l'autorité, et le vendaient publiquement. Le parti qui soutenait ce misérable, se faisait redouter de plus, en plus, et on n'osait pas lui resister. Sur la fin de la constituante, l'auteur cessait de de se cacher, D'ailleurs, d'autres écrivains, notamment Freron, étaient devenus aussi atroces que lui, et on les laissait dire. Durant l'assemblée législative, Marat suivit la même marche, devançant toujours les démagogues les plus barbares. Il prétendit aux gratifications que le ministre de l'intérieur Roland accordait aux écrivains qui pouvaient accréditer par leurs écrits les idées républicaines; mais ses pamphlets parurent trop misérables pour avoir droit à des encouragements. Marat decria des-lors le parti de Roland; et Danton, en salariant cet aboveur sur les fonds de son ministère, disposa de sa plume audacieuse, et le déchaîna contre ceux qui lui faisaient ombrage. Les excès de Marat redoublèrent. Le côté droit de l'assemblée legislative demanda enfin, avec beaucoup de force, qu'il fût décrété d'accusation. Le côté gauche, sans le justifier positivement, opposa à ses adversaires les doctrines contre-ré volutionnaires contenues dans l'Ami du Roi, et voulut à son tour que l'abbé Royou fût aussi décrété d'accusation. Le côté droit y consentit,

à condition qu'on lui cèderait Marat; ce qui fut accordé. Cette singulière transaction eut lieu peu de temps avant le 10 août 1792. Alors l'abbé Royou était mort de la goutte; et Maiat, s'étant moqué du décret, figura dans cette journée avec les clubistes cordeliers, qui en furent les principaux auteurs ( V. DAN-TON ). Cependant il ne fut point remarqué parmi les combattants : c'était un trop chétif individu pour payer de sa personne : mais il eut une grande part au conseil des executions de septembre, quoiqu'il ne soit pas exact de dire, comme l'ont avancé quelques biographes, que la municipalité de cette époque, à laquelle l'exécution de ces manœuvres est justement attribuée. l'ait compté parmi ses membres ; sculement il appartint à l'effroyable comité dit de Salut public, qui les organisa et les dirigea sous l'autorité de Danton, ministre de la justice. Ce comité fut en effet forme de membres de la commune : mais ce ne fut point comme délégué par elle, qu'il en sit partie : il s'y présenta de son autorité privée, et ne produisit d'autres pouvoirs que son titre d'Ami du Peuple. Il fut recu sans difficulté. et eut la plus grande influence sur les délibérations qui coutèrent la vie à un si grand nombre de victimes. Marat signa la circulaire qui invitait les révolutionnaires des départements à répéter chez eux les massacres qui venaient d'avoir lieu à Paris : il eut. à cette époque, l'impudence de faire afficher dans les rues un imprimé, dans lequel il demandait un salaire au duc d'Orléans, pour les services qu'il prétendait lui avoir rendus. Marat fut nommé député à la Couvention, sous les poignards qu'il avait préparés ; et il devint encore

plas sanguinaire et plus audacieux dans la rédaction de son journal. On voulut, dans quelques sections, reviser sa nomination, en la soumetlant à un scrutin épuratoire ; mais cette tentative, quoique vivement appuyée, ne réussit pas. Il parut insolemment à la tribune, et ne cessa pas d'être un scandale dans cette assemblée, qui fut elle-même, pendant toute sa durée, un si grand scandale pour l'Europe civilisée. Il y fut d'abord assez mal reçu ; les députés Girondins voulaient chasser de la Convention ceux de ses membres qui avaient fait exécuter les massacres de septembre : or , ces individus appartenaient, pour le plus grand nombre, à la députation de Paris, et Marat était un de leurs corvphées; ainsi, il dut être le premier objet de leurs attaques. Vergniaud lut l'infâme circulaire, et s'efforça d'en faire poursuivre les tuteurs. Marat fut en même temps accuse d'avoir demandé un dictateur. Il y avait peine de mort contre ceux mi oseraient mettre en avant une telle proposition ( V. Robespierre). Cette oi n'épouvanta point Marat : il ne iia pas avoir déclaré que la dictature tait nécessaire, et brava, avec un ront d'airain, les huées et les inires. Il attaqua même ses adveraires ; et soutenu par Tallien et la éputation de Paris, il fit échouer us les efforts dirigés contre lui. Ne comptez pas, s'écria-t-il, sur l'assemblée telle qu'elle est formée ; cinquante ans d'anarchie vous attendent, et vous n'en sortirez que par un dictateur, vrai patriote et homme d'état. » On ulat le mettre en accusation, pour oir publié ces reflexions, qui ne inquaient pas de sens. L'assemfut contrainte d'y renoncer. A

la fin de la délibération, il tira de sa poche un pistolet, et déclara que si on l'ent décrété d'accusation, il se serait brûlé la cervelle au bas de la tribune. Le 4 octobre, il se vanta d'avoir dénoncé plusieurs membres de la Convention ( V. GUADET et GENSONNÉ), pour s'être laissé corrompre par l'or de la liste civile. Le 18 octobre, il signala les ministres et les généraux Dumouriez et Chazot. comme persécuteurs des volontaires patriotes. Ces généraux s'étaient attiré cette dénonciation, en plaçant sous le canon de l'ennemi les prétendus fedérés employés aux exécutions de septembre, et qui, après les massacres, étaient partis pour l'armée. Marat attaqua tout-à-la-fois, dans ses feuilles, et Dumouriez, et les Girondins, qui en effet paraissaient vouloir s'entendre avec ce général; il les appelait dérisoirement les hommes d'état, les comparait aux Feuillants, et les dévouait ainsi aux fureurs de la populace, qui continuait de répondre à ses provocations. Attaqué à la Convention pour avoir demandé dans son journal 270,000 têtes, il s'en fit gloire, déclara que c'était son opinion, et qu'il en demanderait bien davantage si on ne voulait pas les lui accorder. Tous les numéros de l'Ami du Peuple étaient écrits sur le même ton. Plusieurs volumes ne suffiraient pas pour rendre compte de toutes les extravagances qu'on y trouve. Le 6 décembre, il fit la motion que Louis XVI fût jugé par appel nominal, et que le tableau des votants fût affiché. afin, dit-il, que le peuple connaisse les traitres qui sont dans la Convention. Le 10, il vomit les plus dégoutantes injures contre le roi, et s'opposa formellement à ce qu'on lui accordat des conseils. Lors du jugement, il vota la mort et l'exécution dans les vingt-quatre heures, vouant à l'exécration ceux qui avaient reclamé l'appel au peuple. Cependant, lorsqu'il fut question de la marche à suivre dans le procès, il laissa percer une légère idée de justice, en proposant que le monarque ne fût point accusé pour ce qui s'était passé avant l'acceptation de l'acte constitutionnel; et il mérita, par cette motion, des réprimandes de ses voisins. Ils s'approchèrent de lui, et le poussèrent avec violence. Cependant, au milieu de ses fureurs, on voyait de l'incertitude dans sa conduite; il parlait, dans son journal, de son dégoût pour les fonctions de député, et déclarait qu'il y aurait renoncé, s'il n'avait pas compté sur des événements qui ne pouvaient manquer d'arriver. « Mas-» sacrez, disait-il au peuple, mas-» sacrez deux cent mille partisans » de l'aucien régime, et réduisez au » quart les membres de la Conven-» tion. » Pendant tout le mois de janvier, il fut le moteur des scènes les plus tumultueuses ; les députés le huaient, les tribunes l'applaudissaient : c'était un vacarme épouvantable. On le voyait se promener dans la salle, se tournant comme un insensé, tantôt à droite, tantôt à gauche, et traitant ses collègues de coquins, de cochons, d'imbécilles, de gueux. Le 1er. février, il s'opposa, contre la motion de Brissot, à ce que la Convention présentat une adresse au peuple anglais, et dit que ce peuple était fort loin de se montrer favorable à la révolution de France. Le 26 février, les Girondins essayèrent encore en vain de le faire mettre en accusation, pour avoir provoqué un pillage chez les épiciers. Loin de se justifier, il leur répondit

par de nouvelles injures. Ce fut Barère, encore girondin, qui porta la parole dans cette attaque. Le 21 mars, Marat denonca tous les generaux comme des traîtres, et déclara les armées incapables de résister à l'ennemi. Alors ces armées, battues par les Autrichiens, avaient élé forcées d'évacuer la Belgique. A cette nouvelle, la terreur recommença dans la Convention; Marat. pousse par Danton, proposa de mesures pareilles à celles de settembre. Ces mesures furent la creation du tribunal révolutionnaire; invention peut-être plus atroce que les exécutions de septembre même. Le 4 avril, il pressa la formation d'un comité de sûreté générale, peur arrêter les suspects; c'est donc à Marat qu'appartient l'initiative de cette loi, qui fit mettre en prison quatre cent mille personnes, Lors de la défection de Dumouriez, il demanda que la tête de ce général, 🤻 celle du jeune duc de Chartres, fussent mises a prix; et il fit tous ses efforts pour faire comprendre les Girondins dans cette proscription. Cependant lorsqu'il fut question de statuer sur le sort du duc d'Orléan. placé dans une position embarrasante, Marat, sans paraître prende sa défense, soutint que l'assemble ne pouvait se permettre une mestre aussi contraire à l'inviolabilité des représentants du peuple, et il pretendit qu'avant de prononcer l'arres tation du citoyen Egalité, il fallat savoir ce dont on l'accusait ; entire que l'arrestation ne devait pas precéder le décret d'accusation : la 🕬 vention n'eut point d'égard à et observations. Aux approches du 31 mai, Marat signa, comme presides du club des Jacobins, une adredans laquellele peuple était prove

à l'insurrection, et invité en termes formels à massacrer tous les traîtres. Cette adresse excita l'indignation de la plupart des députés, même de ceux qui n'étaient pas Girondins: car ce fut J.-P. Lacroix ( V. ce nom, XXIII, 70), un de leurs adversaires, qui fit décréter que l'audacieux Marat serait arrêté, mis en accusation et livré au tribunal révolutionnaire : mais ce tribunal le recut plutôt comme un triomphateur que comme un homme prévenu d'un grand crime. Fouquier-Tinville, dans l'interrogatoire qu'il lui fit subir, chercha moins à le trouver coupable qu'à faire croire que ceux qui le poursuivaient étaient les véritables conspirateurs. Marat les dénonça luimême, an lieu de répondre à leur acte d'accusation : les jurés le déclarèrent le véritable ami du peuple, et il fut acquitté à l'unanimité. On le chargea de couronnes civiques, et il en fat couvert des pieds jusqu'à la tête. Ce fut dans ce grotesque accoutrement que la populace le conduisit à la Convention par les rues les plus passagères de Paris. Un nommé Rochet, qui avait été le guichetier du roi dans la prison du Temple, fut le directeur de cette pompe burlesque. A son approche, la plupart des députés prirent la fuite : la salle fut bientôt remplie par la populace, qui y défila aux cris de vive Marat! vive la République! et ces cris recommencerent lorsqu'il monta à la tribune, et qu'il annonça sa justification. Danton fit l'éloge de son ancien protégé, déjà plus redoutable qu'il ne l'était luimême; et la séance fut levée. Le 27 mai, lorsque la lutte, entre les Girondins et les Jacobins montagnards, était encore indécise, Marat cssaya d'opérer seul l'insurrection

depuis long-temps préparée : il sortit de l'assemblée, s'avança sur la place du Carrousel, un pistolet à la main, et se mit à crier aux armes. Les canonniers s'enfuirent au lieu de l'écouter : le commandant de la section de la Butte-des-Moulins, Raffet, chassa devant lui Marat et une demidouzaine de misérables qui l'accompagnaient; celui-ci ajusta son pistolet sur Raffet, qui le détourna facilement, il fut obligé de rentrer dans la salle, où il se plaignit de cet outrage : on ne l'écouta point. Les montagnards n'ayant pu accomplir entièrement leurs desseins dans la journée du 31 , Marat se rendit seul à la Commune dans la soirée du premier juin, et y fut reçu comme un sauveur, tant les hommes qui composaient cette autorité étaient vils et méprisables : il les pressa de retourner en force à la Convention, et de ne pas cesser l'attaque qu'ils n'eussent obtenu le décret d'accusation contre les députés conspirateurs. Il monta ensuite à l'horloge de l'hôtel-de-ville, et se mit à sonner le tocsin de toutes ses forces. Le lendemain la Convention fut assiégée : et, comme l'avait demandé Marat, vingt-deux députés furent proscrits. On en voulait proscrire un plus grand nombre ; il s'y opposa : ce fut la le terme des travaux, ou plutôt des crimes politiques de ce monstre. Il mourut assassiné le 13 juillet 1793, par Charlotte Corday (1). Depuis plus d'un mois il ne paraissait plus à la Convention, et il était dévoré par une maladie dégoûtante, qui avait attaqué chez lui tous les prin-

<sup>(1)</sup> Charlotte Corday descendait en lique directe de grand Corneille, comme on peut le voir par le tableau genéologique de la famille de Corneille, public par M. Lepan, dans ses Chefi-d'euver de Corneille, 5 vol. in-80. no in-2, 1810. Pour les details de l'assausuet de Marat 109. La ticle Conna.

cipes de la vie. Le poignard ne sit donc que hâter de quelques jours le terme de son existence, qui peut-être aurdit été moins fatale à la France que ne le fut sa mort. A peine la nouvelle en fut-elle parvenue à la Convention, qu'on entendit les Montagnards lancer les plus épouvantables anathèmes contre les royalistes, les fédéralistes, les coutre-révolutionnaires: toutes les sections, tous les clubs vinrent à la barre demander vengeance. Le peintre David, qui était ami de Marat, sit de lui l'éloge le plus emphatique, et dit que son art allait reproduire les traits cheris du vertueux ami du peuple. Il le peignit, en effet, au moment où, venant d'être assassiné, le sang s'échappait à grands flots de sa large blessure. Le portrait était hideux de ressemblance et d'expression ; et l'on peut dire que c'est, en ce genre, un des ouvrages les plus soignés de ce trop habile peintre. Il fut exposé pendant quelques jours avec celui de Lepelletier, sur un autel, dans la cour du Louvre. On lisait au-dessous cette inscription : Ne pouvant le corrompre ils l'ont assassine. La Convention le fit placer ensuite dans le lieu de ses séances. Elle décréta que les membres assisteraient en masse aux obseques du martyr de la liberté: un bien petit nombre de représentants osa faire remarquer son absence au convoi. Après sa mort. Marat fut parmi les démagogues l'objet d'une espèce de culte. Ils immolèrent, à sa mémoire, un nombre immense de victimes. Le delire fut poussé à un point qui serait aujourd'hui tout-à-fait incroyable, si nous n'en avions pas été les témoins. Plusieurs pères eurent la lâcheté de donner son nom à leurs enfants. Un tel monstre fut assimilé au sauveur du monde. Le rédacteur de cet article a eu entre les mains un imprimé en forme de prière, composé par un nommé Brochet, membre du comité révolutionnaire de la section de Marat, où se lisent ces mots : Cœur de Jesus, cœur de Marat ; 6 sacré cœur de Jesus, o sacré cœur de Marat! Ce cœur fut enfermé dans l'urne la plus riche et la plus précieuse du garde-meuble de la couronne : Roberspierre prononça un discours à l'occasion de honneurs qu'on lui rendit. L'apothéose de Marat luimême eut lieu le 21 septembre, deux mois après le célèbre o thermidor. Le club des Cordeliers lui éleva un autel. On voyait sur la place du Carrousel, deux espèces de tombes revêtues de gazon et entourées d'un grillage; l'une en son honneur, l'autre en celui du Polonais Lazouski, l'un des héros du 10 août. On avait fabriqué dans cette enceinte une bicoque où figuraient son buste, sa lampe, sa baignoire et son écritoire : une sentinelle veillait jour et nuit pres de cet odieux monument. Toutes les semaines on voyait des processions de clubistes coisses du bonnet rouge parcourir les rues, et faire leurs stations sur le Carrousel : ils étaient suivis de ces femmes folles. appelées furies de guillotine, et conduits par les égorgeurs d'Avignon et du 2 septembre : c'étaient les prêtres de ce temps-là. Un peu plus tard les mêmes hommes s'appelerent des théophilantropes. Ces horribles profanations se répétaient dans toute la France. Le buste de Marat fut partout colporté; on le voyait dans beaucoup de maisons, où il fut souvent un préservatif pour les malheureux suspects. Le 14 novembre 1793, une loi, rendue sur le

rapport du poète M .- J. Chénier, ordonna que ses restes seraient admis au Panthéon à la place de ceux de Mirabeau, et il y fut effectivement porté avec la pompe usitée dans ces temps-là. Deux mois après la révolution du o thermidor . Fréron . dans sonjournalintitulé l' Orateurdu Peuple, faisait chaque jour l'éloge de l'Ami du peuple, dans le même temps où il appelait toutes les vengeances sur les égorgeurs. Le club des Jacobins ayant été dispersé, ce fut enfin le tour de Marat. Un journaliste se rappela que, dans un temps où chacun faisait des projets de constitution, Marat en avait aussi publié un, qui n'était pas plus ridicule que beaucoup d'autres. Il y soulenait que le gouvernement monarchique était le seul qui pût convenir à la France. Le journaliste donna un extrait de ce projet dans sa feuille; et le lendemain tout le monde cria : A bas Marat; c'est un royaliste. A ce cri, qui était pour les uns une raison, et pour les autres un prétexte, le buste qui se trouvait dans tous les lieux publics, dans toutes les salles de spectacle, fut brisé; ceux qui l'avaient placé dans leurs maisons le jetèrent par les fenêtres; enfin, tout ce qui restait de la monstrueuse divinité fut mis en pièces. Quelques jeunes gens fabriquèrent son mannequin, et le brulèrent dans la cour des Jacobins, au milieu des éclats de rire et des acclamations de la multitude. On déposa, dans un pot de chambre, les cendres qui en provinrent, et l'on alla les jeter dans l'égoût de la rue Montmartre; la Convention fut ainsi obligée de souffrir qu'on se moquat de sa divinité: elle fit enlever du lieu de ses séances se portrait fait par David; et elle décréta que les restes de Marat se-

raient enlevés du Panthéon. Outre son journal, in-8°., dont la collection, commencée le 12 septembre 1789, sous le titre de Publiciste parisien, prit successivement ceux d'Ami du peuple (jusqu'au 21 septembre 1792), de Journal de la République française, et de Publiciste de la République française (jusqu'au 14 juillet 1793), on cite de Marat les pamphlets politiques suivants : I. Plan de législation criminelle, 1787, in-80.; réimprimé en 1790. II. Complot d'une banqueroute générale de la France, de l'Espagne, et par contre-coup de l'Angleterre et de la Hollande, in-4°. III. Denonciation faite au tribunal du public par M. Marat, l'Ami du peuple, contre M. Necker, 1789, in-8º. IV. Nouvelle Dénonciation de M. Marat, l'Ami du peuple, contre M. Necker, in-So. V. Appel à la nation contre le ministre des finances, la municipalité et le Châtelet de Paris, 1790, in-8°. de 67 pag. VI. Opinion sur le jugement de l'ex-monarque, 1792, in-8°. VII. Lettre aux ministres du roi, ou l'Ami du peuple aux ennemis du bien public, in 80. de 8 pag. sans date. VIII. Profession de foi de Marat, l'Ami du peuple, adressee aux Français, in-8°. B—v.

MARATTI (Canlo), né à Camerino dans la Marche d'Ancone, en 1625, jouit dans son siècle de la réputation d'un des premiers peintres de l'Europe. Dès son enfance il manifesta son penchant pour la peinture. Il avait un frère utérin, nommé Barnabé, qui s'était livré au même art, mais dont la bizarrerie dans ses compositions était extraordinaire. Sa mère craignit que, si elle favorisait le goût de son plus jeune fils, il ne tombât dans les mêmes extrava-

gances : on voulut done lui faire étudier les belles-lettres; mais rien ne put le détourner de son penchant : il s'empara de quelques dessins de son frère, et s'appliquait à les copier à la plume. Barnabé, vaincu par ses instances réitérées, le fit venir à Rome, à l'âge d'onze ans, le recueillit chez lui pendant une année, et enfin le mit sous la direction d'André Sacchi. Carlo ne tarda pas à surpasser tous ses condisciples. Après avoir employé tout le jour à copier les loges du Vatican, il passait encore la plus grande partie des nuits à faire des dessins de son invention, qui furent bientôt extrêmement recherchés, et sur lesquels Barnabé, qui se chargeait de les vendre, fit des profits considérables, ainsi que sur les autres travaux confiés à Carlo par divers princes romains. Celui-ci résolut de s'affranchir de la contrainte où le retenait son frère aîné. Il revint dans sa patrie, où il acquit l'amitié du cardinal Albrizio, gouverneur d'Ancone. Ce prélat étant retourné à Rome en 1650, Maratti l'y suivit. Il peignit alors une Nativité, que l'on peut regarder comme le premier tableau où il ait pu se livrer à tout son talent. Ce morceau lui fit le plus grand hon neur, et lui obtint une multitude de commandes. Le pape Alexandre VII l'employa fréquemment, et l'honora de toute sa faveur. Les successeurs de ce pontife, jusqu'à Clément XI, le comblèrent des mêmes grâces; et ce dernier, dans une séance solennelle de l'académie de dessin, tenue au Capitole, le 24 avril 1704, le nomma chevalier de l'ordre du Christ. Ce pontise, auquel il avait jadis enseigné le dessin, lui donna la conduite des nombreux travaux qu'il faisait exécuter tant à

Rome qu'à Urbin. Il eut aussi le titre de peintre ordinaire de Louis XIV. Raphael Mengs ( Lettre sur l'origine, le progrès et la décadence des arts du dessin) dit que Maratti soutint seul la peinture à Rome, et l'empêcha de décliner comme dans les autres parties de l'Italie. Plein de la plus profonde admiration pour le génie de Raphaël, il consacra tout son talent et ses soins à remettre en état les peintures des salles du Vatican et de la Farnésine, afin de les conserver à l'admiration de la postérité; et l'on ne peut trop louer se zèle, la prévoyance et le respect qu'il apporta dans cette importante restauration. Son talent n'était point pour les grandes machines; aussi, ni lui ni ses disciples n'aimèrent à peindre des fresques ou de vastes compositions à l'huile. Il se chargea cependant de peindre la coupole du dôme d'Urbin ; mais cet ouvrage a été détruit avec cette église dans le tremblement de terre de 1782. Son talent le portait à peindre des tableaux de galerie, ou plutôt d'autel. Ses Vierges sont a-la-fois d'une modestie pleine d'amabilité et de noblesse (1); ses anges sont gracieux : ses saints sont d'un beau caractère, et la dévotion se manifeste dans leurs attitudes et dans leurs regards; il aime aussi à les couvrir d'ornements riches et pompeux. A Rome, plus ses tableaux se rapprochent du style de Sacchi, tels que le Saint Xavier à l'Enfant Jésus, et la Madone du palais Pamfili, plus ils sont estimés. Il se fit. par la suite, une autre manière moins grande, mais plus travaillée. Le soin qu'il donnait à ses tableaux le

<sup>(1)</sup> Elles furent si recherchées que pendant quitqui temps il ne fit presque autre chose; ce qui le valut, de la part de Salvator Ross, le surmont de Carluccio delle madonnine.

rend quelquefois minutieux : et tout ce qu'il accorde au métier est souvent perdu pour l'inspiration. On fait moins de cas de ses draperies. Dans l'harmonie générale de ses tableaux, il manque souvent de transparence, l'un des signes auxquels on reconnaît ordinairement l'école de Maratti. En général, son grand art est de rassembler toute la lumière sur un seul objet, et d'éteindre un peu trop les clairs dans les autres parties. Ses élèves out outré cette manière, et ont poussé l'excès jusqu'à ne peindre, pour ainsi dire, que des brouillards. Il a composé rarement des tableaux d'une trèsgrande étendue, tels que le Saint Charles, dans l'église de Saint-Char-Ies al Corso, et le Bapteme de Jesus-Christ, à la Chartreuse, L'un et l'autre ont été exécutés en mosaïque pour la basilique de Saint-Pierre. Ses autres ouvrages sont ordinairement de moindre dimension. Rome en possède un grand nombre, parmi lesquels on donne le premier rang au charmant tableau de Saint Stanislas Kotzka, qui orne l'autel où sont déposées les reliques de ce saint. On cite encore le Saint André Corsini, placé dans la chapelte de ce saint, à Florence, et le Saint François de Sales, aux Philippins de Forli, qui passe pour une de ses productions les plus étudiées. Il y a peu de galeries remarquables, soit à Rome, soit hors de l'Italie, qui ne possèdent quelques-uns de ses ouvrages. La famille Albani, à laquelle il fut toujours très-attaché, en possède surtout un grand uombre. Un de ses ouvrages les plus singuliers est la copie de la Bataille de Constantin ( par Jules Romain ): la famille Manciforte, d'Ancone, lui avait demandé cette copie; il engagea

l'un de ses élèves , déjà habile , à s'en charger : celui-ci dedaigna un semblable travail. Maratti s'en chargea lui-mêine; et , après avoir termine sa copie, il l'exposa aux regards de ses disciples, et saisit cette occasion de leur faire sentir que les professeurs même les plus consommés ne pouvaient que profiter en copiant de tels maîtres. Cependant ce peintre n'a pas été à l'abri du reproche de jalousie: on l'accuse de n'avoir pu pardonner les dispositions que montrait Nicolas Berrettoni, l'un de ses écoliers, et de l'avoir réduit au simple métier de broyeur de couleurs. Bellori, qui a écrit la vie de cet artiste, vante cependant les soins qu'il donnait à ses élèves. Jusqu'au moment où il vint à Rome, l'école de Piètre de Cortone et de Ciro Ferri avait prévalu; mais aussitôt qu'il se fut fait connaître, la sienne obtint le dessus, et se soutint au premier rang. Malgré ses 80 ans, il ne cessa de la diriger avec la plus grande assiduité, tant que ses forces le lui permirent : mais, retenu chez lui par de fréquents évanouissements, il mourut le 15 décembre 1713. On lui érigea un bean monument à la Chartreuse de Rome. Il eut une fille nommée Marie, à laquelle il enseigna la peinture, et dont le portrait, peint par elle-même, existe dans la galerie du prince Corsini, à Rome. Elle épousa J.-B. Zappi, avocat d'Imola, et elle se fit remarquer par son talent pour la poésie : ses vers, insérés dans la collection degli Arcadi, ont aussi plusieurs fois été imprimés séparément. Du temps de Maratti, la mode s'introduisit de peindre sur verre, ou plutôt sur le cristal: c'est-à-dire qu'on peignant des ornements autour des miroirs, sur des écrins, etc. On employant

à cette peinture les mêmes procédés que dans la peinture à l'huile. Maratti ne dédaigna pas ce genre de travail, dans lequel s'était exercé avec succès Luca Giordano, Il se distingua encore comme architecte et comme graveur. On a de lui quelques estampes à l'eau-forte, exécutées avec chaleur et d'une manière pittoresque, mais d'une pointe peu fine. Ce sont : I. Une suite de dix-sept sujets tirés de l'Histoire de la Vierge, d'après ses compositions, in-4º. grand et petit. II. Helioslore chasse du Temple, d'après Raphaël, grand in fol. en long, 2 feuilles cintrées par le haut. III. La Samaritaine, d'après Annibal Carrache, IV. La Flagellation de saint André, d'après le Dominiquin, in-fol. V. Joseph se saisant connaître à ses frères, d'après le Mola. VI. Et Saint Charles Borromée intercedant pour les pestiférés de Milan. d'après le Pérugin, in-fol. — Le Musée du Louvre possède quatre de ses tableaux : 1º. Une Nativité, qui a été gravée par J.-B. de Poilly et F. Juvenis; 2º. La Vierge, l'Enfant-Jesus endormi, sainte Catherine et trois anges au chevet du lit; 3º. Saint Jean dans le Désert, gravé par Charles Dupuis ; 4º. Le Mariage my stique de sainte Catherine. Outre sa Vic par Bellori, on en a une par Lépicié (Catalog. des tableaux du roi, tom. 1er.), et une par Crescimbeni (Arcadi morti, 1,40). P-s.

MARBODE, évêque de Rennes, était né, dans le onzième siècle, en Anjou, d'une des familles les plus illustres de cette province. Il fut instruit avec soin dans les lettres et les sciences cultivées de son temps, et remplit ensuite l'emploi de maitre d'éloquence, d'une manière si dis-

tinguée, que Brunon, évêque d'Angers, lui confia la direction des écoles de son église. Il joignit à la dignité de scolastique celle de grandarchidiacre, et fut enfin elu évêque de Rennes, l'an 1095 ou 96. Marbode gouverna son diocèse avec beaucoup de sagesse, et fut souvent consulté par les prélats voisins, dans des circonstances épineuses. Il embrassa vivement la cause de Rainaud de Martigné, nommé évêque d'Angers par la minorité du chapitre, et se rendit à Rome pour faire confirmer son élection par le Saint-Siège. Rainand paya ce service de la plus noire ingratitude; il priva Marbode des titres et des bénéfices dont son bienfaiteur jouissait dans le diocèse d'Angers, et le chassa de cette ville sans vouloir l'entendre. Les deux prélats se reconcilièrent en 1108; et quelques années après, Rainaud, obligé de faire un voyage, confia l'administration de son diocese à Marbode. pendant son absence. Marbode, sur la fin de sa vie, se démit de son eveché, et se retira dans l'abbaye de Saint-Aubin, où il prit l'habit monastique, suivant l'usage du temps. Il y mourut le 11 septembre 1123, à l'age d'environ 88 ans, et fut inhumé dans l'église de l'abbaye, où l'on voyait encore son tombeau, il y a quelques années. On a de lui : I. Des Lettres, au nombre de six. La plus intéressante est celle qu'il écrivit à Rainaud, pour se plaindre de ses mauvais procedes. II. La Vie de saint Lezin, évêque d'Angers, mort l'an 606; elle a été insérée dans le Recueil des Bollandistes, au 13 février, et traduite en français par Arnaud d'Andilly ; - les Vies de saint Robert, fondateur et premier abbé de la Chaise-Dieu, dans le même recueil, au 21

avril; - de saint Mainbouf d'Angers : - de saint Gautier, abbé et chanoine d'Esterp, dans le Limousin, même recueil, an 11 mai; - de saint Florent, ibid., au 22 septembre (1). III. Des Poèmes sur la pénitence de Théophile; - sur les martyres des Machabées, de saint Laurent, de saint Victor, de saint Maurice, etc. IV. Un Recueil de poésies, publié par Raoul Besiel, sous cetitre : Marbodi liber, Rennes, 1524, in-4°. Ce volume qui renferme des hymnes et quelques autres pièces ascétiques, est rare et recherché des curieux. V. De ornamentis verborum. C'est un traité des figures de rhétorique qu'il avait composé pour ses élèves. VI. Le Livre des dix chapitres , dans lequel l'auteur traite des qualités du style ; de la condition de l'homme; de la femme, de ses défauts et de ses qualités; de la vieillesse; de l'astrologie judiciaire; du système d'Épicure ; des avantages de la mort et de la résurrection. VII. Des Vers sur différents sujets, parmi lesquels on remarque une satire contre les habitants de Rennes ( De civitate Redonis ), et une autre intitulée : Versus canoniales , dans laquelle il déclame avec un emportement impardonnable contre les mœurs des ecclésiastiques de son temps. VIII. De gemmarum lapidumque pretiosorum formis, naturis atque viribus opusculum. C'est le plus connu de tous les ouvrages de Marbode. On croit qu'il ne fit que mettre en vers latins, pour Philippe-Auguste, un ouvrage grec attribué à Evax, médecin arabe. Il existe plusieurs éditions de ce poème (2) : les principales sont celles de Paris, 1531 . Cologue, 1539; Bale, 1555; et Gottingue, 1799, toutes format in-8°. D. Beaugendre a donné une édition des OEuvres de Marbode, à la suite de celles de saint Hildebert, Paris, 1708, in-fel. Il y a inséré une traduction en vers français du poème des Pierres précieuses, tirée d'un manuscrit de la bibliothèque de Saint-Victor, et qu'il attribue à un poète contemporain de Marbode. Sinner la croit de Brunetto Latini. On peut consulter, pour plus de détails, l'Histoire littéraire de France, tom. x, p. 343-92. W-s.

MARC (SAINT), évangéliste, que l'on a mal-à-propos confondu avec Jean Marc, disciple de saint Paul, était natif de la Cyrénaïque. Quelques anteurs l'ont cru Juif d'origine, à cause que son style est rempli d'hébraïsmes. Si l'on en croit la plupart des critiques modernes, il s'attacha à saint Pierre, dont il était, dit-on, l'allie, et devint le compagnon inséparable de ses travaux et de ses voyages ; il annonca l'Evangile avec lui aux Israélites; il le suivit à Rome, et, quand les Juiss furent chassés de cette capitale, sous l'empire de Claude, il retourna en Orient. Après avoir prêché dans la Pentapole et dans l'Egypte, où il avait fait beaucoup de prosélytes parmi les idolàtres, il alla fonder l'église d'Alexandrie. On ne peut raisonnablement contester qu'il ait été le fondateur du siège de cette ville: les Occidentaux sont tous d'accord sur ce point, et l'abbé Renaudot en démontre la certitude par le témoignage de Sévère, d'Eutychius,

<sup>(1)</sup> Les Fies de saint Gantier et de saint Florent, ne se trouvent pas dans l'édit, des OEuvres de Marbode, par D. Beaugendre.

<sup>(</sup>a) D. Rivet a donné l'analyse et la liste des éditions de ce poème dans l'Hist, litt, de France, toma

<sup>11,</sup> p. 335 et suiv. Il avait cru devoir attribuer ce poème à un auteur beaucoup plus ancien que Marbode; mais il a reconnuson erreur, et l'a avui-é avec une franchise d'èpie de trouver plus d'imitateurs.

d'Elmacin, d'Abulfarage, d'Enassal, et de plusieurs antres Orientaux, tant chrétiens que musulmans. ( Hist. Patr. Alexand.) On conjecture qu'il s'y établit la septième année de Néron, et qu'il ne tint ce siège que peu d'années. La tradition la plus générale rapporte que l'an 68 de Jésus-Christ, les idolâtres le saisirent, un jour consacré à Sérapis, et que l'ayant traîné en un lieu plein de rochers et de précipices, ils le maltraitèrent si cruellement, qu'il en mourut. On célèbre sa fête le 25 avril. La procession générale qu'on fait tous les ans, le jour de sa fête, remonte jusqu'à saint Grégoire-le-Grand, qui l'institua en mémoire de la cessation d'une peste cruelle, obtenue ce jour-là : elle fut reçue en France dans le huitième siècle. comme nous l'apprenons du concile d'Aix-la-Chapelle, en 836. Les reliques de saint Marc, conservées religieusement au village de Bucoles, où il avait soussert le martyre, s'y vovaient encore au huitième siècle. dans un oratoire élevé sur son tombeau. Les Vénitiens qui l'ont pris pour leur patron, prétendent que son corps fut transporté dans leur ville en 815, et qu'il y existe encore anjourd'hui, dans un lieu secret de la magnifique chapelle du ci-devant doge, où l'on ne permettait à personne de pénétrer, dans la crainte qu'on n'enlevât ce précieux dépôt (1); ce qui n'a pas empêche plusieurs autres villes, et notamment le monastère de Réichenau en Souabe, de croire posséder de ses reliques. Saint Marc a écrit un évangile qui se divise en 16 chapitres, et qui tient le second

rang parmi les quatre. Il a été figuré par le lion, dans la vision d'Ezéchiel, parce qu'il s'attache à relever la royauté de Jésus - Christ. Toute l'antiquité, d'un commun consentement, a pense que l'évangile de saint Marc n'est qu'un recueil des prédications de saint Pierre, dont il était l'interprète, et que ce recueil avait été fait à Rome, à la prière des chrétiens de cette ville, avec l'approbation de saint Pierre : les plus savants d'entre les modernes, suivent ce sentiment. Quelques Pères cependant ont eu des opinions différentes : saint Chrysostôme était d'avis que saint Marc avait écrit son évangile en Egypte, et saint Augustin, qu'il n'avait fait qu'abréger saint Mathieu. Toute l'antiquité a également cru que saint Marc avait écrit en grec, dix ans après l'ascension du Sauveur. Ceux qui s'écartent maintenant de cette opinion sont en petit nombre, et ne peuvent s'appuyer que surdes conjectures, comme Baronius, qui n'a rien négligé pour faire voir que saint Marc avait écrit en latin, pour les Romains, et Abulbircat, qu'il avait écrit en copte, pour les Egyptiens. Quoique saint Marc paraisse abréger saint Mathieu, et lui ressembler en tout, il est néanmoins plus détaillé que lui dans quelques endroits, et sert à l'expliquer. Son style n'a rien de remarquable: comme tous les écrivains du Nouveau Testament, il abonde en hébraïsmes et même en latinismes; ce qui n'a pas peu contribué à autoriser l'opinion de Baronius. Saint Marc n'a pas eu d'autres commentateurs que ceux des autres évangélistes. Voyez Rosenmüller, Hist. interp. librorum sacr. 1795,5 vol.; in-8°., Scholia in evang. Marci, in-80., Jahn; Enchiridion Hermeneuticæ generalis, et Richard

<sup>(1)</sup> La chàsse où il est renfermé fut encore recoume en mai 1810. Agostiou Carli-Rubbi a donne, à ce sujet, de curieux detaits dans a Dissertasione sopra il corpo di san Marco, Venise, 1811, in-80.

Simon, Hist. des Commentateurs du N. T. in-4º. Saint Jérôme, dans sa lettre à Hedibia, témoigne quelques doutes sur l'authenticité des douze derniers versets de l'évaugile de saint Marc; mais cetteauthenticité est suffisamment démontrée par les plus anciens exemplaires, par le consentement des Eglises grecque et latine, et par la décision du concile de Trente. Il existe un exemplaire de cet évangile, prétendu autographe, en sept cahiers, dont cinq se conservent à Venise : les deux autres . autrefois distraits par Charles IV, qui avait, dit - on, trouvé le tout à Aquilée en 1355, sont vraisemblablement dans la bibliothèque de l'empereur d'Autriche. Les cing cahiers, enfermés dans une cassette, au trésor de Saint-Marc, à Venise, ont été plusieurs fois examinés attentivement par des connaisseurs; mais tel est l'état de destruction où ils se trouvent, qu'ils sont devenus à-peuprès illisibles. Le baron François de la Tour, écrivant à l'archiduc Ferdinand, le 18 juin 1564, lui disait qu'ils étaient de parchemin. Montfaucon (Diarium italicum, cap. 1V, p. 55), prétend qu'ils sont de papyrus d'Egypte. Scipion Maffei, de son côte, assure qu'ils sont de papier fait de coton. (Istoria diplomatica, Mantone, 1727, in-4°.) Cornélius à Lapide, et quelques autres les croient écrits en grec; mais Montfaucon est persuade, par quelques lettres qu'il a pu déchiffrer, qu'ils sont en latin: du reste, tous s'accordent à dire que c'est un des plus anciens manuscrits qu'ils aient vus (1).

On attribue à saint Marc une liturgie qui, de temps immémorial, a été en usage dans l'église d'Alexandrie; Joseph de Sainte-Marie en donna une édition grecque et latine, sur un manuscrit que lui avait procuré le cardinal Sirlet, Paris, 1583, in 8º. Eusèbe Renaudot la reproduisit dans le tome 1er, de sa Collection des liturgies orientales, Paris, 1716, in-4°.; et J. A. Fabricius, dans la 3c. partie du Codex apocryphus N. T., Hambourg, 1719, in - 8°. Enfin Louis-Joseph Assemani l'a insérée dans le tome vii du Codex liturgicus, Rome, 1754, in-4°. Ce savant orientaliste ue doute point que cette liturgie ne soit de saint Marc; et il s'efforce de le prouver, tout en reconnaissant néanmoins qu'elle a subi des changements, comme il est facile de s'en convaincre, en comparant les différentes éditions qui en ont été données, les missels des Coptes, des Maronites et des autres chrétiens orientaux, et même la version que l'abbé Renaudot a faite sur le syriaque, et qui se trouve dans le tome 2e. de sa collection. Quant à la Passion de saint Barnabe, attribuée à saint Marc, par Sigebert et quelques écrivains du moyen âge, dont Papebroch a inseré la traduction latine du cardinal Sirlet, dans le tome 2e. des Acta Sanctorum, il n'est personne, dit Fabricius, qui, à la simple lecture, n'en découvre la fausseté, et ne la juge indigne du saint évangéliste. L-B-E.

MARC (SAINT), élu pape, le 18 janvier 336, à la place de saint Sylvestre, était Romain de naissance; son pontificat ne dura que huit mois et vingt et un jours. Il mourut le 6 octobre, et fut enterré dans le cimetière qui porte aujourd'hui son nom, et qu'il avait orné par respect pour

<sup>(1)</sup> Il est reconun aujourd'ini que ces cinq cabiers sout un fragment d'Eoungelinire, écrit sur parchemin, au sirième siècle, dans le monastère de Suint-Jean du Timave, et apporté d'Aquilee à Venise avant l'an 1313. Le reste du volume s'est conservé jusqu'à nos jours dans le trésor du chapitre de Cividaic. (Ag. Carli Rubbi, loc. cit., p. 139.)

les martyrs dont il renformait les cendres. Son culte est très-ancien : son nom se trouve dans le calendrier de Libère; et il avait une église à Rome dès le ve. siècle. Il eut pour successeur saint Jules Ier. D—s.

MARC, hérésiarque du onzième siècle, et disciple de Valentin, descendait de Basilides, l'un des chefs des Gnostiques ( V. Basili-DES ). Il parait qu'il vivait encore vers l'an 180 ou 190. Peu content de la doctrine de son maître, ou peutêtre curieux d'y ajouter pour devenir lui-même chef de secte, il se composa un système particulier. Au lieu de la sainte Trinité du dogme catholique, il admettait dans Dien une quaternité, fruit de son imagination, et composée de l'ineffable, du silence, du père et de la vérité. Il assurait que c'était cette quaternité même qui s'était révélée à lui, et qui lui avait fait connaître la vérité nue et toute entière. Il attribuait une vertu particulière à l'alphabet des Grecs. Cet alphabet, selon lui, était éminemment mystérieux, et contenait la plénitude et la perfection de la vérité. Ce n'était que par son moyen qu'on pouvait parvenir à la découvrir; et c'était pour cela que Jésus-Christ était appelé Alpha et Omega. A l'hérésie, Marc joignait la magie, et passait pour faire des miracles. Soit jonglerie, soit emploi de moyens naturels peu connus du vulgaire, il savait en imposer aux yeux, et s'attirait par ses prestiges un grand nombre de sectateurs. Qaoiqu'il ne fût point prêtre, il affectait d'offrir l'eucharistie ; et mêlant du vin et de l'eau dans un calice, sur lequel il prononçait une sorte d'invocation, il faisait paraître ce mêlange d'une couleur de pourpre fonce, semblable à celle du sang, qu'il disait que la grâce souveraine y

avait fait descendre. Il présentait ensuite ce breuvage aux assistants; quelquefois il faisait faire cette consécration par des femmes. C'est à saint Irénée que nous devons ces détails. Ce Père croit que Marc « avait un démon qui l'assistait, par le moyen duquel il prophétisait et faisait prophétiser les femmes auxquelles il voulait accorder cette grâce. » Ce qui est certain, c'est qu'il cherchait principalement à faire partager ses erreurs aux personnes du sexe, surtout à celles qui étaient distinguées par leur noblesse, leurs richesses ou leur beauté. Il en séduisit un grand nombre. Il flattait leur vanité en leur persuadant qu'il pouvait leur communiquer le don de prophétie. S'il les trouvait disposées à entrer dans ses vues, il pratiquait sur elles des invocations; et quand leur imagination était bien exaltée, il leur ordonnait d'ouvrir la bouche et de prophétiser. Dans l'espèce de délire où il les avait mises. elles disaient tout ce qui leur venait à l'esprit, et se croyaient des prophétesses. Peut-être aussi que le somnambulisme magnetique n'était pas étranger à ces prévisions (V. Mon-TAN). Marc fut accusé de corrompre les unes dans des entretiens particuliers, et d'employer des philtres à l'égard des autres pour en abuser. Quelques-unes, après avoir été victimes de son libertinage, touchées de repentir, revenaient à l'Église pour se réconcilier. Telle fut la femme d'un diacre catholique d'Asie, qui était venu loger chez Marc. Debauchée par les artifices de ce méchant, elle abandonna son mari pour s'attacher à lui, et le suivit long-temps, aveuglée par la plus honteuse passion. Enfin désabusée, elle vit toute l'horreur du précipice où elle était tombée: elle quitta le corrupteur et passa

le reste de sa vie dans la pénitence. Marc s'adressa aussi quelquefois à des femmes pieuses et sidèles : mais il en était repoussé avec exécration, ct, dès les premiers mots, elles fuyaient en lui criant Anathème. On ne dit pas en quelle année cet hérésiarque mourut. Il laissa des disciples qui furent nommés Marcasiens. Fidèles imitateurs de leur maître, ils passaient leur vie dans les festins et la débanche. Ils se donnaient aussi pour prophètes, corrompaient les femmes, et se livraient d'autant plus librement aux désordres et aux crimes, que, se disant et se croyant parfaits, ils se tenaient pour assurés de leur salut. Ils rejetaient les sacrements. et niaient la nécessité du baptême; mais ils avaient, pour en tenir lieu, une sorte d'initiation, qu'ils appelaient redemption, On ignore en quoi elle consistait. On sait seulement qu'après la cérémonie, ils oignaient l'initié d'huile et de baume. Quelquesuns faisaient, sur les morts, des ouctions superstitienses. Ils soutenaient que Jésus-Christ n'avait point souffert réellement, et ils admettaient un principe du mal. Quant à leur doctrine, ils l'appuyaient sur des textes des saintes Ecritures dont ils détourmaient le sens, ou sur des passages extraits de livres composés par euxmêmes, auxquels ils prêtaieut une autorité qui trompait les ignorants. Cette hérésie subsistait eucore du temps de saint Épiphane, c'està-dire, pendant tout le cinquième siècle. Elle avait fait de grands progrès dans l'Asie, était passée en Euope, et avait infecté les bords du R hone. Elle fut combattue par saint Frénée, saint Justin, et Miltiade, phio sophe chrétien et écrivain du onième siècle. - Un autre MARC, Egyptien et Manichéen, passa en 380

de Memphis en Espagne, et donna lieu à l'hérésie des Priscillianistes.

MARC-ANTOINE. V. ANTOINE, et RAIMONDI.

MARC-AURÈLE (MARCUS-AU-RELIUS-ANTONINUS-AUGUSTUS), surnommé le Philosophe (1), l'un des meilleurs et des plus grands princes de l'antiquité païenne, naquit à Rome, le 26 avril 121, dans les jardins du Capitole. Ses ancêtres avaient rempli des places importantes, et les flatteurs faisaient remonter son origine jusqu'à Numa. Il fut élevé. dans sa famille, sous les yeux de son aïeul, Annius · Verus, personnage consulaire; il reçut les leçons des plus habiles maîtres, et conserva la plus tendre reconnaissance de leurs soins. Ses progrès, dans les lettres, furent médiocres; et il se selicitait. plus tard, de n'avoir réussi ni dans la rhétorique, ni dans la poésie, dont le charme aurait pu le détourner d'études plus sérieuses: mais il goûta de bonne heure les principes des philosophes stoïciens dont il adopta le costume et pratiqua les austérités; il couchait la nuit sur son manteau, et sa mère eut beaucoup de peine à obtenir de lui qu'il eût un lit couvert d'une simple peau. Son caractère grave et réfléchi plaisait à l'empereur Adrien, qui ne le nommait que Verissimus, faisant allusion à son nom de famille, et à l'amour qu'il montrait pour la vérité. Il le créa chevalier des l'âge de six ans, ce qui ne s'était jamais vu, et il lui donna la robe virile à quinze ans. Le premier usage que Marc-Aurèle

<sup>(1)</sup> Marc-Aurèle reçut en naissant le nom de Catilius Soverus, qui est celui de son aireu maternele eu prenant la robe virile, il fut mommé Annuis Verne; et entin, Marcus Aurèlius Antoninus, lors de se adoption par Autonia.

fit de sa liberté, fut d'abandonner à sa sœur Annia Cornificia, qui avait épousé Numidius Quadratus, toute la succession de leur père, afin qu'elle fût aussi riche que son mari. Peu de temps après, on le nomma préfet de Rome; place qu'il remplit avec une sagesse fort au-dessus de son âge. Il renonça, dès-lors, à la chasse et aux exercices du corps, qu'il aimait avec passion; il ne parut plus que rarement dans les spectacles et les jeux publics. A tous les vains plaisirs, il préférait la société de quelques amis, et les leçons des philosophes. Adrien, forcé de se choisir un successeur, désigna Antonin, et lui imposa en même-temps la condition d'adopter Marc-Aurèle (V. Antonin, II, 288). Celui-ci apprit, en tremblant, cette nouvelle, et ne quitta qu'à regret les jardins de sa mère, où il avait passé des jours si purs et si tranquilles. Antonin, parvenu au trône, annula les engagements de Marc-Aurèle avec la fille de Luc, Commode, et lui donna en mariage sa fille Faustine; il le désigna, en même-temps, consul, le créa César, et l'obligea de prendre connaissance de toutes les délibérations du schat, pour se former à la science du gouvernement. Accablé d'honneurs qu'il n'avait point desirés, Marc-Aurèle n'en fut que plus passionné pour l'étude de la philosophie: et Antonin fit venir d'Athènes le célèbre Apollonius pour lui donner des leçons ( V. Apollonius , II , 323). Antonin étant mort le 7 mars 161, Marc-Aurel, lui succeda, et s'associa aussitôt Luc.-Aurel. Verus, son frère adoptif, qu'il créa césar et auguste, et auquel il fiança Lucille, sa fille. Les commencements de son règne furent marqués par des calamités sans nombre : le Tibre et le Pô débordés ravagèrent les campagnes de l'Italie, et détruisirent jusqu'à l'espérance des récoltes. Une horrible famine et des maladies pestilentielles enlevèrent une partie de la population; et tandis que Marc-Aurèle luttait contre tant de fléaux réunis, des mouvements séditieux éclataient en Bretagne; les Cattes ou Quades pénétraient dans la Germanie, et les Parthes menacaient d'envahir les provinces de l'Orient, C'en était fait de l'empire sans la prudence et le courage de Marc-Aurèle. Il se contenta d'envoyer quelques légions avec ses lieutenants dans la Bretagne et la Germanie: mais il fit désigner Verus pour aller combattre les Parthes, les ennemis les plus redoutables des Romains. Il esperait, en excitant en lui l'amour de la gloire, l'arracher aux habitudes voluptueuses qui dégradaient sa jeunesse; il le fit accompagner par quelques-uns de ses amis, chargés de le surveiller; il lui donna. en le quittant, les conseils les plus sages: mais tout fut inutile, et Verus. se reposant sur ses officiers du soin de continuer la guerre, retrouva dans les faubourgs d'Antioche, le luxe et les plaisirs de Rome. Marc-Aurèle dissimulant le chagrin que lui faisait éprouver la conduite de son indigne collègue, ne s'occupait que du bonheur des Romains. Il accrut l'autorité du sénat, et fit respecter ses decisions, lors même qu'elles étaient contraires à son avis ; car , disait-L il est plus raisonnable de suivre l'opinion de plusieurs personnes eclarées que de les soumettre à celle d' 🖘 seul homme. Il abrégea l'instruction des procès ; fixa le taux légal de l'intérêt, et défendit les prêts usuraire. assura la rentrée des impôts en precrivant les exactions; flétrit les de-

lateurs : sit fleurir le commerce (1). et prévint le retour des disettes par l'établissement de greniers publics dan's toute l'Italie. Cependant la guerre contre les Parthes étant terminée, Verus revint à Rome, après cing ans d'absence, et obtint les honneurs du triomphe que Marc-Aurèle consentit à partager avec lui; mais cet empereur philosophe n'accepta qu'avec répugnance le surnom de Parthique, et le quitta bientôt pour celui de Germanique, que lui méritèrent ses exploits. La guerre ne tarda pas à recommencer contre les Quades et les Marcomans, peuples sortis du Nord, et qui, après avoir étendu leurs ravages sur la Germanie, menaçaient de se porter sur les provinces plus voisines de Rome. Marc-Aurèle sit décider par le sénat que les deux empereurs marcheraient ensemble à la tête des troupes. Pour se rendre les dieux favorables, ou plutôt pour ranimer la confiance des soldats, il ordonna un si grand nombre de sacrifices, que les railleurs dirent qu'à son retour, il ne trouverait plus de bœufs pour remercier les dieux, de la victoire. L'armée se mit en marche au commencement de l'année 160: les barbares repoussés sur tous les points demandèrent la paix; et L. Vérus, qui regrettait d'être éloigné de Rome, était d'avis qu'on acceptât leurs propositions: mais Marc-Aurèle lui représenta la nécessité de les poursuivre pour achever de les réduire. Les deux empereurs avaient choisi Aquilée pour leur quartier d'hiver :

ils en furent chassés par les maladies contagieuses. Verus mourut subitement pendant la route (1). Son collègue lui rendit les plus grands. honneurs ; mais il ne regretta pas un prince si peu digne du trône. ( V. L. Vérus. ) Il se prépara cependant à continuer la guerre : toutes les ressources avaient été épuisées ; et la misère des peuples ne permettait pas de songer à de nouveaux impôts. Dans cette circonstance critique, Marc-Aurèle n'hésita pas à vendre les meubles et les effets précieux qui décoraient son propre palais; et il se procura par ce moyen les sommes dont il avait besoin, sans ajouter aux charges de l'état. Il s'attacha d'abord à rétablir la discipline parmi les soldats, et leur donna lui-même l'exemple de la sobriété, de la patience à supporter les privations, et du courage dans les dangers. La nuit, renfermé dans sa tente, il lisait les ouvrages des philosophes, en recueillait les pensées les plus propres à fortifier son ame contre les revers. et à nourrir cet amour de la vertu qui forme tout son caractère (2). Il défit successivement les Marcomans. les laziges et les Quades. La victoire qu'il remporta sur ces derniers, fut attribuée à un prodige que les écrivains ecclésiastiques regardent comme l'effet des prières des soldats chrétiens de la légion Mélitène; et ce fut après cette victoire que Marc-Aurèle publia un arrêt qui défendait de rechercher les chrétiens et de les déférer en justice pour leur religion. Voici le fait : les Romains voulant

<sup>(1)</sup> Les relations commerciales des Romains s'étendrent jusqu'aux extrémités de l'Asie orientale; et 'on voit, l'an 160, un ambassadeur de Marc-Aurèle arriver à la Chine par l'Inde, les Parthes s'étant emparès du commerce par terre et des communications par la voie la plus directe. (De Guignes, Idée génièrale du commerce des Chinois avec les nations occidentales, Acad. des luscr. L. XLVI, p. 555.)

<sup>(</sup>t) On annonça qu'il etait mort d'une apoplexie foudroyante; mais le bruit commun fut qu'il périt empoisonné (F. FAUSTISE), et Dion accuse Marr-Aurèle lui-mème de ce crime. On l'a aussi impute à Lucille,

<sup>(</sup>a) Le premier livre de ses pensées est daté de Carnunte; et le second, du camp sur les bords du fleuve Grapna au pays des Quades.

poursuivre leurs triomphes, s'étaient engages dans des défilés dont les Quades leur fermerent l'issue; ceuxci, ayant détourné tous les ruisseaux, laissaient leurs ennemis exposés sous un ciel brûlant à une soif dévorante. Les Romains périssaient lorsqu'une pluie imprévue leur offrit les moyens de se désaltérer; et dans le même temps, un orage affreux, mêlé de grêle et de tonnerre, fondit sur les Quades, qui se hâtèrent de rendre les armes, persuadés que les dieux s'étaient déclarés pour les Romains. Les barbares revenus de leur frayeur violèrent sans scrupule un traité que la peur leur avait fait jurer; et Marc-Aurèle se vit force de prolonger son séjour dans les déserts de la Germanie. Pendant ce temps-là, Avid. Cassius, gouverneur de la Syrie, que de grands succès et des qualités brillantes avaient signalé à l'estime de Marc-Aurèle, songeait à lui ravir l'empire. Certain que l'amour des Romains pour cet empereur, serait un obstacle invincible à ses desseins, il répandit le bruit qu'il était mort, et se fit proclamer par les légions de l'Orient. Marc - Aurèle, à cette nouvelle, assembla son armée, et prononça une harangue que Dion nous a conservée (liv. 70). Il y déclare que Cassius a trompé sa confiance et son amitié, mais que son seul desir est de lui témoigner, par l'oubli le plus entier et le plus généreux de ce qui s'est passé, qu'il n'a pas connu toute l'affection que son prince lui portait. Il était en marche pour combattre les rebelles lorsqu'on lui apporta la tête du révolté : il détourna les yeux de cet horrible spectacle, ordonnant que ces tristes restes fussent inhumés avec honneur (V. A. Cassius, VII, 309). Il pardonna aux enfants de Cassius, leur

rendit la moitié des biens de leur père, remit aux filles les pierreries et les bijoux; et leur laissant a tous la liberté dese retirer oùils voudraient, il leur conserva les prérogatives des enfants des sénateurs. Il fit brûler tons les papiers du gouverneur de la Syrie, dans la crainte de trouver des coupables : il accorda un pardon généreux aux villes qui avaient embrassé le parti de l'usurpateur, et ne visita les provinces de l'Orient que pour y répandre de nouveaux bienfaits. Il s'arrêta quelque temps à Smyrne, où il eut le plaisir d'entendre l'orateur Aristide, dont on lui avait vanté l'éloquence; et peu après, il fit rebâtir cette ville ruivée par un incendie ( V. ARISTIDE, II, 441) (1). Il voulut ensuite visiter Athènes, et s'y fit initier aux grands mystères de Cérès : il y établit des maîtres pour toutes les sciences qu'on enseignait alors; leur assigna des appointements considérables, et leur accorda des priviléges, afin d'augmenter encore l'estime des peuples pour des hommes voués à l'instruction. A son retour à Rome, l'em percur fut accueilli parla joie la plus vive : les honneurs d'un nouveau triomphe, auquel on associa son fils Commode. lui furent décernés par le sénat. Il se retira ensuite à Lavinium, pour y goûter quelque repos dans le sein de cette philosophie, qu'il nommait sa mère. a Que les peuples, répétait-il souvent » d'après Platon, que les peuples » seraient heureux, si les philoso-» phes étaient rois, ou si les rois » étaient philosophes! » (V. la Fie de Marc-Aurèle, par Dacier.) Ce fut cette année (177), qu'il consacra

<sup>(1)</sup> On a dit dans cet article que l'empereur Antonin accorda la restauration de Suyrue aux, prières d'Aristide, Par Antonin, il faut entendre Marc-Aurèle, qui se nommait s'ussi Marc-Autonia.

un temple à la Bonté, sur le Capitole : cette divinité favorable était peut-être la scule qui n'eût point encore d'autels à Rome. Sa modestie égalait sa philosophie. Il allait encore, à l'age de près de 60 ans, écouter les leçons du philosophe Sextus. Pendant ce temps-la les lientenants de Marc - Aurèle, Pertinax et les deux Quintiles, continuaient de tenir en bride les barbares, et obtenaient sur eux des avantages qui les empêchaient de tenter des excursions. Il jugea que sa personne était nécessaire pour achever de les détruire : malade et affaibli parl'age. il retourna, l'an 178, dans la Germanie, emmenant avec lui son fils Commode, qu'il desirait sonstraire à la corruption presque générale. Il remporta, l'année suivante, une victoire complète sur les barbares; mais les progrès de la maladie dont il avait apporté le germe, lui faisant prévoir une sin prochaine, il appela auprès de son lit de mort, le jenne Commode, et, après lui avoir donne les conseils les plus sages mais les plus inutiles (V. Commode), le recommanda, dans des termes pressants, aux amis dont il avait éprouve la fidelité. Le soir même, le tribun de service près de l'empereur étant venu lui demander l'ordre : a Allez, dit-il, au soleil levant; pom » moi , je perds la lumière. » Il expira peu de temps après, le 17 mars de l'an 180, à Sirminm, on, selon d'autres, à Vienne en Autriche. Les cendres de ce grand prince furent rapportées à Rome, où la nouvelle de sa mort avait repandu une consternation générale; et elles furent déposées dans le tombeau d'Adrien. Marc-Aurèle a été loue de nos jours par l'académicien Thomas, comme 1 l'aurait été par les plus grands

orateurs romains ( V. Thomas ). Ce prince alliait la fermeté à la douceur : il était naturellement indulgent, et il ne condamna jamais un coupable sans tempérer, par égard pour la faiblesse humaine, la peine que lui infligeait la loi. Il savait réparer avec magnanimité les erreurs dans lesquelles il était tombé. On lui avait surpris la condamnation de Pertinax, l'un des officiers les plus distingués de l'armée; bientôt l'innocence de Pertinax éclata : Marc-Aurèle s'empressa de le nommer sénateur et consul : et comme les envieux murmuraient de voir tant d'honneurs accumulés sur la tête d'un homme d'une naissance obscure : « Eh quoi ! s'écria - t - il , la » place des Scipion serait avilie par » un guerrier qui leur ressemble!»Sa sagesse, dit son biographe ( Capitolin), son égalité d'ame et sa piété, furent telles que les vices mêmes de ses proches n'en altérèrent point l'éclat: il était soigneux de sa réputation, s'informant de ce qu'on disait de lui. et reglant sa conduite sur les avis qu'il recevait. « Rien n'est capable, » dit Montesquien , de faire oublier » le premier Antonin, que Marc-Au-» rèle qu'il adopta. On sent en soi-» même un plaisir secret lorsqu'on » parle de cet empereur ; on ne peut » lire sa vie sans une espèce d'at-» tendrissement; tel est l'effet qu'elle » produit, qu'on a meilleure opi-» mon de soi-même parce qu'on a » meilleure opinion des hommes » (Grand. des Rom., chap. xvi).» Nous devons l'avouer : on a cependant cherché à jeter des doutes sur les vertus d'un prince digne des respects et de l'admiration des siecles (1). On lui a fait un crime de

<sup>(1)</sup> Un ecrivain de notre temps disait un jour à J.-J. Rousseau, qu'il s'occopait de démoutrer le laussess

son indulgence pour les désordres de Faustine, qu'il a peut-être ignorés (1) (V FAUSTINE.) On lui a reproché de n'avoir point écarté du trône, Commode, son fils unique. Mais il paraît que Commode ne manifesta point des son enfance cette perversité qu'il afficha lorsqu'il fut maître de l'empire : tant que son père vécut, il se contint dans les bornes du devoir; et ses torts, s'il en eut, furent excusés facilement par le plus indulgent des hommes. Les chrétiens ont encore accusé Marc-Aurèle de son zèle pour les extravagances du paganisme, qui le portait à multiplier les sacrifices et les consécrations de toute espèce, à introduire dans Rome des religions étrangères, et à faire auprès du sénat des démarches humiliantes pour obtenir que l'on rendît les honneurs divins à l'infâme Adrien, qui l'avait appelé à l'empire, à Faustine, et à Luc. Vérus, si décrié pour ses vices : ensin, quelques écrivains lui reprochent d'avoir excité lui-même contre les chrétiens la cinquième persécution générale. Cependant l'histoire nous apprend qu'en montant sur le trône, il ordonna que tous les détenus comme chrétiens sussent mis en liberté et leurs délateurs punis. (V. la Lettre aux présets, dans l'Histoire ecclésiastiq. d'Eusèbe, dans sa Vie par Dacier, etc. ) L'an 174, il renouvela, comme on l'a dit, la défense d'accuser les chrétiens, et ordonna aux magistrats de punir rigoureusement ceux qui tenteraient de les troubler dans l'exercice de leur culte: mais il ne révoqua point les édits portés contre eux par ses prédécesseurs; et s'il est vrai que Rome, tant que vécut Marc-Aurèle, ne vit pas couler le sang d'un seul martyr, persécution n'en continua pas moins dans les provinces, et ce fut l'an 177 qu'eurent lieu les massacres des chrétiens de Vienne et de Lyon, dont les actes forment un des plus précieux monuments de l'Église de France ( V. IRÉNÉE, XXI, 259 ). On sait que Marc-Aurèle avait laisse des Commentaires sur sa vie, pour l'instruction de son fils ; et l'on ne peut trop regretter que le temps nous ait privés de cet ouvrage. On a de ce grand prince douze livres de Réflexions morales, en grec : elles ont été publiées pour la premiere fois par Xylander avec une traduction latine, Zurich, 1558, in-8°., sous ce titre : M. Antonini imp. de se ipso (1). On trouvera la liste des autres éditions de ce recueil precieux dans le tom. IV de la Biblioth. gr. par Fabricius; mais on doit citer ici les plus estimées : Oxford, 1704, in - 80.; avec les notes de Th. Gataker et de George Stanhope, Londres, 1707, in-40.; l'édit revue par J.-M. Schulz, Sleswig. 1802, in-80., devait être accompagnée de deux volumes de commentaires qui n'ont point paru. Les Re-

des vertus des grands hommes du paganisme, en représaille de ce que les philosophes modernes attaquaient celles des grands hommes du christianisme, « Vous allez reudre, lui dit Roussrau, un grand service au geure humain; il va se trouver entre la phi-» losophis et la religiou, comme le vicillard de la » fable ontre aes deux maîtresses. » (V. les OŒuvres de Bern.-de-Saint-Pierre, tome XII, p. 38.)

<sup>(1)</sup> Dans un ouvrage où Marc-Auvèle avait ras-emble ses peusées les plus secrètes, il ne laisse pus échapper une seule plainte coutre l'austine. Au contraire, il remercié les dieux de lui avoir donne une femme si douce, si complaisante, pleine de tendresse et d'une enerveilleuse nimplicité de mœurs (Réflex, de Marc-Auvèle, liv. 10°, XVII, trad. de Dacier). Su femme le trompnit, et il l'a ignoré; ou si l'on veut, il a cra d-voir à la Busjesté inspériale d'éviter tout scandale puillie.

<sup>(1)</sup> On a expliqué, dit Dacier, en vingt manière le titre de ce livre; mais il nous perait qu'elles set toutes meuvaises. Le grec dit i Douze livre à de l'orpereur Marc-Antonin à soi même. En effet, è se parle jamais qu'à lui dous tout l'ouvrage.

flexions morales ont été traduites en français, par Dacier, Paris, 1601, 2 vol. in-12, édition rare et recherchée, d'une traduction qui a été souvent réimprimée; par J. P. Joly, Paris, 1770, in-80.; 1773, in-12; 1796, in-8°.; 1803, iu-12 et in-8°. La traduction de Dacier est la moins bonne: mais on fait beaucoup de cas des prolégomenes et des notes dont il l'a accompagnée; Stanhope les a traduits en latin (1). Les Pensees de Marc-Aurèle sont le meilleur ouvrage qui nous soit resté de la secte des philosophes stoïciens ( V. EPICTÈTE). On trouve quelques Lettres de cet excellent prince dans les Vies d'Av. Cassius et de Pescennius Niger par Spartien. Une partie assez considérable de sa correspondance avec Fronton, découverte par M. Ang. Mai, dans la bibliothèque du Vatican, a été publiée en 1819 par ce savant éditeur, qui en avait déjà trouvé quelques fragments dans la bibliothèque Ambrosienne. ( V. FRONTON, XVI, 121.) Marius Maximus avait écrit la Vie de Marc-Aurèle; elle est citée par Jul. Capitolin, qui nous en a laisse une. pleine de détails précieux, mais rangés trop confusément ( V. CAPI-TOLIN ). Gautier de Sibert a publié la Vie de Marc-Aurèle, à la suite de celle de Tite-Antonin, Paris, r 769, in-12; et l'on annonce en ce moment une Histoire du règne de ce prince, 3 vol. in-8°. (2) On a in grand nombre de médailles de Marc-Aurèle en or, en argent, en grand, moyen et petit bronze. Les plus rares sont celles qui ont pour revers les têtes de Commode jeune. de Vérus et de Faustine. L'abbé Belley a publié dans les Mémoires de l'Acad. des Inscriptions, t. xxv. une Dissertation sur les médailles de Marc-Aurèle et de Verus, frappées pour perpétuer le souvenir du triomphe qui leur fut décerné après la guerre des Parthes.

MARC-PAUL. Voyez Polo. MARCA (PIERRE DE), issu d'une famille originaire d'Espagne (V. Til-LADET), naquit le 24 janvier 1594, à Gant, en Béarn. Sa mère n'était enceinte que de sept mois lorsqu'elle le mit au monde : il fallut d'abord le nourrir en lui versant du lait dans la bouche, puis le faire allaiter par une chèvre. Les rigueurs que l'on exerçait envers les prêtres catholiques obligèrent ses parents de l'envoyer à Tarbes pour y être bap. tise. Nommé, en 1615, conseiller au conseil souverain de Pau, tout composé de calviuistes, il s'y conduisit quoique très-jeune encore, avec tant d'intelligence, que Louis XIII. ayant érigé, en 1621, cette compaguie en parlement, l'en nomma président. Il y seconda si bien les vues de la cour, qu'il devint conseillerd'état, en 1639. Le cardinal de Richelien , l'ayant chargé de réfuter l'Ortatus gallus ( V. HERSENT), il publia, en 1641, la première partie de son traité, devenu celèbre, De Concordià sacerdotii et imperii. Le libraire exigea qu'i ajoutât à ce titre celui De Livertatibus ecclesiæ gallicana. Cette complaisance déplut aux Romains, qui prétendaient que les libertés gallicanes ne pouvaient se concilier avec les libertes de l'Eglise. L'auteur, devenu veuf, fut appelé à l'évêche de Couserans. Les papes

( ) On n a pas cité la Vie de Mare-Aurèle . enerard, parce que ce n'est qu'une fiction puerile et

... I imaginée.

<sup>(3)</sup> Stanbope a augmente la Vie de Marc-Aurile, 27 Dacier, d'un grand nombre de preuves tirres des acciens historiens. L'abbé de la Prir a public l'Fis-rie des monarques philosophes (Marc-Aurèle, Ju-ext., Stanislas et Prederic), 1764, 10-12.

Urbain VIII et Innocent X mirent, pour condition à l'expédition de ses bulles, la rétractation de quelques endroits de son livre. Marca chercha d'abord à les apaiser, par une dissertation où il prouvait la supériorité du pape au-dessus des conciles. Cette condescendance ne suffisant pas pour satisfaire la cour de Rome, il signa, le 12 août 1647, une déclaration par laquelle il s'engageait à se conformer en tout à la doctrine de l'Eglise romaine, touchant la juridiction et les immunités ecclésiastiques, de condamner tout ce qu'il avait écrit de contraire dans son livre, de le corriger dans une seconde édition, d'y enseigner que les droits que le roi exerçait sur les choses ecclésiastiques, il ne les exerçait qu'en vertu d'un privilége apostolique. Ses bulles lui furent enfin expédiées. Le prélat en témoigna sa reconnaissance à Innocent X, par une dissertation sur la primauté de S. Pierre, contre le système des théologiens qui admettaient deux chefs de l'Eglise dans la personne de S. Pierre et dans celle de S. Paul ( V. Barcos). Pendant cette contestation, qui dura six ans, Louis XIII nomma Marca intendant de la Catalogne, qui s'était mise sous sa protection. Ce prélat se concilia si bien l'affection des Catalans, par la sagesse de son administration, qu'ayant été attaqué d'une maladie qui le conduisit aux portes du tombeau, à son retour en France, ils envoyèrent douze capncins et douze jeunes filles, pieds nus en pelerinage à N.-D. de Montserrat, afin d'accomplir un vœuqu'ils avaient fait pour sa conservation. Sa translation sur le siège de Toulouse, en 1652, éprouva encore des difficultés à Rome. Cependant il montra beaucoup de zèle, dans l'assemblée du

clergé de 1653, pour faire recevoir la bulle d'Innocent X contre le livre de l'évêque d'Ypres, et pour presser des mesures rigoureuses contre ses partisans. Il dressa le premier projet d'un formulaire, où l'on condamnait les cinq propositions dans le sens de l'auteur. Enfin, il fit paraître, en 1657, au nom du clergé, une relation de tout ce qui s'était passé dans cette affaire. Cette relation fut fortement attaquée par Nicole, dans son Belga percontator. Marca, qui avait été pourvu de deux évêchés, et n'avait résidé dans aucun, parut disposé, en 1658, à quitter la cour pour se retirer dans son diocèse; mais le roi le fixa auprès de lui par la charge de ministred'état. Le cardinal de Retz ayant donné, en 1661, sa démission de l'archevêché de Paris, Marca y fut nommé; et l'on crut même afors qu'il allait remplacer le cardinal Mazarin. Mais la résolution que prit Louis XIV de gouverner par Itamême, renversa ce projet. Infatigable au travail, Marca, pendant sa dernière maladie, dictait encore à Baluze un traité De l'infaillibilité du pape, peut - être pour se frayer la voie à la pourpre romaine. Il termina sa carrière le 20 juin 1662, le jour même où il reçut ses bulles d'archevêque de Paris. Ce prefat avait une vaste érudition, sacrée et profane. C'était un très-habile canoniste: mais plusieurs l'ont regardé comme un médiocre théologien, un esprit adroit, qui trouvait des raisons à tout, et savait faire plier son savoir aux intérêts de sa politique. « C'était. » dit Bossuet, un homme d'un très-» beau génie, d'un esprit souple et » variable, qui avait la malheureuse p facilité de passer d'un sentiment » à l'autre, à la faveur de quelque

» équivoques, et de traiter, comme » en se jouant, les matières ecclé-» siastiques. . . . Pour ménager les » oreilles trop délicates des Ro-» mains, il a donné une idée toate » nouvelle des libertés gallicanes...» Baluze, son historien et son apologiste, paraît croire anssi que sa sincérité n'était pas entière, et qu'il entrait beaucoup de calcul dans les opinions qu'il professait. Quand il dit mal, ajoute le caustique abbe de Longuerne, c'est qu'il est payé pour ne pas bien dire, ou qu'il espère l'être. De tous ses ouvrages le plus important, celui auquel il doit sa celébrité, est son fameux traité De Concordia sacerdotii et imperii. Il en avait préparé une seconde édition. qu'il n'osa point donner de son vivant, à cause des querelles que la première lui avait attirées avec Rome. Baluze la publia, en 1663, angmentée des quatre derniers livres, et précédée de la Vie de l'auteur. Il fit des suppléments considérables au cinquième livre, traduisit en latin le sixième et le septième, corrigea les fautes d'impression, et les locations qui n'étaient pas du bon latin, y mit des notes et des additions considérables. Elle fut condamnée par un décret de l'Index romain, du 17 novembre 1664; ce qui n'empêcha pas l'éditeur d'en donner une nouvelle en 1669. La plus ample et la plus recherchée est celle qu'il mit au jour en 1704. Il y en a une dernière, donnée par Bohmer à Francfort en 1708, et dans laquelle cet éditeur a inséré quelques disserrations de l'auteur, déjà imprimées. C'était l'ouvrage le plus complet Ju'on eût sur les libertés de l'Église allicane, avant la célèbre défense les quatre articles, par Rossuet. Les I tramontains ont prétendu, sans en

fournir aucune preuve, que M. de Marca avait indiqué à Baluze divers changements à faire dans l'ouvrage. et que celui-ci n'en avait fait aucun. Mais cela ne peut se concilier avec l'ordre donné avant sa mort au savant éditeur, d'y ajouter les quatre derniers livres où il s'exprime encore plus fortement que dans les premiers sur les maximes reçues dans le royaume. Les autres ouvrages de Marca sont : I. Marca Hispanica, Paris, 1680, in-80., augmentée d'un quatrième livre par Baluze. C'est une description savante et curieuse des provinces limitrophes de la France et de l'Espagne, que l'auteur avait composée, en 1660, lorsqu'il fut chargé d'aller déterminer les frontières des deux états, conjointement avec les commissaires espagnols. II. Histoire de Bearn, Paris, 1650, in-fol. : elle est dégagée des fables dont les chroniqueurs l'avaient surchargée, et enrichie de pièces justificatives. III. De Primatu Lugdunensi et aliis primatibus, 1644, in 80. IV. Opuscula: c'est un recueil in-80, de dissertations latines et françaises, publié en 1660 et 1681 par Baluze. On y remarque une relation en vers latins d'un Voyage de Paris en Languedoc, fait en 1654. V. Traites theologiques, mis au jour par Faget, parent de l'auteur ; précedés d'une Vie du savant prélat, qui occasionna une dispute très-vive entre l'éditeur et Baluze, L'Eloge de M. de Marca, par l'abbé Bombart, Paris , 1762, in-8°. , a été couronné à l'academie de Pau, le 4 fevrier de la même année. On avait aussi son Oraison funèbre en latin, par J. Doniat , Paris , 1664 , in-40. T-p.

MARCASSUS (PIERRE DE ), poète, romaneier et traducteur médiocre, né en 1584, à Gimont,

petite ville de Gascogne, vint à Paris, jeune, et fut nommé régent au collége de Boncourt, place qu'il remplissait encore en 1617. Il fut chargé ensuite de l'éducation d'un neveu du cardinal de Richelieu; et si l'on en croit Gui Patin, écrivain très-satirique, il cut besoin de recourir à la protection de ce ministre, pour échapper aux poursuites que lui avait attirées sa mauvaise conduite. Il ne laissa cependant pas d'obtenir une place de professeur au collége de la Marche; et il mourut à Paris, au mois de décembre 1664, à l'âge de 80 ans. C'était un homme plein de vanité, qui se croyait trèssupérieur à tous les gens de lettres, ses contemporains; il prend, à la tête d'un de ses ouvrages (la traduction libre des Odes d'Horace) le titre singulier de principal historiographe du Roi, rayé de l'état. Si, comme on peut le conjecturer d'après ce passage, il a réellement joui d'une pension comme historien, on ne voit pas à quel titre il avait pu la mériter. Marcassus était l'un des admirateurs de Ronsard, et il a commenté son poème de la Franciade (V. Ronsard). Il était ami de l'abbé de Marolles. et d'un certain Molière, auteur du roman de Polixène, que les derniers éditeurs du Dictionnaire de Moréri ont confondu avec notre inimitable comique. On a de Maicassus: I. Des romans, la Clorimene, Paris, 1626, in-80. - Le Timandre, in-80., ouvrage dans lequel il raconte, sous des noms empruntés, plusieurs anecdotes alors récentes; et l'Amadis de Gaule, ibid., 1629, in-8º. II. Deux pièces de théâtre : l'Eromène, pastorale en cinq actes et en vers, ibid., 1633, in 8°., pièce de la plus grande indécence, qu'il dédia ce-

pendant à son élève; et les Pécheurs illustres, tragi-comédie, ibid., 1648, in-4°. III. Des Lettres morales, ibid., 1629, in-8º. IV. L'Histoire grecque, 1647, in fol.; 1669, 1 vol. in-12 (édition citée par Lenglet Dufresnoy). Ce n'est qu'un recueil de différents passages tirés d'Hérodote, Thucydide et Xénophon: l'ouvrage devait avoir une suite; mais aucun imprimeur ne voulut s'en charger. V. Des Pièces de vers, latines ou françaises, dont on trouvera les titres dans les Mémoires de Niceron, tome xxxi, ou dans le Dictionnaire de Moréri, édit. de 1759. VI. Des Vers français, insérés dans le Recueil des Muses illustres. Marcassus a traduit en vers les Bucoliques de Virgile, Paris, 1621, in-40.; et les Odes et les Epodes d'Horace, ibid., 1664, in-8º. Il commença cette dernière traduction à l'âge de 80 ans, et l'acheva en deux mois. Il a traduit en outre: Les Amours de Daphnis et Chloé, de Longus, ibid., 1616, in-8°.; les deux premiers livres des Dionysiaques de Nonnus, 1631, in-42. (V. Nonnus); l'Argenis de Barclay, 1633, in-80.; et enfin les trois livres de l'Ame d'Aristote, 1641, in-8°. Le portrait de Marcassus a été gravé par Mich. Lasne, format in-4°.

MARCEAU (FRANÇOIS-SÉVEBIS
DESGRAVIERS), général français, naquit à Chartres, le 1er. mars 1764.
Son père, procureur au bailliage de
cette ville, ayant négligé son éducation, le fils trouva heureusement dans
sa sœur une seconde mère : elle cultiva son bon naturel, lui inspirar
surtout des sentiments d'honneur et
de probité. Mais d'un caractère boudlant, et ne se sentant aucune vocatisa
pour le barreau, auquel il était des-

tiné, il prit le parti des armes : à 17 ans il entra comme soldat au régiment de Savoie Carignan, et parvint rapidement au grade de sous-officier. Se trouvant à Paris en congé, le 14 juillet 1789, il se mêla aux citoyens armés pour la cause de la révolution, qu'il embrassa avec ardeur. La garde nationale de Chartres en fit ensuite son instructeur; il partit de la pour la frontière en 1792, en qualité de commandant d'un des bataillons de volontaires d'Eure-et-Loir. Il fit cette première campagne dans l'armée de Lafayette : son bataillon faisait partie de la garnison de Verdun, lorsque les Prussiens en firent le siège. Opposé, dans le conseil de guerre, à la reddition de la place, ainsi que le commandant Beaurepaire, qui se tua de désespoir, il fut chargé, comme le plus jeune officier, de porter la capitulation au roi de Prusse, qui, voyant couler ses larmes, en admira le motif. Plus heureux à la fin de la campagne, Marceau se distingua; mais trouvant, parmi les volontaires, des idées de liberté incompatibles avec la discipline, il sollicita un emploi dans la ligne, et fut nommé capitaine des cuirassiers dans la légion germanique, corps nombreux qui, en avril 1793, partit de Philippeville pour aller combattre les royalistes de la Vendée. Bientôt l'intrigue, l'esprit de parti, la fureur des dénonciations, désorganisèrent ce corps en présence même des Vendéens. Tout l'état-major, acensé de trahison, fut arrêté à Tours: Marceau, lié avec ses ches, partagea leur sort. On reconnut bientôt l'absurdité de la dénonciation; et on leur rendit à tous la liberté, la veille de la bataille de Saumur. Cette ville ayant été prise par les royalistes, et l'armée republicaine dispersée, le conventionnel Bourbotte, qui avait en un cheval tué sous lui, eût été fait prisonnier, si Marceau ne lui cût donné son propre cheval, s'exposant lui - même aux plus grands périls. Cette action ayant fixé sur lui l'attention, il fut nomme, par décret, général de brigade à vingtdeux ans. Il s'en montra digne par sa conduite militaire, et par un patriotisme pur, désintéressé, qui contrastait singulièrement avec la cupidité et la cruauté de la plupart des autres chefs du parti révolutionnaire. Ce fut dans le cours de cette guerre terrible, qu'il s'unit de la plus étroite amitié avec Kléber, dout le caractère élevé et loyal avait beaucoup de rapports avec le sien ( V. Kleber ). La défaite des armées républicaines, dans plusieurs batailles livrées aux royalistes, était attribuée à l'impéritie des généraux en chef; et la Convention ne savait sur qui porter son choix. Dans un conseil de guerre, où assistaient douze de ses commissaires, Kléber désigna Marceau pour commander les deux armées de l'ouest : on le nomma; et il se hâta de rassembler toutes les troupes, pour attaquer les Vendéens qui occupaient le Mans. Après avoir combattu toute la journée du 13 décembre 1793, et chassé l'ennemi de ses positions, il s'arrête à portée du canon de la ville, remettant au jour suivant la bataille décisive. « C'est dans le Mans même. » lui dit Westermann, qu'il faut pro-» fiter de la fortune. - Tu joues » gros jeu, répond Marceau en lui » serrant la main: n'importe, mar-» che, et je te suivrai (1). » La bataille dure toute la nuit; et au point

<sup>(1)</sup> V. la quatrième édition de l'Hutoire de la guerre de la Vendée, tome 11, p. 231.

du jour les Vendéens, complètement défaits, abandonnent la ville aux républicains, qui y portent l'effroi et le carnage. Marceau gémit de l'épouvantable abus de la victoire, et ne peut y mettre un terme qu'en faisant battre la générale. Il poursuit les Vendéens, et détruit leur dernier corps à Savenay; mais on cabalait déjà pour lui ravir le commandement. Ses ennemis, instruits qu'au Mans, il avait sauvé la vie à une jeune et belle Vendéenne, et l'avait mise en sûreté, après l'avoir arrachée à la brutalité des soldats, lui font un crime de cet acte d'humanité. On informe contre lui, pour avoir soustrait au supplice une femme royaliste, prise les armes à la main : l'échafaud l'attendait; mais Bourbotte se rappelant qu'il devait la vie à cet officier, vole de Paris à l'armée, et anéantit la procédure. Toutefois Marceau ne tarda point à perdre le commandement en chef. A l'ouverture de la campagne de 1794, on l'envoya commander une division de l'armée des Ardennes; de là, passant à l'armée de Sambre-et-Meuse, il reconnut la force et la position de l'armée de Cohourg, près de Fieurus, soutint le premier ses efforts, eut deux chevaux tués sous lui, et, réuni au corps de bataille, indiqua au général en chef Jourdan, un changement de position devenu décisif. Marceau se dirigea ensuite sur la Meuse, et il occupa Aix-la-Chapelle, Bonn et Coblentz. Chargé en 1795, de proteger la retraite de l'armée, et de faire brûler le pont de bateaux, des qu'elle aurait repassé le Rhin, il vit, avec la plus profonde douleur, la division Bernadotte compromise par trop de précipitation de la part de l'officier du génie qui présidait à la destruction du pont. Marceau,

an désespoir d'une faute dont il se croit responsable, veut se tuer: Kleber son ami accourt, le désarme, et assure que tout n'est pas perdu. En effet, tous deux montent a cheval, se portent au-delà du pont, deja reparé, attaquent vigoureusement l'ennemi qui pressait Bernadotte, et l'arrêtent sur les hauteurs de Montabor. Marceau commanda deux ans, soit dans le Hundsruck, soit dans le Palatinat qu'il soumit, et il y laissa des souvenirs honorables, Deux fois il fit le blocus de la forteresse d'Ehrenbretstein et de la ville de Maience, s'attirant toujours l'estime de l'ennemi. Forcé de lever le blocus de cette dernière ville, en 1796, par la retraite du général Jourdan, il prit d'abord position sur le Limbourg, repoussa plusieurs fois l'avant-garde tle l'archiduc Charles. en couvrant toujours l'armée : il fut attaqué le 20 septembre, par le général Hotze, dans la forêt d'Hochsteinbach. Là, blessé mortellement d'un coup de carabine tiré par un soldat tyroiien, et hors d'état d'être transporté, il fut abandonné à la loyanté de l'archiduc, qui lui fit donner tous les secours de l'art : ils furent inutiles; trois jours apres. Marceau expira au château d'Altenkirchen, à l'âge de 27 ans. On l'inhuma avec pompe dans le camp retranché de Coblentz, au bruit de l'artillerie des deux armées française et autrichienne; car amis et ennemis se disputaient l'honneur de lui rendre les derniers devoirs. Ses frères d'armes lui élevèrent un monument dessiné par Kléber, son meilleur ami, qui, juste appréciateur de son mérite militaire, disait : e Je » le disputerai à qui on voudra pour » former un siège; mais je n'ai ja-» mais connu aucun géneral capa-

» ble , comme Marceau , de changer » avec sang-froid et discernement » un plan de bataille sur le terrain » même ». Marceau était d'une belle taille, et d'une physionomie douce et noble. Généreux, humain, désintéressé, il était fier et peu endurant : mais il avait ce ton décent qui annonce la bonne éducation, et avait eu outre de bonnes mœurs; ce qu'un des magistrats de Coblentz exprima en ces termes, dans un discours funèbre en son honneur : « Il ne » séduisit point nos filles; il n'ou-» tragea point les époux; et au sein » de la guerre il soulagea les peuples, » préserva les propriétés, protégea » le commerce et l'industrie des » provinces conquises. » Tout ce qu'on a écrit jusqu'ici sur ce jeune guerrier, est plein d'erreurs et d'in-

exactitudes. MARCEL Ier. (SAINT), Romain de naissance, succéda à saint Marcellin, et sut élu pape, le 30 juin 308, selon le P. Pagi, et suivant l'art de vérifier les dates, ce qui est plus vraisemblable que l'époque de l'année 304, indiquee par Lenglet du Fresnoy, et qui suppose que le Saint-Siège avait vaque 3 ans, 8 mois et 3 jours, Marcel, pendant un moment de relâche accorde par les persecuteurs des Chrétiens, résolut de retablir l'ordre et la discipline dans l'Eglise. Mais il voulut aussi obliger ceux qui étaient tombés durant la persécution, à faire pénitence de leur faute. Cette mesure parut trop rigoureuse aux coupables; et les ministres, chargés de les réconcilier, accorderent des absolutions trop faciles. Les plaintes, de part et d'autre, mirent la division parmi les fidèles. De la s'éleva une sédition fâchense, qui fut suivie de querelles et de meurtres. Ces événements sont décrits dans une espèce d'épitaphe latine, composée par saint Damase (V. l'Art de verifier les dates). Le tyran Maximus, fils de Maximien Hercule, toujours mal-intentionné pour les chrétiens, rejeta le blâme de tous ces desordres sur le pape, et le condamna au bannissement. Quelques écrivains ont confondu mal-à-propos les papes Marcel et Marcellin. Saint Marcel mourut en 309, après avoir tenu le Saint-Siége pendant près de dix-huit mois. Il eut pour successeur saint Eusèbe.

D-s. MARCEL II, élu pape, le o avril 1555, successeur de Jules III, était né à Fano, dans l'Etat ecclésiastique. Il s'appelait Marcel Cervius. Son père était receveur, pour le Saint - Siege, dans la marche d'Ancone. Paul III l'avait fait d'abord son secrétaire, puis cardinal du titre de Sainte-Croix. Il avait été nommé ensuite un des présidents du concile de Trente. Les sessions avaient été suspendues par son prédécesseur : il témoigna le desir de les rouvrir sur un plan plus régulier encore et plus utile. Ennemi du népotisme et du luxe, il ne permit pas à ses parents de venir à Rome, et voulut retrancher la compagnie de ses gardes. comme ne convenant point au vicaire de J.-C. Il établit partout une grande réforme, et il se faisait servir avec la dernière simplicité. Il desirait la paix entre tous les princes chrétiens; mais il n'eut pas le temps de mettre à execution ses vertueux desseins. Il mourut le vingt-unième jour de son pontificat, à l'âge de 54 aus. Les ennemis du Saint-Siège n'ont pas manque de faire entendre qu'il avait été empoisonné, mais sans en apporter aucune preuve. Il eut pour successeur Paul IV.

MARCEL (SAINT), celèbre évêque de Paris, né dans cette ville, au quatrième siècle, de parents d'une condition médiocre, se distingua de bonne heure par ses vertus, la gravité de ses mœurs et ses progrès dans les lettres saintes. Après la mort de Prudence, son évêque, qui l'avait ordonné prêtre, tous les suffrages se réunirent pour le placer sur le siége vacant; et sa conduite dans l'épiscopat répondit à l'idée qu'on avait conçue de ses talents et de son zèle infatigable. On raconte qu'un serpent monstrueux, qui répandait l'effroi dans tout le pays, ayant dévoré le corps d'une femme adultère de haute naissance, Marcel lui donna trois coups de crosse sur la tête, l'entraîna avec son étole à une certaine distance, lui ordonua de se précipiter dans l'eau, et que le monstre, docile aux ordres du saint, ne reparut plus. On présume, avec assez de vraisemblance, que ce dragon, reproduit dans les légendes de divers saints, particulièrement dans celle de saint Romain, évêque de Rouen, n'était originairement que l'emblème du démon qu'ils avaient vaincu, en détruisant l'idolâtrie. Du reste, le trait relatif à saint Marcel n'est rapporté que par Fortunat, dit le philosophe, qui composa sa vie deux cents ans après, à la prière de saint Germain, et qui avait puisé l'anecdote dans une tradition populaire. C'était, dit-on, en mémoire de cet événement, qu'aux processions des Rogations on portait jadis un grand dragon d'osier. On voyait encore naguere dans le coin obscur d'une chapelle de l'église de Saint-Marcel, la figure d'un petit dragon rougeatre. Enfin cette même histoire se trouve représentée sur le bas-relief de la statue du saint, qui décore le

trumeau de la partie droite sur la façade principale de l'église de Notre-Dame, telle qu'elle a été réparée par Romagnesi. Saint Marcel mourut au milieu du cinquième siècle, le 1er. novembre, jour auquel il en est fait mention dans le martyrologe romain , quoiqu'on n'en célèbre la fête à Paris que le trois du même mois. Il fut enterré à un quart de lieue de la ville, dans un village qui a depuis formé le faubourg de ce nom. Dans le neuvième siècle, on v bâtit sous son invocation une église, qui fut desservie par un chapitre. Ses reliques ont été transportées à la cathédrale, où elles se conservent encore aujourd'hui. T-D.

MARCEL (ÉTIENNE), prevôt des marchands. V. JEAN, XXI,

445.

MARCEL (GUILLAUME) (1), chronologiste, né à Toulouse, en 1647, avait reçu de la nature d'henreuses dispositions qu'il cultiva par l'étude. Après avoir pris ses degres en droit, il vint à Paris, et exerça pendant quelque temps l'emploi de sous-bibliothécaire de l'abbave de Saint-Victor. Il fut fait ensuite avocat au conseil, et suivit M. Girardin à l'ambassade de Constantinople. Nommé commissaire près du dey d'Alger, il y conclut le traité de 1677, qui rétablit nos relations commerciales dans le Levant. Il obtint, en récompense de ses services, la place de commissaire des classes de la marine à Arles, & mourut d'apoplexie en cette ville. 27 déc. 1708, à l'âge de 61 ans. On trouvera son épitaphe dans le premier Voyage littéraire de deux bénédictins (D. Martène et Durand ;

<sup>(1)</sup> Et son pas Pierre-Guillaume, comme en is dit dans le Dictionnaire universel.

p. 281; et ces bons religieux, qui donnent à Marcel le titre de grand homme, nous apprennent qu'il avait laissé en manuscrit, entre autres ouvrages, un Dictionnaire pour apprendre plusieurs langues, et un Livre de signaux, dont sa femme seule et un de ses amis avaient la clef. Marcel donne lui-même, à la tête de ses Tablettes de l'histoire ecclésiastique, le catalogue des ouvrages qu'il se proposait de publier; et la perte en est d'autant plus regrettable, qu'ils devaient être aussi curieux qu'intéressants, à en juger par l'esprit éminemment méthodique de l'auteur, et par sa mémoire infatigalle (1). On a de lui : I. Tablettes chronologiques pour l'histoire de l' Eglise, Paris, 1682, in-80.; ibid., 1687, 1690, 1714; traduit en espagnol par le sieur Bary, Mexico, 1721, in-8°. Suivant l'abbé Feller ( Dictionn. historiq. ), a c'est un ouvrage » estime, et dont on ferait le meil-» leur livre élémentaire d'histoire » ecclésiastique, en lui donnant un » peu plus de développement et d'é-» tendue »; et c'est à coup sûr le plas ingénieux pour l'exécution, par l'art avec lequel on a renfermé tant de choses dans une centaine de pages, Au moyen de l'inégalité de la largeur des feuillets, on trouve à volonté les conciles ou les synchronismes de chaque siècle, suivant qu'on ouvre le volume à droite ou à gauche. II.

art avec lequel on a renterme tant de choses dans une centaine de pages, Au moyen de l'inégalité de la largeur des feuillets, on trouve à volonté les conciles ou les synchronismes de chaque siècle, suivant qu'on ouvre le volume à droite ou à gauche. II. Tablettes chronologiques, depuis la naissance de J.-C. pour l'histoire

(1) On trouve quelques détails à cet égard dans le Journal des savants, du 21 novembre 16;8 (pag. 386; in-ép.), où, par erreur typographique, on le nomme Marcet. Ou y voit qu'il ficialit -la-fois à dix personnes en 6 ou 7 langues differentes, et sur des personnes en 6 ou 7 langues differentes, et sur des personnes en 6 ou 7 langues differentes, et sur des personnes en 6 ou 7 langues differentes, et sur des personnes en 6 ou 7 langues differentes, et sur des les soldets par le som qu'ils avaient pris en défilant » une fois devant hui », et qu'il faisait fair et pris en défilant » une fois devant hui », et qu'il faisait de métnoire une opération d'arithmétique, fût-elle de 30 figures !

profane, Paris, 1682, tout gravé; non moins ingénieux pour la forme que le précédent, et bien plus portatif encore, n'ayant que la dimension d'un jeu de cartes. Ce petit chef-d'œuvre n'a point encore été surpassé ( Voyez C. Noblot ). On a sans doute sur la chronologie un grand nombre d'ouvrages beaucoup plus amples, plus savants et plus exacts, mais c'est assez mal-à-propos qu'on a conservé le nom de Tablettes à des tables en deux gros volumes, telles que celles de Lenglet - Dufresnoy. III. Histoire de l'origine et des progrès de la monarchie françoise, Paris, 1686, 4 vol. in-12. C'est moins une histoire qu'une chronologie des principaux événements qui se sont passes depuis les premiers temps de la monarchie : si l'ouvrage de Marcel est inférieur à l'Abrégé chronologique du président Hénault sous le rapport du style, il est en général aussi exact, et les faits y sont appuyés de preuves tirées des auteurs originaux et des actes authentiques. Le premier volume offre une Histoire des Gaules, enrichie d'un grand nombre de planches, et contenant ce qu'on avait de mieux sur cette matière avant les ouvrages de D. Jacques Martin. Le volume est termine par le catalogue des éditions dont l'auteur a fait usage pour ses citations; et c'est, peut-être, le premier ouvrage d'érudition dans lequel on ait pris cette utile précaution, assez généralement employée actuellement. IV. In tabellam marmoream Arelatensem (inter cineres et sacrificialia nuper erutam ) divinationes, Arles, 1693, in-40. de deux feuilles. L'inscription dont il s'agit est regardée comme supposée par les plus habiles anti-

quaires; et l'explication de Marcel est ridicule ( V. le Journal des savants, du 8 février 1604). V. Promptuarium ecclesiasticum et civile metropolitanæ Galliarum, id est, Arelatis, in-fol. de 152 pag. Ce manuscrit était conservé dans la bibliothèque de M. de Cambis : et l'on en trouvera la description dans son catalogue ( additions , pag. 669 ). Il v a de l'érudition et des recherches curieuses dans cet ouvrage, qui se termine à l'an 1647. Parmi les ouvrages promis par Marcel, et demeurés inédits, nous indiquerons: 1º. Tablettes cosmographiques. 2º. Mundus arithmeticus, opus tripartitum. — Litterarum et vocum sud cuilibet auxiliante patrid lingud terrarum ubique facilis et enucleata communio. - Ordo censendi populos, etc. - Citatæ per aera decursiones, etc.; c'est le livre des signaux cité plus haut. 3º. Le Colisée des Princes, machine propre à l'instruction des grands ; les sciences et les arts y étaient démontrés dans un ordre mécanique, et par rapport à l'art militaire. 4º. Quid sit illud quo meminimus. 5º. Traité de plusieurs notes ou figures, qui se réduisent au nombre de cinq, et peuvent représenter d'une manière plus courte et plus distincte que les lettres ordinaires, toutes les pensées même les plus abstraites. 6º. Litte. rarii prodromi, machine et recueil de jeux instructifs pour les enfants. - Un autre Guillaume MARCEL, curé de Basly, près de Caen, mort понаgénaire, le 10 avril 1702, se fit connaître par quelques ouvrages théologiques, sur lesquels on peut consulter le Moreri de 1759.

W-s.
MARCEL, maître de danse, était
grand, bien fait, avait une belle phy-

sionomie et chantait très-agréablement, preuve non équivoque ( nous dit bien plaisamment Noverre, dans ses Lettres sur les arts imitateurs que Marcel était un mauvais danseur. Dans un divertissement des Fetes vénitiennes, opéra-ballet. donné à Paris en 1710, il fallait chanter, et danser le menuet : on ne trouva que Marcel ( resté jusqu'alor presque ignoré), à qui l'on pût confier ce double emploi. Il s'en tira bien, mais avec l'amour-propre et la hardiesse des demi - talents. Ce fut le commencement de la fortune de ce jeune homme, dansene très-médiocre en réalité, mais qui, ne manquant pas d'esprit, était surtout recommandé naturellement par ses avantages extérienrs. Quelques succès le rendirent vain et insolent, ce qu'on avait la bonté de faire passer pour de la franchise un peu brusque, qui n'excluait pas, disait-on, la bonhomie. D'ailleurs, sa supériorité, comme maître de danse. couvrait tout. Il était celui du rei en 1726, lorsqu'il composa le ballet du Tour de carnaval, musique de Mouret ( V. ALLAINVAL ). On pretend que dans les familiarités que lui permettaient plusieurs grandes dames ses écolières, il leur parlait souvent avec une sévérite presque cynique. Un jour il disait a l'une d'elles : « Vous venez de saluer comme » une servante. Recommencez, et » n'oubliez jamais qui vous êtes : on » doit le voir, même quand vous » cutrez dans une chambre, et ne » pas croire que vous arrivez de la » halle ou de la Courtille. » Il n'est pas permis, assurément, de ranger Marcel parmi ces gens de génie, qui, ainsi que le remarque Hel vétius, sont sujets à mettre trop d'importance à l'art qu'ils cultivent; mais il

était bien du nombre de ces gens à talent qui ont pour eux-mêmes, et pour l'art qu'ils se sont chargés d'enseigner aux autres, une estime exclusive. Son exclamation, moins vaine que le mot de Vestris, mais plus comique comme l'expression d'un enthousiasme ou réel ou simulé: Que de choses dans un menuet! est répétée proverbialement en d'autres pays que la France. Devenu vieux et podagre, Marcel ne descendait les escaliers qu'en reculant ; il portait une perruque à la Louis XIV, une canne à crosse d'or, et deux laquais lui servaient de béquilles. Il s'était trouvé d'assez bonne heure hors d'état d'exercer par lui - même son art; mais il le démontrait avec une facilité et une clarté telles, qu'il semblait impossible de ne pas tout comprendre en très peu de leçons. Comme il était loin de suffire à toutes les personnes qui voulaient apprendre de lui à danser, ou à bien se présenter, il imagina de louer un vaste salon, orne de belles glaces et parfaitement éclairé. Là, assis dans un grand fauteuil, où il était sonvent retenu par des douleurs de goutte, il faisait exécuter, en sa présence, par ses élèves, ce qu'il venait de leur expliquer, et les reprenait d'une manière très-dure, au plus léger manquement. En 1740, sur-tout, il recut une multitude d'illustres écoliers, qui, après l'avoir salué dans les règles de l'art, allaient à la cheminée et jetaient dans un vasc d'argent leur écu de six francs. Marcel avait l'oreille fine et sensible; il était attentif au son que produisait l'écu. Cette réunion qui avait lieu chez lui, de personnes des deux sexes, et de toutes les conditions, de tous les pays de l'Europe, lui rapportait une somme considérable. L'étude

seule des révérences pour les présentations à la cour, ou des menuets à danser dans les grands bals parés. . était payée trois cents francs. C'est lui qui a institué, comme une nouveauté très-importante, la règle du coup de talon, ou de l'écart de la jambe entière, sans déplacer le buste, pour éviter l'inconvénient de ces longues queues adaptées aux habits de cour et de théâtre que portent les femmes. Il avait la prétention de connaître, à la simple inspection de la démarche et des habitudes du corps, le caractère et même le pays de l'homme qui se présentait devant lui; prétention dont Roussean s'est moqué dans son Emile. Un jeune seigneur étranger, desirant prendre de lui des leçons, et avant entendu dire qu'il avait une predilection marquée pour l'Angleterre, se fit annoncer comme Anglais. En le voyant saluer, Marcel s'écria d'un ton brusque: a Vous, Anglais! vous. » né dans cette île où les citoyens » out part à l'administration publi-» que, et sont une portion de la » puissance souveraine!... Non, » Monsieur, non. Ce front baisse, » ce regard timide, cette démarche » incertaine, ne m'annoncent que » l'esclave titré d'un électeur. » Ou ajoute ( mais ce n'est pas Rousseau, quoiqu'il ait répété l'anecdote d'après Helvétius ) que Marcel avait raison, et que l'étranger était le fils du grand chambellan d'une petite cour d'Allemagne. - Une autre fois, c'était un danseur anglais , trèsadmiré à Londres, qui avait voulu commencer ses visites par le plus fameux des maîtres de Paris. « Je » viens, lui dit-il, vous rendre un » hominage que vous doivent tous » les gens de notre art. Souffrez que » je danse devant vous, et que je

» profite de vos conseils. » — Sur un seul mot qui exprimait le consentement, l'Anglais exécute aussitot des pas très-difficiles, et fait mille entrechats. Marcel le regarde, et s'écrie tout-à-coup : « Monsieur, » on saute dans les autres pays : on » ne danse qu'à Paris. » Cependant il disait quelquefois que, pour danser toujours bien, les Français avaient trop de feu, de même qu'il trouvait aux Espagnols trop de glace, aux Allemands trop de matière, aux Italiens trop d'imagination; et il ajoutait qu'on aurait dû inventer la danse grave tout exprès pour les Anglais. Marcel avait été le maître du vertueux Malesherbes, qui, jamais de sa vie, n'a songé à soigner son extérieur, ni à calculer son maintien, encore moins à se donner des grâces étudiées. Un jour il rencontre le premier président de la cour des aides dans la galerie de Versailles, et s'approche de lui. Malesherbes croit qu'il s'agit d'un acte de justice, qui dépend de sa place, ou d'une faveur réclamée de son crédit. Il écouteavec bienveillance. Alors Marcel lui dit : a M. de Malesherbes , » permettez que je vous demande » une grâce! C'est de n'apprendre à » personne que j'ai été votre maître » à danser. » On a entendu souvent le danseur répéter qu'il avait bien jugé, des les premières leçons, que ce magistrat n'arriverait jamais à rien. On met sur le compte d'une des sœurs de Malesherbes une scène qu'éprouva une des écolières de Marcel. Très-jeune encore, et sachant qu'il sollicitait une pension du roi, elle fut assez heureuse pour en obtenir le brevet par l'intermédiaire de son frère ou d'une famille alors bien vue à la cour. Elle accourt chez son maître avec autant de vivacité que

de joie, tenant son papier entre ses mains, et jouissant d'avance de la surprise et de la satisfaction qu'elle va causer au scul veritable intéressé. Il prend le brevet, et le jette par terre loin de lui : « Est - ce ainsi. » Mademoiselle, lui dit-il, que je » vous ai enseigné à présenter quel-» que chose? Ramassez-moi cela, et » venez me le rapporter, comme » vous le devez. » La jeune personne, humiliée de ce ton, auquel, dans la circonstance, elle devait s'attendre moins que jamais, se baissa pour reprendre le papier, non sans avoir les larmes aux yeux, et le rendit à son maître à danser, avec toutes les grâces dont elle était susceptible. a C'est bien , Mademoiselle , lui dit-» il alors ; je le reçois , quoique votre » coude n'ait pas encore élé assez » arrondi; et je vous remercie, » Rousseau avait quelquefois vu Marcel donner ses leçons; et il dit dans l'Emile : « Tout autant de » profanes que nous étions, nous ne » pouvions nous tenir de rire, à la » gravité magistrale avec laquelle il » prononçait ses savants apophteg-» mes. » Dans un autre passage du même livre ( t. 1er., liv. 2me.), il s'exprime ainsi : « Si j'étais maître » à danser, je ne ferais pas toutes les » singeries de Marcel. » En 1763, il recut, à cette occasion, une lettre d'un élève et parent de ce maître, et il v répondit longuement, de Motiers-Travers, le 1er. mars de la même année. Il s'excusait en disant que les singeries dout il avait taxé Marcel, portaient bien moins sur son art que sur sa manière de le faire valoir; et il profita de cette occasion pour disserter, en écrivant à M. M\*\*\*., sur les divers caractères de la danse. Marcel était mort en 1759, dans un âge avancé. L-P-E.

MARCELLIN (SAINT), romain de naissance, dont le père se nommait Project, fut élu pape, le 22 décembre 205. Il succedait à Caius; et ce fut de son temps qu'éclata la cruelle persécution de Dioclétien. Les églises des chrétiens furent abattues dans presque toutes les provinces; les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants, les vierges, furent livrés aux bourreaux; le ciel se peupla de martyrs, et la terre fut inondée de sang. Au milieu de ces horreurs, le chef de l'Église dut rester ignoré : l'histoire n'a conservé aucune action mémorable de Marcellin; les Donatistes ont prétendu que, d'après son propreaveu, ce pape avait sacrifié aux idoles: ils appuyaient cela des actes d'un certain concile de Sinuesse, qui a été reconnu faux et supposé. Saint Augustin le regarde comme tel, dans son ouvrage contre Pétilien. Il est étonnant, est-il dit dans l'Art de vérifier les dates, qu'on ait conservé ce fait comme véritable, dans le bréviaire romain. Saint Marcellin mourut le 24 octobre 304; il est honoré comme martyr le 26 avril, quoique l'ancien calendrier romain, dressé sous Libère, nous fasse connaître qu'il n'a point fini sa vie dans les supplices. Son successeur fut saint Marcel I. D--s.

MARCELLIN (Ammien). V.

MARCELLO (NICOLAS), doge de Venise, élu le 13 août 1473, pour succéder à Nicolas Tron, était âgé de 76 ans, et procurateur de Saint-Marc: la république était engagée à cette époque dans une guerre avec les Turcs; en même temps elle avait commencé les intrigues par lesquelles elle se soumit l'île de Cypre, sous prétexte de défendre la reine Catherine Cornaro: mais Mar-

cello ne fut à la tête de la république que quinze mois. Il mourut le 4 décembre 1474, et eut pour successeur Pierre Mocenigo. S. S—1.

MARCELLO (BENEDETTO), compositeur célèbre, appartenait à une des anciennes familles nobles de Venise. Il naquit, dans cette ville, le 24 juillet 1686. Son père dirigea luimême son éducation : pour lui inspirer de bonne heure le goût de la poésie, il ne lui accordait rien que l'enfant ne l'eût demandé en vers. Le jeune Benedetto ne montrait pas moins de dispositions pour la musique; mais un fait très-particulier. c'est que s'il se montrait fort sensible au plaisir d'en entendre, il ne témoignait pas moins de répugnance pour l'étude de la musique instrumentale. Les succes qu'y obtint un de ses frères, nommé Alexandre, piquèrent enfin son émulation ; il se mit à étudier avec tant d'opiniâtreté, qu'au bout de trois ans il acquit un talent distingué sur le violon. Il ne se livra pas avec moins d'ardeur à la composition. Son père craignant que l'excès du travail ne ruinât sa santé, lui défendit de s'occuper plus longtemps de la musique; il l'emmena même à la campagne : mais Benoît trompa la surveillance exercée sur lui, se procura du papier de musique, et composa une messe pleine de beautés du premier ordre. Il lui fut permis alors de se livrer à son penchant; et après la mort de son père, qui eut lieu vers cette époque, il revint à Venise, et ne quittait plus l'académie de musique qui se tenait dans le Casino dei nobili. Mais bientôt il atteignit l'âge où sa naissauce lui imposait le devoir de prendre un état ; et suivant l'usage des jeunes nobles Vénitiens, il commença par suivre le barreau. Membre du

conseil des quarante pendant quatorze aus, ensuite provéditeur à Pola, il était depuis peu de temps à Brescia, en qualité de camerlingue, lorsqu'il y mourut, le 17 juillet 1739. La ville lui érigea un tombeau : aux dignités dont il était revêtu, son épitaphe ajoute les titres de poète philologue, et de prince de la musique. Marcello fut, effectivement, un écrivain eloquent, un poète distingué, et un compositeur du premier ordre. Nous parlerons d'abord de son chefd'œuvre, qui est en même-temps, le chef-d'œuvre de l'art. C'est l'admirable recueil de psaumes, publiés sous ce titre: Estro poetico armonico, parafrasi soprà i 50 primi Salmi, poesia di G. A. Giustiniani, musica di B. Marcello, patrizi veneti. Ces psaumes sont à une, deux, trois ou quatre voix, avec basse continue. Les 4 premiers volumes de cette collection parurent en 1724, et les 4 suivants en 1726. Dès le moment où ces chants sacrés se firent entendre, ils exciterent un enthousiasme universel. La hardiesse, le grandiose de l'expression, le style tantôt brûlant de vehémence, tantôt rempli d'une onction religieuse et touchante, ont mérité que l'on dit de Marcello, qu'il était non-seulement le Pindare et le Michel - Ange des musiciens, mais qu'il avait été inspiré comme le prophète lui-même. Les personnes dignes d'apprécier cette musique vraiment celeste, n'ont qu'un regret; c'est que l'exécution en soit devenue si difficile. Marcello a écrit toutes ses parties de soprano pour une espèce de chanteurs que l'on trouvait encore à cette époque dans toutes les chapelles d'Italie, et qui, depuis les défenses dictées par l'humanité, ont presque entièrement disparu. Il faut donc transposer ces

parties de chant, c'est-à-dire, altérer la pureté du dessin, et mire à l'effet de l'ensemble. Cet ouvrage a été réimprimé en Augleterre, vers le milieu du dix-huitième siècle, avec une traduction anglaise. C'est ici le lien d'observer que Burney, dans son Histoire de la musique, trouve quelque exagération dans les louanges qui ont été prodiguées à l'auteur des psaumes. En 1803-1805. Seb. Valle, imprimeur à Venise, en a donné une belle édition en 8 volumes in folio, en tête de lagnelle se trouvent le portrait de l'auteur, sa vie par Fontana, et le catalogue de ses œuvres imprimées et manuscrites. Nous indiquerons ici les principales. I. A Dio, Sonetti, Venise, 1731-38. II. Sonetti di Benedetto Marcello, Venise, 1718, III. Il Toscanismo, e la Crusca, ossia il cruscante impazzito, tragicommedia giocosa e novissima. Venise, 1739, in-80.; Milan, 1740, IV. Il Buffone di nuova invenzione in Italia, ossia i viaggi del vagabondo Salciccia.... in ottava rima, etc. Venise, 1740, 1743, in-12, en treize chants. V. Teatro alla moda, ossia metodo sicuro e facile per ben comporre ed eseguire opere italiane in musica, etc. 1720, in-80.; c'est une satire coutre les abus qui s'étaient introduits sur les théâtres : elle a été réimprime à Venise, sur la fin du dernier siècle. Cette ingénieuse critique parut anonyme; et, sous la liberté du masque, l'auteur y attaque avec une ironie pleine de finesse tous les abus qui de son temps régnaient sur la scène lynque. Il y combat les vices des chanteurs, des compositeurs et des poètes; et son ouvrage est un tableau sidèle de l'état du théâtre d'Italie, a l'époque où il vivait. VI. Canzoni madrigalesche, ed arie per came: a

a due, a tre, a quattro voci, etc. Bologne, 1717. Dans cet ouvrage on distingue les deux cantates de Cassandre et de Timothée, ainsi qu'une pièce bouffonne, qu'il fit chanter par les soprano et les alto de la chapelle de Saint-Marc, pour les tourner en ridicule, la musique et les paroles imitant les cris d'un troupeau qui bêle. Conti, Algarotti et Arteaga ne parlent jamais de Marcello que de la manière la plus distinguée. Le P. Fontana, barnabite, professeur de poésie et de littérature au collége de Milan, a écrit, en latin, une Vie de Marcello, qui a été insérée par Fabroni, dans le tome ix des Vitæ Italorum, etc., édition de Pise, 1782, pag. 272. On trouve à la fin un catalogue exact et raisonné de toutes les œuvres poétiques, musicales et inédites de ce célèbre musicien. Cette Vic, traduite en italien et enrichie par le traducteur, de notes curicuses, et d'augmentations intéressantes, a été imprimée à Venise, en 1788, in-80., sous le titre suivant : Vita di Benedetto Marcello.... con l'aggiunta delle risposte alle censure del sig. Saverio Mattei, etc. S-v-s. - MARGELLO ( Alexandre ), frère du précédent, cultiva la musique et la poésie. Il a publié à Venise, en 1708, sous le nom académique d'Eterio Stinfalico, douze petites cantates à une voix avec basse continue, qui se distinguent par la noblesse du chant. On a aussi gravé à Augshourg, en 1737, douze Solo de sa composition, pour violon. Il mourut en P-s. r 750.

MARCELLUS (MARCUS CLAU-TUS), le Grand ou l'Ancien, l'un les plus illustres capitaines romains, tait d'une famille consulaire, et il vait étudié dans sa jeunesse les letes grecques. Les preuves de valeur qu'il donna dans plusieurs rencontres, lui méritèrent l'affection des soldats: sa douceur et sa modestie le rendirent cher à tous les citoyens. Il fut élu édile, créé augure, et enfin désigné consul l'an 532 (222 av. J.-Chr. ) Les Gaulois, maîtres d'une partie de l'Italie, venaient de faire des propositions que le sénat n'était pas éloigné d'accepter : Marcellus les fit rejeter par l'assemblée de peuple, et une nouvelle guerre fut résolue. Au printemps de l'année suivante, il entre dans le pays des Insubriens. avec son collègue (Cn. Cornel. Scipio Calvus ), et met le siège devant Acerres, ville située sur le Pô. Les Gaulois traversent le sleuve, et cherchent à opérer une diversion, en menaçant Clastidium : Marcellus se met à leur poursuite, à la tête de quelques légions; et avant d'engager le combat, il voue à Jupiter Férétrien les plus belles armes qu'il enlevera aux ennemis. Virdomare, roi des Gaulois, ayant aperçu le guerrier romain, s'avançait dans le même moment pour le désier; Marcellus s'élance aussitôt sur lui , l'étend d'un coup de javeline, s'empare de ses armes, et les élève vers le ciel, à la vue des deux armées. La mort de Virdomare entraîna la défection de ses troupes; et de nouveaux succès délivrèrent enfin l'Italie des Gaulois. Marcellus obtint seul les honneurs du triomphe; et cette ceremonie fut l'une des plus brillantes qu'on eût encore vue, par le grand nombre des captifs, et par les richesses prodigieuses qui y furent étalées (1). Il fut nommé préteur, et envoyé en Sicile, avec une flotte, au commen-

38

<sup>(1)</sup> Marcellus est le dernier capitaine qui ait eu la gloire de remporter des dépouilles opines, Avant lus, il u'y ea avait en que deux Romalus et Cornet. Cornes.

cement de la seconde guerre punique (l'an 537, av. Jés.-Chr. 217); mais il fut rappelé après la bataille de Cannes, pour rassembler les débris des légions échappées au fer d'Annibal. Il se hâta d'en détacher quinze cents hommes pour la garde de Rome, et se rendit avec le reste de ses troupes à Canouse, dans l'intention d'inquiéter la marche de l'armée ennemie, et de contenir les villes disposées à se déclarer pour le vainqueur. L'avantage qu'il remporta sur Annibal devant Nola, dont une faction voulait ouvrir les portes aux Carthaginois, ranima le courage des Romains, et facilita l'adoption des mesures qui devaient nécessairement amener l'expulsion de ces étrangers (1). Marcellus fut nommé consul pour la seconde fois, l'an 530; mais au moment même où l'on annonçait son élection, un coup de tonnerre s'étant fait entendre, les augures déclarèrent que ce signe était peu favorable. Marcellus retourna donc devant Nola, avec le titre de proconsul, et continua de ravager les terres des alliés d'Annibal, sur lequel il remporta un avantage plus important que le premier. Désigné consul, l'année suivante, avec Fabius Maximus, il vint à bout de défendre Nola contre Annibal, et aida son collègue à reprendre Casilin. Il fut charge ensuite de faire la guerre aux Siciliens, nouvellement alliés aux Carthaginois, et vint mettre le siége devant Syracuse, persuadé qu'une fois maître de cette ville importante, il soumettrait facilement le reste du pays. Il confia l'armée de terre à Appius, et prit le commandement de la flotte destinée à bloquer le port. Marcellus avait l'espérance de prendre Syracuse de vive force; mais Archimède eutassez de talent pour déjouer seul tous ses projets, et empêcher l'approche des murailles, par des machines de son invention. Ce ne fut qu'après trois ans de siége, que Syracuse fut prise et livrée au pillage. Dans les moments de trouble qui suivirent l'irruption des soldats, Archimède fut tué, malgré l'ordre du vainqueur de respecter les jours de ce grand homme ( V. ARCHIMEDE). Marcellus donna des larmes à sa mort, et lui fit célébrer des obsèques magnifiques. Il régla ensuite les affaires de la Sicile, avec un désintéressement qui ajouta encore à l'estime qu'inspirait le nom romain, et il revint demander les honneurs du triomphe. Comme la guerre de Sicile ne paraissait pas entièrement terminée, on lui accorda seulement l'ovation. Il fit porter devant lui les armes, les machines de guerre, les tableaux et les statues qui étaient le prix de ses victoires, et les déposa dans des temples, sans se rien réserver (1). Il fut élu consul pour la quatrième fois. l'an 544, sur le refus de Manline-Torquatus d'accepter cette dignite (V. Manlius). Le gouvernement de Sicile lui échut par le sort : mais le Siciliens avant témoigné la craie: qu'il ne les punit trop sévèrement à leur rebellion, il changea de fonction avec son collègue Lévinus, et se truva chargé de continuer la guerre :

<sup>(1)</sup> Montesquieu a très-bien prouve que lors même qu'Annibal serait venu assieger Rome après la baille de Canues, il n'aurait point aineaut la puissauce ronaine, parce qu'il y avait dans le gouvernement et dans le courage du peusle, des ressources qui devaient triompher de tous les obstacles. ( Y. Grand, des Ramains, ch. 1V. )

<sup>(1)</sup> La vue de ces chefs d'ouvre iuspira, première fois, aux Romains le goût des arts de la se, qu'ils avient meprises jusqu'alons, et d'ainsi leur ardeur guerrière. Fabius se gar das bien d'ter Marcelius, après la prise de Tarente. Canallo i proposait d'en calevre les tableaux Lassaux sil, sux Tarentins, leurs dieux irrités.

Italie contre Annibal. Dans la première campagne, il prit quelques villes du Samnium, et remportade légers avantages sur les Carthaginois dans l'Apulie. L'année suivante, il livra un combat devant Canouse : l'issue en fut incertaine : et le lendemain, Marcellus cut la douleur de voir ses légions, jusqu'alors victorieuses, fuir honteusement à la vue de l'ennemi. Il réprimanda sévèrement ses soldats, les conduisit une troisième fois au combat, et désit Annibal, qui fut forcé de se retirer dans le Brutium. Cette victoire signalée ne put effacer, aux yeux des jaloux, la honte du revers qu'il avait éprouvé. et le tribun C. Publicius Bibulus se porta son accusateur devant le peuple. Marcellus, pour sa défense, se contenta de faire l'énumération de ses services; et les citoyens lui prouverent que sa justification avait été complète, en le désignant consul pour la cinquième fois. Il reprit ussitôt la route de l'Apulie, et vint amper près de Venouse. Dans une econnaissance qu'il faisait quelques ours après, il tomba dans une emuscade, et fut percé d'un coup de ince, l'an 546 ( 208 av. J.-Ch. ): on corps resta au pouvoir d'Annibal i lui fit rendre les derniers devoirs. Vie de Marcellus a été écrite par utarque, qui l'a mis en paralèle ec Pelopidas. Virgile a placé son ge dans la bouche d'Anchise, au · livre de l'Éneide (V. MARCELs le Jeune ). Les traits de son vic nous ont été conservés sur une mnaie romaine, frappée sous la ection d'un magistrat de sa familon le voit, au revers, offrant a iter Férétrien les dépouilles de domare : on a aussi cette médaille ouvelée avec la légende de Trajan sconti, Iconogr. rom. 1, 4.) W-s.

MARCELLUS ( M. CLAUDIUS ). de la même famille que le vainqueur de Syracuse, fut désigné consul avec Ser. Sulpicius Rufus, l'an de Rome 703 (52 avant J.-C.) Dans sa icunesse il s'était appliqué à l'étude de la philosophie et de l'éloquence; et Cicéron le cite avec éloge dans son livre De claris oratoribus (ch. 70). Il jouissait d'ailleurs de la réputation d'un homme de bien, d'un magistrat intègre ; et le noble usage qu'il faisait de ses richesses lui avait concilié l'estime générale. Pendant son consulat, il proposa d'ôter à César victorieux le commandement de l'armée des Gaules : mais cette proposition n'eut pas de suite. Dans les guerres civiles qui éclatèrent bientôt après, Marcellus embrassa le parti de Pompée; et après la mort de ce grand capitaine, ne pouvant se résoudre à devenir le témoin de l'oppression de la république, il se retira dans l'île de Mitylène. Sénèque nous apprend (Consolat, ad Helvidiam, ch. x1) que Brutus, revenant de l'Asie, alla visiter Marcellus, et qu'il le trouva plus heureux dans son exil et plus appliqué à l'étude qu'il ne l'avait jamais été à Rome. Cependant son frère et ses amis travaillaient à obtenir son pardon du vainqueur; le senat se joignit à eux, et, grâce à leur intercession, César consentit enfin au retour de Marcellus. Ce fut dans cette circonstance que Cicéron prononça cette belle harangue, par laquelle il remercie le dictateur d'avoir mis le comble à toutes ses bontés par le rappel du plus cher de ses amis. Nous avons plusieurs lettres (1) de Cicéron à Mar-

<sup>(1)</sup> Il y en a quatre : ce sont les 7, 8, 9 et 10 du livre IV, ad fàmiliares. La lettre 11 est de Marcelius à Ciceron.

cellus, pour l'engager à revenir à Rome : il avait peine à s'y déterminer; mais ensin il s'était rendu au port du Pyrée, et il devait s'embarquer le lendemain pour l'Italie, lorsque P. Magius, l'un de ses compagnons d'exil, désespéré de son départ, le renversa de deux coups de poignard, et se tua ensuite ( au mois de mai de l'an 708, avant J.-C. 46). Ser. Sulpicius, l'ancien collègue de Marcellus, que le hasard avait conduit chez les Athéniens, prit soin de ses funérailles : n'ayant pu obtenir la permission de l'inhumer dans l'intérieur de la ville, il fit brûler son corps dans l'enceinte de l'Académie, ct laissa en partant une somme pour les frais d'un monument en marbre qu'il desirait consacrer à la mémoire de son ami. (V. la Lettre de Sulpicius à Cicéron sur la mort de Marcellus. )

MARCELLUS le Jeune (MARcus-CLAUDIUS), fils de C. Marcellus et d'Octavie sœur d'Auguste, avait reçu de la nature toutes les qualités qui distinguent les hommes supérieurs. Capable d'une application soutenue au travail, doué d'une grande force d'ame, doux, patient, frugal, il s'était rendu cher aux Romains, qui se flattaient de lui voir occuper un jour le trône du monde. Auguste lui donna pour épouse sa fille Julie; et il était si impatient de terminer ce mariage, qu'il ne voulut pas qu'on attendît son retour d'Espagne pour le célébrer. Marcellus fut nommé édile par le sénat; et la sagesse qu'il montra dans l'exercice de cette charge, acheva de lui gagner tous les cœurs. Sa santé semblait lui promettre de longs jours, lorsqu'une mort prématurée l'enleva, l'an de Rome 731 (23 ans avant J.-C. ) On crut qu'il avait été

empoisonné: et les soupcons se portèrent naturellement sur l'impératrice Livie, qu'on supposa capable d'un crime qui devait assurer le trône à son fils Tibère (V. LIVIE). Octavie, mère de Marcellus, rejeta toutes les consolations qu'on s'empressait de lui offrir. Elle se tint renfermée, plusieurs mois, dans son appartement, tendu de noir, et défendit qu'on prononçat devant elle le nom de son fils. ( Voyez Sénèg. Consol. à Marcia, ch. 11. ) Ce fait, attesté par un auteur contemporain, rend très-douteuse l'anecdote rapportée, pour la première fois, par T. Cl. Donatus, au quatrième siecle; suivant cet écrivain, Octavie aurait consenti à écouter la lecture de l'Enéide, dont le sixième livre contient un éloge si magnifique des héros de la famille des Marcellus; mais, continue-t-il, en entendant ces vers si touchants :

Heu! miserande puer! si qua fata aspera rumpas . Tu Marcellus eris ( Allusion à Marcellus l'Ancien ou

Octavie s'évanouit, et ce ne fut qu'à force de soins qu'on put la ranimer (1). Auguste fit achever le grand théâtre commencé par Gésar, et voulut le dédier à Marcellus, dont ce superbe monument a conservé le nom.

MARCELLUS (ULPIUS), célèbre jurisconsulte romain, vivait sous Antonin-le-Pieux, qui le choisit pour faire partie de son conseil. Il fleurit également sous Marc-Aurèle, et fut revêtu par lui de la charge de propréteur de la Pannonie inférieure. Quelques auteurs, entre autres Heineccius, pensent qu'il vivait encore sous Compensent qu'il vivait encore sous Com-

<sup>(1)</sup> M. Mongez a lu, sur ce point d'histoire. Esseraire, à la source publique de l'Academie des l'ascreptions de juillet 1819, un Mémoire destinie à faire partie de l'Iconographie roussine de Viscouti, qu'il est charge de continuer.

mode, et qu'il est le même que cet Ulpius Marcellus, dont parle Dion Cassius, et qui, envoyé par Commode, en qualité de général dans la Grande-Bretagne, se distingua dans cette guerre par ses talents militaires et par la discipline austère qu'il fit observer à ses troupes : néanmoins, ce point est plus qu'incertain; et l'opinion d'Heineccius a été réfutée avec succès dans quelques écrits que nous indiquerons plus bas. Ulpius Marcellus s'attacha, parmi les jurisconsultes, à la secte des Proculéiens; et il attaqua vivement les opinions de la secte opposée, celle des Sabiniens, dans des Notes sur le digeste de Julien, l'un des chefs de cette secte. Cet écrit fut à son tour attaqué par Ulpien, qui composa un Traité particulier sur les notes de Marcellus, dans le dessein de réfuter une partie de ses critiques sur Julien. Les Pandectes renferment de nombreux fragments de cet ouvrage de Marcellus; et son autorité parmi les anciens jurisconsultes était telle, qu'Ulpien, toutes les fois qu'il veut rapporter ane opinion qu'il croit à l'abri de toute critique, a soin d'avertir que Julien et Marcellus sont d'accord sur ce point. Indépendamment de res Notes ou remarques sur Julien , Marcellus en avait composé de semlables sur les Règles de Pomponius : l avait aussi publié un Digeste en rente-un livres, un Commentaire ur la loi Julia et Papia, des Traités ur les charges de consul et de préet, ainsi qu'un Recueil de réponses ir des matières de jurisprudence. es Pandectes contiennent des fragents fort importants de ces divers ivrages; et le nom de Marcellus t l'un de ceux que l'on trouve le us fréquemment invoqué dans les rits des anciens jurisconsultes.

Marcellus est également l'un des neuf jurisconsultes aux ouvrages desquels Théodose le jeune donna force de loi ( V. Theodose II ). Cujas avait écrit plusieurs leçons sur ce qui nous reste des Réponses de Marcellus : elles se trouvent dans le 3e. volume de ses OEuvres posthumes. La vie et les ouvrages de Marcellus ont fourni la matière de plusieurs bonnes dissertations, entre autres celle de Meinard Tydeman, Utrecht, 1762, in-4°., reimprimée dans le Thesaurus novus dissertationum, d'Oelrichs, vol. 1, tom. 1er.; celle de Seger, intitulée : Ulpius Marcellus, Leipzig, 1768, in-40.; et enfin celle de C. F. Walch, De ætate Ulpii Marcelli, Iéna, 1758, in-8º., réimprimée dans le 1er. vol. de ses Opuscules, Halle, 1785, P-N-T. in-40.

MARCELLUS, surnommé Empiricus ou l'Empirique, naquit à Bordeaux, et fut archistre et magister officiorum sous le règne de Théodose le Grand, l'an 388. Il a laissé l'ouvrage suivant : De Medicamentis empiricis, physicis et rationalibus, Bâle, 1536, in-fol., public par Janus Cornarius; Venise, Alde, 1547, in - fol.; et avec les Medici antiqui, Bâle, 1567, in fol. : avec le Tetrabiblia d' Aëtius, Paris, 1565, in-fol., et avec les Medici principes, recueillis par Henri Étienne, 1567, in-fol. Cette compilation informe, écrite dans un style barbare, contient un très-grand nombre de recettes, que l'auteur a empruntées aux médecins anciens, et sur-tout à Scribonius Largus, qu'il a copie entièrement sans le citer : on y trouve aussi des formules superstiticuses, qui prouvent qu'il a partagé toutes les erreurs du siècle dans lequel il a vécu, et donnent une juste idée de la manière dont la médecine

de Mantoue. On a de ce médecin :

I. De medica historia mirabili libri

sex, Mantone, 1586, in-4°.; Ve-

nise , 1588 et 1597 , in-4°. Grégoire Horstius en a donné une édition à la-

quelle il a joint un septième livre

sur les maladies réputées magiques,

et sur les abstinences extraordinaires,

Francfort, 1613 et 1664, in-80.

Parmi beaucoup de récits peu vrai-

semblables, adoptés sans critique,

on trouve dans ce recueil des obser-

vations très-curieuses et très-inté-

ressantes, qui prouvent que l'auteur

s'enseignait et se pratiquait dans les Gaules. Quoiqu'il cite quelque fois sa propre expérience, il paraît cependant, d'après la préface de son ouvrage, qu'il n'a écrit sur la médecine que comme amateur, et dans la seule intention de donner à ses enfants, auxquels son ouvrage est dedie, les moyens de se passer des médecins, en convenant, toutefois, qu'il est plus prudent de se diriger, dans le choix et la préparation des médicaments, d'après l'avis d'un homme de l'art. L'exemple suivant prouvera suffisamment l'ignorance et l'effronterie de Marcellus, Pour charmer un homme dans l'œil duquel il s'était introduit un corps étranger quelconque, il prescrivait de toucher l'œil malade en répétant trois fois : Tetune resonco bregan gresso, ou bien in monderco marcos axatison (1), - MARCELLUS ( Cumanus ), médecin du quinzième siècle, naquit à Cumes, dans le royaume de Naples. Il servit, en qualité de médecin et de chirurgien, dans l'armée alliée que la république de Venise envoya contre Charles VIII. Il publia, en 1495, le recueil suivant : Curationes et observationes medica, lequel a été réimprimé par les soins de Jérôme Welschius, Augsbourg, 1668, in-4°. On y trouve la description des premiers symptômes vénériens qui se montrèrent à cette époque, quoique l'auteur en ait méconnu le caractère, et le traitement qui leur convenait. - MARCELLUS (Donatus), médecin du scizième siècle, naquit à Mantouc, où il exerça son art, et fut secrétaire intime et con-

cultivait dejà l'anatomie pathologique avec succès ; il reproche même aux médecins de son temps, mieux aimer languir dans une honteuse ignorance, que de chercher la vérité dans des travaux pénibles et degoûtants, II. De Variolis, et Morbillis, Mantoue, 1569, in-40.; et 1591, in-80., avec le traité de Radice purgante quam mechoacam vocant. - Jean-Philippe Guillaume MAR-CELLIN, medecin de la ville de Nordhausen, mort le 3 octobre 1700, a publié, en allemand, une notice raisonnée de tous les personnages, plus ou moins célèbres, principalement chez les modernes, qui ont porté le nom de MARCELLUS, MARCEL, MARCELLIN OU MARTEL : Die Gründung, Mitwirkung und Besorderung des blühenden Zustandes in verschiedenen Staaten von dem fürstlichen, græflichen und adelichen Geschlecht Marcellus, Marcellinus und Martellus, Quedlinbourg, 1786, in-8°. MARCHAND (Marc), litterateur, né à Salins, dans le seizième siècle. était l'ami intime de Gilbert Cousin. qui le cite souvent avec éloge. Il embrassa l'état ecclésiastique, et fut pourvu de la chapellenie de l'hôpital

<sup>(1)</sup> M. Töchon d'Anneci, dans ses Cachets antiques des médecins-oculistes, on Dissertation sur l'inscription grecque 1ACONOC AYK10N (Paris, 1816, indo, p. 10), rapporte du même anteur plusieurs autres ordennances non meins 11221723.

de Montaigu, près de Lons-le-Saunier. On cite de lui : Orationes due : una de laudibus D. Lucæ; altera funebris in Emilium Ferretum, Lyon, 1551, in-80. - Saturnini tvranni vita. - De viris illustribus. Ces deux derniers ouvrages sont mentionnés dans la Bibl. de Gesner. -Louis MARCHAND, frère du précédent, fut secrétaire du cardinal de Granvelle, qui se chargea de sa fortune, et lui procura un emploi à la cour de Flandre. On a de lui : La vie de Caton le Jeune, écrite premièrement en grec par Plutarque, et trad. du latin en français, Lyon, 1554, in-16, très-rare. W-s.

MARCHAND (PROSPER), savant hibliographe, né vers 1675, à Guise, en Picardie, fit ses études à Paris, avec beaucoup de succès, et fut place ensuite chez un libraire, pour y apprendre le commerce. Passionné, des son enfance, pour les livres, il acquit en peu de temps toutes les connaissances nécessaires. et fut admis, en 1698, dans la corporation des libraires. Il ouvrit, dans la rue Saint-Jacques, sous l'enseigne du Phénix, un magasin, qui devint bientôt le lieu de réunion des bibliophiles de la capitale. Avide des anecdotes littéraires, il les transmettait à Jacq. Bernard, qui rédigeait alors en Hollande les Nouvelles de la république des lettres; et il formait en même temps, pour son usage, des recueils qui lui furent très-utiles. Marchand passa en Hollande, en 1711, pour y professer plus librement la religion réformée qu'il avait embrassée. Il s'établit à Amsterdam, et continua quelque temps le commerce de la librairie ; mais dégoûté du peu de bonne foi de la plupart de ses confrères, il y renonça tout-à-Lait pour se livrer uniquement à l'étude. Les éditions qu'il publia successivement, de différents ouvrages devenus rares, le firent connaître avantageusement; et il se vit recherché de tous les savants de l'Europe qui partageaient ses goûts. L'habitude d'une vie frugale avait fortifié sa santé naturellement robuste, et il ne sortait guère de son cabinet; mais il y recevait tous ceux qui recouraient à ses lumières, et les leur communiquait avec plaisir. Il parvint, au milieu de ces paisibles occupations, à un âge très-avance, et mourut le 14 juin 1756. Il légua, par son testament, le fruit de ses économies à la société des pauvres de la Haye, et sa riche bibliothèque à l'université de Leyde. Marchand a eu part à l'ingénieuse satire : Le Chef-d'œuvre d'un inconnu (V. SAINT-HYACINTHE): il a fourni des notes sur la Satire Menippée ( V. LEROY, XXIV, 237); et il a été l'un des principaux rédacteurs du Journal litteraire ( la Haye, 1713-37, 24 vol. in-12), l'un des meilleurs ouvrages périodiques imprimés en Hollande. On a en outre de lui : I. Les Catalogues des bibliothèques d'Em. Bigot, 1706; de Jean Giraud, 1707, et de Joach. Faultrier, 1709, in-80. Ce dernier Catalogue est rare et recherché des curieux, parce que Marchand l'a fait précéder de son Nouveau système bibliographique ( Épitome systematis bibliographici ). Tous les livres y sont divisés en trois classes principales : philosophie , théologie et histoire. Le système de Marchand n'a point prévalu (1); mais on lui doit des améliorations importantes dans la catalogographie, telles que l'arrangement des livres

<sup>(1)</sup> On peut consulter le Diction, bibliologique de M. Peignot, où l'on trouvers l'analyse des différent<sup>g</sup> systèmes de bibliographie les plus consus.

par ordre de matières, sans distinction de format, l'indication exacte des titres dans les différentes langues, celle des auteurs anonymes, des éditeurs, des imprimeurs, etc. II. L'Histoire critique de l'Anti-Cotton, satire composée par César de Plaix, avocat; elle est imprimée à la suite de l'Histoire admirable de don Inigo de Guipuscoa (trad. par Ch. Levier), la Haye, 1738, 2 vol. in-13 (V. le P. Corron). III. Histoire de la Bible de Sixte-Quint, avec des remarques pour connaître la véritable édition de 1500; insérée dans les Amanitates litteraria de Schelhorn, tom. IV. IV. Histoire de l'origine et des premiers progrès de l'imprimerie, la Haye, 1740, in-40. Il y a beaucoup de recherches et d'érudition dans cet ouvrage, mais peu d'ordre et de méthode : d'ailleurs , les progrès qu'a faits l'histoire littéraire, y out laissé apercevoir un grand nombre d'erreurs ; elles ont été relevées en partie par l'abbé Mercier de Saint-Léger, dans son Supplément ( Voy. MERCIER ). V. Dictionnaire historique, ou Mémoires critiques et littéraires concernant la vie et les ouvrages de divers personnages distingués, particulièrement dans la république des lettres, la Haye, 1758-59, 2 tom. en 1 vol. in-folio. Cet ouvrage fait suite aux Dictionnaires de Bayle et de Chaufepie. L'auteur le laissa en manuscrit; mais il chargea Allamand, son ami et son exécuteur testamentaire, de le revoir et de le publier. Allamand, pour répondre à sa confiance, passa quatre années à mettre en ordre les notes de Marchand, écrites le plupart sur des chiffons de papier, confondues et dispersées comme les oracles de la Sibylle. On peut voir,

dans l'avertissement de l'éditeur. toutes les peines qu'il eut pour rauger ces notes, et pour suppléer aux omissions de Marchand. Cet ouvrage contient beaucoup de faits intéressants et d'anecdotes curieuses; mais il y en a beaucoup aussi de minutieux; le style en est faible et incorrect; il y a des erreurs graves et de nombreuses fautes d'impression : enfin, l'on peut reprocher à l'auteur l'emportement avec lequel il critique les abus de la religion romaine. Cet article serait incomplet, si l'on ne faisait pas connaître les services que Marchand a rendus aux lettres, par la publication d'un grand nombre d'ouvrages utiles qu'il a enrichis de préfaces, de lettres, de notes et de remarques instructives. On lui doit une édition avec remarques, des Lettres choisies de Bayle, Roterdam, 1714, 3 vol. in - 12, qui n'a point été surpassée par celle de Desmaiseaux ( V. ce nom ); et il a donné l'édition la plus belle et la plus estimée du Dictionnaire de ce fameux critique ( V. BAYLE ). Ou lui doit encore les éditions des ouvrages suivants, toutes estimées et recherchées des curieux : le Cymbalum mundi de Bonav. Desperriers , Amsterd. , 1711, in-12 (1); elle est précédée d'une Lettre critique qui renferme l'histoire, l'analyse et l'apologie de cet ouvrage (V. Desperriers); - les Voyages de Chardin, Amst., 1735, 4 vol. in-40. -; l'Histoire des révolutions

<sup>(1)</sup> L'edition d'Austerdam, 173a, in-ax, u'est pas de Pressper Marchaud, comme ou pourreaît l'impaguer d'après le troutispier; ells fuit publice à Pars, par la Monnoye, qui supprima le curieux avvetesment de 1714, et y en substitus vu autre plus element de 1714, et y en substitus vu autre plus element de 1714, et y en substitus vu autre plus element de 1714, et y en substitus vu autre plus element de 1714, et y en substitus vu autre plus element de la Monaroye, et de plusieurs remarques communiquies par d'autres sevants. ( Voy. les Melanges philotog que s de Mondaul, 17, 160.)

de Hongrie, par l'abbé Brenner, la Haye, 1739, 2 vol. in-4°., ou 6 vol. in 12; - les OEuvres de Brantome ( avec Leduchat ), ibid., 1740, 15 vol. in-12; - les OEuvres de Villon, ibid., 1742, in - 8°.; - les Lettres du comte d'Estrades, Londres (la Haye), 1743, 9 vol. in - 12; - les Memoires du cointe de Guiche, ibid., 1744, in - 12; - Direction pour ·la conscience d'un roi, par Fénélon, ibid., 1747, in-8°. et in-12 -; la Nouvelle histoire de Fénélon, ibid., 1747, in - 12 (V. l'article Salignac dans le Diction. de Marchand ). W-s.

MARCHAND (Louis), habile organiste, né à Lyon, le 2 février 1669 (1), était fils de Jean Marchand, maître de musique, et reçut de son père les premières leçons de son art. Il vint, dit-on, fort jeune à Paris, et se présenta chez les jésuites. au collége de Louis-le-Grand : précisement en ce moment on attendait l'organiste de la maison; le jeune Lyonnais s'offrit de le remplacer, et son jeu plut tellement, qu'il fut reçu au collége, et obtint tous les secours nécessaires pour continuer ses études. Il acheva de se former sous les plus habiles maîtres, et acquit lui-même une grande réputation. Ces détails, tirés du Dictionnaire des Musiciens par Gerber, semblent difficiles à concilier avec le témoignage de Titon du Tillet, suivant lequel Marchand fut, à quatorze ans, organiste de la cathédrale de Nevers, et, dix ans après, remplit

la même place à Auxerre, où il séjourna quatre ou cinq ans, de manière qu'il ne serait venu à Paris, qu'en 1697 ou 1698. Quoi qu'il en soit, outre la place d'organiste des Jésuites qu'il garda long-temps, on lui offrait toutes celles du même genre qui venaient à vaquer à Paris, et il en eut jusqu'à cinq ou six à-lafois : il obtint celle de la chapelle du roi à Versailles, et sut décoré de l'ordre de Saint-Michel. C'est à l'orgue des Grands-Cordeliers, à Paris, qu'il se sit le plus remarquer : il aurait pu acquérir une fortune considérable; mais son inconduite et son humeur capricieuse, qui le jetaient souvent hors de toutes les convenances, y mirent toujours obstacle. Exilé de France en 1717, il passa en Allemagne, toucha l'orgue devant l'empereur, et se rendit à Dresde, où il justifia d'abord sa réputation d'habileté, au point qu'on lui offrit la place d'organiste du roi de Pologne, avec un traitement fort avantageux : mais Volumier, maître de concert à cette cour, craignant le voisinage d'un antagoniste aussi dangereux, résolut, pour l'éloigner, de le mettre aux prises sur le clavecin, avec le fameux J. Seb. Bach, alors organiste de la cour à Weimar. On convint du jour où les deux artistes devaient faire assaut de leur talent : mais, dans l'intervalle, Bach vint incognito, et avec l'agrément du roi, au concert de la cour, répéta sur le clavecin et avec douze variations très-difficiles, une pièce sur laquelle Marchand venait d'être vivement applaudi; et, lui présentant un thème qu'il venait de noter au crayon, lui causa une telle surprise que l'artiste français se hâta de quitter Dresde en poste, avant le jour fixé ( V. Bach, III, 168). Marpu-

<sup>(1)</sup> C'est par erreur que Papillon, qui lui donne les préuoms de Jean-Louis, le lait naître à Auxonne : il l'a confondu avec Louis, fiis de Pierre Marchant, organiste à Auxonne, né le 10 octobre 1670. Voyez l'acte de maissunce de l'un et de l'autre, dans une Lettre d'Amanton à Chardon-la-Rochette, insérée au Magasin encycl., 1812, 1V, 341.

qui rapporte cette ancedote, dit qu'il la tenait de Bach lui-même. Marchand, ayant obtenu la permission de revenir à Paris, s'y vit plus recherché que jamais. Quoiqu'il se fit payer jusqu'à un louis par leçon, il etait si couru qu'il prit, dit-on, le parti de louer des appartements dans vingt quartiers différents, ne demenrant guere qu'un mois dans chacun, et changeant selon la convenance de ses écoliers, ou plutôt selon son caprice. Il mourut néanmoins, presque dans la misère, le 17 février 1732, avec la réputation du plus grand organiste que la France eût encore eu : quoique blessé au bras gauche, six ou sept ans avant sa mort, il ne laissait pas d'exécuter d'une main de très - beaux morceaux, en se servant de la pédale. Rameau, son ami et son rival le plus redoutable, disait que le plus grand plaisir qu'il avait éprouvé en sa vie, était d'entendre jouer Marchand, auquel personne ue pouvait être comparé pour la fugue, et pour le talent d'improviser (1). Mais il y a sans doute de l'exagération à dire que tout ce que Rameau a écrit sur la musique, est en grande partie le fruit des leçons de ce maître, dont les ouvrages imprimés ne justifient pas cette prétention. On connaît de lui : I. Un Livre de Musique pour le clavecin, Paris, Ballard, 1705, in-4º. II. Deux vol. de Pièces de Clavecin, dédies au roi, 1718, in-40! III. Douze Sonates, à une flûte traversière, et basse continue, IV. La musique de l'opéra de Pyrame et Thisbe, paroles de Morfontaine. Cette piace n'a pas été représentée. Le portrait de Marchand, gravé par Dupuis, d'après Robert, est dans la

MARCHAND (JEAN-HENRI), avocat à Paris et censeur royal, fut ce qu'on appelle un plaisant de société. Quelques-uns de ses nombreux opuscules eurent un succès éphémère. Marchaud mourut vers 1785. Voici la liste de ses productions: I. Requête du curé de Fontenoy au roi, 1745, in-4°.; plaisanterie en vers, dans laquelle il y a plusieurs traits contre Voltaire. Cette facetie fut attribuée au poète Roy. On faisait dire au curé:

Un fameux Mousieur de Voltaire, M'a fait surtout les plus grands torts, Eu donnaut l'extrait mertuaire De tous les seigneurs qui sont morts.

La sécheresse du bulletin rimé de Voltaire, est très-bien appréciée dans ces vers, les seuls de tout le morceau où l'on trouve du sel. La pièce de Marchand en fit naître quelquesunes qui sont rappelées dans la Bibliothèque historique de la France, nº. 24,667. II. Encyclopedie perruquière, 1751, in-12, que Grosler attribue à Caylus. III. Avis d'an père à son fils, 1751, in-12. IV. Requête des sous-sermiers du demaine du roi pour demander que les billets de confession soient assejettis au contrôle, 1752, in-12. V. Remontrances des comédiens francais au roi, 1753; reimprimes

collection d'Odieuvre. — Il ne faut pas le confondre avec Jean Marchand, ordinaire de la musique du roi, et père du fameux libraire Prosper Marchand, ni avec Louis-Joseph Marchand, prêtre, semi-prébendé et maître de musique du chapitre de Saint-Maxe (à Bar-le-Duc), après l'avoir été des cathédrales de Châlons et de Besançon, auteur d'un Traité du contrepoint simple ou chant sur le livre, Bar, 1739, in-4°. C. M. P.

dans les Poésies satiriques du divhuitieme siecle, 2 vol. in-18. VI. La Noblesse commercable ou ubiquiste, 1756, in-12. VII. Mon radotage et celui des autres, recueillis par un invalide retiré du monde, pendant son carnaval, 1759, in-12. VIII. Essai de l'Eloge historique de Stanislas Ir. roi de Pologne, 1:66, in-4°. et in-8°. IX. Hilaire, 1767, in-12. C'est une critique et parodie du *Bélisaire* de Marmontel, qui avait paru cette année; l'édition de 1759, citée par un bibliographe, est donc imaginaire. La facétie de Marchand ne fit rire que Marmontel, qui s'applaudit d'être attaqué si saiblement. X. Les Delassements champetres, 1768, 2 vol. in-12. XI. L'Esprit et le Cour, 1768, in-12. XII. Testament politique de M. de V\*\*\* ( Voltaire ), 1770, in-8º. Huit ans auparavant il avait paru un Testament de M. de Volture, trouve dans ses papiers après sa mort, 1762, in-12. Une phrase de la Correspon.lance de Grimm (vii, 406), donnerait à penser que les deux ouvrages, qui sont tout différents l'un de l'autre, appartiennent à Marchand. Voltaire fut blessé par la brochure nouvelle, et l'appela un libelle odicux : il n'est que plat ; l'ouvrage de 1762 l'est peut-être un peu moins que celui de 1770, qui seul est de Marchand, XIII. L'Egoiste, 1771, in-12, brochure contre Paissot. XIV. Memoires del Elephant écrits sous sa dictée et traduits de "indien par un Suisse, 1771, in-30. XV. (Avec M. Nougaret) les-Caprices de la Fortune, on Hisoire du prince Mentzikoff , 1772 , 11-8°. On y trouve une tragédie eners et en 3 actes, sous le titre de Mentaicoff, et que les auteurs donent pour traduite du russe : la pièce

ne fut pas même présentée aux comediens; et Laharpe, qui, quelque temps après, traita le même sujet, a garde, soit dans sa Correspandance litteraire, soit dans la préface de sa pièce, le silence le plus profond sur celle de Marchand. XVI. Les Panaches, ou les Coiffures à la mode, comédie en un acte, representée sur le grand théatre du monde et surtout à Paris, précédée de recherches sur la coiffure des semmes de l'antiquité, et suivie d'un projet d'établissement d'une académie de modes, 1778, in 80. XVII. Les Fruits de l'automne, 1781, in-80. XVIII. Les Giboulees de l'hiver, 1781, in-8º. XIX. Les Moissons de l'été, 1782, in-80. XX. Les Fleurs du printemps, 1784, in-8°. C'est un Recueil de poésies : on y trouve cependant une Notice sur l'île de Saint-Domingue. Dans le tom. 11 de l'Anthologie française par T. Monet, il n'y a qu'une seule chauson de Marchand.

MARCHAND (ETIENNE), navigateur du dix-huitième siècle, était ne à l'île de la Grenade, le 13 juillet 1755. Il fit d'abord plusieurs voyages aux Antilles sur les bâtiments du commerce, et ensuite alla au Bengale comme second capitaine d'un navire expédié de Livourne sous pavillon toscan. A son retour, en 1788, il fit rencontre, dans la rade de l'île Sainte-Helene, du capitaine Portlock, et reçut de lui des renseignements précieux sur la traite des pelleteries a la côte nord-ouest d'Amérique. Marchand, à son arrivée à Marseille, communiqua ces informations à la maison Baux qui, jalouse d'ouvrir 't ses compatriotes une nouvelle voie à une extension de commerce et de navigation, n'hésita pas de courir la chance d'une première tentative.

Marchand mit à la voile, le 14 décembre 1790, sur le navire le Solide, construit exprès pour cette expedition, et pourvu d'une cargaison convenable. Le 1er. avril 1791, on vit la terre des Etats; puis on passa beaucoup au large du cap Horn, et le 12 juin on eut connaissance des îles de la Madaléna et de San Pedros de l'Archipel des Marquesas. On passa six jours dans la baie Madre de Dios de l'île Santa-Christina : et le 21 on découvrit , au nord-ouest du groupe, une terre qui fut nommée ile Marchand: le 23 et le 24 on aperçut trois autres îles nouvelles qui reçurent les noms de Baux, Masse et Chanal, Les anciens navigateurs et Cook lui-même n'avaient pas eu connaissance de ces îles. Leur découverte fut due à une observation faite pendant que le Solide était mouillé dans la baie de Madre de Dios. On avait, au coucher du soleil, par un temps des plus clairs , aperçu , chaque jour , à l'horizon au nord-ouest, une tache fixe qui présentait l'apparence du sommet d'un pic élevé. On ne put donter que cette tache ne fût une terre; et comme aucune carte n'en indiquait dans cette partie, qu'aucun voyageur n'en faisait mention, ce ne pouvait être qu'une terre inconnue: on se proposa donc de la reconnaître. On eut quelques rapports avec les insulaires, qui firent un bon accueil aux Français. On donna au nouveau groupe le nom d'iles de la Révolution ; et malgré les apparences qui semblaient indiquer la présence d'autres terres entre le sud et l'ouest, on pensa avec raison qu'il n'était pas prudent de s'engager dans des découvertes qui, en portant le vaisseau sous le vent de sa route, devaient alonger beaucoup sa navigation, et compromettre, par ce retard, le succès d'une expédition dont le commerce était l'objet. On coutinua donc la route pour la côte nord - ouest d'Amérique : le 7 août, on reconnut le cap del Enganno, nommé par Cook cap Edgecombe; et le 12 on mouilla dans la baie de Tchinkitané ( Guadalupa des Espagnols, Norfolk Bay des Anglais ). Après avoir traité des peaux de loutre avec les naturels du pays, on suivit la côte du sud jusqu'à Nootka-Sound; on découvrit trois bons ports; on traita encore des pelleteries, et, le 8 septembre, on quitta la côte d'Amérique. La traversée fut houreuse jusqu'aux îles Sandwich. Le 4 octobre on vit O-Ouhaihi; les insulaires vinrent dans leurs pirogues au navire. Le 25 novembre on mouilla dans la rade de Macao. Les nouvelles que l'on apprit dans cette ville déconcertèrent toutes les spéculations que les armateurs du Solide avaient eues en vue dans l'expédition de leur navire. Le gouvernement chinois venait de prohiber, sous des peines sévères, toute introduction de fourrures dans les ports du midi de l'empire, et particulièrement celle des peaux de loutre. Il était impossible d'éluder cette prohibition; Marchand prit le parti de revenir en Europe en touchant à l'île de France. Le 14 août 1702, le Solide laissa tomber l'ancre a Toulon. Marchand fut, quelque temps après, porté par la voix unanime des marins de Marseille, au poste de commandant de leur bataillon dans la garde nationale de cette ville; mais avant bientôt obtenu le commandement d'un hâtiment destiné pour l'île de France, il partit pour cette colonie, où il termina sa carrière, le 15 mais

1703. Il avait reçu une éducation soignée, et joignait à l'instruction des talents agréables. Brave, généreux, sincère, sa douceur et sa bonté ne nuisaient pas à la fermeté nécessaire dans le commandement. Comme l'expédition de Marchand fut achevée à une époque où la France était en combustion, à peine en parla-t-on dans ce temps : l'on pouvait même craindre qu'elle ne finît par être oubliée, lorsque Fleurieu concut l'idée patriotique d'en publier la relation, « Il m'a paru » d'autant plus intéressant, dit cet n homme non moins estimable que » savant, de faire connaître, dans n toutes ses circonstances, le voyage » du capitaine Marchand, qu'indé-» pendamment d'une découverte as-» sez importante dans le grand » Océan, de plusieurs détails nou-» veaux sur une partie de l'Améri-» que occidentale du nord, encore » imparfaitement connue, et d'un » grand nombre d'observations as-» tronomiques, propres à perfec-» tionner l'art nautique et la géo-» graphie, ce voyage est le second » autour du monde qui ait été fait » par les Français: jusqu'à présent » Bougainville n'avait eu en France » ni modèle, ni imitateur... » N'ayant pu se procurer le journal même du capitaine Marchand, Fleurieu cut recours à celui du capitaine Chanal, chargé personnellement de toutes les reconnaissances pendant le cours du voyage. C'est d'après ce journal, auquel il accorde des louanges méritées , qu'il rédigea son ouvrage , intitulé: Voyage autour du monde pendant les années 1799, 1791 et 1792, par Etienne Marchand, etc., Paris, an vi (1798), 4 vol. in-4°. (V. Fleurieu, XV, 59.) La description des oiseaux et des productions

marines avait été faite par Robert, premier chirurgien du Solide; ses soins pour la santé de l'équipage repondirent aux vues bienfaisantes des armateurs. Dans le cours d'une expédition de vingt mois, le Solide ne perdit qu'un seul homme sur cinquante. Des navigateurs américains. qui parcouraient le grand Océan àpeu-près à la même époque que Marchand, virent le groupe d'îles qu'il a découvert, et leur imposèrent des noms. Hergert, lieutenant de la marine anglaise, en eut connaissance à une époque postérieure, et, suivant l'usage, donna aussi des noms à chaque île. Comme il vaut mieux. quand on le peut, désigner une ile nouvelle par le nom que lui donneut les habitants, nous dirons que l'île Baux est plus connue aujourd'hui sous celui de Noukahiva. Des vocabulaires placés à la fin du voyage prouvent que l'oreille de deux personnes de la même nation peut être affectée différemment par les sons d'une langue incounue.

MARCHAND DE BARBURE (FRANÇOIS - ROGER - FIDEL), né à Bethune, en Artois, vers 1734, entra d'abord dans les gardes-du-corps, passa ensuite dans la maréchaussée et dans la gendarmerie, et enfin, dans la 284°, compagnie de vétérans nationaux : il est mort à la Flèche, le 17 octobre 1802. Il s'était beaucoup occupé des sciences physiques : et Busion et Dolomieu lui ont donné des éloges dans des lettres qui sont restées manuscrites. Marchand de Barbure était des académies de Châlons-sur-Marne et du Mans. On a imprimé après sa mort ses Essais historiques sur la ville et le collège de la Flèche, Angers, 1803, in-80. de près de 350 pag. L'ouvrage est divisé en trois parties : 1º. Topographie de la Flèche; histoire de ses scigneurs jusqu'à Henri IV, qui réunit la seigneurie de la Flèche à la couronne; histoire des illustres Fléchois: 2º. Annales fléchoises. La troisième partie est consacrée au collége de la Flèche; Marchand y donne de courtes notices sur les professeurs et clèves illustres de cette école. En général, l'ouvrage est aussi intéressant, qu'il peut l'être; mais l'auteur eût pu se dispenser de consacrer plus de trente pages à citer ce qu'il appelle des écarts de la nature, tels que des accouchements extraordinaires, une guérison d'hydrophobie, etc. Marchand de Barbure a laissé en manuscrit : I. Dictionnaire ou Encyclopédie raisonnée et refléchie des trois regnes de la Nature. II. Les Phénomènes de la Nature, expliques par le système des molecules organiques vivantes. III. Les Secrets des Arts, de la Physique, de la Chimie, etc. IV. Le Trésor des Champs. V. La Médecine ramenée à ses premiers principes. VI. Minéralogie du département de la Sarthe. VII. Les Fruits de mes études. VIII. Dictionnaire de la Maréchaussée. IX. Contes de l'ancien temps, extraits de Roland furieux.

A. B—T.

MARCHANT (NICOLAS), médecin de Gaston, duc d'Orléans, et habile botaniste, enrichit le Jardin du roi d'une belle collection de plantes étrangères. Ce savant et laborieux naturaliste, qui était docteur en médecine de l'université de Padoue, fut reçu à l'académie des sciences, à la formation de cette compagnie en 1666, et mourut en 1678. Il est probablement l'auteur des Descriptions des plantes, données par l'académie, 1676, in fol., et publiées par Dodart: il en apportait dans

toutes les séances. On connaît de lui trois observations, insérées dans les Mémoires de cette société, tom. 1 et x ; et il a laissé en manuscrit le catalogue des plantes dont la France a dû l'acquisition au duc d'Orleans, depuis 1648 jusqu'à 1659, celui des plantes qui croissent dans un rayee de quarante milles autour de Paris. et un autre de celles qui croissent au bord de l'Océan, depuis le Havre jusqu'à Dunkerque, rédigé en 1649. Ces trois ouvrages se trouvaient dates la bibliothèque de Bernard de Jussieu, en 1768. - Jean MARCHANT, fils du précédent, avec lequel Rozier (Tables de l'Acad. des sciences, IV. 245) l'a confondu, fut reçu membre de l'académie, en 1678, et nommé titulaire de la troisième place de pensionuaire botaniste, lors du renouvellement de cette compagnie, en 1699. Il mourut en 1738, et avait, ainsi que son père, le titre de directeur de la culture des plantes du Jardin du roi. On a de lui un grand nombre de descriptions de plantes et d'observations, insérées ou mentionnées dans le recueil de l'académie, depuis 1678 jusqu'à 1735, et dans le tome in de Machines. On en peut voir les titres dans la Bibl. bot. de Séguier. Le fils a consacré à la memoire de son père, la Marchantia, dont on connaît huit espèces en France: c'est un genre de la samille naturelle des hépatiques; elle croit dans les lieux humides et ombragés.

MARCHANT (FRANÇOIS), ne la Cambrai, vers 1761, après avoir fini ses études, se destinait à l'état ecclésiastique. Il était sur le point d'obtenir quelque bénéfice, lorsque la révolution française arriva, et. peu après, la suppression des convents, abbayes, prébendes: Mar-

chant, décu dans ses espérances et ses calculs, n'eut d'autre ressource que sa plume. Son intérêt décida son choix; c'était d'ailleurs en attaquant le parti triomphant que l'on pouvait espèrer quelque succès. Plusieurs facéties de Marchant en curent, mais pas assez cependant pour subvenir à ses besoins, et répondre à son attente. Il se retira dans sa ville natale, et y mourut le 27 décembre 1793. C'est donc à tort que M. Leplat-du-Temple, dans une des notes de son Virgile en France ('liv. 1, 310), dit qu'il fut du nombre des malheureuses victimes novées à Nantes, sous le proconsulat de Carrier. ( V. CARRIER, t. VII, p. 216). On a de Marchant : I. Fenelon, poème in-8°. II. La Chronique du Manege, 1790, in-80. C'était un journal, en prose et en vers, qui paraissait par Nos. d'une feuille; if en a paru, au moins, huit numéros. III. Les Sabats jacobites, 1791-92, 3 vol. in-8° avec fig ; il en paraissait par semaine deux numéros. IV. La Jacobineide , poème héroi-comicivique en 12 chants, 1792, in 80. V. La Constitution en vaudevilles, suivie des Droits de l'homme et de la femme, et de plusieurs autres vaudevilles constitutionnels, 1792, in-8º. VI. Folies nationales pour servir de suite à la Constitution en vaudevilles, 1792, in-8º. VII. Les Bienfaits de l'Assemblée nationale, ou les Entretiens de la mère Saumon, doyenne de la Halle, suivis de vaudevilles, 1792, in-80. VIII. L'A. B. C. national, dedie aux republicains, var un royaliste, 1793, in-80, en quatre parties. La Constitution et les Bienfaits, les Folies et l'A. B. C., ont été reimprimés en 4 vol. in - 32; les curieux recherchent encore ette collection. А. В-т.

MARCHE (BLANCHE comtesse DE LA), était fille d'Otton IV, comte palatin de Bourgogne, et de Mahaud. comtesse d'Artois. Elle fut marice a Charles-le-Bel, second fils de France, qui possedait en apanage le comté de la Marche. Cette princesse, jenne et sans expérience, jetée au milieu d'une cour où tout respirait le plaisir, n'eut que trop de facilité à suivre son penchant pour la galanterie. La reine Marguerite, sa bellesœur, favorisa ses desordres, et lui fournit les occasions de se trouver avec l'amant qu'elle lui avait donné. Philippe-le-Bel, averti de la conduite de ses deux belles-filles, fit arrêter leurs séducteurs, qui périrent au milieu des plus horribles supplices ( V. MARGUERITE de Bourgogne, reine de Navarre). Blanche, convaincue d'adultère par ses aveux. fut tondue, et renfermée au Château-Gaillard, près d'Andely. Elle y resta sept ans, fut ensuite répudiée par son mari, sous prétexte de parenté, et transférée au château de Gauroi, près de Coutances, d'où elle ne sortit que pour prendre le voile à l'abbaye de Maubuisson, qui avait été le théâtre de ses intrigues. Elle y passa le reste de sa vie dans la penitence, et mourut vers 1340.

MARCHÉ (OLIVIER DE LA) (1), poète et chroniqueur Mêbre, naquit en 1426, dans la terre de la Marche, au bailliage de Saint-Laurent, qui faisait alors partie du comté de Bourgogne. Il suivit, en 1434, Philippe, son père, nommé commandaut du fort de Joux, près de Pontarlier, et fit ses premières études en cette ville. Après la mort de son père, cn

<sup>(1)</sup> Varillas, dans son Histoire de François Ire, (livre III), a confondu la mason de La Marche, en Bourgoge, a arce celle de La Marck en Flandre; et cette méprise lui a fait commettre des errous bieu singulères.

1437, Olivier fut conduit à la cour du duc de Bourgogne, et remis entre les mains du seigneur de La Queuille qui prit soin de son éducation : à l'age de treize ans, il entra dans les pages du bon duc Philippe, et ne tarda pas à se signaler par son adresse dans les exercices du corps, et par un attachement inviolable à son souverain. Il s'attira la haine du roi Louis XI, pour avoir découvert et fait échouer son projet d'enlever le comte de Charolais. Le roi voulut exiger qu'on lui livrât Olivier pour le faire châtier à son desir; mais le duc de Bourgogne répondit qu'Olivier étant son sujet et serviteur, c'était à lui d'en faire raison (1). Il fut armé chevalier par le comte de Charolais, peu de jours avant la bataille de Montlhéry, où il se distingua; et il commanda une compagnie d'archers au siége mémorahle de Beauvais (V. HACHETTE). Le comte de Charolais, devenu duc de Bourgogne, récompensa Olivier de ses services, en le nommant bailli d'Amont (2), et capitaine de ses gardes.Illuidonnal'ordre, en 1476, d'enlever le duc de Savoie, qui était venu le visiter avec sa mère: Olivier prit

avec lui un certain nombre d'hommes d'armes, et, s'étant embusque dans un defile par où ce prince devait passer, se saisit de sa personne; mas le duc s'échappa à la faveur de la nuit. A cette nouvelle, Charles-le-Téméraire entra dans une violente colère; cependant il n'en témoigna rien à Olivier. La Marche suivit son maître dans la guerre de Lorraine; et il fut fait prisonnier à la bataille de Nanci ( V. CHARLES-LE-TENE-RAIRE ). Aussitôt qu'il eut payé sa rançon, il joignit en Flaudre Marie, héritière de Bourgogne, qui le nomma son maître-d'hôtel; charge qu'il continua d'exercer sous son fils Philippe. Ce prince l'envoya en France, complimenter Charles VIII sur son avénement au trône. La Marche mourut à Bruxelles, le 1er. février 1501, et fut enterré dans l'église Saint - Jacques : son tombeau a elf ruiné dans les guerres de religion. Il avait éprouvé beaucoup d'agitations, comme on le voit par la devise qu'il avait choisie: Tant a souffert La Marche. On a de lui : I. Des Memoires de 1435-92). Ils furent publiés pour la première fois, par Denis Sauvage. sur un manuscrit de la bibliotheque du Ch. du Poupet, seigneur de la La Chau, Lyon, 1562, in-fol. Jean Laurens, de Gand, en donna une seconde édition (Gand, 1566, in-40.) avec des notes marginales, et une preface, dans laquelle il reproche l'auteur d'avoir manqué d'exactitude et de bonne-foi en ce qui concerne les troubles de Flandre. Lo Mémoires de La Marche ont et réimprimés, Bruxelles, 1616, d Louvain, 1645, in-40. Ces deux ettions, recherchées également des th rieux, sont augmentées d'un Etal de la maison des ducs de Bourgogw par La Marche; enfin ils ont éte

(2) Le bailliage d'Amont comprenait tonte la partie du courté de Bourgogne, qui forme aujourd'hai le departement de la Haute-Saone.

<sup>(1)</sup> Olivier, dit Duclos, avertit le duc de Bourgogue du projet qu'avait Lonis XI de favre reliever le courte de Charolais. În roi 1t demander au duc qu'on lui livrât Olivier, peur avoir cosé debiter publiquement un projet si absurde, et qui teudait à noircir sa réputation. Le duc s'y refusa sous le pretezte que La Marche étant ne dans le comité de Bourgogne, n'étatai ni nijet du duc, ni justiciable du roi (Hist. de Louis XI, tome ter, p. 3/q). C'est une grave erreur échappée à un biatorien d'ailleurs estimable et fort exact. Le comte de Bourgogne avait été réuni au duche par le mariage de Jeanue de Frauce avec Endes IV, duc de Bourgogne, en 1318; et ces deux provinces ne ferent plus separées que par le mariage de Marie, fille du dernier duc Charles, avec Maximilien d'Autriche. Ainsi La Marche était ne sujet et justiciable du duc Philippe-le-Bou; rt, dans ses Memoires que nous avous suvis, il ne met pas dans la bouche da duc de Bourgogne la reponse que lui prête Duclos.

sérés dans la collection des Memoires pour l'Histoire de France, tom. viii et ix (1). L'ouvrage de La Marche, malgré ses imperfections, est très-important pour l'histoire de son temps. On y trouve des anecdotes curieuses, et des détails intéressants sur des événements dont il avait été le témoin : sa franchise inspire la confiance, et des critiques le préférent encore à Comines, sous le rapport de la sincérité; mais il est loin de l'égaler pour le style ; il emploie frequemment des expressions et des tournures wallones : entraîne d'ailleurs par son goût pour les fêtes et les tournois, il ne se lasse pas de décrire, de la manière la plus minutieuse, tous ceux auxquels il avait assisté, tandis qu'il ne fait qu'indiquer des bjets d'un intérêt bien plus grand. L'abbé Boullemier, de Dijon, prépaait une nouvelle édition des Memoies de La Marche; et l'on ne peut que egretter qu'il n'ait pas terminé ce ravail qui l'occupait depuis plusieurs nnées (2). II. Le chevalier délibée (en rymes), composé en 1483, ch iedam en Hollande, 1483, in-40., oth. fig.; Paris, Verard, 1488, 493; Trepperel, 1495, in - 40.; von, Havard, sans date, in-40.; ad. en espagnol par Fernand de cunha, Anvers, 1553, in - 4º. alland prétend que ce poème conent l'histoire de l'auteur; mais bbé Goujet conjecture, avec plus vraisemblance, que c'est une vie allégorique de Charles-le-Téméraire. HI. Le parement et le triomphe des Dames d'honneur, Paris, 1510, in-80. (1); ibid., veuve Trepperel. s. d. in-8º. goth. rare; Pierre Desray, de Troves, éditeur de cet ouvrage, y a joint un prologue en prose, et des notes. Il est divisé en vingt-six chapitres, qui portent, chacun, le nom d'un ajustement de semme : les Pantoufles d'humilité, la Robe de beau maintien, la Coëffe de honte de méfaire, etc. Le quinzième chapitre qui est intitulé : l'Epinglier de patience, contient l'histoire si intéressante de Griselidis, imitée de la dernière Nouvelle de Boccace. Cet ouvrage est écrit en vers et en prose. IV. La source d'honneur pour maintenir la corporelle élégance des Dames en vigueur florissant et prix inestimable; avec une belle épître d'une noble dame à son seigneur et ami; Lyon, 1532, in-89, fig., trèsrare. Cet ouvrage est écrit en rimes. V. Cy commence un excellent et très proufitable livre pourtoute créature humaine, appelé le miroer de mort, s. d. in-fol., goth. rare. VI. Traités et Advis de quelques gentilshommes francois, sur les duels et gages de bataille, assavoir : d'Olivier de La Marche, Jean de Villiers, sire de l'Isle-Adam, Hardouin de la Jaille, etc., Paris, 1586, in-80. On connaît encore de La Marche, plusieurs ouvrages manuscrits, conservés dans la bibliothèque de l'Escurial, et dont on trouvera les titres dans les bibliothèques de Duverdier, Papillon, etc. W-s.

a) Les éditeurs de cette collection ont fait divers anchements aux Mémoires de La Marche, et ont syrimé en entre l'introduction, sous preteste que eur s'y montre trop crédule. Ainsi, les curieux goudront connaître l'ouvrage, seront obliges de gair à une des editions originales qu'on a cites.

<sup>1</sup> L'abbe Boullemier se proposait d'enrichir sou ion de notes critiques, et d'un grand nombre de 22 corgin des propres à répanire du jour sur les eque La Marche a rapportes trop superficu llement y. l'Éloge de Boullemier, par Baudot, p. 19).

<sup>(1)</sup> L'abbé Papillon doutait de l'existence de cette édition; massil en cele deux autres, d'après Duverdier, peris, tière, in-80; et l'you, Armoulit, t, s. d. in-15, L'article qu'il a comacre à La Marche, est pleu de contradictions et d'inexettrules, (Voy. la Étht. de Bourgegne, au myt Marche.)

MARCHE ( JEAN-FRANÇOIS DE LA ), évêque de Saint-Pol de Léon, naquit dans le diocèse de Quimper, en 1729, et suivit d'abord la carrière militaire. Il se trouva au combat de Plaisance, en 1746, et y fut blessé : en 1747, il obtint le grade de capitaine au régiment de la reine infanterie; mais après le traité d'Aix-la-Chapelle, il renonça au service, reprit ses études, et entra ensuite dans un séminaire. Etant devenu prêtre, il fut fait chanoineécolâtre et grand - vicaire de Tréguier, et fut pourvu, en 1764, de l'abbaye de Saint-Aubin-des - Bois , au diocèse de Saint-Brieuc. Nommé, en 1772, à l'évêché de Saint-Pol-de-Léon, il remit son abbaye, et se livra au soin de son troupeau. Son diocèse lui dut un beau collège, bâti à ses frais, et de plus un petit séminaire avec des fonds suffisants pour élever des jeunes gens pauvres. Le prélat visitait chaque année son diocèse, présidait aux retraites ecclésiastiques, et trouvait, dans une sage dispensation de son revenu, le moyen de suffire à d'abondantes aumônes. Il menait en quelque sorte, dans son palais, la vie de communauté, sans cesser d'être accessible pour tout le monde, et surtout pour son clergé. Assidu dans son diocèse, il en sortait fort rarement : la seule assemblée du clergé où il assista, fut celle de 1788. La révolution survint; on supprima son siège, et l'on prétendit lui interdire ses fonctions. L'évêque crut devoir instruire ses curés sur l'incompétence des décrets de l'Assemblée. Le 23 octobre 1790, il fit une réponse à-la-fois ferme et modérée aux significations des administrateurs, et continua ce qu'il regardait comme le devoir de sa place. Un décret du 16 février 1791 le manda

à la barre, ainsi que les évêques de Tréguier et de Nantes : en même temps on échauffait contre lui les esprits de la multitude dans un pays qu'il vivifiait par ses bienfaits. Averti qu'on venait pour le saisir, M. de La Marche crut devoir se soustraire aux recherches; et après avoir erré quelque temps, il s'embarqua à Roscoff, en mars 1791, sur un bateau qui le conduisit en Angleterre. Il n'avait rien emporté avec lui, et se serait trouve dans le plus grand dénuement, si des personnes généreuses n'eussent pris soin de pourvoir à ses besoins, Lord Arundel . le marquis de Buckingham, et d'autres illustres Anglais, lui vouèrent une estime et un attachement durables. Le 20 août 1791, l'évêque de Léon donna, de Londres, une Lettre pastorale et une ordonnance, pour prémunir ses diocésains contre le schisme. Cependant le nombre des prêtres français qui se réfugiaient en Angleterre, croissait tous les jours, Le prélat proposa une souscription en leur faveur : cette idée fut adoptée avec empressement ; et le celebre Burke seconda ce projet. De riches Anglais s'assemblerent : l'évêque anglican de Londres trouva même à la réunion. L'évêque de Léon y exposa la detresse de 👓 compatriotes. Ce ne fut point vain; des secours abondants furen: prodigués, et beaucoup d'Anglass recurent chez eux des prêtres frascais. La pieuse hôtesse de M. de La Marche, Mme, Silburn en accureite successivement un assez grand monbre. Ces procédés généreux furent l'objet d'une lettre que l'exerce adressa, le 38 décembre 179 2 . acs prêtres de sa nation réfugiés en Asgleterre; elle a été imprimée . respire des sentiments de reconnais

sance et de charité. Pie VI lui adressa. lea septembre 1793, un bref, pour le féliciter de son zele; et Louis XVIII, alors Monsieur, lui écrivit de Hamm, le 10 février de la même anuée, pour lui témoigner combien il était touché de ses soins. Mais bientôt les progris de la terreur dans notre patrie ayant porté à plusieurs milliers le nombre des prêtres et des émigrés qui avaient abordé en Angleterre. les secours particuliers devenaient insuffisants : une motion fut faite au parlement, pour consacrer une somme annuelle au soulagement de ces honorables proscrits; elle fut unanimement adoptée, et un mode régulier de secours fut établi. L'évêque de Léon fut chargé de présider à la distribution : beaucoup d'Anglais le rendaient de plus dépositaire de leurs offrandes, qui se montaient encore, par an, à une somme considérable. Le prélat obtint, pour les prêtres français, le château de Winchester, où l'on en recueillit jusqu'à hnit cents; il pourvut aussi aux besoins des prisonniers de notre nation, et remplit jusqu'à sa mort, avec antant d'assiduité que de bonté, les fonctions de charité qu'on ui avait confices. Lorsqu'en 1891 Pie VII demanda les démissions des vêques de France, M. de La Marche ssista aux assemblées que tinrent à ondres ceux de ses collègues qui se rouvaient en Angleterre. On dit u'il hesita quelque temps; mais nfin il adhéra à l'avis du plus grand ombre de ces prélats, et signa urs lettres et leurs réclamations entre le concordat. Il adressa de lus, en son propre nom, le 15 ars 1803, une lettre au pape: reste, nous savons que, peu avant mourir, il déclara qu'il était loin partager l'exagération de plusieurs

des antagonistes du concordat de 1801. Atteint d'une maladie grave, il reçut deux fois la visite de Monsieurs, frère du roi, qui voulut recevoir sa bénédiction. Ce pieux évêque mourut le 25 novembre 1806, laissant à peine de quoi fournir aix frais de son inhumation, et après avoir instamment recommandé qu'elle se fit saus pompe et sans que rien y rappelât sa dignité d'évêque. Il avait rédigé lui-même son épitaphe, où ses titres sont également omis.

MARCHETTI (ALEXANDRE), célèbre traducteur de Lucrèce, naquit le 17 mars 1633, à Pontormo. ancien château dans la Toscane, d'une noble famille. Il se livra d'abord à son penchant pour la poésie. et avec tant de succès , qu'avant l'âge de dix-sept ans, il avait composé plusieurs petites pièces fort remarquables, entre autres, un sonnet que Crescimbeni a inséré dans l'Istoria della poësia volgare, comme un modèle en ce genre. Son frère aîné, craignant que le goût exclusif des lettres ne fût un obstacle à son avancement, l'envoya étudier le droit à Florence; mais celui-ci ne tarda pas à se lasser d'une science qui ne repose que sur des autorités, et il alla prendre à Pise des leçons de philosophie. Fatigné d'entendre ses maîtres appuyer leurs raisonnements sur des principes d'Aristote, contredits par l'expérience, il était sur le point d'abandonner Pise, lorsque le célèbre Borelli y fut appelé pour professer les mathématiques : les leçons de Borelli et la lecture des ouvrages de Galilée, firent faire à Marchetti de rapides progrès dans les sciences; mais l'attrait qu'avait pour lui la philosophie, ne lui fit pas négliger la culture des lettres. En terminant ses

cours, il fut nommé professeur de logique; il obtint, en 1650, la chaire de philosophie, qu'il remplit avec éclat pendant vingt années, obligé de lutter sans cesse contre les intrigues des partisans du péripatétisme. Il succéda, en 1679, à Borelli, dans la place de professeur de mathématiques, et s'attacha, comme lui, à former de bons élèves : l'un des plus distingués fut son propre fils Angelo Marchetti, dont on a divers ouvrages. Il cut à soutenir quelques disputes avec Viviani et le P. Guido Grandi, sur des questions qui sont résolues depuis long-temps, et qui n'offrent par conséquent plus d'intérêt. Il mourut d'apoplexie au château de Pontormo, le 6 septembre 1714. Marchetti était membre de l'académie de la Crusca, et de plusieurs autres sociétés littéraires d'Italie. Ses ouvrages de mathématiques et de physique, fort estimés dans le temps, ont tous été surpassés. Le seul qu'on cite encore quelquefois est le traité De resistentiá solidorum (Florence, 1669, in-40.), qu'on trouva si beau que l'envie l'attribua à Borelli : mais ses traductions d'Anacréon, et surtout de Lucrèce, assurent à Marchetti une renommée durable. La Traduction d' Anacréon, imprimée à Lucques, en 1707, in-4°., fut supprimée par ordre de l'inquisition ; mais elle a été reproduite dans le recueil des traductions italiennes de ce poète, Venise, 1736, in-4°., et séparément, Londres, 1803, in-8°. Celle du poème de Lucrèce, en vers sciolti, est le plus beau titre de gloire de Marchetti; tous les critiques italiens s'accordent à en louer la fidélité, la précision et l'élégance du style : la censure qu'en a faite l'abbé Lazarini, porte moins sur la traduction que sur les principes

de la philosophie de Lucrèce (F. Lx CRÈCE ). Cette traduction fut publice pour la première fois par Paolo Rolli, Londres, 1717, in-80.; l'éd. d'Amsterdam (Paris), 1754, 2 vol. in-8°., fig., revue par Gerbaut, est beaucoup plus belle, mais moins correcte. On fait cas encore de l'édition de Lausanne, 1759, in-80., et de celle de Londres, 1779, in-4º. Les poésies de Marchetti out été recueillies sous ce titre: Saggio delle rime eroiche, morali e sacre, Florence, 1704, in-4º.; nouvelle édition, augmentée et précédée de la vie de l'auteur, Venise, 1755, in-4°. Il avait laissé en manuscrit des melanges de philosophie, de mathématiques et de littérature, parmi lesquels on doit distinguer une traduction in ottava rima, des quatre premiers livres de l'Eneide, que les Italiens comparent à la belle traduction d'Annib. Caro. et le début d'un Poème destiné à combattre le système de Lucrèce. et que l'auteur se proposait de dedier à Louis XIV. Ce fragment, inséré dans le tom. xxidu Giorn. de'litterati d'Italia, a été réimprimé avec la traduction française, dans le Journal étranger du mois de février 1760. Fabroni a publié la Fie de Marchetti, dans la 1ve. decade de Vitæ Italor, doctr. excellent, Lo Mémoires de Niceron, tom. v1, contiennent son Eloge, tiré du Giornale de' letterati d'Italia, som. xx1. Zac caria l'a donné avec beancoup pla de détail, et enrichi de notes, das sa Bibliotheca Pistoriensis, p. 320 336.MARCHETTIS ( PIERRE DE

mARCHETTIS (PIERRE DE médecin, naquit à Padoue ; il y professa d'abord la chirurgie, pais r obtint la chaire d'anatomie le 28 revrier 1652. Il réunit ces deux chaire en 1661, et mourut le 16 ayril 1673.

agé de quatre-vingts ans : il avait le titre de chevalier de Saint-Marc. On a de cet auteur : I. Sylloge observationum medico - chirurgicarum rariorum, Padoue, 1664 et 1685, in-80; Amsterdam, 1665, in 12, 1675, in-4º.; Londres, 1729, in-8°.; Nu emberg, 1673, in-8°., en allemand. Ce requeil contient 60 observations des cas les plus rares en chirurgie, dans un bon nombre desquels l'auteur se montre grand partisan du cautère actuel. II. Tendinis lexoris pollicis ab æquo evulsi observatio, Padoue, 1654, in-40. -Son fils, Dominique MARCHETTIS, naquit à Padone . en 1626 : nommé, tres-jeune encore, coadjuteur de Vesingius, ildut aux connaissances qu'il equit en anatomie, l'avantage de suceder à ce professeur célèbre. Il mouut à Padoue, en 1688. Il a publié ouvrage suivant : Anatomia seu esponsiones ad Riolanum anatomium Parisiensem in ipsius animadersionibus, etc. Padone, 1652, 654, in-4°.; Harderwick, 1656, 1-12; Levde, 1688, in-12: c'est our défendre Veslingius, contre s attaques de Riolan, que Domique a composé cet écrit, dans leiel il a consigné les travaux les plus aportants de son maître et les ens, et forme un recueil des faits atomiques les plus intéressants. Iler le cite avec éloge. - Antoine ARCHETTIS, frère de Dominique, rès avoir long-temps aidé son père ns ses travaux anatomiques, le riplaça dans l'enseignement de te science en 1669, fut nommé ofesseur de chirurgie, en 1683, mourut le 22 octobre 1730, âgé quatre-vingt-dix ans. P. et L. MARCHETTY (FRANÇOIS), nade Marseille, entra en 1630 dans ongrégation del'Oratoire, s'atta-

cha à M. Gault, évêque de cette ville. et mournt dans sa patrie en 1688. Il est auteur des ouvrages suivants : I. Paraphrase sur les épitres de saint Pierre, 1639. II. Traité sur la messe, avec l'explication de ses cerémonies, en latin et en français. III. Vie de M. J. B. Gault, évéque de Marseille, 1650, plus exacte, plus détaillée, que celle qu'en avait composée le P. Senault, mais d'un style qui sent le terroir, IV. Vie de M. Galaup de Chasteuil, célèbre solitaire du Mont - Liban, 1666, in-12, revue par le docteur Arnauld; rare parce que la plupart des exemplaires périrent dans un incendic chez le libraire. La Roque l'a réimprimée en abrégé, dans son Voyage de Syrie, et du Mont-Liban ( V. GALAUP, XVI, 279). V. Discours sur le négoce des gentilshommes de Marseille, et sur la qualité de nobles marchands qu'ils portaient, 1671, in-4°. Cet ouvrage contient beaucoupde recherches, pour prouver que le commerce ne faisait point déroger à Marseille. Il était dédié au roi pour engager sa Majesté à renouveler ce privilége. VI. Coutumes sacrées de Marseille, en forme de dialogue. L'auteur y fait l'apologie des usages populaires de cette ville, entre autres, de la procession du bœuf couronné, qu'on promène dans les rues, en grande pompe, la veille et le jour de la fête-dieu, comme le symbole de l'eucharistie. Marchetty a laissé un manuscrit sur l'Ecrituresainte.

MARCHI (FRANÇOIS DE'), l'un des ingénieurs italiens les plus distingués, était né à Bologne, dans le scizième siècle, d'une famille noble: il fut attaché au service d'Alexandre de Médicis, premier duc de Florence, et de sa veuve Marguerite,

duchesse de Parme, et à celui du pape Paul III, qui lui accorda le titre de gentilhomme romain. Il fit construire la forteresse de Plaisance en 1547, et servit en Flandre pendant 32 ans, comme ingénieur du roi d'Espagne. L'ouvrage qui a fait la réputation de Marchi, et auguel on sait qu'il travaillait en 1545, n'a cependant paru qu'après sa mort, par les soins de Gaspar Dall' Oglio, son ami, Il est intitulé : Della architettura militare libri tre, nelli quali si descrivono li veri modi del fortificare che si usa a tempi moderni, Brescia, 1500, gr. in-fol.: orné de 161 planch, impr. avec le texte. Cette édition est extrêmement rare; et les exemplaires qu'on en a vus passer depuis quelques années dans les ventes à Paris, ont été portés à des prix excessifs (1). Ces exemplaires différent par le frontispice et par quelques changements dans les pièces préliminaires; mais il est certain qu'ils sont d'une même édition. Les planches avant été terminées long-temps avant l'impression du texte, on les trouve séparément. Manesson Mallet en a publié quelques-unes dans le second volume des Travaux de Mars ( Voy. MALLET ). L'ouvrage de Marchi offre 161 systèmes de fortifications. qu'il assure être de son invention, et dans plusieurs desquels on trouve la plus grande partie des idées qui ont été proposées et exécutées depuis par les plus habiles ingénieurs (2). Il s'est beaucoup attaché à perfectionner l'ordre renforcé , dont Mag-

gi avait le premier cherché à introduire l'usage ( V. MAGGI, XXVI). Les Italiens prétendent que la grande rareté de cet ouvrage provient de ce que les exemplaires en ont été détruits par les ingénieurs étrangers (ultramontani) qui s'étaient approprié les inventions de Marchi; ils ont nommement fait ce reproche Vauban (1). Mais on sait que les ouvrages tirés à grand nombre et conserves avec le plus de soin, ne se trouvent plus que dans les bibliothiques publiques au bout d'un oudeur siècles. M. Louis Marini, directeur de la bibliothèque de la Casanata, a fait réimprimer l'Architettura militare de Marchi, Rome, 1810, 5 vol. gr. in-fol., ou 6 vol. in 4°. Cette magnifique édition, supérieure à la première sous tous les rapports. coûté 100 fr. le volume aux souscripteurs. Le premier volume coltient les Prolégomenes du savan éditeur, et la Biblioteca istorie. critica di fortificazione permanes te ; le second : Nuova lezione e co menti; le troisième : l' Ouvrage Marchi; et les deux derniers. planches. Le texte a été imprimed même temps, format gr. in-4º... tom. en 6 vol. On a encore de Ma chi: Relazione particolare del gran feste o trionsi fatti in Porti gallo e in Fiandra nello sposant del Pr. Alessandro Farnese e il na Maria di Portogallo, Boles Benazzi, 1566. On peut consults sur cet ingénieur, une Notice un exacte dans le tome vi des Soniti Bolognesi par M. le com te Fantil

<sup>(1)</sup> Un examplaire contenant, à là fin du troisième livre, 9 planches qui se sont pas indiquées da sir Catalogne du diux di la Vallère, et en outre une figure dindre, a cté porte à 1350 fr. à la vente de Laserna Sa-itaider.

<sup>(2)</sup> V. l'Architecture des forteresces, par M. Man-

<sup>(1)</sup> Une Dissertation d'un officiere teurense et dilan, en 1757, tend à prouvere que bri systèmes de Vulsan as trouvent en seubstance de livre de Marchi (Erinen, Pani, Dina Logisia de producture, Millon, 1770.) Denima nayant rene reproter dans ses Recolusioni d'Iradica, sus el français le refuta, peut être trop descrevament, dei Journal de Bouillon, soit 1775, p. a 38.

zi. Voyez aussi la Notice sur Marchi par Venturi. W—s.

MARCIEN, empereur d'Orient, naquit dans la Thrace, d'une famille obscure, vers l'année 301. Il s'enrôla fort jeune, après avoir manqué de perdre la vie par une circonstance singulière : on l'arrêta sur une route pres du cadavre d'un homme nouvellement tué, et dont on le crut l'assassin. Le procès allait lui devepir funeste, lorsque le vrai coupable fut découvert. Entré dans la milice. Marcien obtint la faveur d'Ardaburius, et de son fils Aspar, généraux puissants, qui facilitèrent son élévation jusqu'au rang de sénateur. Il l'occupait en 450, lorsque la mort de Théodose le jeune laissa le trône entre les mains de sa sœur, la vertueuse Pulchérie: cette princesse que sa piété portait au célibat, mais à qui le poids du sceptre prescrivait de prendre un époux, crut pouvoir, à cinquante deux ans, ne manquer a aucun des devoirs qu'elle s'était prescrits, en s'unissant au sage Marcien, dejà sexagénaire, et veuf d'une première femme dont on ignore le nom. Il fut proclamé empereur aussitôt. Son premier soin fut de s'entourer des hommes les plus probes de l'Empire, et sa première action de refuser fièrement à Attila le honteux tribut que Theodose II s'était engagé à lui payer. « Je n'ai d'or que » pour mes amis, et j'ai du fer pour » mes ennemis, » répondit Marcien. Sa sagesse brilla pendant le concile de Chalcédoine; et plusieurs fois les Pères de ce concile eurent recours à ses lumières dans les questions qui leur furent soumises. En 455, Marcien reconnut Avitus, comme empercur d'Occident, et fit en vain les démarches les plus vives auprès de Genseric, pour obtenir la liberté de l'impératrice Eudoxie, femme de Valentinien III, et de ses deux filles. Après un règne de six ans et quelques mois, qui fut, pour l'Orient, un temps de paix, de justice et de bonheur, Marcien mourut en 457; il avait perdu Pulchérie en 453, et ne laissa qu'une fille, née de sa première femme, et mariée à Anthémius, depuis empereur d'Occident. Les médailles de Marcien sont assez rares: Léon Ier. lui succéda. L—s—E.

MARCIEN, rebelle. V. ZÉNON. MARCIEN, géographe grec, était de la ville d'Héraclée, sur le Pont-Enxin; ce qui l'a fait nommer Marcien d'Héraclée. Il paraît avoir vécu au commencement du quatrieme siècle, un peu avant la translation de l'empire à Constantinople. Il écrivit un Périple entier du Monde, dont il ne nous reste que des fragments. La première partie renfermait la description des côtes, tant orientales qu'occidentales, de la mer intérieure ( on Méditerranée ) et des îles qui y sont situées. Pour cette partie, Ptolémée a été son guide; et il évalue en stades les distances en degrés et en minutes qui résultent des tables du géographe d'Alexandrie. Il cite cependant aussi Protagoras, Eratosthène, et Denys fils de Diogène. La seconde partie du Périple traitait des côtes de l'Océan occidental, et renfermait l'abrégé des onze livres d'Artemidore d'Ephèse; mais Marcien avait consulté, pour rectifier cet abrégé, un grand nombre d'auteurs qu'il cite. Ces auteurs sont, Timosthène de Rhodes, Eratosthène, Pythéas de Marseille, Isidore de Charax, Sosander, qui avait écrit sur l'Inde, Simmeas, qui avait composé un périple entier du Monde, Appelle de Cyrène, et Euthymène de Marseille, Phileas d'Athènes, Andros-

thène de Thase, Cléon de Sicile, Eudoxe de Rhodes, Hannon de Cirthage, Scylax de Caryande, Botheus, Strabon, et enfin Menippe de Pergame, que Marcien regardait comme le plus exact de tous ceux qui ont écrit des périples, Marcien d'Héraclée est surtout utile, parce qu'il nous fait connaître des fragments précieux de ces auteurs, dont les ouvrages, si l'on en excepte trois on quatre, sont entièrement perdus. Il peut servir aussi à rectifier quelques-unes des erreurs des copistes de Ptolémée, ou nous aider, par la comparaison, à choisir les meilleures lecons dans les diverses éditions on manuscrits de cet ancien géographe. Marcien fut d'abord publié en grec, en 1600, d'après le seul manuscrit connu, dans le recueil d'Hæschelius; Il reparut avec une traduction latine et une dissertation de Dodwell dans le tome 1er, des Geographiæ veteris Scriptores græci minores ( V. Hunson, XXI, 13). On y a joint des fragments de Menippe de Pergame, d'Etienne de Byzance, d'Artémidore d'Ephèse, puisés dans Diodore, Strabon, Athénée, Pline et Marcien Capella, afin de compléter et d'éclaireir ce qui restait de Marcien. On a mal-à-propos publie, sous le nom de Marcien d'Héraclée , les fragments qui nous restent de la géographie de Seymnus de Chio, en vers iambiques grees, dans le recueil d'Hæschelius; et avec une traduction en vers latins, par Fred. Morel, Paris, 1606, in-80., et par Erasme Vinding, Copenhague, 1662, in-80.

MARCILE (Tuéodore), en latin Marsilius, savant philologue, né en 1548, à Arnheim, dans la Gueldre, fut élevé sous les yeux de son père, homme de mérite, et qui ne négligea

rien pour développer ses heureuses dispositions. Il alla ensuite continuer ses études à Deventer, et fit de tels progrès dans les langues anciennes, qu'à l'âge de douze ans, il écrivait avec une égale facilité, en grec et en latin, en vers et en prose. De la il se rendit à Louvain, où il termina ses cours de philosophie et de jurisprodence, et vint eulin en France, H enseigna quelque tem ps les humanités à Toulouse, et fut appelé, en 1578, à Paris, pour occuper la chaire de rhétorique du collège des Grassius. Il la remplit avec une rare distinction, et fut attaché successivement à plusieurs colléges, notamment à celui du Plessis, où il resta dix aus, sans sortir de l'enceinte des bâtiments, occupé jour et muit à l'étude. Il succcda, en 1602, à J. Passerat, dans la place de professeur de belles lettres au collège de France, et mourut le 8 avril 1617. Il fut inhumé dans l'église de Saint-Étienne-du-Mont, ou l'on voyait son portrait et son épitaphe. Marcile était un homme très laborieux et fort érudit; et quoiqu'il ne soit pas compté parmi les critiques du premier ordre, Scaliger ne lui a pas rendu la justice qu'il meritait. On a de lui, des Commentaires et une traduction latine (metrica) des vers dores de Pythagore ( Paris, 1585, in - 12; Londres, 1654, in - 80.); des Notes sur le premier livre des Epigrammes de Martial, sur les Satires de Perse. les Poésies d'Horace, Catulle, Tibulle et Properce, les Nuits Attiques d'Aulugelle, les Dialognes de Lucien, le Traite de Tertulien de Pallio, etc. Parmi ses autres productions, on se contentera de citer: I. Orationes ir de laudibus academiæ Parisiensis; item aliæ v de lingua latina, Paris, 1586, in-8".

On lit encore ces discours avec plaisir. II. Historia strenarum, oraționibus adversariis explicata et carmine, etc., ibid., 1596, in-80. Cette histoire des étrennes est assez curieuse, Le P. Tournemine en a profité dans sa dissertation sur le même sujet. III. Lusus de Nemine, Paris, in-8º. s. d. Badinage poétique, composé à l'imitation du Nihil de Passerat, insére dans différents recueils ( V. J. PASSERAT ). On les trouve rénnis avec le Fr. Guillimanni Aliquid, dans une édition de Fribourg, 1611. IV. Commonitoria in L. Ramiresii ad Martialem hypomnemata, etc., Paris, 1607, in - 80. Il publia cette critique du commentaire de Ramirès sur Martial, sous le nom de Cl. Musambert. P. Vafens, ami de Marcile, a publié son Eloge ( Paris, 1620 ), pour le justifier des injustes critiques de Scaliger. L'abbe Goujet a publié la liste de ses ouvrages, dans l'Hist. du collège de France, tom. 11, p. 382, et suiv. de l'éd. in-12. Elle est plus exacte que celle qu'on trouve dans les Mém. de Niceron, tom. xxvn.

MARCION, hérésiarque, ne à Sinope, ville de Paphlagonie, sur le Pont-Euxin, vivait dans le deuxième siècle. Il s'attacha d'abord à la règle monastique; et même, si l'onen croit quelques écrivains, il mérita, par ses vertus et par sa continence, d'être eleve an sacerdoce. Mais, convaincu ensuite d'avoir corrompu une vierge, fut chassé de l'Eglise par son père, qui était, en même temps, son évêque. Ne pouvant supporter le déshouneur qui l'accablait dans sa patrie, il se rendit à Rome, t ne negligea rien pour être reçu la communion du Saint - Siége. I paraît, par quelques passages des

Pères, qu'il fut rétablidans la communion ecclésiastique, mais qu'il en fut bientôtaprès exclude nouveau, et qu'il prit la résolution de faire schisme. pour contrarier le clergé. Il se mit donc à dogmatiser. Il enseignait qu'il y avait deux premiers principes. l'un auteur du bien , l'autre, auteur du mal. Il attribuait, au second, la loi de Moise, qu'il sontenait être contraire à la loi de J.-C., envoyé par le principe du bien. Cette doctrine était à-peu-près celle de Cerdon, qui était venu de Syrie à Rome, et avec lequel il s'était lié d'amitié. Marcion v joignit les rêveries de Valentin sur les Eons. Il nia la résurrection des morts, la réalité de l'incarnation du Verbe, etc. Comme il parlait avec beaucoup de chaleir et de véhémence, il se fit un grand nombre de disciples qui n'estimaient que lui, et ne croyaient pas pouvoir apprendre la vérité d'une autre bouche que de la sienne. Ils se répandirent en Italie, en Egypte, en Syrie et jusque dans la Perse; on en compte quelques uns de très-fameux, entre autres, Appelle, Basilisque, Blastus et Théodotion. En peu de temps les dogmes de Marcion s'étendirent au loin, et poussèrent de profondes racines. Les Marcionites porterent le mépris de la mort jusqu'au fanatisme, et carent plusieurs martyrs. Marcion avait, dit-on, composé un livre intitulé les Antithèses, pour établir les oppositions qu'il s'imaginait exister entreles deux l'estaments. H ne s'en tint pas là : pour les rendre plus sensibles , il corrompit l'évangile de saint Luc, le seul qu'il reconnût. Il n'admettait que dix des épîtres de saint Paul, dont il retranchait même quelque chose : en un mot, il élagua, des Livres saints, tont ce qui condamnait son système. S. Polycarpe, qui, sous le pontificat d'Anicet, sit le voyage de Rome, ayant rencontré Marcion, cet hérésiarque lui demanda s'il ne le reconnaissait pas : Je vous reconnais, répondit le saint évêque, pour le sils aîne de Satan. Tertullien pretend que, sur la fin de sa vie, Marcion se repentit de ses égarements, et demanda à rentrer dans le sein de l'Église. Il ajoute qu'on y consentit, à condition qu'il rétracterait publiquement ses erreurs, et qu'il travaillerait de toutes ses forces à ramener cenx qu'il en avait infectés. Il accepta les conditions; mais, avant de remplir la dernière, il fut surpris par la mort. On ignore l'époque de cet événement. Tertullien, Origène et saint Basile, ont été, parmi les anciens, les plus redoutables adversaires de Marcion. Voyez son article dans le Dictionnaire des Hérèsies, par l'abbé Pluquet, et dans le Dictionnaire critique de Bayle. Ce sceptique, suivant sa contume, n'a point épargné les sophismes, pour prouver que les arguments employés contre les Marcionites ne sont point péremptoires. Pluquet a victorieusement combattu ces sophismes. Leffler , J.-E.-C. Schmidt, et autres théologiens allemands, ont écrit, de nos jours, des dissertations particulières sur les falsifications du Nouveau-Testament attribuées à Marcion. (V. aussi Schelling, De Marcione epistolarum Pauli emendatore, Tubingen, 1795 ).

MARCK (GUILLAUME DE LA), gentilhomme d'une aucienne et illustre maison, originaire de la Westphalie, est le chef de la branche des harons de Lumain. Il naquit vers 1446, et fut élevé par les soins de l'évêque de Liége, qui prenait plaisir a voir se développer son ardeur

guerrière. Il se signala des sa jeunesse dans les troubles des Pays - Bas, moins encore par sa bravoure que par sa férocité, qui lui fit donner le surnom de Sanglier d'Ardenne. Guillaume s'était déjà rendu coupable de plusieurs actes de violence. Il finit par assassiner dans le palais, et presque sous les yeux de son bienfaiteur, Richard, garde du sceau de l'évêque de Liége, qui blâmait sa conduite. L'évêque, justement indigné, le chassa de sa présence; et Guillaume vint chercher un asile à la cour de Louis XI, n'attendant qu'un instant favorable à sa vengeance. Il offrit au roi de faire révolter le pays de Liége; et ayant reçu de l'argent, et des hommes pour exécuter cette entreprise, il retourna dans les environs de cette ville, et parvint à attirer l'évêque dans une embuscade. Des qu'il le voit en son pouvoic, il lui crie: Louis de Bourbon, j'ai recherché votre amitié, vous me l'avez refusée; et il l'étend mort à ses pieds, d'un coup de hache. Guillaume, nommé général en chef des Liégeois, entra dans le Brabant, et y commit de grands ravages; mais, battu par l'archidue Maximilien, il fut obligé de se retirer à Liége. Il s'allia ensuite avec René de Lorraine, pour continuer la guerre à l'Autriche. Maximilien, qui avait appris à craindre son activite, eutrecours à la trahison pour se debarrasser d'un ennemi dangereux. Frédéric de Horne, lié intimement à Guillaume, se chargeade le livrer, et y réussit facilement. Lorsque celui-ci se vit entouré de soldats : Où prétendezvous me conduire, dit-il à son ancien ami? - A Maestricht. - Dites à la mort. Guillaume monta sur l'échafaud avec calme; il se dépouilla luimême de ses habits, qu'il distribua aux spectateurs, et tendit sa tête au

bourreau, l'an 1485. Guillaume n'avait pas vécu quarante ans. W—s.

MARCK ( ROBERT II , comte DE LA), parent du précédent, était fils de Robert Ier., tué devant Ivoy, en 1 489. Maitre d'une partie du pays de Liége, du duché de Bouillon, et de la principauté de Sédan, il se reunit à son frère Evrard, pour faire la guerre à Maximilien, et malgré les revers qu'il éprouva, persista dans son alliance avec la France. Il fit partie de l'expédition de Naples, commandée par le célèbre maréchal Trivulce, et retourna en Italie, en 1513, avec le titre de lieutenant-général de la Tremoille. Il se trouvait à la bataille de Novare, avec ses deux fils Fleuranges, et Jametz : averti qu'ils sont restés tous les deux blesses dans un fossé, il prend avec lui quelques hommes, perce cinq ou six lignes de Suisses, et arrive enfin à l'endroit où ses fils étaient couchés par terre ; il charge Fleuranges sur son cheval, remet Jametz à l'un des siens, et parvient à les conduire en lieu sûr. Quel brave père! s'écrie Brantôme; mais aussi les enfants étaient braves comme lui ( V. Fleuranges, XV, 54) (1). Cédant aux sollicitations d'Evrard, Robert s'allia à Charles-Quint; mais il reconnut sa faute, et s'étant réconcilie avec François Ier., il declara la guerre à l'empereur, et entra aussitôt dans le Luxembourg. Les circonstances fâcheuses dans lesquelles se trouvait François Ier., le forcèrent de désavouer publiquement la conduite de Robert, et de rappeler les troupes qu'il lui avait données pour cette expédition. Abandonné à ses propres forces, Robert se vit chassé successivement de tous ses états; mais il y fut rétabli par le traité de Madrid, dans lequel le loyal François ler. n'oublia pas de stipuler les intérêts d'un si bon et si fidèle allié. Robert mourut l'an 1535. Brantôme lui a consacré un article, dans les Vies des Capitaines français, tom. 1er., éd. de 1740. W—s.

MARCK (EVRARD DE LA), frère cadet de Robert, fut élu évêque de Liége, l'an 1505; il avait alors environ trente ans, et n'était point encore engagé dans l'état ecclésiastique. Il se prepara par la prière et par la retraite à recevoir les ordres sacrés, et, après avoir pris possession de son diocese, s'appliqua à y faire fleurir l'ancienne discipline. Il accompagna le roi Louis XII, dans son expedition contre les Génois, armé de toutes pièces, la lance au poing, et obtint, en récompense de ses services, l'évêché de Chartres. François Ier. s'était engagé à solliciter pour Evrard le chapeau de cardinal: mais la duchesse d'Angoulème parvint à lui faire préférer un de ses protégés; et Evrard entra, en 1518, dans la ligue de l'Autriche contre la France. Il contribua beaucoup par ses intrigues à l'élection de Charles-Quint, qui le nomma a: chevêque de Valence, pour le dédommager de la perte des revenus de l'évêché de Chartres, et lui procura, en 1520, le chapeau de cardinal. Robert comte de la Marck ayant fait la paix avec François Ier., Evrard ravagea ses terres, et le traita comme le plus cruel ennemi : cette conduite lui mérita de nouvelles faveurs de Charles - Quint: il fut reconnu légat du Saint-Siège dans les Pays-Bas, titre qu'il avait reçu du pape Clément VII, et fut pourvu de riches bénéfices. Ce prélat renouvela-

<sup>(1)</sup> A l'art. Fleuranger, par une erreur typographique, on dit que ce capitaine etait d'une famille originaire d'Italie; le lecteur est prié de correger écite saite, et de lire II estphalt.

les statuts de ses prédécesseurs contre les sectaires, et y en ajouta de nouveaux, qui portaient des peines tres-sévères contre les hérétiques. Il sit rebâtir le palais épiscopal, avec une grande magnificence, pourvut son église de vases précieux et de reliquaires d'or , et ne négligea rien pour donner au culte un éclat et une pompe jusqu'alors incomus. Il mourut à Liège, le 18 mars 1538, d'une indigestion de moules. (V. l'Art de vérisier les dates, t. III, p. 157, ed. in - fol.) Il fut enterré dans sa cathédrale, où l'on voyait sa statue sur son tombeau de bronze doré. Louis Doni d'Attichy a publié une le de ce prélat dans le tom. 11 de son Histoire des Cardinaux, W-s.

MARCKLAND, V. MARKLAND, MARCO BENEVENTANO, religieux célestin, né à Bénevent, dans la seconde moitié du quinzième siècle, a été le principal éditeur de l'édition latine de la géographie de Ptolémée, imprimée à Rome, en 1507, et, avec un nouveau titre, en 1508 : il augmenta cette édition ti'un nouveau planisphère, dressé par Jean Ruysch, et de six cartes modernes, quine se trouvaient pas dans l'édition de 1478, la première où l'on ait employé la gravure en cuivre pour multiplier les cartes géographiques (V. Buckinck, VI, 208). On remarque dans le privilège pontifical de cette édition, la clause singulière, que le prix du livre n'est pas laissé à l'arbitraire du libraireéditeur, mais qu'il doit être fixé par Thomas Fedro, chanoine de Latran, hibliothécaire du pape. Quelques errenrs de Marco Beneventano ont été relevées avec pen de ménagement dans l'édition de Ptolémée donnée à Venise par Sylvanus, en 1511. Ce docte religieux s'était aussi appliqué

à l'astronomie; et il publia un ouvrage qui parait être le Tractatus de motu octavæ sphæræ, que Lislande (Bibl. astr., p. 7), trompé par Weidler, place sous l'année 1355. Alb. Pighius le réfuta, en prenant la défense des Tables alphonsines, Adversus novam Marci Beneventani Astronomiam, quæ positionem. alphonsinam ac recentiorum omnium de motu octavi orbis depravavit, Alb. Pighii Campensis Apologia, in qua alphonsina positio tota demonstratur, Paris, 1522, in-4º. Cette édition n'est probablement qu'une réimpression; et l'ouvrage doit avoir d'abord paru à Rome, en 1520 ou 1521, sous le voile de l'anonyme; car le célestin y répondit en 1521, par les deux ouvrages snivants, cités par le Toppi : L. Apologeticum opusculum Marco Beneventano monaco celestino authore adversus ineptias cacostrologi anonymi, etc. II. Novum ogusculum Marci Beneventani... iterum scribentis in cacostrologum referentem ad eclipticam immobilem abacum alphonsinum. Lalande n'a pas connu ces deux opuscules. C. M. P.

MARCO POLO. V. Polo.

MARCONVILLE ou MARCOU-VILLE (JEAN DE), gentilhomme, né dans le Perche vers 1540, s'appliqua à l'étude avec Beaucoup d'ardeur, et rechercha l'affection des personnes qui partageaient son goût pour les lettres; il comptait au nombre de ses amis Fr. Belleforet, Thevet, etc. On voit, par quelques passages de ses écrits, qu'il était sincerement attaché à la religion catholique, mais qu'il n'approuvait pas les mesures prises pour obliger les protestants à rentrer dans le sein de l'Eglise: il se montre, dans tous ses ouvrages, l'ami de son pays, et

déplore les maux que les guerres civiles faisaient éprouver à sa patrie. Il vivait encore en 1574; mais on ignore l'époque de sa mort. On a de Marconville : I. La Manière de bien policer la république chrétienne, contenant l'état et office des magistrats, etc., Paris, 1562; Rouen, 1582, in-8º. II. Traite contenant l'origine des temples des Juiss, Chretiens et Gentils, et la fin calamiteuse de ceux qui les ont ruinés. Paris, 1563, in-8°. Il y a beaucoup de recherches et de remarques curieuses dans ce petit ouvrage dont il se fit deux éditions, la même année, III. Traité enseignant d'où procède la diversité des opinions des hommes, ibid., 1563, in-80.; curieux et peu commun. IV. Recueil mémorable d'aucuns cas merveilleux advenus de nos ans, et d'aucunes choses estranges et monstrueuses, advenues ès siècles passés, ibid., 1564, in-8°. ; rare et recherché. L'auteur ne mérite de confiance que pour les faits dont il a pu être le témoin. Le chapitre 3c. contient des détails fort intéressants sur les différentes famines qui affligèrent la France dans le seizième siècle. V. Traité de la bonté et mauvaistié des semmes, ibid., 1564-66-71, in-8°.; 1575; revu et corrigé, 1586, in - 16. Les différentes éditions de cet ouvrage sont également recherchées. On y trouve beaucoup de traits plaisants pour ou contre les femmes, narrés d'une manière naive et avec agrément. VI. Traite de l'heur et malheur du mariage; ensemble les lois connubiales de Plutarque, traduites en françois, ibid., 1564-71, in - 8°.; Lyon, 1602, in-8°.; petit ouvrage curieux et qui fait suite au précedent. VII. Excellent opuscule de Plutarque: De la tardive

vengeance de Dieu, traduit sur la version datine de Bil. Pirckheymer. ibid., 1563, in - 8º. VIII. Chretien avertissement aux refroidis et écartes de la vraie et ancienne Eglise catholique, ibid., 1571, in-80. 1X. Traité de la bonne et mauvaise langue, ibid., 1573, in-8°. X. De la Dignité et utilité du Sel et de la grande cherté et presque famine d'icelui en l'anprésent, ibid., 1574, in-8°.; curieux et peu commun. Marconville a fourni le tome vi, au Recueil des histoires prodigieuses, extraites des auteurs anciens et modernes, Paris, 1598, in-16. W-s.

MARCOT (Eustagne), professeur de médecine, naquit à Montpellier en 1686. Il commençait de s'y livrer à la pratique de son art. lorsqu'en 1732, il se présenta pour disputer une chaire vacante par la démission d'Astruc, qui, après avoir professé avec éclat, à Toulouse et à Montpellier, se fixait enfin dans la capitale. Marcot sortit vainqueur de ce concours, quoiqu'il eût pour antagonistes Fizes et Ferrein ; le premier , depuis si célèbre comme praticien, et le second comme anatomiste. Peu de temps après, Marcot fut désigné pour être premier médecin ordinaire du roi et médecin des enfants de France. On trouve dans la Collection de l'académie royale des sciences deux écrits de ce savant praticien. Le premier est un Mémoire qui a pour objet un enfant monstrucux venu au monde sans aucun vestige de cerveau ni de cervelet; ce qui a conduit notre auteur à d'intéressantes questions sur la génération des monstres. Le second consiste dans une observation sur une maladie particulière, et alors très peu connue, qu'il désigne sous le nom de Tumeur anévrismale et

polypeuse de l'aorte. Marcot mourut sans laisser d'enfants, en 1755. Peu de temps avant sa mort, il avait jeté au feu tous ses papiers; et ce qui reste de lui doit nous faire regretter ce qu'il a détruit. V. son Eloge par Poitevin, Montpellier, 1771, in-12.

D—6—s.

MARCULFE, moine français, vivait, selon toutes les apparences, vers le milieu du septième siècle. On ne sait rien de positif, ni sur l'époque de sa naissance, ni sur l'ordre religieux auquel il appartenait, ni sur le monastère qu'il habitait. Le P. Labbe le fait demeurer à Bourges. On conjecture neanmoins, d'après une dédicace adressée par lui à un pape qu'il appelle Landry, que Marculfe pouvait bien être du diocèse de Paris, qui était gouverné par un évêque appelé Landry, vers 660, sous le regne de Clovis II, fils de Dagobert; on sait que, sous les rois de France de la première race, le titre de pape se donnait sans distinction à tous les évêques, et que cette coutume dont on trouve encore quelques traces sous la seconde race, tomba tout-à-fait en désuétude au commencement de cette dynastie. Il fait, d'ailleurs, souvent mention des maires du Palais, lesquels ne s'emparèrent, en quelque sorte, de l'autorité royale, qu'après la mort de Dagobert, et dont la fonction cessa totalement sous les Carlovingiens. Marculfe a reuni, dans un recueil, les formules des contrats et des actes publics les plus usités à l'époque où il vivait; et cette collection précieuse est un des monuments les plus importants de notre histoire, et surtout de la jurisprudence francaise. Ces formules ne sont pas de la nature de celles que les Romains avaient consacrées dans leur juris-

prudence, et dont le recueil, formé d'abord par Flavius, était d'un usage tellement sacré chez eux, que le succès d'une affaire dépendait uniquement du choix et de la stricte observation de la formule qui était attachée à toutes les demandes de cette espèce. Ces formules, abolies totalement par Justinien, n'étaient pas destinées à être renouvelées chez les Gaulois, dont les mœurs simples auraient repoussé plutôt qu'accueilli des subtilités appropriées uniquement au génie des Romains. Marculfe n'a voulu que réunir des modèles d'actes qui pussent servir à guider ceux qui auraient des actes semblables à rédiger, sans qu'ils fussent astreints à se servir littéralement des expressions qu'il employait. Il est même à présumer que son recueil, qu'il n'avait forme qu'a l'age de soixante-dix ans, ainsi qu'il l'annonce lui-même, n'était destiné qu'aux clercs et aux moines : ceuxci, sous la première race, étant àpeu-près les seuls lettres, dressaient tous les actes publics, en v conservant le style et l'esprit de la loi remaine, la seule que suivaient tons les ecclésiastiques, de quelque nation qu'ils fussent, à cause des immunités et des priviléges qui leur étaient accordés par les constitutions des empereurs. Le recueil de Marculfe est divisé en deux livres : dans le premier, destiné aux actes royaux, on trouve des modèles de brevets. d'actes et de chartes, emanés de la puissance royale : le second est consacré aux actes privés; on y veit des modèles de donation, de vente. de louage, de mandat, de pactes sur des droits successifs, de contrats de mariage, etc.; on y rencontre même un acte de divorce par consentement mutuel, portant que comme les époux

ne peuvent pas vivre en paix, ils déclarent se séparer volontairement, et se réserver chacun la liberté ou d'embrasser l'état monastique, ou de se remarier à d'autres, Les formules de Marculfe ont été publiées avec d'excellentes notes, par Jérôme Bignon ( V. Bignon, IV, 483), Paris, 1613, in-8°. A la même époque elles parurent également dans le Codex legum antiquarum de Lindenbrok, Francfort, 1613, in-fol., et dans la Bibliotheca Patrum; enfin Théodore Bignon les réunit aux notes de J. Bignon sur la loi salique, en un vol. in-4º., Paris, 1660: ce volume, qui renferme encore d'autres formules par des auteurs inconnus, a été textuellement inséré dans la collection des Capitulaires des rois de France. ( V. BALUZE, et CHINIAC. ) P-N-T.

MARCUS GRÆCUS, personnage presque inconnu, dont nous écrivons ici le nom suivant l'usage vulgaire, passe depuis long-temps pour être l'auteur d'un ouvrage sur l'art d'exterminer les ennemis par le feu. De mos jours, on a cru que l'antiquité pouvait venir à notre aide dans ce g rand art de détruire que nous avons tant persectionné; on a fouillé dans tous les dépôts littéraires, et il en est resulté la découverte de quelques trésors enfouis. On s'est assuré que la Bibliothèque du roi possède deux exemplaires d'un manuscrit intitulé: Liber ignium ad comburendos hostes auctore Marco Græco, Ces exemplaires, cotés 7156 et 7158, nons paraissent être , l'un du xive. et l'autre du xve. siècle. Aucun auteur de l'antiquité ne fait mention de ce Marcus Græcus : l'époque à laquelle il a vécu n'est fixée par aucun mo-13 ument. Il est impossible de lire cet o puscule sans y reconnaître la main d'un abréviateur. Des hellénismes nombreux feraient soupçonner que l'ouvrage primitif était écrit en grec: et l'on y trouve à chaque instant des tournures qui sentent trop la traduction pour laisser long-temps douter qu'on en lit une. Ce qui doit donner un dernier préjugé en faveur de la patrie de l'auteur, est ce nom de Græcus, qui à la vérité n'est qu'une épithète, tandis que l'orthographe de Marchus, dans la première phrase des deux manuscrits, reproduisant le X des Grecs, offrirait une singularité dont aucun nom purement latin ne présente l'analogue. Nous pensons done qu'il faudrait l'appeler Marchus-le-Grec; et nous croyons que le manuscrit qui nous reste, n'est autre chose que l'extrait fait en latin, d'un onvrage écrit en grec. Deux conjectures ont pu naître dans l'esprit des savants au sujet de Marchus Græcus et de son ouvrage. La première est qu'il existe de l'analogie entre le surnom de Græcus et celui de Græcanicus, que l'on donne au feu grégeois; mais nous pensons que ce serait aller chercher trop loin une chose que l'on peut expliquer plus naturellement : en second lieu, que l'ouvrage grec de Marchus, traduit originairement en arabe, aura pu donner lieu à l'opinion de quelques modernes, qui font remonter l'origine de la poudre aux Orientaux : mais, quelque fondement qu'ait cette opinion, nous la laissons au rang des conjectures, et, loin de l'adopter, nous nous rangeons entièrement, à cet égard, à l'avis de M. Langlès, qui prouve que les Arabes ont connu la poudre plus de six siècles avant l'époque à laquelle nous avons cru devoir placer l'existence de Marchusle-Gree. Quelques savants, et, entre autres, Scaliger, paraissent avoir voulu faire remonter l'invention du feu grégeois bien avant la destruction de l'empire d'Occident, et même avant Jesus-Christ. Que les auciens, dans des temps très-reculés, connussent des moyens qui se rapprochent du procédé par lequel on compose aujourd'hui la poudre, ce fait n'est plus douteux. Il nous semble seulement que les applications qu'ils en faisaient, différaient beaucoup des nôtres, et qu'ils n'avaient même pas songé à déterminer positivement la propriété de cette composition : mais, relativement au fer grégeois, dont l'usage est positif et les effets bien connus, comment supposer qu'il eût été si long-temps ignoré? Comment imaginer que l'empire d'Occident, défendu par une arme si merveilleuse et si puissante, eût succombé sous les efforts des barbares des l'an 475? D'ailleurs, Nicetas, Theophanes, Cedrenus, Zonare, s'accordent à placer l'invention du feu grégeois sons Constantin Pogonat, en 670, et l'attribuent constamment au fameux Callinicus. Cette composition fut mise au nombre des secrets d'état par Constantin Porphyrogenète; et peut-être à ce secret fut long-temps attaché le sort de l'empire d'Orient : tant qu'il fut sidèlement gardé, ce fut, pour ainsi dire, comme un charme qui retint l'Empire sur le penchant de sa ruine. Nous voyons qu'en 1249 les infidèles s'en étaient emparés, puisqu'ils en firent usage au siége de Damiette contre S. Louis. Aussi deux siècles sont à peine écoules, et Constantinople tombe au pouvoir de Mahomet. L'empire d'Orient change de domination en 1453. Dès 1320, ou peu d'années après, la poudre était universellement connue en Europe; et nous voyons dejà des canons à la bataille de Créci

(1346), au siége d'Algeziras (1342), et même au siége du château de Puy-Guillaume, en Auvergne, des 1338. Or, il est probable que l'on n'aura pensé à recueillir les secrets de la poudre et du feu grégeois qu'à l'époque où le secret de ce feu, deja divulgué, mais très-peu répandu, commençait à s'effacer de la mémoire des hommes, et où celui de la poudre, presque inconnu, n'avait point encore reçu d'application générale en Europe : trois générations ont pu moralement s'écouler depuis la première époque historique de la divulgation du secret du feu grégeois (1249) jusqu'à la première époque de l'application de la poudre aux armes a feu (1321). Nous ne craignons done pas de trop nous hasarder en plaçant l'époque à laquelle Marchus-le-Grec ecrivait, vers la dernière moitie du xiiie. siècle, cent cinquante ans environ avant la destruction de l'empire d'Orient. Passons maintenant au contenu de l'ouvrage : si le style de l'auteur original n'était ni plus pur ni plus élégant que celui de son traducteur et abreviateur, nous ne devons pas, sous ce rapport, beaucoup en regretter la perte. C'est un tissu d'erreurs et un amas de recettes, parmi lesquelles il en est véritablement une ou deux qui donnent, à peu de chose près, la composition de la poudre; ce qui, suivant le sentiment de M. Berthollet, que nous avons consulté à ce sujet, ne doit nullement ctonner, en supposant même l'ouvrage beaucoup plus ancien. Nous avons soumis nos doutes, sur le reste, à quelques célèbres chimistes de la capitale, qui n'y ont trouvé qu'un témoignage de l'ignorance et de la ridicule crédulité d'un siècle barbare, à part cependant ce qui paraît concerner le feu grégeois proprement dit, sur la composition duquel il est presque impossible de rien statuer, faute d'expériences. Il est vrai que la chimie moderne a découvert plusieurs substances qui ont la propriété de brûler sous l'eau; tel est le potassium : mais ces deconvertes ne sont-elles pas entièrement lices à la filiation des connaissances chimiques? et serait-il possible que les anciens eussent aperçu les derniers anneaux d'une chaîne que nous commençons seulement à développer? On est fondé à supposer que l'effet du feu grégeois, beaucoup trop exagéré, s'obtient par un alliage de substances bien plus vulgaires que celles qu'indique l'extrait du livre de Marchus - le - Grec. Les recettes contenues dans l'opuscule de Marchus-le-Grec, nous présentent beaucoup d'analogie avec un ouvrage presque du même genre, attribué à Albert-le-Grand, le traité de Mirabilibus mundi, J.-G. Scaliger et Jérôme Cardan out, sans doute, eu connaissance du Liber ignium, puisqu'ils l'ont évidemment copié; et peut-être scrait-il assez curieux de rechercher quelques autres écrivains, qui n'en ont pas usé à son égard avec plus de scrupule. C'est, nous dit-on, le desir qu'exprimait M. de La Porte du Theil, dans un rapport adressé sur ce sujet au ministre de l'intérieur, en 1804, et qui a été imprimé, la même année, avec le Liber ignium, en 18 pages in 4°. M. du Theil y a joint les passages de Jérôme Cardan et de Jules-César Scaliger, qui y sont relatifs, en latin. Il dit que M. le baron d'Aretin, bibliothécaire de l'électeur de Bavière, à Munich, a trouvé dans la bibliothèque de cette ville un vieux manuscrit latin du treizième siècle,

sur le feu grégeois, qu'il se propose de publier avec une introduction historique. C'est cette annonce insérée dans le Magasin encyclopedique, qui a été l'occasion de son ouvrage. On y trouve, comme on l'a dit, deux ou trois recettes pour la poudre à canon, mais rien de raisonnable sur la composition du feu grégeois, dont aucun auteur n'a mieux décrit l'appareil effrayant que Joinville. Voici les propres paroles de l'historica de Saint-Louis : « La » manière du feugrégeois étoit telle. » qu'il venoit bien devant aussi gros » que ung tonneau, et de longueur » la queue en duroit bien comme » d'une demye canne de quatre pans. » Il faisoit tel bruit à venir, qu'il » sembloit que ce fust fouldre qui » cheust du ciel, et me sembloit d'un » grant dragon vollant par l'air : et » gettait si grant clarté, qu'il faisoit » aussi clair dedans notre ost comme » le jour, tant y avoit grant flamme » de feu. Trois foys celle nuytée nous » getterent le dit feu grégeois à la » dite perriere, et quatre foys avec » l'arbaleste à tour; et toutes les foys » que notre bon Roy Saint Loys » oyait qu'ils nous gettoient ainsi ce » feu, il se gettoit à terre, et ten-» doit ses mains, la face levée au » ciel, et crioit à haulte voix à notre » Seigneur, et disoit en pleurant à » grants larmes : Beau Sire Dieu » Jesus-Christ, garde moi et toute » ma gent; et eroy, moi, que les » bonnes prières et oraisons nous » eurent bon métier. . . . . (1). » Toute cette chronique est pleine de descriptions des effets terribles de ce feu, dont les progrès de



<sup>(1)</sup> Histoire du roy S. Loys, par Jehan sire de Joinville, pag. 39 de l'édition de Ducange, Paris, 2608, in fol.

l'artillerie firent bientôt délaisser l'usage. Depuis cette époque reculée, quelques chimistes, ou quelques curieux, ont, plus d'une fois, essayé de retrouver la composition dont nos anciens auteurs ont laissé tant de descriptions imparfaites. Le hasard fut plus heureux que l'application; et l'on sait que les découvertes de Chevalier et de Dupré se présenterent à eux sans qu'ils les eussent cherchées. Dupré, né aux environs de Grenoble, apprit dans cette ville le metier d'orfevre, et vint ensuite à Paris, où il s'établit jouaillier. En s'occupant à fondre des cristaux pour faire de faux diamants, il découvrit une liqueur inflammable, dont l'activité était si grande qu'elle consumait ce qu'elle touchait sans qu'on pût l'éteindre; l'eau ne faisait même, dit-on, qu'en accroître la force. Après s'être bien assuré de sa découverte, Dupré crut devoir la communiquer à la cour; et il fit des expériences sur le canal de Versailles. On était alors en guerre; et pour s'assurer des avantages qu'on pourrait retirer d'un pareil moyen de destruction, l'on envoya Dupré dans divers ports de mer : mais le succès terrible qu'il eut, remplit d'épouvante les plus intrépides marins; et Louis XV reconnaissant qu'une pareille découverte aurait des suites trop funestes à l'humanité, si elle devenait publique, acheta le silence de ce chimiste, en le décorant du cordon de Saint-Michel, et lui accordant une peusion assez considérable. Chalvet, bibliothécaire du Dauphiné, et Gudin, qui nous fournissent ces détails, s'accordent avec l'Art de vérifier les dates, pour rapporter cette découverte à l'époque de la guerre contre les Anglais en 1756. Voici maintenant un autre fait moins

connu, qui nous est fourni par M. Coste ( Essai sur de prétendues decouvertes nouvelles, 1803, in-8º.): « Le secret du feu grégeois. » dit-il, a été retrouvé en France. » sous le ministère du duc d'Aiguil-» lon, par un metteur en œuvre, qui » ne le cherchait certainement pas, » et qui travaillait au Havre à des » pierres de composition. Mon té-» moignage, à cet égard, est irrécu-» sable, puisque c'est moi qui ai ré-» digé le Mémoire au conseil par » lequel cet honnête artiste faisait » hommage au Roi de sa funeste dé-» couverte, lui demandait ses orr dres, et offrait d'enfermer dans un » canon de bois , qu'un seul homme » pouvait porter, sept cents flèches » remplies de sa composition, les-» quelles s'enflammeraient, éclate-» raient et mettraient le feu en tom-» bant. Cet appareil, et le canon de » bois qui devait porter le feu gré-» geois a huit cents toises, étaient » del'invention de l'artificier Torre, » Plus loin, Coste rapporte aussi cette découverte au règne de Louis XV. Le duc d'Aiguillon était ministre de la guerre en 1774; et ce n'est qu'à cette époque qu'on peut placer cette expérience, Louis XV ctant mort cette même année. Gudin termine par ces mots la narration qui concerne le feu grégeois : a Dupré est » mort; et je crois qu'il a emporté » avec lui son funeste secret. » Chalvet nous l'assure positivement; mais ce qu'il ajonte, que l'opinion commune accusait le Roi d'avoir précipité la mort de l'infortune Dupre. est une atrocité dénuce de toute vraisemblance. Vient ensuite Chevalier: cet artiste fit, en 1797, diverses experiences pyrotechniques, a Vincennes et à Meudon, en présence de MM. Rosily et Missiessy Borgues, aujourd'hui vice-amiraux, commissures nommés par le ministre de marine. Les mêmes expériences faites l'an III, hors des murs de Brest, dans un lieu connu sous le nom de Postrin, paraissaient offrir beaucoup de rapport avec les fusées à la Congrève. L'effet de cette nouvelle composition était terrible et sûr. Chevahier perfectionnait sa découverte lorsqu'il périt victime d'un événement politique.

G. F. R.

MARDAWIDJ, fils de Zaïar, et fondateur de la dynastie des Zaïandes, dans la Perse septentrionale. prétendait descendre d'un ancien gouverneur du Ghylan. La décalence de l'empire musulman sous c khalyfe Moctader, les troubles urvenus dans la monarchie samaide, pendant le règne d'Ahmed la minorité de son fils Nasser, vaient donné lieu à de grandes réolutions dans les pays au sud de la er Caspienne. Ces circonstances rement favorables à l'ambitieux arda widj, pour fonder une noulle puissance et relever l'ancienne figion des mages, qu'il professait retement. A travers les contradicns des auteurs orientaux qui part de lui, on le voit d'abord servir · Asfar, fils de Schirouïch, sous kan, qui, alors généralissime des ices alydes du Tabaristan, par-, plus tard, à la souveraineté du rdjan; puis s'attacher au même ir, qui, ayant embrassé la cause Samanides, avait obtenu d'eux incession de tous les pays qu'il rrait enlever aux Alydes. Mardadevenu, à son tour, commandes troupes d'Asfar, vainquit de Hacan ed Daï, dont la mort it le Tabaristan aux Samanides 316 ( 928 ). Asfar entra dans ul, capitale de la province, pré-

cédé d'étendards noirs, signe du triomphe du parti des Abbassides sur celui des Alydes. Il y fit faire la kothbah au nom de Nasser, ainsi qu'à Rei, à Kom, etc., et conserva ses conquêtes, en s'obligeant de payer un tribut annuel. Alors il envoya Mardawidj, pour achever de dépouiller le prince du Deylem. Mohammed, assiege dans une de ses places, corrompit ce général, en lui offrant les moyens de s'élever sur les ruines d'Asfar.Mardawidj gagna les troupes qu'il commandait, marcha contre Asfar, le vainquit, et lui sit couper la tête, l'an 318 (930). Maître d'une partie du Tabaristan et de l'Irac Adjem, il prit Hamadan l'année suivante, y fit massacrer trente mille habitants, et remporta, près de cette ville, une grande victoire sur l'armée du khalyfe Moctader. Il saccagea ensuite Daïnawer, d'où plusieurs habitants, échappés au carnage, achevèrent de jeter la consternation dans Baghdad, en y arrivant avec des exemplaires du Coran au bout de leurs lances, et en interrompant la fête du Beïram , par leurs cris de désespoir. Mais l'alarme cessa bientôt. Mardawidi s'éloigna des frontières de l'Irak-Araby, alla s'emparer de Kom et de Kaschan; puis rompant la paix qu'il avait conclue avec Makan, il lui enleva le reste du Tabaristan, et le força de se sauver dans les états des Samanides. Ce fut alors que les trois fils de Bowaih (Bouïah), abandonnant la fortune de Makan, passèrent au service de son heureux rival. Mardawidj pourvut l'ainé du gouvernement de Caradi Abou Dolaf, où ctait le dépôt de ses recrues et de ses munitions. Mais Aly ne fut pas plus sidèle à Mardawidj, que ce dernier ne l'avait été à Asfar, et celui-ci à Makan. Il s'at-

tacha une partie des troupes, enleva Ispahan , l'an 320, au lieutenant du khalyfe Caher; mais l'ayant pillée, il l'évacua au bont de deux mois, à l'approche de Waschmeghyr, que son frère Mardawidj avait envoyé à la poursuite de cet ingrat. Waschmeghyr soumit Ispahan , tout l'Irak Adjem et l'Ahwaz, tandis qu'Aly se retirait à Ardjan, et fondait dans le Farsistan la dynastie des Bowaides. ( V. IMAD ED DAULAH, XXI, 196.) Cette défection empêcha Mardawidi de conquérir le reste de la Perse, et de détruire peut-être le khalvfat. Voulant solenniser l'anniversaire de sa naissance, l'an 323 (Q35), Mardawidi fit élever d'énormes bûchers sur les montagnes autour d'Ispahan: des corbeaux et d'autres oiseaux, au nombre de plus de deux mille, dresses à cet effet, et aux pattes desquels on avait attaché de la naphte, allumèrent ces bûchers qui brûlerent toute la nuit, et illuminèrent un immense horizon. Mille chevaux, deux mille bœufs, un nombre infini de moutons, et une incroyable quantité de pâtisseries, avaient été préparés pour le banquet que ce prince donna dans la plaine. Il avait vu tous les apprêts de la fête, et, les trouvant mesquins, il en avait fait de violents reproches à ses officiers. Le lendemain matin, fatigue du tumulte et du hennissement des chevaux, il voulut savoir qui avait osé les placer si près de sa tente. Informe qu'ils appartenaient aux Turks qui servaient dans son armée, il saisit cette occasion d'humilier une nation qu'il détestait; et, en rentrant dans la ville, il les força de porter sur leurs têtes, les selles de leurs chevaux. Cet affront augmenta la haine des Turks contre lui : ils profitèrent d'un moment où il avait renvoyé

ses gardes, et, ayant pénétré dans son palais, ils l'assassinèrent dans le bain et pillèrent ses trésors. La mort de Mardawidi délivra l'islamisme de l'un de ses plus dangereux ennemis. Ce prince orgueilleux portait une thiare d'or, enrichie de pierreries, et semblable à celle des anciens monarques persans : il s'assévait sur un trône d'or, et faisait placer ses émyrs sur des sièges d'argent. Inaccessible aux plaintes de ses sujets, il ne permettait pas qu'on approchât de sa personne. Mardawidj eut pour successeur son frère Waschmeghyr, qui fut père de Cabous. (V. Cabous au Supplément.) A-T.

MARDOCHÉE. Voyez Aman, II., 12.

MARDOCHÉE, Japhe, on le Beau, prince des synagogues de Posnanie, de Lublin, de Cremniz et de Prague, était fils de Rabbi Abraham de Prague. Il mourut en 1611, avec la réputation d'un des plus savants hommes de son pays et de sa nation. Il a laissé Lebusch Malchut, on le Vetement royal, Le titre de son livre est emprunté du chapitre vin d'Esther, où il est dit, vers. 15 : Mardochée, sortant du palais, parut dans un grand éclat. portant une robe royale de couleur d'hyacinthe mele de blanc, ayant une couronne d'or, un manteau de fin lin et d'écarlate. C'est la manie des rabbins d'affecter de la singularité dans les titres de leurs ouvrages, et de chercher dans l'Ecriture queique passage qui se rapporte à leurs noms. L'ouvrage de Mardochée est divisé en dix habits royaux, dost les cinq premiers traitent des rites et des ceremonies ; les autres sont exegétiques, cabalistiques et philesophiques. En voici les titres : L.

Habit d'hyacinthe, sur les bénédictions et les prières. II. Habit blanc, sur les fêtes et les sabbats. III. Couronne d'or, sur les choses permises et désendues. IV. Manteau de lin fin et d'écarlate, sur les causes matrimoniales. V. Habit de la ville de Suze, sur la vie civile. VI. Habit de lumière, sur les interprètes de la loi. VII. Habit de réjouissance, sur les discours à prononcer aux épousailles et aux circoncisions. VIII. Habit de l'angle précieux, ou Exposition du Moreh Névokim, IX. Habit de magnificence, ou Traité d'astronomie, X. Habit de pierre précieuse, ou Commentaire du Commentaire cabbalistique des cinq livres de la loi, par Menahem de Recanati. Les cinq premiers ouvrages ont été imprimés, quelques-uns séparément, et tous ensemble, Cracovie, 1594 - 1599, 4 vol. in - fol.; Prague, 1609, 1623, 1688 et 1701. Ces dernières éditions sont les meilleures et les plus amples. Le sixième l'a été à Prague, 1604, in-fol. Les autres paraissent ne l'avoir jamais été. L-B-E.

MARDOCHEE, fils de Nisan, rabbin de la secte des Caraïtes, vivait à la fin du dix-septième siècle, à Crosni-Ostro, dans la Gallicie. En 1609, Jacques Trigland, professeur d'hébreu à Leyde, adressa à quelques rabbins de Pologne et des contrées voisines, quatre questions sur l'origine, l'antiquité et le nomhre des Caraïtes, et sur les points qui les divisent d'avec les Rabbanites. Mardochée lui fit, en leur nom, des réponses puisées dans les écrits des anciens docteurs, sans art, sans prétention, et avec beaucoup de modestie, sous le titre de Dod Mardochai ( ami de Mardochee). Trigland s'en servit utilement

pour composer sa Diatribe de sectá Karæorum, insérée dans le tome deuxième du Syntagma de tribus Judworum sectis, Delft, 1703, in-4°., dans laquelle se trouvent les notions les plus exactes que nous ayons encore sur ces schismatiques. Wolf fit imprimer les réponses de Mardochée, à Hambourg, en 1714, in-40., avec une traduction latine en regard, sous le titre de Notitia Karæorum, suivies de la Diatribe de Trigland. Il y a un fort bon abrege du Dod Mardochai . dans l'Israelite français, cinquième livraison, décembre 1817. On y voit que les Caraîtes sont ainsi appelés à cause de leur attachement à l'Ecriture, par opposition à la grande majorité des Israélites, qui se nomment Rabbanites, Talmudistes, ou traditionnaires; que ces sectaires admettent pourtant certaines traditions plus authentiques, et les treize articles de foi de la synagogue; qu'ils ' différent d'avec leurs frères, par seize usages particuliers, et qu'ils reçoivent des Rabbanites la qualification de Sadducéens mitigés. Mardochée fut chargé, par ses confrères, de revoir le Mabchar et autres commentaires du fameux Aaron ben Elie, V. la donzieme Dissertation de Boissi, qui l'accuse de parler des auteurs de son parti avec trop d'enthousiasme L-B-E.

MARDONIUS, général persan, fils de Gobryas et d'une sœur de Darius Ier., figura avec Xerxès, son cousin, dans la lutte de l'Asie contre l'Europe, les années 481 et 480 avant J. - C., époque à laquelle il perdit, avec la vie, la fameuse bataille de Platée, gagnée par Pausanias. On a souvent représenté Mardonius comme un général fougueux, aussi dénué de sens que de talents;

mais il nous est démontré que ce jugement ne se fonde que sur des textes travestis. Des discussions ne pouvant trouver ici place, nous renvoyons les lecteurs à notre Philologue, t. v, p. 243-56; et nous arrivons aux détails historiques. Mardonius, impatient de rendre à sa patrie le rang qu'elle avait perdu depuis la bataille de Marathon, et anime par le desir de se signaler, rappelait sans cesse au grand roi les insultes d'Athènes, qui avait préludé aux hostilités par la prise et l'incendie de Sardes. Il n'eut pas de peine à décider un prince que divers peuples de la Grèce offraient de seconder dans ses ressentiments. La guerre fut donc déclarée. D'innombrables armées de terre; des ponts de vaisseaux jetés sur les mers; des flottes protégeant les transports de vivres ; les côtes de la Thrace couvertes de magasins pour le service des armées de terre : quatre années employées à rassembler des troupes et des provisions; tant de préparatifs devaient persuader à Mardonius, qu'il subjuguerait la Grèce; et il ne s'était pas borné à ces précautions. Des voies de conciliation adroitement employées, de brillantes promesses faites à ceux-ci, de l'or semé chez ceux-la pour séduire ou pour diviser; ce sont-là sans doute des preuves d'habileté et de prudence données par le grand roi et son général, jusqu'à l'époque de l'occupation d'Athènes. Firent-ils bien ensuite d'attaquer la flotte grecque à Salamine? Nous ne pouvons repondre à ceux qui jugent d'après l'événement; et d'ailleurs l'attaque fut commandée par Xerxès. C'est à

Platée, qu'il faut considérer Mardonius, avec trois cent mille hommes contre cent dix mille Grecs. La, il dirigea seul les mouvements de l'armee : il perdit la bataille, mais il s'y conduisit avec habileté jusqu'au moment où il se laissa entrainer à la poursuite de l'ennemi, et où il voulut profiter de sa défaite; car rien ne ressemblait plus à une défaite, que le mouvement des Grecs, dont presque tout le centre se détacha, déserta, et probablement aurait fui vers l'isthme de Corinthe, si Mardonius ne se fût hâté de les attaquer. Le seul reproche fondé, c'est d'avoir commandé lui-même la première attaque, au lieu de diriger l'ensemble des mouvements. Si Mardonius n'eût pas été tué, le persan Artabaze n'eût pas osé donner à un corps de 30,000 hommes l'exemple et l'ordre de la fuite; les Grecs alliés de Mardonius cussent mieux fait leur devoir; les troupes barbares eussent été plus facilement ralliées, ayant sous les yeux ces Perses auxquels Plutarque rend un si beau témoignage, et qui, blessés, jetés à terre, se relevaient, prenaient de nonvelles armes et combattaient avec une nouvelle fareur : enfin, Mardo nius eût peut-être remporte une victoire complète. Ce général mérite done un beau rang dans l'histoire, puisqu'il fut grand capitaine et brave, comme l'indique son nom, qui, en langue persane, signifie héros, vaillant. Les Perses, nation guerrière, admiraient sa bravoure; et à leur jugement, consigné dans Diodore, Phitarque et Pausanias, se joint celu d'Hérodote lui-même.

fin du vingt-sixième volume.

### SIGNATURES DES AUTEURS

### DU VINGT-SIXIÈME VOLUME.

#### MM.

LANGLES.

#### MM.

| А. В-т.  | Beuchot (1).          | L-8-E.     | LASALLE.               |
|----------|-----------------------|------------|------------------------|
| А. К-т.  | ABEL-RÉMUSAT.         | L-T-L.     | LALLY-TOLLENDAL.       |
| A-T.     | H. AUDIFFRET.         | L-Y.       | LÉCUY.                 |
| B-P.     | BEAUCHAMP.            | М-р ј.     | MICHAUD jeune.         |
| В-т.     | Вют.                  | M-E.       | MAURICE.               |
| B-v.     | BEAULIEU.             | M-É.       | Monmerqué.             |
| В ч.     | Madame Bolly.         | M-N-D.     |                        |
| C-AU.    | CATTEAU-CALLEVILLE.   | M-on.      | MARRON.                |
| C. G.    | CADET-GASSICOURT.     | N-H.       | NAUGRE.                |
| C. M. P. | PILLET.               | N-L.       | Noel.                  |
|          | Dunors (Louis).       | Р-с-т.     | Picor.                 |
| D-c.     | DELLAC.               | P-n-r.     | PEUCHET.               |
| D. G-0.  | De Gérando,           | P. et L.   | PERCY et LAURENT.      |
| D-6-s.   | DESGENETTES.          | P-1.       | PAROLETTI.             |
| D. M. O. | Anonyme.              | FT.        | PONCELET.              |
|          | DUPETIT-THOUARS.      | P-s.       | Périès.                |
| D-s.     | DESPORTES-BOSCHERON.  | P-x.       | Pujoulx.               |
| D-T.     | DURDENT.              | R-p-n.     | RENAULDIN.             |
| D-v.     | DUVAU.                | R-L.       | DE ROSSEL.             |
| D-z-s.   | DEZOS DE LA ROQUETTE. | S. D. S-Y. | SILVESTRE DE SACTA     |
| E-s.     | Eyrrks.               | S. M-n.    | SAINT-MARTIN.          |
| F-a.     | FOURNIER PESCAY.      | S-R.       | STAPFER.               |
| G-cs.    | GENCE.                | S. S-1.    | SIMONDE SISMONDI.      |
| G. F-R.  | FOURNIER fils.        | ST. S-N.   | SAINT-SURIN.           |
| G-L.     | GAIL.                 | £-1-5.     | DE SEVELINGES.         |
| G-8.     | Guillon (Aimé).       | S-r.       | SALABERRY.             |
| J-8.     | JACOB-KOLB.           | T-D.       | TABARAUD.              |
| J-x.     | JOURDAIN.             | U-1.       | Ustéri.                |
| L.       | LEFEBURE-CAUCHY.      | V. S. L.   | VINCENS-SAINT-LAURENT. |
| 18-2.    | LABOUDERIE.           | W-R.       | WALCKENAER.            |
| L-x-x.   | LANDRIEUX.            | W-s.       | WEISS.                 |
| L-P-E.   | HIPPOLYTE DE LAPORTE. | Y.         | Anonyme.               |
| 1. R-E.  | LA RENAUDIÈRE.        | Z.         | Anonyme.               |
| -        |                       | _          |                        |

<sup>(1)</sup> C'est par exreur que', dans quelques exemplaires, ou a mis celte signature à l'article MARGHAND (1-4, ), pag. 603. Cet acticle devait être signé Z.

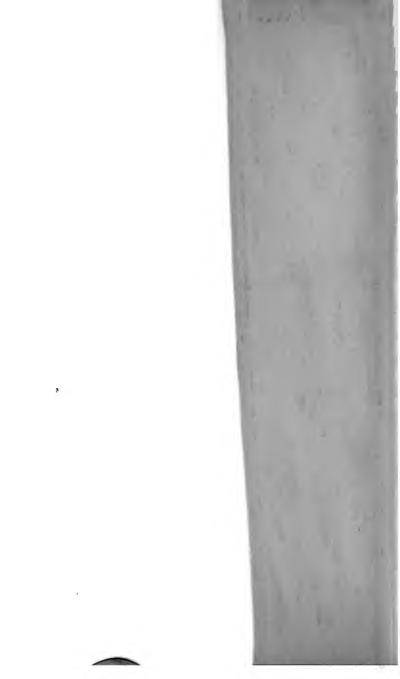

## елох Library



meroft Collection. Curchased in 1893.

# LEQOX LIBRARY





# LEDOX LIBRARY



### LEQOX LIBRARY



.

•

# LEQOX LIBRARY

